

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



## A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

## Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + *Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales* Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse http://books.google.com



# NOUVEAU DICTIONNAIRE

## HISTORIQUE,

O U

FISTOIRE ABRÉGÉE de tous les Hommes qui se sont fait un nom par des talens, des vertus, des forfaits, des erreurs, etc., depuis le commencement du monde jusqu'à nos jours; dans laquelle on expose avec impartialité ce que les Écrivains les plus judicieux ont pensé sur le caractère, les mœurs et les ouvrages des Hommes célèbres dans tous les genres;

AVEC des Tables chronologiques, pour réduire en corps d'histoire les arsicles répandus dans ce Dictionnaire.

Par L. M. CHAUDON et F. A. DELANDINE.

Huitième Édition, revue, corrigée et considérablement augmentée.

Miki Galbe, Ocho, Vitellius, nec beneficio, nec injuria cognici.
TACIT. Hist. lib. I. § 1.

## TOME ONZIÈME.



A L Y O N

Chez BRUYSET AINÉ et Comp.



An XII - 1804.

## N. O. U V. E. A U

## DICTIONNAIRE

## HISTORIOUE

S

LJA; bu SAA, (Emmanuel) Je-' suite, né à Condé en Portugal, prit l'habit de S. Ignace en 1545: Après avoir enseigné à Coimbre et à Rome, il se consacra à la chaire, et prêcha avec succès dans les prin-' cipales villes d'Italie. Pie V l'employa à une nouvelle édition de la Bible. Il mourut le 30 décembre €596, à 66 ans, à Arone au diocese de Milan, oh il s'étoit rendu pour se délasser de ses travaux. Nons avons de lui : I: Scholia in IF Evangelia, Anvers; 1596; Lyon, 1610; Cologne, 1620. II. Notationes in totam sacram Scripturam, Anvers, 1598; Cologne, 1651. III. Aphorismi Confessariorum, Barcelone, 1609; Paris, 1609; Lyon, 1612; Anvers, 1615; Rouen, 1617; Douai, 1627. Ses Notes sur la. Bible somt courtes et littérales. On assure qu'il fut 40 ans a composer son livre des Aphorismes des Confesseurs, quoique ce ne soit 📢 u 🛱 petit volume in-12. Cependant le maître du sacré Palais en fit retrancher ou eorriger plus de 80 ondroits, où les principes et les déessions ne s'accordoient pas avec Ecriture, et avec les règles des lanceurs établies dans les écrits mo-Tome XI.

raux des Pères de l'Eglise, ou dans les décisions des Conciles.

II. SA DE MIRANDA, (François) chevalier de l'ordre de Christa en Portugal, ne à Coimbreen 1495. fut d'abord professeur en droit dans l'université de sa patrie. Il ne s'étoit adonné à la jurisprudence que par complaisance pour son père. Dès qu'il l'eut perdu, fl se livra entièrement à la philosophie morale et à la poésie. Il voyages en Espagne et en Italie, et revint en Portugal avec des connoissances trèsétendues. Le roi Jean III et l'infant *Jean* l'honorèrent de leurs bontés; mais Sa n'eut pas le bonheur de les conserver. Il quitta la cour, et se confina dans une maison de campagne, où il mene une vie douce jusqu'à sa mort, arrivée en 1558, à 65 ans. Ses ouvrages poétiques consistent en Satires, en Comédies, en Pasto. rales. Ils ont été imprimés en 1614. à Lisbonne, in-4°. Sa de Miranda est le premier poête de sa nation qui sit eu un nom ; mais il n'en est ni le plus correct, ni le plus élégant. Plus soigneux de réformer les vices du eœur que de procurer du plaisfr

Digitized by Google

a l'esprit, il s'attachoit a nettre en vers des maximes de morale qui ne prétoient pas toujours à la poésies la genne, offin des leçons utilles.

SAABEDBA, — CASTILLO. SAADI ; — GADI.

SAADIAS GAON, celèbre rabbin, mort en 943, à 50 ans, fut le chef de l'académie des Juis, établie à Sora près de Babylone. On à de lui: I. Un traité intitulé Sepher Haëmounoth, dans lequel il traite des principaux articles de la croyance des Juiss. II. Une Explication du Jezirah. III. Un Commentaire sh' Baitel. IV. Une Praduction, en arabe; de l'Ancien Testament, et d'autres ouvrages.

SAAS (Jean) ne le 3 février 1703, à Franqueville, au diocèse. de Rouen , et membre de l'académie de cette ville, mourut d'une attaque d'apoplexie, le 10 avril 1774 dans sa 72 année. Après avoir été secrétaire de l'archeveque et garde de la bibliothèque du. chapitre de flouen, il fut pourvu de la cure de Saint-Jacques sur Darnetal en 1742, puis d'un canonicat de la métropole en 1751. Une application constante à l'étude lui acquit des connoissances étendues dans la littérature, et le rendit un des plus habiles bibliographes de son temps. Mais, jaloux de la gloire des lettres autant que de la sienne propre, il tàcha d'être utile aux autres, soit par des recherches longues et pénibles, soit par la révision de leurs ouvrages. Il auroit été à désirer peut-être, qu'en critiquant il eût montré un esprit moins minutieux et un caractère un peu plus honnéte. Outre des manuscrits intéressans qu'il a laissée, il a fait imprimer plusieurs

écritaisans nom, ou sous des noms empruntés; [ Voyez CALENTIUS ] ... entre autres : L. Catéchisme de Rouel it 12. II : Notweat Poulle de Roller, 1788, in-4. III. Nothe des manuscrits de l'Eglise de Bouen, 1746, in-12. Elle a été réimprimée en 1747. IV. Lettre sur le cabulogue de la bibliothèque du Roi, 1749, in-12. V. Plusieurs Lettres critiques sur le supplément de Moréri, 1735, in-12; sur l'En-cyclopedie, in-8.8 1764; sur le Dictionnaire de l'abbé Ladvocat, 1762, in-8.º VI. Une nouvelle édi tion de notre Dictionnaire Historique, Rouen, 1769, 4 vol. in-8. Cette édition, ou plutôt cette contrefaction que l'abbé Saas n'auroit pas du favoriser, en fournis. sant à l'imprimeur quelques corrections et des articles très-maigres prouve que ce savant, qui dédaignoit le travail des Dictionnaires. n'étoit guère en état de rédiger avec clarté et avec élégance un long article. Son edition est d'ailleurs pleine de fautes. Un reproche, plus grave, c'est qu'il substitua à quelques louanges que d'Alembert avoit reçues de nous, des injures grossières. Au roste, ce n'est pas la première fois qu'on s'est emparé de notre travail, qu'on l'adéfiguré , et qu'on a taché de nous faire des ennemis de ceux mêmes ' dont nous avions fait valoir les talens.

SAAVEDRA, Voyez Cer-VANTES.

SAAVÈDRA FAJARDO, Dieges d'une famille noble du royaume de Murcie en Espagne, fut résident de cette Puissance en Suisse. C'étoit à-la-fois un bon littérateur et un habile politique, parlant et écrivant purement en espagnol. Il mourut en 1648, ohevalier de

l'ordre de San-Jago, et conseiller du conseil suprême des Indes. On a de lui: I. L'Idée d'un Prince politique. II. La Couronne Gothique, etc. Anvers, in-fol. III. La République Littéraire; ouvrage de critique, toù il y a quelques bonnes plaisanteries. Il a été traduit en françois, à Laussane, 1770, in-12.

SARACUS, général Ethiopien; s'empara de l'Egypte; y régna, et fut père de Tharaca. L'auteur de l'Histoire des temps fabuleux, prétend que Sabacus est le même que Salomon, dont l'histoire a été défigurée par Hérodote.

SABADINO DEGLIARIENTI . (Jean) Bolonois, contemporain de Bocace, qui lit tant de mauvais imitateurs de ses Contes frivolés. Sabadino fut de ce nombre; mais il s'en faut bien qu'il ait atteint la pureté et la naïveté du langage de l'original. Nous avons de lui 70 Nouvelles ou Contes sales et galans, ous ce titre : Porretane. Ce recucil est peu commun , sur-tout en France. Il fut imprimé d'abord à Bologne, in-fol. 1583, et ensuite à Venise en 1504 et 1510. Dans les éditions postérieures on trouve une Nouvelle de plus.

SABABUS, Voyez Sabro.

I. SABAS, herésiarque, chef des Messaliens. Attimé d'un désir ardent d'arriver à la perfection évangélique, il prit tous les passages de l'Evangèle à la lettre. Il se fit eunuque, vendit ses biens, et en distribua l'argent aux pauvres. Jesus-Christ dit à ses disciples: « Ne travaillez point pour » la nourriture qui périt, mais » pour celle qui demeure à la vie » éternelle. » SABAS conclut de ce passage, que le travail étoit un erime; il se fit une loi de demeurer dans la plus rigoureuse oisiveté. Il

dònna ses biens aux panyres, parce que l'Evangile ordonne de renoncer aux richesses; il ne travailloit point pour se nourrir, parce que Dieu défend de trevailler pour une nourriture qui périt. L'Ecriture nous représente le Démon commé un lion affamé, qui tourne sans cosse autour de nous : Sabas se croyoit sans cesse investi par cess esprits malins. On le voyoit au milieu de la prière s'agiter violemment, s'élancer en l'air, broire sauter par-dessus une armée de Démons, se battre contre eux. faire tous les mouvemens d'unhomme qui tire de l'arc : il crovoit décocher des flèches contre les Diables. Les Mossaliens avoient fait des progrès à Edesse; ils en furent chasses vers l'an 380, par Flavien évêque d'Antioche, et se retirerent dans la Pamphylie. Ils furent condamnés par un concile, et passèrent en Arménie, dù ils infectèrent de leurs erreurs plusieurs monastères : Lelorius , évêque de Mélitène ; les fit brûler dans ces monastères. Ceux qui échappèrent aux flammes, se retirerent chez un autre évêque d'Arménie, qui en eut pitie, et les traita avec la douceur qu'on doit à des hommes dont le cerveau est blessé.

II. SABAS, (S.) abbé et supérieur général des monastères de Palestine, naquit en 439, à Mutallosque, bourg situé dans le territoire de Césarée en Cappadoce. Des querelles domestiques le dégoûtèrent du monde; il se confina dans un monastère à une lieue de sa patrie, et il en fut l'ornement. Il défendit avec zèle la foi du concile de Chalcédoine; sous le règne d'Anastase, et mourut le 5 décembre 531, à 92 ans, plein de vertus et de jours.

SABATEI-SEVI, Voyez Za-

SABBATHIER, (D. Pierre) bénédictin de saint Maur, né à Poitiers en 1682, mort à Rheims le 24 mars 1742, remplit toute l'idée qu'on doit avoir d'un parfait religieux et d'un vrai savant. On a de lui. Bibliorum sacrorum latince versiones antiquæ; Rheims, 2743, 3 vol. in-fol. Cette Bible, qui occupa D. Sabbathier pendant 20 ans, comprend toutes les versions latines des livres sacrés, rassemblées et réunies sous un seul point de vue. Il ne publia que le premier volume; D. Charles de la Rue fut l'éditeur des deux autres.

SABELLICUS, (Marcus-Antonius Cocceius) naquit à Vicovaro sur le Téverone, vers 1436. Des écrivains adulateurs l'ont fait descendre des anciens Cocceius de Rome, et le satirique Paul Jore a pris le contrepied, en lui donnant pour père un pauvre maréchal. L'une et l'autre origine est également fausse et exagérée : il dut le jour à une famille honnête, et prit le nom de SABELLICUS lorsqu'il fut couronné poëte. Il alla a Rome fort jeune; il s'y appliqua à l'étude avec une ardeur incroyable, sous les plus savans maîtres, et en particulier sous Pomponius-Lætus et sous Domitius de Vérone. Ses talens lui prosurèrent la chaire de professeur de belles-lettres à Udine, où il s'acquit une grande réputation. Le sénat de Venise l'enleva à cette ville en 1484, pour lui confier la bibliothèque de Saint-Marc; mais ses débauches lui causérent une maladie dont il mourut le 18 avril 1506, à 70 ans, laissant un fils naturel. Comme il n'avoit pas suivi les maximes de sagesse

qu'il étaloit dans ses ouvrages historiques , Latomus lui fit une épitaphe dans laquelle il disoit :

Quid Juvat humanos sciro atque evol-

Si fugienda facis et facienda fugis?

Sabellicus s'en étoit fait une himême, qui étoit bien moins modeste:

Quem non res hominum, non omnis ceperat meas

Scribenten, capit hee Coccion urna brevis.

On a de lui : I. Une Histoire universelle, depuis Adam jusqu'en 1503, très inexacte, en 1 vol. infol.; elle est divisée en sept ennéades, et contient 63 livres. II. L'Histoire de la République de Venise, remplie de flatteries basses et de mensonges révoltans in-fol. 1487; et dans le Recueil des historiens de Venise, 1718, 10 vol. in-4.º Scaliger assure que l'argent des Vénitiens étoit (à ce que disoit Sabellicus lui-même) La source de ses lumières historiques. La traduction en vénitien par Matthieu Visconti, est rare. III. Plusieurs autres ouvrages en vers et en prose, imprimés en 1560, en 4 vol. in-folio.

SABELLIUS, fameux hérésiarque du 111° siècle, né à Ptolémaïde en Libye, disciple de Noëtus de Smyrne, étoit aussi entêté que son maître. Il ne mettoit d'autre différence entre les Personnes de la Trinité, que celle qui est entre les différentes opérations d'une même chose. Lorsqu'il considéroit Dieu comme faisant des décrets dans son conseil éternel, et résolvant d'appeler les hommes au salut, il le regardoit comme Père. Lorsque ce même Dieu descendoit sur

**la torre dans** le sein de la Vierge. qu'il souffroit et mouroit sur la eroix, il l'appeloit Fils. Enfin, lorsqu'il considéroit Dieu comme déployant son efficace dans l'ame des pécheurs, il l'appeloit Saint-Esprit. Selon cette hypothèse, il n'y avoit aucune distinction entre les Personnes Divines. Les titres de Père, de Fils et de Saint-Esprit, ar'étoient que des dénominations empruntées des actions différentes que Dieu avoit produites pour le salut des hommes. Ses erreurs. anathématisées dans plusieurs conciles, et en particulier dans celui d'Alexandrie en 261, ne laissèrent pas de se répandre en Italie et en Mésopotamie. S. Denys d'Alexandrie composa d'excellens Traités contre Sabellius, dont les sectateurs furent appelés Sabelliens,

SABEO, (Fauste) né près de Bresse dans l'état de Venise, de parens honnêtes, se fit connoître dès sa jeunesse par son talent pour la poésie latine. Un voyage qu'il fit à Rome dans la maturité de l'àge , lui inspira le goût des antiquités ecclésiastiques. Il s'appliqua alors à l'étude des Pères, et ne regarda phis la poésie que comme un délassement. On a de lui un recueil d'Epigrammes latines, imprime à Rome en 1556. On en trouve un grand nombre qui sont pleines de sel. L'ouvrage qui lui a fait le plus d'honneur, est l'Edition d'Arnobe, à Rome, 1542, in-fol. : elle est préférée aux édizions postérieures, quoique plus amples. Henri II, auquel il dédia ses Epigrammes, kui sit présent d'une chaîne d'or. Il mourut âgé de 80 ans, vers 1558.

SABIN, Voyez les Sabinus.

SABIN, (George) né dans la Marche de Brandebourg en 1508,

fut élevé avec un soin extrême par Mélanchthon, qui lui donna sa fille en mariage. Son poëme intitulé: Res gestæ Cæsarum Germanicorum, qu'il mit au jour. âgé seulement de 20 ans, lui concilia les éloges des savans et la protection des princes. Il devint ensuite professeur de belles-lettres à Francfort-sur-l'Oder, puis recteur de la nouvelle académie de Konigoberg, et conseiller de l'électeur de Brandebourg. Ce prince l'employa en diverses ambassades , dans lesquelles Sabin fit admirer son éloquence et sa capacité dans les affaires. Il fut anobli à la diète de Ratisbonne, par l'empereur Charles-Quint en 1540, et mourut à Francfort-sur-l'Oder, le 2 décembre 1560, à 52 ans. Sa jeunesse avoit été assez déréglée, mais il eut des vertus dans l'âge mûr, et même une piété solide, qui ne put cependant le guérir de toutes ses passions, et sur-tout de ses vues ambitieuses. On a de lui diverses Poésies latines, 1597, in-8°, parmi lesquelles on distingue ses Elégies, qui ont quelque mérite.

SABINE , ( Julia Sabina ) femme de l'empereur Adrien, étoit petite-nièce de Trajan et fille de Matidie. L'impératrice Plotine, qui favorisoit Adrien, L fit épouser à ce prince. Ce mariage, fait contre le gré de Trajan, fut très-malheureux. Adrien, devenu empereur, concut un amour déréglé pour Antinous, et traita son épouse comme une esclave. Sabine étoit cependant très-belle et trèsbien faite ; elle avoit des graces et de la dignité ; son esprit étoit élevé, ses mœurs graves, et sa vertu ne se démentit jamais. Mais elle mettoit un peu trop d'aigreur dans les reproches qu'elle faisoit à A 3

son époux ; reproches blen pardonnables, puisqu'elle lui avoit apporté l'empire en mariage. Sabine, regardant son mari comme son tyran, se vantoit de n'avoir pas voulu lui donner des enfans, dans la crainte de mettre au monde des monstres plus odieux encore que leur père. La mésintelligence augmenta tellement, qu'Adrien, frappé de la maladie qui le conduisit au tombeau, la contraignit de s'ôter la vie pour qu'elle n'eût pas le plaisir de fui survivre. D'autres disent qu'il l'empoisonna, l'an 138 de J. C., après 38 ans de mariage. 'Satisfait de l'avoir ravie à la terre, il la fit placer dans le ciel. Moréri se trompe dans l'article de Saninz qu'il fait lille de Marcienne, sœur de Trajan; il auroit dù dire petite-fille de Marcienne et fille de Matidie, nièce de Trajan.

SABINIEN, diacre de l'Eglise Romaine, et nonce de Saint Grégoire le Grand à Constantinople, auprès de l'empereur Maurice, succéda à ce pontife le 13 septembre 604, et mourut le 22 février 606. Il eut une partie des versus de son prédécesseur.

I. SABINUS, intendant d'Auguste en Syrie, voulut, après la mort d'Hérode le Grand, qu'on Llui donnat le trésor de ce prince. 'Cette prétention excita une révolte. Les Juifs livrèrent bataille 'aux Romains, furent repoussés, et le trésor pillé. Les vaincus 's'étant assemblés en plus grand nombre, repousserent à leur tour Sabinus dans le palais, où ils l'assiégèrent. L'intendant demanda du secours à Varus, gouverneur de Syrie: Les Juifs allerent au-devant de celui-ci, se justifièrent, et se plaignment de la conduite de Sa-"binus" qui disparut

M. SABINUS, (Julius) sein. gneur Gaulois, né dans le pays de Langres, prit le titre de Cesar au commencement du règne de Vespasien. Avant offert la bataille à l'empereur, il fut vaincu et mis en déroute. Pour se dérober à la poursuite du vainqueur, il alla dans une de ses maisons de campagne, et feignit de vouloir livrer son corps aux flammes. Il congédia tous ses domestiques, et na retint que deux affranchis en qui il avoit confiance. Ensuite il mit le feu à la maison, et se retira dans un souterrain inconnu à tout autre qu'à lui et à ses confidens. La nouvelle de sa mort s'étant répandue, la douleur de sa femme Eponine servit à la confirmer. Mois lorsque Sabinus apprit, par un de ses affranchis, que cette tendre épouse avoit déjà passé trois jours et trois nuits sans prendre de nourriture , il lui fit savoir le lieu de șa retraite. Elle y vint , le consola dans cette espèce de tombeau, et y mit au monde deux fils jumeaux. Après avoir resté caché ainsi pendant neuf ans, les fréquentes visites de la femme découvrirent la retraite du mari. Il fut saisi et conduit à Rome chargé de chaînes, avec sa femme et ses deux enfans. En vain Eponine sollicita la compassion de Vespasien, en se jetant a ses pieds, et lui présentant ses deux enfans nés dans le souterrain : il out la cruanté de la faire mourir avec Sabinus. L'amour héroïque et les infortunes de ces deux époux ont fourni un bean sujet de tragédie à divers poëtes ; mais il a été traité sans un grand succès, et sur-tout en ces derniers temps par M.de Chabanon. L'institut national le proposa pour sujet de son prix de peinture, remporté, en l'an' i i par Alexandre Menjaud.

HI. SABINUS, soldet Syrien, moir, petit, d'une complexion quesi foible que sa taille, mais d'un courage peu commun , se signale au siège de Jérusalem. Comme il vit que personne n'osoit monter à l'assemt de la tour Antonine, melgré les promesses de Titus, il se présente avec onze de ses compagnons, prend son bouclier de la main ganche, et s'en couvrant la pate , le sabre à la main droite, zaonte à l'assant, et arrivé sur la brèche , il met en fuite tous les ennemis. Mais une pierre qu'il rencontra le fit tomber. Les Juiss se jetèrent sur lui , sans lui don-'mer le temps de se relever, et le tuèrent.

IV. SABINUS, (Aulus) poète Latin, mort jeune, était ami d'Oride. Il avoit composé plusieurs Leures ou Héroïdes; mais amoune n'est parvenue jusqu'à nous.

SAHINUS, Voyez 14. Julie...
FL. AQUHLUS... et Heracilen.

SABLE, (Du) Voyez Arma.

SARLE, (le Marquis de) Voyes III. LAVAL

SABLE, (Guillaume du ) dent on ignore le pays et la naissance, a publié un poème intitulé: La Muse Chasseresse, imprime à Paris en 1611, in-12.

I. SABLIER, (N.) a donné au théatre Italien, en 1729, la Jalousie sans amour, les Effets du jeu et de l'amour. Celle-ci fat mieux accueillie que la première, Sablier est mort vers 1760.

II. SABLIER, (N.) littérateur cetiméble, mort à Paris le 10 mars 2785, à 93 ans. On a de lui : L. Faristés cériouses et convenye.

tes, 1769, 4 vol. in-12'; recueil assez agréable. II. Essai sur les langues, 1777, in-8.º On desire depuis long-temps une histoire critique de la langue française, et en trouvera de bons matériaux dans l'ouvrage de Sablier. L'auteur s'est préservé de la prétention si vaïne et si générale, d'offrir un système sur la formation des langues et sur l'idiôme primitif. On risquera toujours de se perdre dans les chimères, quand on vondra découvrir dans quel langage les premiers hommes se sont communiqué leurs idées. Sablier se contente d'observer les rapports évidens entre plusieurs idiômes de nations éloignées, et de chercher les raisons les plus vraisemblables de ces rapports. Sa marche est toujours mesurée, et n'en est que plus sûre. Son livre d'ailleurs, qui suppose beaucoup d'érudition, n'en a pas l'inutile étalage : ce sont des résultats clairs et précis. Il jette un coup d'œil rapide sur les écrivains qui ont fixé la langue chez les nations policées; et en général, ses jugemens sont sages. Une singularité de l'ouvrage , c'est que l'auteur le publia à 62 ans. III. Œuvres de M... contenant des traductions de Goldoni 1767, in - 12. La prose de ce mecueil vaut mieux que les vers.

SABLIERE, (Antoine de Ramboutilet de la ) mort à Paris en 1680, âgé de 65 ans, se distingua par un esprit aisé, naturel et délicat. Nous n'avons de lui que des Madrigaux, publies in-12, après sa mort, par son fils. Ces petits poëmes luront fait beaucoup d'honneur, par la finesse des pensées, et par la délicate naiveté du style: on peut les proposer pour

modèles en ce genre. Son épouse, Hesselin de la Sablière, étoit en ligison evec les beaux esprits de son temps. La Fontaine, qui trouva dans sa maison un asile paisible durant près de vingt ans, l'a immortalisée dans ses vers.

SABLON, (Vincent) rimailleur de Chartres, donna, en 1671, en 2 vol. in-16, une plate traduction, en vers, de la Jérusalem délivrée que les curieux recherchent à cause des figures; car on avoit dès-lors le secret, perfectionné de nos jours, de faire passer de mauvais vers, à la faveur de quelques jolies estampes.

SABOUREUX DE LA BONNE-TERIE, (Charles-François) avocat, mort à Paris en 1781, préféra la culture des lettres à l'étude de la jurisprudence et au travail du barreau: on lui doit les trois ouvrages suivans : I. Constitution des Jésuites, avec les déclarations, 1762, 3 vol. in-12. C'est une traduction de l'Institutum societatis Jesu, imprimé à Prague en 1757. II. Manuel des Inquisi-. teurs , 1762 , in-12. C'est l'abrégé de l'écrit d'Emeric, auquel le traducteur a joint des notes. III. s'est rendu recommandable par une Traduction des anciens ouvrages latins, relatifs à l'agriculture et à la médecine vétérinaire, avec des notes, 1774, 6 vol. in-8.º Saboureux avoit auparavant publié à part l'Economie rurale de Columelle.

SABUCO, (Oliva de Nautés de) savante. Espagnole, née dans la ville d'Alcala, vivoit sous le règne de Philippe II. Benommée pour ses connoissances en histoire naturelle et en anatomie, elle offrit

de demonstrer publiquement fina la physique et la médecine que l'on enseignoit alors dans les écoles. étoient pleines d'erreurs. Avant Descartes, elle plaça dans l'étendue du cerveau le siège de l'ame. sans la renfermer exclusivement dans la glande pinéale. Suivant elle, ce n'est point le sang qui nourrit les corps, entretient leur souplesse et leur conservation : c'est le fluide qui passe du cerveau dans toutes les parties nerveuses. Ce système fut embrassé avec en thousiasme par les médecins Anglois.

SABUNARUS, capitaine de la garde Prétorienne de Trajan, ne mérite une place dans l'histoire, que parce qu'il donna lieu à une belle parole de cet empereur. En l'installant dans sa charge, ce prince lui présenta l'épée, et lui dit: Reçois cette épée, et emplaie la pour mon service dans tout ce que je t'ordonnerai de juste; mais n'hésite pas à t'en sérvir contre moi, si jamais je te commande quelque chose d'injuste.

## SACCAS, Voyez Ammonius.

SACCHETTI, (François de Benci) né à Florence en 1335, passa ses premières années dans le commerce, et remplit ensuite plusieurs charges dans sa république. Il écrivoit facilement en vers et en prose; et ses Nouvelles, publiées à Florence, 1724, 2 vol. in-8°, prouvent qu'il avoit une partie du génie de son compatriote Bocace. Il mourut en 1408, à 73 ans, après avoir été marié trois fois. Voyez aussi Juvara, à la fin.

I. SACCHI, (André) peintre, né à Rome en 1599, se perfectionna sous l'Albane, après que

son père lui eut donné les premiers principes de son art. On retrouve dans ses ouvrages, les graces et le coloris tendre qu'on admire dans les tableaux de son illustre maître. Il l'a même surpassé par son goût de dessin : ses figures ont une expression admirable, ses draperies une belle simplicité; ses idées sont nobles, et sa touche finie, sans être peinée. Il a réussi sur-tout dans les sujets simples; et l'on remarque qu'il n'a iamais dessiné une seule fois , sans avoir consulté la nature. Ce peintre étoit fort singulier dans ses mœurs. et se permettoit tant de liberté dans sa critique, que les bons peintres ses contemporains, furent presque tous ses ennemis. Ses dessins sont précieux; une belle composition, des expressions vives, beaucoup de facilité, les ombres et les clairs bien ménagés, les caractérisent. Les principaux ouvrages de ce grand peintre sont à Rome, où il mourut en 1661, à 62 ans. Parmi les élèves qu'il fit, on compte Carle MARATTE et Jean MIBL: Voyez ce dernier mot.

## II. SACCHI, Voyez PLATINÉ.

I. SACCHINI, (François) Jésuite, né dans le diocèse de Pérouse, mort à Rome le 26 décembre 1625, à 55 ans, fut professeur de rhétorique à Rome, pendant plusieurs années, et secrétaire de son général Vitelleschi pendant sept ans. Ses principaux ouvrages sont: I. La Continuation . de l'Histoire de la Société des Jésuites, en 4 vol. in-fol. Cet ouvrage, écrit d'un style noble, intéressant, et quelque fois emphatique, respire moins dans certains endroits l'impartialité d'un historien, que le zèle d'un homme attaché

a son Ordre. [ Voyez Jouvenci,] H. De ratione Libros cum profectu legendi, in-12, à la fin duquel on trouve un discours : De vitanda Librorum moribus noxio. rum lectione, que le père Sacchini prononça à Rome dans sa classe de rhétorique, en 1604. Ces deux écrits offrent des réflexions sensées et utiles. Sa Parænesis ad magistros, est pleine d'excellentes vues pour l'instruction de la jeunesse, et bien propre à réunir les leçons de religion, de sciences et de vertu; moins étendue que le Traité du père Jouvenci sur le même sujet, elle est écrite avec plus de rapidité et de nerf.

II. SACCHINI, (Antoine-Marie-Gaspar ) l'un des plus célèbres musiciens de ce siècle, né à Naples le 11 mai 1735, mort à Paris le 7 octobre 1786, fut destiné de bonne heure à la musique. Ses parens, honnêtes, mais peu riches, le placèrent dans le conservatoire de Sainte-Marie de Lorette, ensuite à Naples, où il étudia sous le fameux Durante. Il fit des progrès rapides et s'attacha principalement au violon, sur lequel il devint très-fort. Il passa ensuite à Rome, où il eut de grands succès, et à Venise, où il fut à la tête d'un conservatoire. C'est dans cette ville qu'il développa ses talens pour la musique d'église; et sans confondre ce style avec celui du théâtre, sans s'écarter de la sévérité qu'il exige, il sut y adapter un chant aimable et facile. Sa renommée croissant chaque jour, il visita quelques cours d'Allemagne, entre autres celles de Brunswick et Wittemberg, où il succéda au célèbre Jomelli. Il parcourut ensuite la Hollande, et se rendit enfin anx

vœux de l'Angleterre. Pendant les onze années qu'il passa dans cette Ile, il en travailla six pour le théàtre de Londres, et y fut constamment applaudi. C'est dans ces diverses contrées qu'il compose les opéra de Sémiramis, d'Artaxerce, du Cid, d'Andromaque, de Crésus, d'Armide, d'Adrien, de Tamerlan , d'Antigone , de Persée, de Montézume et d'Eriphile. Le climat n'étant pas favorable à sa santé, et ses attaques de goutte devenant plus fréquentes sous un ciel nébuleux et humide, il se détermina a passer en France. Il fut accueilli à Paris avec transport, et il ne fut pas moins bien recu à Versailles. L'empereur qui s'y trouvoit alors, kui donna des marques particulières de son estime et de son admiration. La cour parut désirer que ce célèbre compositeur fit quelques ouvrages pour la France, et il y produisit successivement six opéra. L'Olympiade fut représentée au théâtre Italien, sur le refus de l'Opéra de s'en charger. Lorsque cette pièce, commençant par un chœur superbe. eut excité une ivresse générale, l'Opéra obtint un ordre qui défendoit aux Italiens de la jouer, par respect pour son privilége exclusif, accordant à lui seul la représentation des pièces à grands chœurs. Renaud qui parut ensuite, n'eut qu'un succès médiocre. et qui ne répondit point à la grande réputation du compositeur. A l'exception de deux ou trois morceaux où l'on retrouve le caractère d'un grand maître, la musique en est foible : il est vrai que le poëme , dénué de tout intérét, n'y prétoit pas. Dardanus, opéra de la Bruère, et dont Rameau avoit fait les airs, fut ensuite remis en musique par Sacchini. Elle

fut applandie, mais les accompagnemens en pararent négligés. Les opéra qui obtinrent un succès général, furent Chimène, Œdips à Colone, et Evelina, qu'il n'ent pas la consolation de voir exécuter. Il mourut même avant d'avoir achevé ce dernier ouvrage. Un de ses admirateum a fait placer son buste à Rome dans l'église de Notre-Dame de la Rotonde. Son style se distingue sur-tout per la grace , la douceur , l'élégance sontenue de sa mélodie. Son harmonie est pure, correcte et d'une clarté remarquable; son orchestre est tonjours brillant, toujours ingénieux. Quoiqu'il ait une manière à lui. on voit que *Hasse* et *Galuppi f*arent ses modèles. Il évitoit les tournures communes, mais il craignoit encore plus ce qui avoit l'air de la recherche. See modulations les plus inattendues n'étonnent jamais l'oreille ; elles coulent naturellement de sa plume. Avec un chant si facile et une grande sensibilité. il étoit impossible qu'il n'eût pas beaucoup d'expression; mais comme il avoit en même temps un gout sur, jamais son expression n'est exagérée. Un de ses mérites particuliers étoit de saisir le goût des nations différentes : la musique qu'il fit en Italie ne ressembloit point à celle qu'il donna en France. Il faut convenir rependant que son génie ne se plioit pas aux différens genres, comine aux différens goûts des peuples ; et que , quoiqu'il sit fait divers opérabouffons, il y en a peu de bons. Son ame disposée naturellement à la tendresse et à la mélancolie. perdoit son priginalité dans les seènes comiques. Aussi l'opéra de la Colonie offre-t-il des pirs plus remplis d'expression et de mélodie que de gaieté. Le pathétique d'y

trouve réuni à tout ce que l'art a de plus brillant. Il y a sur-tout l'air d'une amante abandonnée, oui, je pars au désespoir, où tous les accens, tous les cris de la douleur et de l'amour se succèdent avec une rapidité de mouvement qui imite ceux de la passion et de la nature. Cet opéra fut donné aux Italiens, dans l'été de 1775. M. lle Colombe, jusqu'alors actrice froide, animée par la musigue de Sacchini, chanta le rôle de Belinde avec autant d'ame que de noblesse, et acquit dèslors un nom parmi les actrices distinguées. Cet habile compositeur portoit dans la société la sensibilité qui régnoit dans ses ouvrages. Généreux, bienfaisant à l'excès, il n'étoit touché que du plaisir de donner; et il se seroit procuré ce plaisir plus souvent, s'il avoit moins neglige ses affaires. Il étoit bon parent, bon ami, bon maître; peu de temps avant de rendre son dernier soupir, il disoit d'une voix mourante à un fidelle domestique : Pauvre Laurent, que deviendras-tu? Il soutenoit par ses bienfaits une de ses sœurs, et étoit empressé à obliger ses amis. Naturellement sensible à l'éloge et à la critique, il savoit cependant se mettre audessus des chagrins que donne un amour-propre trop susceptible; et quoiqu'il connût et sentit son talent, il étoit docile aux avis du goût et de l'amitié. Il n'avoit pas été marié : sa sœur fut son héritière.

SACCO, (Joseph-Pompée) fut professeur en médecine à Parme sa patrie, puis à Padoue. Son Souverain le rappela en 1702 dans sa capitale, et l'y retint par l'emploi de premier professeur: il pratiqua et ecrivit avec succès. Ses princi-

paux ouvrages sont : I. Medicina theorico-practica, Parme, 1707, in-fol. II. Novam Systema medicum ex unitate doctrinæ antiquorum et recentium, 1693, in-4: III. Medicinæ rationalis practice Hippocratis. IV. Nova Methodus febres curandi, Venise, 1703, in-8°. Ses ouvrages ont été secueillis à Venise en 1730, in-fel, Ce médecin, défenseur de la doctrine de l'acide et de l'alkali, avoit établi les fondemens de sa pratique sur ces deux principes. Il poussa sa carrière jusqu'à 84 ans et mourut en 1718.

SACCONAY ( Gabriel de ) chanoine de l'église de Lyon, fut aimé de Henri II, et passa sa vie à écrire contre les Calvinistes. Ses ouvrages sont : I. Vraie idolátrie du temps présent. II. Discours sur les premiers troubles arrivés à Lyon, III. Histoire des Albigeois. IV. Du soul différent de la Religion chrétienne avec la Religion des protestans. V. Réfutation de Calvin. VI. Du vrai Corps de J. C. Lyon, Roville, 1567. La famille de Sacconay avoit fourni 18 chanoines à l'église de Lyon. Celui-ci est mort en décembre 1580.

SACHEVERELL , ( Henri ) dócteur en théologie Anglois, da parti épiscopal , prêcha le 23 janvier 1710, à St. Paul de Londres, l'obéissance absolue aux Bois. parce que le Clergé en espéroit plus d'obéissance , pour luimême; et désigna d'une manière odieuse l'administration de Marlhorough et le parti qui avoit donné la conronne an rui Guillaume. Il fut interdit pendant trois ans, et ses deux derniers sermons furent brûlés. Gette sentence fit la fortune du prédicateur. La reine Anne, qui favorisoit, dit-on, secrétement sa hardiesse, le nomma, un mois après, recteur de Saint-André. Il mourut en 1724, traité d'incendiaire impudent par les partisans de Marlborough, et regardé par le parti opposé comme un grand orateur.

I. SACHS, (Jean) de Fraustadt en Pologne, secrétaire de la ville de Thorn, puis envoyé de Hollande en sa patrie, est célèbre par un Traité contre Herman Conringius, sous le nom de François Marinis; il est intitulé: De Scopo Reipublicæ Polonicæ, 1665. Cet auteur mourut à l'âge de 30 ans, somme il se préparoit à passer dans l'île de Ceylan, par où il vouloit commencer ses voyages, qui faisoient toute sa passion.

II. SACHS, (Philippe-Jacques) médecin de Breslau, de l'académie des Curieux de la Nature, se fit un nom dans son temps par divers ouvrages savans et utiles: I. Consideratio vitis viniferæ, Lipsiæ, 1661, in-8°. II. De cancris, 1665, in-8°. III. Oceanus Macro-Micro-cosmicus, Vratislaviæ, 1664, in-8°. IV. De mird lapidum naturd, ibid. Sachs prouve la circulation du sang dans cet ouvrage, par la circulation des eaux. Il mourut en 1672, à 44 ans.

SACHSE, (Jean) cordonnier de Nuremberg, puis maître d'école et de chant, mort en 1567, à 81 ans, laissa un grand nombre de Poésies Allemandes, que Georges Weiler a fait imprimer. Leur mérite est assez superficiel.

SACKVILLE, Voyez Dorset.

SACRATO, (Paul) Sacratus, chanoine de Ferrare sa patrie, et neven du cardinal Sadolet, fut l'un des meilleurs Cicéroniens du XVI<sup>e</sup> siècle. On a de lui un val. in-12 de *Lettres* latines, écrites avec une politesse un peu affectée.

SACREMENT, (Les Prêtres du Saint-) Voyez Authier.

SACROBOSCO, (Jean de) appelé aussi Holywood, d'un bourg d'Angleterre de ce nom, qui étoit le lieu de sa naissance, dans le diocèse d'Yorck, étudia dans l'université d'Oxford. Il vint à Paris, où il s'acquit un nom célèbre par ses talens pour les mathématiques. Il mourut en 1256, laissant deux ouvrages estimables, sur-tout pour son siècle; l'un, de Sphærd mundi; l'autre, de Computo Ecclesiustico. On les trouve réunis dans un vol. in-8°, Paris, 1560,

SACY, (Louis-Isaac de) Voyez IV. MAISTRE (le).

SACY, (Louis de) avocat au parlement de Paris, et l'un des Quarante de l'Académie Françoise, mort à Paris le 26 octobre 1727, à 73 ans, parut dans le barreau avec un succès distingué. Sa voix étoit touchante, sa physionomie heureuse, sa mémoire fidelle, son esprit juste et pénétrant. Il avoit tout pour réussir dans cette profession qu'il exerça avec autant de noblesse que d'applaudissement. Il ne laissa à ses enfans que l'honneur d'avoir eu un si illustre père. Fait pour la société, il y étoit aimable, il y étoit utile. Il avoit autant de douceur dans les manières que dans les mœurs. On a de lui: I. Une bonne Traduction françoise des Lettres de Pline le Jeune, et du Panégyrique de Trajan, en 3 vol. in-12. La Traduction des Leures, aussi agréable à lire que l'original, est moins fatigante parce que 🕨

Maducteur, en rendant toute la Anesse de Pline, la rend'avec plus de simplicité que lui. Celle du Pa*négyrique* , quoique bonne en son ' genre, est moins lue que les Lettres, parce que le soin soutenu de montrer toujours de l'esprit, répand sur cet Eloge une monotonie qui finit par fatiguer un peu le lecteur. II. Un Traité de l'Amitié, in-12. Cet ouvrage, estimable à plusieurs égards, n'a pourtant paru, selon d'Alembert, ni assez tendre pour les ames sensibles, ni assez pensé pour les philosophes. Il offre plutôt l'image pure d'une affection douce, que le tableau anime d'une affection vive, ou la peinture énergique d'un sentiment profond. III. Un Traité de la Gloire, in 12, qui eut moins de lecteurs que le précédent. Son ame douce et modeste étoit plus faite pour connoître les besoins de l'amitié que ceux de l'amour-propre. IV. **E**nfin, un recueil de *Factums*, et d'autres Pièces, en 2 vol. in-4.º Son style est pur et élégant; il 🤻 a beaucoup de finesse dans ses pensées et de noblesse dans ses sentimens. On lui a reproché d'affecter un ton épigrammatique, et de donner trop dans l'antithèse; mais ees défauts sont pardonnables dans un écrivain qui s'étoit formé sur Pline, et qui vivoit avec plusieurs beaux esprits partisans de ce style. Sacy étoit de la société de la marquise de Lambert, qui avoit pour Lui l'amitié la plus tendre. Le commerce des la Motte, des Fontenelle, n'étoit qu'agréable à cette dame illustre : celui de Sacy étoit bien plus pour elle; il lui étoit néessaire. « Si l'esprit des premiers ( dit d'Alembert ) lui offroit plus d'agrémens et de ressources, elle trouvoit dans le second une sensibilité qui alloit plus à son comr,

et une ame qui répondoit mieux à la sienne.» Sacy mérita des amis parmi ceux mêmes qui ne paroissoient pas devoir l'être. Il avoit plaidé dans une affaire importante. contre un académicien distingué et avoit relevé, dans ses Mémoires, des faits peu agréables. L'offensé sentit que son estimable agresseur' ne lui avoit porté ces coups que pour le seul intérêt de son client. Non-seulement il ne sut pas manvais gré à l'avocat de ses attaques. mais, quand il se presenta à l'académie, celui contre lequel il avoit. écrit fut un de ses plus ardens sola: liciteurs.

SADE, (N. de) abbé d'Ebreuil. mort en 1780 dans un âge assez avancé, est connu par ses Mémoires sur la vie de Petrarque,: en 3 vol. in-4°. [ Voyez Pétran-QUE. ] Ce livre ne se borne pas à faire connoître le poëte Italien; c'est un tableau de l'histoire civile ecclésiastique et littéraire du xvi siècle. Aucun événement important qui n'y soit indiqué et quelquefois développé; aucun personnage un peu célèbre dont l'auteur n'ait fait mention. L'historien répand beaucoup de jour sur des événemens altérés par ses prédécesseurs, et corrige leurs fautes. S'il y a quelque chose à lui reprocher, c'est d'interrompre sa narration par les Pièces galantes de Pétrarque qu'il a traduites en mauvais vers. L'abbe de Sade, homme de condition, homme de littéreture, avoit la politesse qu'inspire la haute naissance soutenue par une bonne éducation, et les connoissances qu'on doit à une étude assidue et à une bibliothèque choisie. On croit communément que la belle Laure étoit née de Sade. Elle étoit entrée dans cette

famille, mais elle n'en étoit pas. Voyez son article:

SADEEL, Voyez CHANDIEU.

L SADELER (Jean) graveur. ne à Bruxelles en 1550, apprit d'abord le métier de fondeur et de ciscleur que son père exercit: mais l'àga développant ses inclinationa, il s'attacha au dessin et à la gravnoù li parcourut la Hollande, pour trivailler sous les yeux des meilleurs maîtres. Le duc de Bavière se fit un plaisir de répandre ses bienfaits sur cet artiste. Sadeler, anime par la reconnoissance, fit pour son protec--teur, des ouvrages qui ajoutèrent à sa réputation. Il partit pour l'Italie, et perfectionne ses talens par l'étude qu'il fut à portée de faire des magnifiques morceaux que cette riche contrée renferme. Il présenta quelques-unes de ses gravures au pape Clément VIII: mais sa Sainteté ne lui fit que quelques complimens stériles. Cet accueil engagea Jean Sadeler à se retirer à Venise, où il mourut peu de temps après son astivée. Il eut un fils nomme Juste ou Justin. dont on a aussi quelques Estampes qui ne sont pas sans mérite.

II. SADELER, (Raphael) graveur, frère de Jean et son disciple. Sa vue, qu'un travail assidu et la grande application nécessaires dans son art, avoient affoiblie, lui fit quitter quelque temps la gravure. Il s'adonna à la peinture par délassement; mais son goût le rappela à son premier exercice. Il s'y distingua par la correction du dessin, et par le naturel qu'il répandoit dans ses figures. Il accompagna son frère à Rome, à Venise, et mourut dans cette dernière ville. On ne sait point la

date de sa naissance, ni celle de sa mort. On trouve des Estampes de lui dans un Traité De opifició mundi, 1617, in 85.

III. SADELER, (Gilles) graveur, ne à Anvers en 1570; mort à Prague en 1629, à 59 ans, neveu et disciple de Jean et de Baphuël, qu'il surpassa par la correction et la sévérité de son dessin, par le goût et la netteté de ses gravures. Il sit quelque séjour en Italie, où il se perfectionna par ses études d'après l'antique. Ses talens distingués le firent désirer en Allemagne par l'empereur Rodolphe II. qui lui accorda une pension annuelle. Les empereurs Mathias et Ferdinand III, successeurs de Rodolphe, continuèrent d'honorer ses talens. Ses Vestigi della antichità di Roma, ( Rome, 1660, in-fol.) sont recherchés.... Il y 🛦 encore en un Marc SADELER, mais qui semble n'avoir été que l'éditeur des ouvrages de ses parens.

SADBUR, Foyer Folent.

5ADI, poëte et philosophe Persan, né à Schiras, capitale de la Perse proprement dite, l'an 1193 de J. C., quitta sa patrie que les Turcs désoloient, et voyagea pendant quarante ans. Les Francs le firent prisonnier dans la Terre-Sainte, et il fut condamné à travailler aux fortifications de Tripoli. Il fut racheté par un marchand d'Alep, qui lui donna sa fille en mariage, avec une dot de cent sequins. Cette fille étoit d'un mauvais caractère, et lui causoit des regrets continuels. Comme il s'en plaignoit, elle lui dit un jour: N'es-tu pas celui que mon père a rachele pour dix pièces d'or? - Oui, hui répondit-il, mais il m'a rendu pour sent sequins. Co

sage avoit un ami qui fui tout à coup élevé à une grande place. Tout le monde alloit faire complimemt à son ami; il n'y alla point. Comme on en peroissoit surpris. il dit : La foule va chez lui à cause de sa dignité, moi fy trai quand il ne l'aura plus, et je trois que j'y irai seul. On cite de Sadi plusieurs moralités intéressantes. « Un jour que je me promenois à midi sous un berecau de verdure impémétrable anx rayons du soleil, je vis l'Injuste sur le gazon; il dormoit. Grand Dieu, disois-je,le souvanir des malhouroux qu'il a faits me trouble donc pas la repos de FInjusta? Un ami qui étoit avec moi me dit : Dieu accorde le sommeil aux méchans, afin que les bons scient tranquilles. - Le fils d'un avare étoit dangerousement malade; et ses amis lui disoient qu'il falloit, pour sléchir le ciel. que distribuer des aumônes, ou lire l'Alcoran auprès de son fils. Le vicillard fut de ce dernier avis : Il a pris ce parti, discit Sadi, parce que l'Alcoran est sur ses levres, et que son or est dans ses entrailles. Un homme avoit quitté la société des Derviches, et s'étoit retiré dans celle des Sages : Quelle différence, demendoit on à Sadi, trouvez-vous entre un Sage ei un Derviche ? Tous deux , répondit A, traversent un grand fleuve à la nage avec plusieurs de leurs frères: le Derviche s'écarte de la troups pour nager plus commodement, et arrive seul au rivage; le Sage, au contraire, nage avec La troupe, et tend quelquesois la main à ses frères. — Un homme opulent disoit par dérision devant **le poëte Sadi, que** l'on voyoit souvent l'homme d'esprit à la porte du riche, et jamais le riche à la porte de l'hamme d'esprit. C'est,

répondit le philosophe, parce que l'homme d'esprit sait le price des richesses, et que le riche ignore le prix des lumières. - SADI laisse trois ouvrages; le premier est intitulé : Oulistan, qui parut en vers et en prose l'an 1258. Quelque temps après il publia son Bostan, qui cut tout en vers, aussi bien qu'un autre de ses ouvrages qui porte le titre de Molamaat. Le mot Gullstan signifie proprement, en langue persane, un jardin ou parterre de fleurs, et celui de Bostan se prend pour un jardin de fruits; celui de *Molamdat* signifie en atabé, des étincelles, des rayons, des échantillons. Il mourut à l'àge de 116 ans l'an 1291. Voltaire faisoit peu de cas de ses poésies; mais comme il ignoroit absolument la langue persane, son sentiment n'est peutêtre pas fondé. Si on en juge par les vers qu'il en rapporte luimême, on ne peut s'empêcher de reconnoître dans le poête Persen beaucoup d'énergie et d'élévation. Voici comme il parle de Dieu.

Il sait distinctement ce qui ne fat jamais: Dé ce qu'on n'entend pas son oreille est remplie.

De l'éternel burin de sa prévision

Il a tracé nos traits dans le sein de nos mòres.

De l'aurore au couchant il porte le soleil.

Il seme de rubis les masses des montagnes.

Il prend deux gouttes d'eau r de l'une il fait un homme.

De l'autre il acrondit la perle au fond des mers.

L'être, au son de sa voix, fut tiré du néant.

Qu'il parle, et dans l'instant l'univers

Dans les inamqueités de l'espace et du vide s Qu'il parle. et l'univers repasse en un instant,

De l'abyme du rien dans les plaines de l'être.

Son Gulistan a été traduit en françois, in-12. On a aussi publié les Traditions orientales, ou Morale de Sadi, 1762, in-12.

SADLER ou Sadeler, (Jean) d'une ancienne famille de Shropshire en Angleterre, né en 1615, se livra à l'étude du droit, et eut des emplois considérables. Il mourat en 1674, à 59 ans, après avoir publié un ouvrage intitulé: Les Droits du Royaume, 1649, in-4°. Il n'y est pas favorable à geux des Rois; et à l'avénement de Charles II, il fut privé de ses charges. On lui doit encore un autre ouvrage ayant pour titre Olbia.

I. SADOC , fils d'Achitob. grand-prêtre de la race d'Eléazar. qui fut substitué à Achimelech ou Abiethar de la race d'Ithamar, fut mis à mort par les ordres de Saül. Le fils de cet Achimelech s'étant réfugié vers David, fut revêtu du sacerdoce par ce prince, tandis que Sadoc en faisoit les fonctions auprès de Saül. Après la mort de ce malheureux Roi, David ayant conservé cette dignité à ce dernier, quoiqu'il eût suivi le parti de Saul, il v avoit dans Israël deux grandsprêtres : Sadoc , de la famille d'Eléazar; et Abiathar, de celle d'Ithamar. Le premier demeura toujours fidelle à David. Lorsqu'Adonias voulut se prévaloir du grand âge de son père pour se faire déclarer Roi. Sadoc donna l'onction royale à Salomon: ce prince le déclara seul souverain pontife après la mort de David, l'an 1014 avant J. C., et dépouille

de su dignité Ablathar... Il ne faut: pas le confondre avec Sadoc II, grand - prêtre des Juifs, vers l'an 670 avant J. C., du temps du Roi Manassès:

II. SADOC, fameux docteur Juif, et chef de la secte des Saduocens, vivoit près de deux siècles avant J. C. Heut pour maître Antigone, qui enseignoit « qu'il falloit pratiquer la vertu pour ellemême, et sans la vue d'aucuné récompense. » Sadoc en tira ces mauvaises conséquences, qu'il n'v avoit donc ni récompenses à espérer, ni peines à craindre dans une autre vie. Cette doctrine impie eutbientôt un grand nombre de sec≓ tateurs, qui sous le nom de Saduceens, formèrent une des ivprincipales sectes des Juifs. Ils nioient la résurrection et l'immor talité de l'ame, et ils ne reconnoissoient mi anges, ni esprits, Ils rejetoient aussi toutes les traditions, et ne s'attachoient qu'au texte de l'Ecriture; mais il est fanz qu'ils niâssent la Providence, les prophéties et les miracles, puisqu'ils admettoient les livres de l'Ancien Testament, qu'ils pratiquoient la loi de Moise et le culte religieux des Juifs. Leurs mœurs. si l'on en croit l'historien Josephe . étoient fort sévères : et il est remarquable que J. C. qui les reprend de ne pas entendre l'Ecriture, ne leur fait aucun reproche sur l'ar-. ticle des mœurs, au lieu qu'il enfait beaucoup aux Pharisiens. Les Saducéens n'étoient donc pas, comme l'ont assuré quelques incrédules modernes, des Epicuriens Juifs. Ce fut plus par esprit de parti que par libertinage, qu'ils furent entraînés dans leurs dangereuses opinions. « Les Pharisiens » et les Saducéens , toujours en : nemia

Meinis , (dit M. l'abbé de Conditlac ) » faisoient deux partis dans . l'Etat comme deux sectes dans h Religion. Ils devoient donc se » contredire plus par haine que » par principes, et tomber, par » conséquent, d'erreur en erreur. Ainsi, comme les Pharisiens proposoient des récompenses » pour des œuvres de surérogabion, les Saducéens, qui ne » vouloient pas de ces œuvres. b dirent d'abord : Ne soyez pas » comme des esclaves; n'obeissez » pas à votre maître simplement » par la sue des récompenses; » obéissez sans intérêt, et sans espérer aucun fruit de vos tra-» vaux. Cet excès de spiritualité » est déjà une erreur; car il n'est » pas dans la nature de l'homme » de renoncer à tout intérêt, et Dieu n'exige pas de nous un » culte entièrement désintéressé; puisqu'il nous offre lui-même » des récompenses. Cependant les Saducéens, au lieu de reculer, > avancèrent encore. Pour prou-» ver que nous ne devons pas agir a dans la vue des récompenses . ils assurèrent qu'il n'y en a pas » après cette vie. En conséquence, » ils nièrent l'immortalité de l'ame \* et la résurrection; et parce que vraisemblablement on voulut · » leur prouver que l'ame pouvoit » être immortelle, puisqu'il y a a des esprits immortels, ils niè-» rent encore l'existence des Ane ges. Enfin, les Esséniens avoient soumis au destin jusqu'aux ac-• tions des hommes; et les Pha- risiens, convenant de l'influence » de la Providence, avoient sous tenu que nous agissons avec > elle, comme elle avec nous, » puisque nons avons le pouvoir de faire ou de ne pas faire des • actions de justice. Il restoit un Tome XI.

s troisième sentiment : c'étoit de » dire que le libre arbitre se suffit. » et qu'il n'a pas besoin du con-» cours de Dieu. Les Saducéens » l'embrassèrent. Voilà, du moins » autant que je le puis conjectu-» rer , comment les Saducéens » s'engagèrent dans une suite » d'erreurs. » La mauvaise doctrine des Saducéens ne les empêcha point d'être élevés aux plus grands emplois, et même à la souveraine sacrificature. Leur secte subsiste encore en Afrique et en divers autres lieux.

SADOLET, (Jacques) né la Modène en 1478, d'un professeur en droit à Ferrare, eut son pèrepour précepteur. Après avoir de pris sous lui le grec et le latin , il étudia en philosophie sous Nicolas Léonicène. Pour multiplier ses connoissances, il se rendita Rome. où le cardinal Olivier Caraffe, protecteur des gens de lettres, le prit chez lui. Léon X non moins ardent à rechercher le mérite qu'à l'employer, le choisit pour son secrétaire. Sa plume élégante et facile se prêtoit à toutes les matières : théologie, philosophie, éloquence, poésie. Il joignoit à un rare savoir, une moderation et une modestie plus rares encore : ... il fallut que Léon X usât de toute son autorité pour lui faire accèpter en 1517 l'évêché de Carpentràs. Après la mort de ce pontife. il se rendit dans son diocèse, et il partagea son temps entre les travaux de l'épiscopat et les plaisirs de la littérature. Il chérissoit ser diocésains comme ses productions. « J'aime ( disoit-il d de ses lettres ) cette églisé ville de Carpentras pour spirituelle et pour patrie. J'à tendresse de pere pour mes peup

et ce n'est qu'avec une répugnance extrême que je me sépare d'eux. » Clément VII le rappela à Rome; mais Sadolet ne s'y rendit qu'à condition qu'il retourneroit dans son évêché au bout de trois ans. Il y retourna en effet; mais Paul III le sit revenir bientôt à Rome, et l'honora de la pourpre en 1536. Sadolet ne-prévoyoit ni ne sou**h**aitoit un tel honneur : les lettres qu'il écrivit à ce sujet, en sont la preuve. Les sentimens de probité. de candeur, de vraie philosophie qu'elles respirent, partoient du cœur. Il disoit, par exemple, à Bembo, depuis cardinal: Je vous prie de m'aimer toujours. Vous m'en estimerez moins, depuis que j'ai accepté le chapeau; mais croyez que ce n'est pas ma faute. Le nouveau cardinal se trouva on 1538 à l'entrevue que le pape eut près de Nice avec Charles-Quint et François I. Sadolet, toujours porte pour la paix, remontra aux deux monarques rivaux « qu'il étoit temps de finir » leurs longues dissentions; qu'ils • devoient secourir l'Eglise me-» nacée plus que jamais par les armes des infidelles, plutôt que » de troubler l'Europe; que la » paix seroit le plus bel héritage » qu'ils pussent laisser à leurs en-» fans; que les autres biens étoient » frivoles et peu durables, au lieu » que celui-ci procuroit les béné- dictions de la terre et les récom-» penses du ciel. » Une trève de dix ans fut le fruit de cette entrevue et de ces exhortations; mais ce calme ne dura pas même la moitié du temps qu'on avoit stipulé. Une nouvelle guerre s'alluma en 1543 entre l'empereur et le Roi de France. Paul III deputa à ce dernier prince, Sadolet, avec le sitre et les pouvoirs de

légat. L'évêque de Carpentras em gagea le monarque François à vouloir bien qu'on parlat de paix; mais Charles-Quint fit naître des difficultés insurmontables. La mission du cardinal Sadolet avant été inutile, il retourna à Carpentras: et quelque temps après il fut rappele à Rome, où le pape avoit besoin de ses conseils dans les fréquentes congrégations tenues durant la tenue du concile de Trente. Il étoit septuagénaire et infirme. Une sièvre lente l'assaillit sur la fin de Septembre 1547, et il en mourut également regretté des Catholiques et des Protestans. II étoit en commerce avec les savans de l'une et de l'autre religion 4 condamnant l'erreur, mais estimant le mérite par-tout où il le trouvoit. Sadolet ne posséda jamais que son évêché de Carpentras depuis même que Paul III l'eut nommé cardinal : conduite bien rare dans un siècle où la pluralité des bénéfices les plus incompatibles étoit si commune. S'il souhaitoit quelquefois d'être plus riche. n'étoit que ponr avoir la moyen de faire du bien aux gens de lettres. Mais lorsqu'il réfléchissoit sur les avantages inestimables de la médiocrité, il préféroit sa situation à celle des plus riches prelats. François I l'ayant voult appeler auprès de lui, il répondit qu'il préféroit le repos et le silence de sa solitude au tumulte des Cours et à l'embarras des affaires. La belle littérature étoit un de ses plus chers délassemens dans cette solitude. Il s'étoit adormé dans sa jeunesse à la poésie latine avec un succès pen commun ; mais il y renonça entièrement sur la fin de ses jours. Son style en vers et en prose, respire l'élégance et le pureté des angiens égrivains Ro-

mains. Il a'étoit formésur Ciceron! on pourroit même lui reprocher de s'être trop attaché à l'imiter. De tous ceux qui ont fait revivre dans le xve siècle la belle latinité, il est celui qui a le mieux réussi. Ses puvrages ont été recueillis à Vérone en 3 vol. in 4.º, le 1er en 1737; le 2° en 1738; le 3° en 1740. Les principaux écrits de ce recueil sont : L. Divers Discours dont le principal mérite est dans le style. II. Dix-sept livres d'Epttres. les unes intéressantes, les autres moins agréables. III. Une interprétation des Pseaumes et des Epitres de S. Paul ; et d'autres ouvrages de théologie, écrits avec plus de politesse que de profon-tieur. IV. Des Traités de morale philosophique, sur l'éducation des enfans, sur les consolations dans les malheurs; et quelques autres écrits de ce genre, dont on fait cas, quoique ses raisonnemens soient quelquefois trop subtils et embarrassés. V. Plusieurs Poèmes, parmi lesquels son Curtius et son Laocoon tiennent le premier rang. L'auteur copie quelquefois dans Des vers les phrases de Virgile, ennsi que dans sa prose celles de Cicéron; mais, à travers les efforts d'une imitation servile, il laisse échapper de temps en temps tles traits de son esprit. Ses écrits théologiques sont d'un ton de clouceur et de modération qui étoit l'expression de son caractère. Il osa même écrire à Paul III, gu'il étoit étonnant qu'on pour-> suivit avec acharmement les nouveaux Hérétiques, tandis qu'on laissoit vivre en paix les Juifs. > dont la haine irréconciliable » contre le nom Chrétien étoit connue, et qui d'ailleurs jouis- soient de grandes richesses, dont àls dépouilloient les Chrétiens par

I leurs exactions et leurs haures a Lorsque les habitans de Cabrières. poursuivis par le parlement de Provence à cause de leurs erreurs, envoyèrent leur profession de fol à Sadolet, ce cardinal, a suivant » son naturel plein de douceur et » de bonté » (dit le continuateur de Fleury, ) \* recut très-bien ceux » qui la lui portèrent, et leur dita que toutes les choses qu'on pu-» blioit d'eux n'avoient été inven-\* tées que pour les rendre odieux w qu'il n'en avoit rien cru; mais » qu'ils devoient penser à réfor-» mer leur doctrine, qui n'étois » pas celle de l'Eglise; que dans » les endroits où ils parloient du » pape et des évêques, il y avoit » trop d'aigreur et d'animosité # qu'il falloit se soumettre, et » parler d'un style plus modéré : » qu'au reste il conserveroit tou-» jours pour eux beaucoup d'af-» fection, et que ce ne seroit » jamais par son avis qu'on les » opprimeroit; qu'il iroit bientôs » dans sa maison de Cabrières, où » il s'informeroit plus particuliè-» rement de toute l'affaire; et » qu'il empécheroit les troupes du » Vice-Légat de continuer leurs bostilités : én quoi il réussit. »! Son indulgence pour les errans ne lui fit pas négliger les intérêts de la vérité. Dans les premiers temps de la réforme, il écrivit aux Génes vois une lettre qui respiroit tout→ à-la-fois la politesse d'un courtisan et le zèle d'un évêque. Quoiqu'il fut très-lié avec Erasme, il blamoit quelquefois les libertés qu'il se donnoit de temps en temps en matières de religion; et la manière honnête avec laquelle il lui disoit des vérités, charmoit presqué autant Erasme, que si ses remarques eussent été des complimens. Pour avoir les Ouvrages complets de Sadolet, il faut ajouter aux 3 volumes déjà cités, ses Lettres et celles des savans avec lesquels il étoit en correspondance, publiées à Rome en 1764, in-12, 3 vol.; ainsi qu'un autre recueil imprimé en 1759, in-12, qui contient ses Lettres écrites au nom de Léon X, Clément VII et Paul III; avec un abrégé de la vie de l'auteur, écrite par Florebelli son contemporain... Voy. SACRATO.

SADUCÉENS, Voy. SADOC,

SÆMUND-SIGFUSSON, l'un des anciens écrivains Islandois, est regardé comme l'auteur de l'Edda, livre qui contient les dogmes et la mythologie des Scandinaves et autres peuples du nord. Il fut écrit en islandois, peu de temps après l'abolition du paganisme, vers l'an 1057. Résénius en a donné une édition, à laquelle un prêtre islandois, nommé Etienne Osaï, a ajouté une version latine. Voyez Résénius.

SAENREDAM, (Jean) célèbre graveur, vivoit à la fin du xv<sup>e</sup> siècle et au commencement du xv<sup>e</sup>. Les Estampes de ce maître sont très-goûtées des curieux. Il a sur-tout travaillé d'après Goltzius, et il a su allier la douceur avec la fermeté dans sa touche. On désibreroit plus de correction dans ses dessins; mais c'est un reproche qu'il doit partager avec la plupart des peintres qu'il a copiés.

SAENZ, Voy. AGUIRRE.
SAGAREL, Voy. SEGAREL.

I. SAGE, (David le) de Montpellier, mort vers 1650, eut des mœurs dépravées et quelque talent. Il s'est fait de la réputation par ses poésies gasconnes. On a de lui un recueil intitulé; Les Folies du sieur le Sage, 1650, in-8.º (2) sont des Sonnets, des Elégies, des Satires et Epigrammes, dignes du titre de cette collection.

II. SAGE, (Alain-René le ) excellent romancier François et bon comique, né à Ruys en Bretagne vers l'an 1677, vint de bonne heure à Paris. Son premier ouvrage fut une traduction paraphrasée des Lettres d'Aristénète. auteur Grec, en 2 vol. in-12. Il apprit ensuite l'espagnol, et goûta beaucoup les écrivans de cette nation, dont il a donné des traductions, ou plutôt des imitations qui ont eu un grand succès. Ses principaux ouvrages en ce genre sont : I. Guzman d'Alfarache, en 2 vol. in-12; ouvrage où l'auteur fait passer le sérieux à travers le frivole qui y domine. II. Le Bachelier de Salamanque, en z vol. in-12; roman bien écrit, et semé d'une critique utile des mœurs du siècle. III. Gilblas de Santillane, en 4 vol. in-12. On y trouve des peintures vraies des mœurs des hommes, des choses ingénieuses et amusantes, des réflexions judicieuses. Il y a du choix et de l'élégance dans les expressions, de la netteté et de la gaieté dans les récits. C'est un tableau fidelle de toutes les conditions, et le meilleur roman moral qu'aucune nation ait produit. IV. Nouvelles Aventures de Don Quichotte, en 2 vol. in-12. Ce nouveau Don Quichotte ne vaut pas l'ancien; il y a pourtant quelques plaisanteries agréables. V. Le Diable Boiteux, in-12, 2 vol.; onvrage qui renferme des traits propres à égayer l'esprit et à corriger les mœurs. ( Voy. I. Guevara.) II eut d'abord un si grand débit, que l'on rapporte que deux seigneurs

mirent l'épéeà la main pour avoir le dernier exemplaire de la deuxième édition. VI. Mélanges amusans de saillies d'esprit et de traits historiques des plus frappans, in-12. Ce recueil, ainsi que tous ceux de ce genre, est un mélange de bon et de mauvais. VII. Roland l'amoureux . traduction du Boïardo, 2. vol. in-12. VIII. Estevanille, ou le Garçon de bonne humeur, 2 vol. in-12; ouvrage dans lequel on retrouve toujours l'esprit de l'agréable auteur de Gil-blas. Le Sage s'est aussi rendu célèbre par ses pièces dramatiques. On voit avec plaisir, au théàtre François, Crispin rival de son maître, et Turcaret, comédies en prose. Molière n'auroit pas désavoué plusieurs scènes de ces deux pièces. Cette dernière, jouée en 1709, peint les mœurs du temps, qui sont encore les nôtres. Un dialogue juste et naturel, des caractères d'une grande vérité, une intrigue bien conduite, la distinguent. L'Opéra comique est enrichi d'un grand nombre de ses ouvrages. Cet auteur avoit peu d'invention; mais il avoit de l'esprit, du goût, et l'art d'embellir les idées des autres, et de se les rendre propres, On peut le mettre au rang des auteurs qui ont le mieux possédé leur langue. Il eut plusieurs enfans, dont l'ainé s'est illustré comme acteur sur le théatre François, sous le nom de Montmenil. C'étoit un homme d'une société douce et aimable : au milieu des plaisirs inséparables de son état, ses mœurs étoient irréprochables. Il mourut subitement dans une partie de chasse, le 8 septembre 1743. Il emporta les regrets de tous les honnètes gens, amateurs du théâtre. Il avoit un talent supémieur, et qui n'étoit qu'à lui, pous

les rôles de valet. Le public en a long-temps senti la perte. La mort du fils mit le père dans le plus grand embarras. Il étoit extraordinairement sourd , et il se servoit d'un cornet qu'il appeloit son bienfaiteur, parce qu'il le tiroit de sa poche lorsqu'il imaginoit que la société étoit remplie de gens d'esprit, et qu'il l'enfermoit lorsqu'il ne rencontroit que des sots ; et cette infirmité l'empêchant de jouir des agrémens de la société dans la capitale, il partit pour Saint-Quentin, où l'un de ses fils étoit chanoine. Ce ne fut pas sans de vifs regrets, quoique dans un âge avancé. Il auroit dit volontiers, avec l'ingénieux et facile Coulange, dans ses Adienx à la ville de Paris:

Je crois, en te quittant, sortir de l'univers.

Il se retira donc chez son fils le chanoine, avec sa femme et ses filles; mais il n'y vécut pas long-temps: une maladie violente l'emporta en 1747, à 70 ans. Il mourut à Boulogne-sur-mer. On lui fit cette Epitaphe:

Sous ce tomboau glt le Sage, abattn Par le ciseau de la Parque importune: S'il ne fut pas ami de la Fortune, Il fut toujours ami de la Vertu.

On a peint le Sage comme un homme d'un caractère doux, prévenant, toujours égal. Sa conversation étoit amusante. On l'entouroit aux cafés : il assaisonnoit ses écrits d'anecdotes et de saillies, qui le faisoient écouter avec encore plus de plaisir. On prétend qu'il suivoit exactement les devoirs de la religion, et que les jeux badins de son esprit ne prenoient rien sur les sentimens de son cœur. On a fait un recueil des romans

de le Sage et de ceux de l'abbé Prévot, en 54 vol. in-8.º

SAGES, (les Sept.) de la Grèce: Voyez Bias; Chilon; Cléobule; Périandre; Pittaqus; Solon, et Thalès.

SAGINAHOR, (Joseph) rabpin Juif, mort dans le xvie siècle, a publié une interprétation chaldaïque, ou Thargoun, sur le livre de Job.

SAGITTARIUS, (Gaspard) théologien Luthérien, historien du duc de Saxe, et professeur en histoire dans l'université de Hall, naquit à Luncbourg en 1643. Les langues savantes, l'histoire, les antiquités, lui étoient très-familières. Sa mémoire étoit un vaste dépôt où s'étoient rassemblées les connoissances les plus étendues; mais elles n'y étoient pas toujours dans l'ordre le plus chair. See principaux ouvrages sont: I. Des Dissertations sur les Oracles, sur les Souliers, in 4.0, et sur les Portes des anciens, in 8.º II. La succession des Princes d'Orange jusqu'à Guillaume III. III. L'His oire de la ville d'Hardevick, in-4.º IV. L'Histoire de Saint Norbert, qu'il publia en 1683. V. Historia antiqua Noribergoe, in-4.0, savante et judicieuse. VI. Les Origines des Ducs de Brunswick, in-4. VII. Hissoire de Lubeck, in-4.4 VIII. Les antiquités du royaume de Thuringe, in-4.0, ouvrage plein de recherches, ainsi que tous les crits de cet auteur, dont on peut voir la liste dans sa Vie composée en latin par Schmidius, Iene, 3713, in-8.º IX. Une Histoire exacte et curieuse des Marquis 🍂 des Electeurs de Brandebourg , a-4. et un grand nombre d'autres.

If mourut le 9 mars 1694, \$ 51 ans.

SAGREDO, (Jean) procurateur de Saint-Marc, étoit d'une des plus anciennes familles nobles de Venise, et qui a produit de grands hommes. Il fut élu doge de la république en 1675; mais son élection n'ayant pas été agréable au peuple, il se démit volontairement. En 1691 il fut provéditour-général dans les mers du Levant. Il devint ensuite ambassadeur dans les plus grandes cours de l'Europe, et il avoit passé par divers emplois distingués avant que d'être élevé à la dignité de procurateur de Saint-Marc. Cet habile homme publia en 1677, in-4.0, à Venise, une Histoire de l'empire Ottoman, sous ce titre: Memorie istoriche de' Monarchi Ottomani. L'auteur commence à l'an 1300, et continue son Histoire jusqu'en 1644, sous le règne d'Ibrahim I, qui monta sur le trône en 1640. Cet historien est sage , impartial , et très-instruit de la matière qu'il avoit entrepris de traiter. Son style est serré, dans le goût de Tacite ; et l'auteur sème, selon les circonstances, des réflexions solides et judicieuses. Cette Histoire a été traduite en françois par Laurent, et imprimée à Paris en 1724, en 6 vol, in-12, sous ce titre: Histoire de l'empire Ottoman , traduite de l'italien de Sagredo.

SAGTLEVEN, excellent paysagiste Hollandois, dont les tableaux et les dessins sont recherchés et peu communs. Il vivoit dana le xviit<sup>e</sup> siècle; nous ignorons les années de sa naissance et de sa mort.

SAHIM - GHERAI, Kan de Crimée, succeda à Dewlet Cheroi.

Lans le gouvernement de sa patrié. Il avoit été ambassadeur de ce dernier à la cour de Russie. Celleci, profitant des troubles de la Crimée, fit élire Sahim dont elle connoissoit le caractère facile. à la place de Dewlet qui avoit quitté son pays et s'étoit attaché au parti des Turcs. Ce dernier myant pris la fuite dans une action. les Turcs indignés firent nommer à sa place Sélim-Gherai, qu'ils abandonnèrent encore par le traité signé à Constantinople, le 2 1 mars 1779, pour reconnoitre Sahim. Ce prince foible et doux aimoit les arts de l'Europe. La Russie profita de son goût pour lui faire connoître les jouissances du luxe et l'asservir. Bientòt, il dédaigna les mœurs de son pays; au lieu de se montrer sans cesse à cheval, on lui donna une magnifique berline. On lui fit abandonner son ancienne manière de manger, pour prendre un cuisinier russe et de la vaisselle plate. Les Tartares commencèrent à murmurer contre ce changement dans les usages de leur nation et contre l'attachement de leur Kan à la Russie. Deux de ses frères, dont l'un étoit gouverneur du Kuban, se révoltèrent et faillirent à le faire prisonnier dans la ville de Kaffa où il residoit. Le prince Potemkin, à la tête d'une armée russe, vola à son secours, le rétablit, et livra à la mort treize des principaux rebelles. Quelque temps après, sous le même prétexte de défendre Sahim contre l'invasion des Turcs, le général Balmaire surprit Kaffa, et força le Kan et les principaux Myrzas du. pays à prêter serment à l'impératrice.On promit à Sahim une pension anuuelle de 800 mille roubles : ce traitement assura son avilissement et le joug de sa patrie. Un refusa

bientôt de payer sa pension: relégué à Kalouga, dans le plus extrême dénuement, il fut forcé de quitter le pays où il avoit donné des lois, pour se réfugier auprès de se propres ennemis, dans la Moldavie. Les Turcs ne furent pas assez généreux pour respecter son malheur; ils se saisirent de sa personne et le transportèrent dans l'île de Rhodes, où malgré les prières et les démarches du Consul de France, l'infortuné Salum fut étranglé en 1787.

SAULLANT, ( N. du ) gentilhomme du Gévaudan, fut d'abord page du roi, et servit ensuite pendant long-temps. Au commencement de la révolution, il s'enttoura au château de Jalès, près de Mende, de quelques adversairea du nouveau régime; et sous le prétexte d'une fédération, il parvint à rassembler près de vingt mille hommes de gardes nationaux et conçut l'espoir de les faire marcher contre Paris. Cet espoir fut bientôt décu: les fedérés, après avoir renouvelé le serment de fidélité à la nation, à la loi et au roi. se retirèrent. Du Saillant, réuni à un petit nombre de gens, ne s'empara pas moins de Banne 🛊 mais son rassemblement manquant d'armes , de discipline , d'argent, conduit par un chef fougueux, sans prudence, plus téméraire que courageux, fut dispersé par le régiment de Hainault; et du Saillant, fait prisonnier, fut conduit aux Vans, et massacré sur la place publique axec quatre personnes de sa suite.

SAINCTES, (Claude de) Sanc tesius, né dans le Perche, se fit chanoine régulier dans l'abbaye de Saint Cheron près Chartres, an 1540, à l'âge de 15 aus. Le

cardinal de Lorraine le mit dans le collége de Navarre, où il fit ses humanités, sa philosophie et sa theologie; il fut recu docteur de Sorbonne en 1555, et entra ensuite dans la maison du cardinal son bienfaiteur, qui l'employa au colloque de Poissy en 1561, et le fit envoyer par le roi Charles IX au concile de Trente, avec onze autres docteurs. C'est lui et Simon Vigor, depuis archeveque de Narbonne, qui disputèrent contre deux ministres Calvinistes, chez le duc *de Nevers* , en 1566. Leur triomphe fut complet, et de Sainctes fit imprimer deux ans après, les Actes de cette conférence. Ses écrits, ses sermons, et son zèle contre les hérétiques. lui méritèrent l'évêché d'Evreux en 1575. Il assista l'année suivante aux états de Blois, et au concile de Rouen en 1581. Sa fureur pour la Ligue le jeta, dit-on, dans des travers monstrueux. It fut pris dans Louviers par les gens du roi Henri IV. On trouva dans ses papiers un écrit, où il prétendoit justifier l'assassinat de *Henri III*. et où il excitoit à commettre le même forfait sur le roi de Navarre. Ces accusations intentées par les Calvinistes, ne furent pas prouvées démonstrativement. Il n'en fut pas moins conduit prisonnier à Caen, où il auroit subi le dernier supplice, si le cardinal de Bourbon et quelques autres prélats n'eussent intercédé pour lui. Il fut donc, à leurs prières, condamné à une prison perpétuelle, et renfermé dans le château de Creve-cœur au diocèse de Lisieux, où il mourut de poison, diton, en 1591. On a de lui un grand nombre d'ouvrages. Le plus considérable et le plus rare est un Traité de l'Eucharistie, en latin , in folio , chargé de citations ,

et qu'on ne lit plus aujourd'hui. Le seul de ses ouvrages qui soit recherché, à cause des choses curieuses et intéressantes qu'il renferme au sujet de la Messe de l'église romaine, est intitulé: Liurgiæ Jacobi Apostoli, Basilië Magni, Joannis Chrysostomi a etc. à Anvers, Plantin, 1560, in-S.º On joint ordinairement cet ouvrage au Traité sur la Messe latine de Francowitz, parce qu'ila ont beaucoup de rapport.

SAINCTYON, (N. de) étoit de Paris, et y mourut en 1723. On hi doit une comédie en cinq actes, intitulée les Façons du temps. De société avec Dancourt, il a fait le Chevalier à la mode et les Bourgeoises à la mode, comédies qui ont eu quelque succès.

SAINT-ADON, Voy. PICART no iv.

SAINT-AMAND, (Marc Antoine - Gerard de ) sils d'un chef d'escadre, naquit à Rouen. Il passa sa vie à voyager et à rimer deux métiers qui ne mènent pas à la fortune. L'abbé de Marolles voulut le fixer, en lui procurant sa charge de gentilhomme ordinaire de la reine de Pologne; mais l'humeur inconstante de Saint-Amand ne pouvoit se prêter à ces offres. Il retourna à Paris, où il fut sifflé. Il se montre à la cour, et n'y fut pas mieux reçu. Voici un abrégé de sa vie, tel qu'on la trouve dans la première satire de Boileau. Les traits de ce tableau ne sont pas très-fins; mais ils paroissent vrais.

Saint - Amand west du Ciel que sa

L'habit qu'il out our lui, fut son soul

Un lit at deux placets compositent tank son bien,

De, pour en mieum parler, Saint-Amand n'avait rien,

Mais quais las de traîner une vie importune,

Il engagea ce rien pour chercher la fortune;

Et tout chargé de vers qu'il devoit mettre au jour,

Conduit d'un vain espoir, il parut à la Cour.

Qu'arriva · t - il enfin de sa Muse abusée?

Il en revint souvert de honte et de riede;

Et la fièvre qu retour terminant son destin,

Fit par avançe en.lui ce qu'auroit fait la faim.

Ce fameux satirique ne le traita pas mieux dans son Art Poétique; car, en recommandant d'éviter des détails bas et rampans, où Saint-Amand étoit tombé dans son Moïse Sauré, il dit:

N'imitez pas ce fou, qui décrivant les mers,

Et peignant, au milieu de leure flots entr'ouverts,

L'Hébreu sauvé du joug de ses injustes maîtres.

Met, pour le voir passer, les poissons aux fenêtres;

Peint le petitenfant, et qui va, saute,

Be gu'il tient. 20

Be qu'il tient. 20

Be qu'il tient. 20

Toutes les productions de Saint-Amand sont pleines des défauts que Despréaux reproche au Moise sauvé. Elles ont été requeillies en 3 vol. in-12. Sa meilleure pièce est son Ode intitulée, la Solitude; le reste ne mérite pas d'être cité. Saint-Amand mourut en 1660, âgé de 67 ans, du chagrin de ce que Louis XIV n'a-

voit pu supporter la lecture de son \. poëme de la Lune, dans lequel il louoit ce prince de savoir bien nager. Au reste, ce poême de la Lune étoit très-peu de chose; et on ne pouvoit que louer l'intention du poete, qui vouloit célébrer la divinité sous l'influence de laquelle il avoit passé sa vie. Boileau disoit de Saint-Amand, qu'il s'étoit formé du mauvais de Regnier. Si ce dernier faisoit mal les vers, il avoit du moins le talent de les bien lire; et Gombault lui adressa l'épigramme suivante à ca sujet :

Tes vers sont beaun quand tu les dis a Mais te n'est rien quand je les lis: Tu ne peun pas toujours en dire; Fais-en donc que je puisse lire.

Considéré comme homme de société, Saint-Amand valoit mieux que comme poête. Son enjouement et ses bons mots le faisoient. rechercher. S'étant trouvé dans un cercle avec un homme qui avoit la barbe blanche et les cheveux noirs, il lui dit: Il paroit, monsieur, que vous avez moins travaillé du cerveau que de la mâchoire... Saint-Amand connoissoit ce dernier travail, et il étoit très-passionné pour la bonne chère.

SAINT-AMAND, Voy. Tris-

SAINT - AMOUR, Voyes
Amour (Saint-).

SAINT-ANDRÉ, (Mile) a publié dans le xvire siècle plusieurs poésies, parmi lesquelles on a distingué l'Hiver de Versailles et la Description de la chapelle de Sceanx.

SAINT - ANDRE , Voyen

SAINT-ANGEL, Voyez BA-

SAINT-AUBIN, Voyez Gen-DRE, no II... GUEDIER ... et IV. MAISTRE, nº v de ses ouvrages.

I. SAINT-AULAIRE . (Fransois) sieur de la Renaudie en Périgord, a publié un ouvrage sur la Fauconnerie, Paris, 1619, in-4, Li est devenu très-rare.

II. SAINT-AULAIRE, (Franois-Joseph de Beaupoil, marquis de) né dans le Limousin d'une mille connue dans le xve siècle. porta les armes pendant sa jeunesse. Il les quitta dans un âge plus avancé, pour être tout entier la société et à la littérature. La duchesse du Maine l'appela à sa cour, dont il fit les délices pendant 40 ans, par les charmes de son esprit et de sa conversation. Ce fut pour cette princesse qu'il fit, en jouant au secret l'impromptu si connu:

La Divinité qui s'amuse A me demander mon secret, Gi feiois Apolion, ne seroit pas ma Muse ;

Elle seroit Thétis ... es le jour finiroit.

· Anacréen, moins vieux, fit de moins jolies choses », dit le dernier historien de Louis XIV. C'est une chose bien singulière, que les vers les plus délicats qu'on ait de lui aient été faits dans le temps qu'il étoit plus que nonagénaire. La duchesse du Maine appeloit Saint - Aulaire son vieux Lerger; mais oe berger, toujours poli et toujours galant, ne poussoit pas la flatterie jusqu'à adopter toutes ses opinions. Un jour qu'elle lui demanda son sentiment sur L'attraction de Newton qu'elle rejetoit, et sur les tourbillons de Descartes auxquels elle étoit fortement attachée, Saint - Aulaire lui répondit par cet impromptu. sur un air connu:

> Bergire, détachons-nous De Newton, de Descartes à Ces deux espèces de foux Nont jamais vu le dessous Des cartes Des cartes. Des carpes.

Cet aimable poëte fut reçu à l'académie Françoise en 1706, et mourut à Paris le 17 décembre 1742. âgé de 98 ans, ne laissant qu'une petite-fille mariée au duc de Harcourt. Boileau lui refusa son suffrage pour la place d'académicien. d'une manière assez dure. Il fondoit son refus sur la pièce mêmo qui le fit admettre:

O Muse ligire et facile, etc.

Il répondit à ceux qui lui représentoient qu'il falloit avoir des égards pour un homme de cette condition : Je ne lui dispute pas ses Lettres de noblesse ; mais je hui dispute ses titres au Parnassen Un des académiciens ayant répliqué que M. de Saint - Aulaire avoit aussi ses titres au Parnasse, puisqu'il avoit fait de fort jolis vers: Eh bien, Monsieur, (lui dit Boileau) puisque vous estimez ses vers, faites-moi l'honneur de mépriser les miens.... Le marquia de Saint - Aulaire répondant à l'académie Françoise au duc de la Trimouille, qui remplaçoit le maréchal d'Estrées, dit ingénieusement: Il me convient d'arroser de larmes la respectable cendre que vous venez de couvrir de fleurs. La différence des hommages que nous lui rendons, est assortie à celle de nos éges. Les poésies de tet Anacréon nonagénaire sont répandues dans différens recueils. Voyez DESTOUCHES, n° 11.

#### SAINT-BONNET, V. Toiras.

SAINT-CESARI, (Henri de) gentilhomme et poëte Provençal du xve siècle, a fait des Poésies estimées de son temps. Il a continue l'Histoire des Poètes Provençaux, que le Monge des lles-d'Or avoit commencée.

I. SAINT-CYR, (Tannegui du Bouchet, dit) gentilhomme Poitevin, et l'un des plus braves capitaines des Calvinistes sous le règne de Charles IX, fut un des chefs de la conspiration d'Amboise, et devint gouverneur d'Orléans après la bataille de Dreux. Il fut tué à celle de Moncontour en 1569, à 85 ans. « Lorsque la bataille fut perdue ( dit l'histo-» rien d'Aubigné), ce vieillard » ayant rallié trois cornettes au » bois de Mairé, et reconnu que par une charge il pouvoit sauver » la vie à mille hommes, son mi-» nistre qui lui avoit aidé à prendre cette résolution, l'avertit de faire un mot de harangue. A » gens de bien courte harangue, » dit le bon homme; Frères et » compagnons, voici comme il » faut faire. Là-dessus, couvert » à la vieille françoise d'armes » argentées jusqu'aux grèves et » solerets, le visage découvert, et » la barbe blanche comme neige, » âgé de 85 ans, il donna 20 pas devant sa troupe, mena battant tous les maréchaux de camp, et » sauva plusieurs vies par sa mort.»

II. SAINT-CYR, (Claude Odet Giry de ) de l'académie Françoise, mort le 13 janvier 1761, àgé de 67 ans, se fit connoître par ses vertus. On lui attribue le Catéchisme des Cacouacs, 1758, in-12, où les erreurs des nouveaux philosophes sont exposées d'une manière piquante.

SAINT-CYR, (Maison de ) Voyez Maintenon.

SAINT-CYRAN, Voyez VER-GER de Haurane.

#### SAINT-DIDIER, V. LIMOJON.

SAINT-EVREMONT, (Charles de Saint-Denis, seigneur de ) ne à Saint-Denis-le-Guast, à trois lieues de Coutances, le 1er avril 1613, d'une maison noble et ancienne de Basse-Normandie, dont le nom était Marquetel ou Marguastel, fit ses études à Paris. Après avoir donné une année au Droit, il prit le parti des armes, et servit au siége d'Arras en 1640. comme capitaine d'infanterie. Une politesse assaisonnée de tous les agrémens du bel esprit, une bravoure éprouvée dans les actions générales et dans quelques combats singuliers, le concours brillant des qualités qui ne sont pas toujours le partage des gens de guerre, attirèrent à Saint-Evremont l'estime des militaires les plus distingués de son temps. Le prince de Condé fut si charmé de sa conversation, qu'il lui donna la lieutenance de ses gardes, afin de l'avoir toujours auprès de lui. Saint-Evremont ne conserva pas long-temps sa faveur. M. le Prince avoit la foiblesse de plaisanter sur le ridicule des hommes, et n'en étoit que plus sensible à la raillerie: Saint-Evremont ne le menagea point dans quelques entretiena secrets. Le duc d'Enghien le sut. et lui ôta la lieutenance de sea gardes : on dit pourtant que ce prince, naturellement grand, end

la générosité de lui pardonner dans la suite. Mais une première disgrace ne corrigea point Saint-Evremont de son humeur caustique. Il fut mis trois mois à la Bastille pour quelques plaisanteries faites à table contre le cardinal Mazarin, avec lequel il se réconcilia bientôt après. La guerre civile s'étant allumée, Saint-Evremont fut fidelle au Roi, qui le fit maréchal-de-camp, avec une pension de 3000 livres. Le traité des Pyrénées mit fin à toutes ces hostilités. Cette paix déplut à beaucoup de gens : Saint-Evremont écrivit à ce sujet au maréchal de Créqui, et sa lettre étoit la satire du traité. Le Roi ayant, dit-on, des sujets secrets de se plaindre de lui, prit occasion de cette lettre, pour ordonner qu'on le mît à la Bastille. Il en fut prévenu dans la forêt d'Orléans, et se retira en Angleterre, ou Charles II l'accueillit comme il le méritoit. Plusieurs amis illustres employèrent tout leur crédit pour obtenir son rappel. Leurs soins n'eurent de succès que dans un temps où Saint-Evremont trop âgé, ne voulut plus profiter de la bonne volonté des ministres, et aima mieux, comme il le disoit lui-même, rester avec des gens accoutumés à sa loupe. (Il en avoit une au front.) Le philosophe expatrié chercha à adoucir le chagrin de sa disgrace par la lecture, la composition et l'amitié. La duchesse de Mazarin s'étant brouillée avec son mari. quitta la cour de France, voyagea en différens pays, et passa enfin en Angleterre. Saint-Evremont la vit souvent, ainsi que plusieurs gens de lettres qui s'assembloient dans sa maison. C'est à cette dame qu'il adressa une grande partie de ses ouvrages. Sa vieillesse fut saine

et heureuse; il écrivoit à la célèbre Ninon de Lenclos:

Je vis éloigné de la France, Sans besois et sans fibondance, Content d'un vulgaire destin. J'aime la vertu sans rudesse; J'aime le plaisir sans mollesse; J'aime la vie et n'en crains pas la fin.

Ce philosophe mourut le 20 septembre 1703, à 90 ans, et fut enterré dans l'église de Westminster au milieu des rois et des grands hommes d'Angleterre. Il conserva jusqu'à la fin de sa vie une imagination vive, un jugement solide et une mémoire heureuse. Il avoit un fond d'enjouement, qui, au lieu de diminuer dans sa vieillesse. sembla reprendre de nouvelles forces. Il aimoit la compagnie des jeunes gens ; il se plaisoit au récit de leurs aventures. L'idée des divertissemens qu'il n'étoit plus en état de goûter, occupoit agréablement son esprit. Saint-Evremont étoit très-sensible au plaisir de la table, et il se distingua par son raffinement sur la bonne chère; mais il recherchoit moins la somptuosité et la magnificence, que la délicatesse et la propreté. Il ne se piquoit point d'une morale rigide; cependant il avoit toutes les qualités d'un homme d'honneur. Il étoit équitable, généreux, reconnoissant, plein de douceur et d'humanité. Dans un portrait qu'il fit de lui-même en 1676, il se peint comme un homme qui n'a jamais senti la nécessité, qui n'a jamais connu l'abondance. « Il vit (dit-il ) » dans une condition méprisée de » ceux qui ont tout, enviée de » ceux qui n'ont rien, goûtée de » ceux qui font consister leur » bonheur dans leur raison. Jeune, » il a haï la dissipation, persuadé » qu'il falloit du bien pour les

Demmodités d'une longue vie: » vieux, il a de la peine à souffrir l'économie, croyant que la né-• cessité est peu à craindre, quand » on a peu de temps à être misé-» rable. Il sé loue de la nature; il ne se plaint point de la forb tune; il hait le crime; il souffre les fautes : il plaint les malheureux; il ne cherche point dans les hommes ce qu'ils ont de » mauvais, pour les décrier. Il rouve ce qu'ils ont de ridicule. pour s'en réjouir : il se fait un » plaisir secret de le reconnoître; b il s'en feroit un plus grand de » le découvrir aux autres, si la discrétion ne l'en empêchoit. La » vie est trop courte à son avis, pour lire toutes sortes de livres. et charger sa mémoire d'une in- finité de choses aux dépens de son jugement. Il ne s'attache » point aux écrits les plus savans » pour acquérir de la science, mais aux plus sensés pour fortifier sa raison : tantôt il cherche les plus délicats pour donner de la déli-» catesse à son goût; tantôt les plus agréables pour donner de » l'agrément à son génie.» Quant **à** ses sentimens sur la religion, il a toujours fait profession de la religion Romaine, dans laquelle il étoit né. Bien des gens cependant l'ont représenté comme un esprit fort, fondés sur ce que, dans sa dernière maladie, il avoit refusé de voir des prêtres. Mais si on peut juger de sa façon de penser sur une matière de cette importance, par ses conversations ordinaires, et par divers passages de ses écrits peu favorables à l'incrédulité, cette opinion ne paroîtra pas fondée. Il ne lui échappoit jamais rien de **licencieux** contre la religion , et il ne pouvoit souffrir qu'on en fit un 'sujet de plaisanterie. La seule bien-

séance, disoit-il, et le respect qu'on doit à ses concitoyens, ne le permettent pas. D'après ces considérations, l'on pourroit assurer que c'est gratuitement qu'il a paru sous son nom un livre peu religieux, qui a pour titre : Elémens de la Religion, dont on cherche de bonne foi l'éclaircissement. On voit, par ses écrits, qu'il avoit de l'érudition; mais c'étoit une érudition polie et convenable à un homme de sa profession et de sa qualité. Saint-Evremont aimoit passionnément la musique, et n'ignoroit pas la composition. On a de lui plusieurs ouvrages différens, recueillis à Londres, 1705, en 3 vol. in-4.° à Amsterdam, 1739; et à Paris. 1740, 10 vol. in-12, et 1753, 12 vol. petit in-12. Il y a eu une édition contresaite à Rouen, en 7 vol. in-12, avec la Vie de l'auteur par des Maiseaux. Si l'on excepte ce que Saint-Evremont & écrit sur le génie des Grecs et des Romains, sur les choses qui sont d'usage dans la vie, sur la paix des Pyrénées, sur la retraite du duo de Longueville dans son gouvernement de Normandie, et la Conversation du maréchal d'Hocquincourt avec le père Canaye ; tout le reste ne mérite guère d'être lu. Il n'y a ni intérêt, ni comique dans ses comédies. Ses vers, ses poésies légères, sont plutôt d'un bel esprit que d'un poëte. Sa prose vaut mieux : elle respire en certains endroits, la profondeur d'un philosophe, la finesse et la délicatesse d'un homme du monde; mais elle est trop chargée d'antithèses et de pointes. Cet auteur n'avoit proprement que de l'esprit; car on ne peut lui accorder ni du génie, ni du sentiment, ni de l'érudition, ni peut-être un vrai talent, si ce n'est celui d'écrire, C'est le jugement

qu'en porte M. de Leyre, reducteur de l'Esprit de Saint-Evremont, ouvrage imprimé en 1761, in-12. Cependant ses productions evoient un succès si étonnant, que le libraire Barbin payoit des auteurs pour lui faire du Saint-Evre mont. Comment se fit-il, dans son ciècle, une réputation prodigieuse? M. de la Harpe a indiqué trèsbien les causes de sa renommée. « Saint - Evrement, dit-il, étoit » d'abord un homme de beaucoup d'esprit; un écrivain agréable, délicat et ingénieux : c'étoit en » même temps un homme de cour. » un homme de très-bonne com-» pagnie. Le rôle qu'il avoit joué » dans la Fronde, guerre de plume » aussi bien que d'intrigue ; ses satires contre le cardinal Maza-» rin; ses différens écrits polémi-» ques, qui ne manquoient ni de » finesse ni de galeté, et qui em-» pruntoient un nouvel intérêt de » celui des affaires publiques, le mirent à la mode comme un des 🖢 hommes qui possédoient le mieux » la raillerie. l'une des armes alors » le plus en usage. D'ailleurs, soit » par insouciance, soit par une » espèce de vanité que l'on sait avoir été dans son caractère, et qu'il ne cache pas dans ses écrits. il n'imprimoit jamais rien, re-» gardant comme au-dessous d'un » homme de condition le titre » d'auteur, en même temps qu'il » désiroit la réputation du talent. » Ses ouvrages circulant d'abord » dans les sociétés qui donnoient le ton, y acquéroient cette sorte » de renommée, la plus facile et » la moins dangereuse, qui s'aug-» mente par la curiosité d'avoir ce » que tout le monde n'a pas , par l'indulgence qu'on a toujours » pour les manuscrits, et par la disposition de juger d'autant

 plus favorablement un homme » du monde, qu'on lui suppose » moins de prétentions, et qu'on » exige moins de lui. De plus rien de ce qu'il faisoit n'avoit la » forme et l'importance d'un ou-» vrage : c'étoient des morceaux » détachés qui paroissoient de » temps en temps par l'officieuse » infidélité de quelque ami. On se » les arrachoit de toutes parts et » ce qu'ils avoient de mérite excitoit moins de jalousie, soit » parce que l'auteur étoit éloi-» gné, soit parce que lui-même » avoit l'air d'abandonner tout ce » qu'il écrivoit à ceux qui vou-» loient s'en emparer. Nous avons » vu depuis, beaucoup d'exemples » de cette existence mixte de bel » esprit et d'homme du monde : » et nous avons vu que l'un de » ces deux titres adoucissoit extrê⇒ » mement la sévérité que l'on a » d'ordinaire pour l'autre. » Ses poésies consistent principalement en stances, élégies, idylles, épigram≠ mes, épitaphes... Voy. COTOLENDI.

SAINT - FOIX , ( Germain-François Poullain de ) gentilhomme Breton, né à Rennes le 25 février 1703, avoit la vivacité et la bravoure de son pays. Après avoir porté les armes pendant quelque temps, il vint cultiver les Muses dans la capitale, et s'ouvrit une nouvelle carrière sur la scène comique. Il étudia en même temps notre histoire, et ses connoissances en ce genre, lui méritèrent la place d'historiographe de l'ordre du Saint-Esprit. Sa probité contribua, autant que ses lumières, à lui faire des protecteurs illustres. Il étoit d'un caractère droit et généreux, mais difficile, exigeant, inquiet, aisé à offenser. Il avoit servi dans un temps où les militaires

se falsoient un honneur de battre le guet et de se battre entr'eux. Ce caractère turbulent de capitan de comédie, qui cherche toujours des uffaires, fut long-temps le sien, et lui attira des aventures désagréables. Il étoit très-attaché à ses opinions, et on ne pouvoit les combattre sans exciter sa bile et sa colère. Il ne falloit pas louer en sa présence les auteurs qu'il n'aimoit point; et quand ces éloges auroient regardé les premiers écrivains de la nation, il n'auroit pu c'empêcher de témoigner de l'humeur. On a recueilli ses ouvrages en 6 vol. in-8.°, Paris, 1778. Les principaux sont : I. Les Lettres Turques ; espèce de roman épistolaire, dans le goût des Leures Persanes: écrit d'une manière piquante, et plein de traits de satire Ens et délicats, mais fort inférieur ependant à l'ouvrage de Moniesquieu. Ces Lettres Turques firent naître quelques doutes sur sa religion: mais il est certain que ce n'étoit pas un égarement de système, et qu'il ne tarda pas de connoître et d'apprécier certains noureaux philosophes. « Petits aigles, dit-il, qui planez si dédaigneu- sement au-dessus de vos chétifs compatriotes, nouveaux phéno- mènes dans la littérature, je » prends la liberté de vous consi-• dérer dans votre apogée, et je crois m'appercevoir que les • rayons de votre gloire ne sont » composés que de paradoxes. d'idées singulières, de traits con-» tre votre nation, et d'un vernis d'irréligion.... Ne seroit-il pas » plaisant qu'en blutant, ressas-» sant et commentant des ouvrages » méprisables de toute façon, on » s'imaginat que la philosophie des mœurs fait depuis quelques à ennées de grands progrès parmi

nous?.... Il me semble que in » vieille morale de l'Evangile vaut \* bien celle de la nouvelle philo-» sophie. » Essais sur Paris ; tome 4. II. Essais Historiques sur Paris, publiés séparément en n vol. in-12: livre instructif et agresble, mais sans ordre, et dans lequel l'auteur a fait entrer plusieurs choses qui n'ont pas rapport à som titre. Le 7e volume n'a été publié qu'après sa mort. Il offre. comme les précédens, quelques réflexions détachées sur nos usages et nos mœurs, dont quelques-unes sont neuves, et dont plusieurs ne sont que des vérités rebattues qui ne méritoient pas d'être redifes. Le volume est terminé par des discussions historiques sur le fameux Masque de fer, que l'auteur conjecture être le duc de Montmouth: ses preuves ne sont pas démonstratives. M. de la Place dit que Saint-Foix fut une exceptions à la règle que les auteurs se peignent dans leurs écrits. Aucun dit-il, ne se sent de l'acreté de son humeur. M. de la Place n'avoit pas bien lu les Essais sur Paris; il est certain qu'il y a des réflexions qui prouvent un esprit caustique. Nous ne citerons que celle qu'il fait à propos de l'entrée d'Isabente de Bavière, à qui un ours et une licorne offrirett de riches présens de la part des bourgeois de Paris. . « Ce n'est pas, dit Saint-Foix, la » première et la dernière fois où les villes ont choisi des animant » pour leurs députés. » Cela n'est ni doux, ni délicat. III. Histoira de l'Ordre du Saint-Esprit, 3 vol. in-12 : compilation de faits et d'anecdotes sur les grands seigneurs honorés du cordon de cet ordre. Cet ouvrage prouve que l'auteur étoit un homme instruit, judicieux, et capable de recherches. 1V. 1)es

Comédies. Celles qui ont eu le plus de succès, sont les Graces, jolie pièce qui semble inspirée par elles: l'Oracle, production d'un esprit fin: le Sylphe et les Hommes, qui méritent le même éloge. Ce sont des tableaux agréables; mais il ne faut pas comparer ce petit genre. fondé tout entier sur les prestiges de la féerie, aux comédies de Molière, puisées dans la nature. et très-supérieures à tous les romans dialogués. Ajoutons que les pièces de Saint-Foix sont toutes ietées au même moule. Toutes sont des Surprises de l'Amour, comme la plupart des comédies de Marivaux: mais avec cette différence disoit Marivaux lui-même. que dans les pièces de Saint-Foix. c'est un amour naissant qui ne se connoît pas lui-même, et dans les miennes un amour adulte et tout formé qui craint et refuse de se reconnoître. « Dans les comédies de Saint-Foix , dit d'Alembert , il y a plus de naturel, mais moins d'esprit et de finesse que dans celles de Marivaux. Les premières, ajoute-t-il, doivent aux acteurs la plus grande partie de leurs succès, et les secondes à l'auteur même. Les comédies de Saint-Foix se ressemblent encore plus que celles de Marivaux. Celui-ci a mis, dans ses pièces, toute la variété que pouvoit lui permettre le cercle étroit qu'il s'étoit tracé; au lieu que Saint-Foix ne peint jamais que l'amour d'une jeune personne ingénue et naïve.» Il a cependant le mérite d'avoir écrit les siennes avec pureté et quelquefois avec délicatesse, et d'avoir trouvé quelques situations neuves dans un genre qu'on regardoit comme épuisé. Grandval le comédien, comparant un jour le dialogue doux et élégant de Saint-Foix avec son

catactère âcre et inquiet, flissis que la Muse de cet auteur étoit une abeille qui déposoit son miel dans le crône d'un lion. L'abbé de Voissenon le comparoit à un encier qui répandoit de l'eau-rose. Son Thédire a été imprimé au Louvre, en 3 vol. in-12, qui contiennent autant que l'édition en 4 vol. Il mourut à Paris le 26 août 1776, dans sa 74° année.

I. SAINT-GELAIS, (Octavien de) né à Cognac vers 1466, de Pierre de Saint-Gelais, marquis de Montlieu et de sainte-Aulaye fit ses études à Paris, embrassa l'état ecclésiastique, et se livra à la poésie et à la galanterie. Ayant été introduit de bonne heure à la cour il y acquit les bonnes graces du roi Charles VIII, qui le sit nommer par le pape Alexandre VI à l'évêché d'Angoulème en 1494. Octavien de Saint-Gelais alla résider dans son diocèse en 1497 . et ne s'occupa plus que des fonctions de son ministère, et de l'Ecriture sainte et des SS. Pères. II mourut en 1502, à 36 ans. On atde lui des Poésies, une Vie de Louis XII, et d'autres ouvrages en françois. Le Vergier d'Honneur fut imprimé séparément in-8.°, in-4. et in-fol. Le Chdteaus de Labour le fut en 1532, in-16: la Chasse d'Amours, 1533, Paris, in-4.º La traduction de six Comédies de Térence vit le jour en 1538, in-folio; et les Héroïdes d'Ovide, aussi traduites, furent insérées dans le Vergier d'Honneur:.... Melin de Saint-Gelais étoit son fils naturel, à ce que prétendent presque tous les biographes; mais cette opinion n'est pas universellement adoptée.

II. SAINT-GELAIS, (Melin de) poëte latin et françois, naquit l'an l'an 1491, du précédent, à ce qu'on croit. Des son enfance, on t résagea ses talens. Après avoir etudie à Poitiers, à Padoue, le droit, la théologie et les mathématiques, il se consacra à la poésie, et fut surnomme l'Ovide François. Il ressemble à ce poëte, par le peu de précision de son style : n a autant de facilité, moins de douceur que lui , mais plus de naturel et de naïveté. Quelques phrases louches, plusieurs termes impropres, des tours obscurs; rendent la lecture du poëte François beaucoup moins agréable que celle du poête Latin. Ses talens lui donnèrent accès à la cour, et il devint abbé de Reclus, aumônier et bibliothécaire du roi. Lorsque Ronsard y parut, la crainte de se voir éclipsé par cette muse naissante, lui fit avoir recours aux procedes les plus indignes. Henri II souhaitant de voir une pièce du jeune poëte, Saint-Gelais se chargea de lui en faire la lecture. Pour dépriser cette pièce, il tronqua la plupart des vers, et récita les autres à contre-sens : de sorte que la curiosité de ce monarque fut trèsmal satisfaite. Ronsard, instruit de cette indignité, s'arma des traits les plus piquans de la satire. Saint-Gelais reconnut son tort, et son ennemi passa, des transports de la colère, à ceux de l'amitié. Saint-Gelais mourut à Paris en 1559, à 67 ans. Il fit dans sa dernière maladie, et presque à l'extrémité, les vers suivans, rapportes par Niceron:

Barbice , qui varios lenisti pretoris

Dum juvenem nunc sors, nune agitébat amor;

Perfice ad entremum, rapidaque incendia febris,

Torne XI.

Que potes, infirmo fac leviera seni. Ceriò ego te faciam, superas evectus ad auras,

Insignem ad Cytharm sidus habere locum.

Plusieurs prétendent que c'est à ce poëte qu'on doit le Sonnet Franois, qu'il fit passer de l'Italie en France. [ Voyez Portes. ] Il a réussi dans l'Epigramme; on lui a même fait l'honneur de le mettre, dans ce genre, au dessus de Marot et de du Bellay. Saint - Gelais aimoit à railler : caractère dangereux, qui lui fit beaucoup d'ennemis : de la vint l'ancien proverbe : gare à la tenaille de Saint-Gelais. Ses poésies sont des Elégies, des Epttres, des Rondeaux, des Quatrains, des Chansons, des Sonnets et des Epigrammes. Il a aussi composé Sophonisbe, tragédie en prose. La dernière édition de ces différens ouvrages est celle de Paris, in-12, 1719. Elle est plus ample que les précédentes : mais il y a peu d'ordre dans la distribution des pièces, et beaucoup de défauts.

SAINT-GENNIEZ, (Jean de) ne à Avignon, en 1607, d'una famille noble , cultiva de bonne heure les fleurs du Parnasse Latin: Il vint à Paris, et s'y fit des amis illustres. De retour à Avignon, il fut élevé au sacerdoce . et obtint un canonicat à Orange . où il mourut étique en 1663, 🛦 56 ans. On a de lui des Poésies pleines de feu et de génie, et remplies d'excellens vers, quoique le poëte laisse beaucoup à désirer. pour la pureté du style. Elles ont été recueillies à Paris, in-4.°, sous ee titre : Joannis San-Genesii Poëmata, Parisiis, sumptibus Augustini Courbé, 1654. On y trou ve: I. Quatre Idylles, dont la 37

et la 4<sup>e</sup> contiennent une défense de la poésie. II. Huit Satires, remplies d'excellens avis, et d'une critique judicieuse, sans fiel et sans passion. III. Sept Elégies, toutes sur des sujets utiles. IV. Un livre d'Epigrammes. V. Un livre de Poésies diverses.

ST-GERAN, Voyez Guiche.
ST-GERMAIN, Voyez Mourours et Verone.

I. SAINT-GERMAIN, (N.) donna en 1741 et 1744 deux tragédies, Timoléon et sainte Catherine. Elles sont restées aussi inconnues que leur auteur, mort vers 1760.

II. SAINT-GERMAIN, (Robert, comte de) né à Lons-le-Saunier en Franche-comté, en 1708, d'une famille noble et ancienne, entra d'abord chez les Jésuites, qu'il quitta pour prendre les armes. Il servit avec distinction en Hongrie, dans la guerre de 1737 contre les Turcs. Il passa ensuite successivement au service de l'empereur Charles VII, et revint en France, on il se distingua dans les guerres de 1741 et de 1757. Ayant eu des mécontentemens dans sa patrie, il alla servir en Danemarck. Il fut mis par la cour de Copenhague à la téte des affaires militaires, revêtu de la dignité de feld-maréchal, et nommé chevalier de l'Ordre de l'Eléphant. It jouit de la considé ration et du repos jusqu'en 1772, époque de la scène tragique qui finit par la mort des comtes Struensée et Brande. Le comte de Saint-Germain, naturellement droit et franc, n'ayant pu ramener les choses au dénouement qui lui paroissoit le plus conforme à la instice, se retira avec les cent mille scus stipulés dans le Traité qu'il

avoit fait avec le roi de Dansmarck. Retiré à Hambourg, il confia son argent à un banquier qui fit banqueroute.La perte d'une partie de sa fortune l'obligea de repasser en France. Après avoir séjourné quelque temps à Bordeaux, il alla se fixer dans une petite terre près de Lauterbach en Alsace, où , comme Dioclétien . il cultivoit son jardin. Peu de temps après l'avénement de Louis XVI à la couronne, le maréchal du Muy, ministre de la guerre, étant mort . le comte de Saint-Germain fut tiré de sa retraite pour être mis à la tête de ce département. Il fit plusieurs réformes, les unes très-applaudies, les autres trèscritiquées et avec raison; mais on. ne peut que le louer d'avoir aboli la peine de mort contre les déserteurs , augmenté la paye du soldat 🤉 et corrigé divers abus introduits par le luxe et l'indiscipline. Il recut un placet d'un officier qui lui exposoit ses services et ses besoins. Monsieur . Iui dit le ministre 🕻 je m'occuperai de vos demandes, mais vous sentez que j'ai un grand nombre d'affaires très-pressées. -M. le somte, répondit l'officier, il n'y en a point de plus pressée que la mienne ; je meurs de faim , et hier je n'ai point diné. — Oh! vous avez raison, dit alors le ministre; vous dinerez aujourd'hui avec moi, et demain je serai en sorte que vous ayez de quoi diner. Comptez sur la providence; j'en suis un grand exemple. Il y a de la noblesse à relever ainsi l'aveu humiliant de cet officier, pour le rapprocher de lui. La mauvaise santé du comte de Saint Germain. et les contradictions que quelquesuns de ses projets essuyèrent, l'obligèrent de quitter le ministère. Il mourut peu de temps après, le

\*\*S janvier 1778, à 70 ans: C'étoit un homme d'une valeur éprouvée, d'un désintéressement rare, d'une fermeté peu commune : il avoit de grandes vues pour l'administration ; mais son esprit étoit un peu systématique, et son caractère ardent, inquiet et jaloux; et il souffroit difficilement d'être contrarié dans ses idées. On a de lui des Mémoires, 1779, 1 vol. in-8.°, dont le fonds est de lui, mais qui ont été altérés par une main étrangère.

III. SAINT-GERMAIN , (N. comte de ) adepte, obtint quelque célébrité par son charlatanisme et ses secrets. Il prétendoit avoir vécu deux mille ans. Une érudition immense et une mémoire prodigieuse lui aidèrent à tromper le vulgaire. Il n'a avoué à personne son origine, le lieu de sa naissance et son àge. Il disoit souvent, avec simplicité, qu'il avoit beaucoup connu Jesus-Christ, et qu'il s'étoit trouvé à côté de lui aux noces de Cana, lorsqu'il changea l'eau en vin. Cet imposteur, après avoir resté quelque temps à Hambourg, a passé les dernières années de sa vie auprès du prince de Hesse-Cassel, et est mort à Sleswig au commencement de 1784.

SAINT-GILLES, poëte François, Voyez GILLES, n° v.

SAINT-GLAIN, Voy. GLAIN.

SAINT-GLAS, (Pierre de) prieur de Saint-Ussans, s'est fait connoître par une comédie des Bouts-rimés, représentée en 1682.

SAINT-HILAIRE, Voy. Bon de SAINT-HILAIRE... et Courtilz, n° ix de ses ouvrages.

SAINT-HYACINTHE, (Themiseul de dont le vrai nom étoit

Hyacinthe Cordonnier , naquit & Orléans le 27 septembre 1684, de Jean-Jacques Cordonnier, sieur de Belair, et d'Anne-Marie Mathé. Sa mère étant veuve, se retira à Troyes avec son fils. Elle v donnoit des lecons de guitare; et son fils en donnoit d'italien. Celui-ci avoit pour élève une pensionnaire de l'abbaye de Notre-Dame ; et ses leçons ayant eu les mêmes suites que celles d'Abailard à Héloise, il fut forcé de quitter Troyes, où M. Bossuet, évêque de cette ville. l'accueilloit très-bien. Il s'occupoit peu à détromper le public sur l'opinion ridicule qui lui donnoit le grand Bossuet pour père ; opinion qu'autorisoient ses liaisons avec le prélat neveu de ce grand homme, et la multitude de noms sous lesquels il masquoit le sien. Après avoir parcouru une partie de l'Europe, il se fixa à Breda, où épousa une demoiselle de condition. Il mourut dans cette ville en 1746. Nous ignorons les autres aventures de sa vie. *Voltaire* , son ennemi, dit qu'il avoit été Moine, Soldat, Libraire, Marchand de café, et qu'il vivoit du profit de Biribi. ( LETTRES secrètes, Lettre 50°)... Il n'a guère vécu à Londres, dit-il ailleurs, que de mes aumônes et de ses libelles. Voici (suivant M. de Burigny) ce qui avoit attiré à Saint-Hyacinthe ces injures et ces calomnies. Cet écrivain fit un voyage à Paris, vers l'an 1719. Il y fut très-bien accueilli des gens de lettres , et fit connoissance avec Vollaire. qui commençoit déjà sa brillante carrière. On représentoit alors Œdipe, où toute la ville accouroit. « Je me souviens ( dit M. de Bu-» rigny ) que M. de Saint-Hyacinthe se trouvant à une de ces nombreuses représentations près

ø de l'auteur, lui dit, en lui mon trant la multitude des specta-# teurs: Voilà un éloge bien com-» plet de votre tragédie. A quoi M. de Voltaire répondit très-» honnétement : Votre suffrage , Monsieur, me flatte plus que » celui de toute cette assemblée. » Ces deux écrivains se voyoient quelquefois, mais sans être fort lies. Peu d'années après, ils se retrouvèrent en Angleterre, et ce fut alors que leur haine commença. pour durer le reste de leur vie. M. de Saint-Hyacinthe ( disent les auteurs du Journal Encyclopédique) a dit et répété plusieurs fois a M. de Burigny, que M. de Voltaire se conduisit très-irrégulièrement en Angleterre, qu'il s'y fit beaucoup d'ennemis par des procédés qui ne s'accordoient pas avec les principes d'une morale exacte. « Il est même entré avec » moi (ajoute M. de Burigny) » dans des détails que je ne rapporterai point, parce qu'ils peu-» vent avoir été exagérés. Quoi \* qu'il en soit, Saint-Hyacinthe » fit dire à M. de Voltaire, que s'il ne changeoit de conduite. » il ne pourroit s'empecher de » témoigner publiquement qu'il » le désapprouvoit : ce qu'il croyoit devoir faire pour l'hon- neur de la nation françoise , afin que les Anglois ne s'ima- ginassent pas que les François étoient ses complices et dignes » du blàme qu'il méritoit. » peut bien s'imaginer que M. de » Voltaire fut très - mécontent » d'une pareille correction. Il ne » fit réponse à M. de Saint-Hya-.» cinthe, que par des mépris; .» et celui-ci de son côté blâma . publiquement et sans aucun .» ménagement la conduite de M. . Je Voltaire. » Ce poete, depuis

cette époque, ne cessa de finate quer sa haine à Saint-Hyacinthes « La bile de celui-ci s'enflamma. et il résolut de se venger par un trait qui offenseroit vivement son adversaire. Il faisoit dans ce temps-là une nouvelle éditions de Mathanasius, à laquelle il joignit l'Apothéose ou la déification du docteur Masso. Il y inséra la rélation d'une facheuse aventure de M. de Voltaire qui avoit été très-indignement traité par un officier François, nommé × Beauregard. Cette édition de » Mathanasius, augmentée de » l'Apothéose, ne fit pas grande » sensation à Paris, où elle n'avoit » pas été imprimée. Mais l'abbé des Fontaines avant fait impri-» mer, dans sa Voltairomanie, l'extrait qui regardoit M. de » Voltaire, on recommenca à parler beaucoup de sa triste » aventure, qui étoit presque ou-» bliée. » M. de Voltaire se plaignit vivement à M. de Burigny, qui engagea M. de Saint-Hyacinthe à écrire au poëte, pour désavoner le procédé de l'abbé des Fontaines; mais cette lettre ne le satisfit nullement. ( Voyez la Lettre de M. de Burigny, sur les démèles de M. de Voltaire avec M. de Saint-Hyacinthe, in-8.°. 1780; et l'extrait qui en a été donné dans le Journal Encyclopédique du 1er juin 1780.) Nous avons de lui : I. Le Chef-d'œuvre d'un inconnu, à Lausanne, 1754, en 2 vol. in-8.º et in-12. C'est une critique assez fine des commentateurs qui prodiguent l'érudition et l'ennui; mais elle est trop longue pour une pluisanterie. Voilà ce que nous disions dans la première édition de ce dictionnaire. Un critique a conclu de ces paroles, que nous ne conhoissions pas l'ouvrage que nons censurions; il auroit pu tirer une conséquence toute contraire. Il y a long-temps que nous possédons le livre de Saint-Hyacinthe; nous l'avons relu , et , en applaudissant à plusieurs détails ingénieux , nous y avons trouvé des longueurs, des redites et des obscénités. La Déification du docteur Aristarchus Masso, qui est dans le 2º volume. mérite encore moins d'attention. quoiqu'elle soit du même anteur. A l'exception de la tirade contre Voltaire, qui est assez plaisamment tournée, et de quelques morceaux où il v a de la gaieté . le reste est assez maussade. D'ailleurs son héros qui étoit un pédant de Hollande, est incomma à presque tous ses lecteurs; et la plupart des traits qu'il dirige contre lui, sont perdus pour eux. II. Mathanasiana, à la Haye, 1740, 2 vol. in-8.º Ce sont des mémoires littéraires. historiques et critiques. M. l'abbé & Artigny prétend que Saint-Hyacinthe auroit pu nous donner quelque chose de meilleur. III. Plusieurs Romans très - médiocres. Celui du prince Titi est le senl qu'on lise ; il a de l'intérêt et de l'esprit,

SAINTIGNACE, Vey. HENRI de... n° xxxIII.

SAINT-JEAN, (Jean de)

SAINT-JEAN, (N.) employé dans les fermes, se retira à Perpignan et y mourut. C'est de lui que Regnard a dit:

Il n'est point de cerveau qui n'ait quelque travers;

Saint-Jean ne sait pas lire, et veut faire des vers.

Saint-Jean est anteur de l'opéra

d'Ariane, dont Marais fit la musique, et qui fut représenté en 1696. L'auteur prit son sujet dans la tragédie de Corneille, et dans le mariage d'Ariane et Batchus, comédie de Visé.

SAINT-JORRY, Voyez IL.

SAINT-JULIEN DE BALEURE, (Pierre de) né aux environs de Tournus, d'une famille noble, fut chanoine et doyen de Châlons-sur-Saone. On a de sa plume: I. De l'Origine des Bourguignons, 1581, in-fol., dans lequel il y a une bonne Histoire de la ville de Tournus. II. Mélanges Historiques, 1589, in-8.º Ces deux productions offrent des recherches savantes, mais mal digerées. Cet écrivain mourut en 1593... Voyez I. HERMANT, vers la fin.

SAINT-JUST, (Louis-Léon de ) né à Blerancourt près de Noyon, en 1768, montra tant d'enthousiasme pour les nouveautés politiques, qu'il fût nommé, quoique très-jeune , membre de la Convention nationale. Il se lia deslors étroitement avec *Roberspierre* , poursuivit tous ceux qui lui déplaisoient, et les dénonça pour les envoyeràl'échafaud.On a dit qu'il avoit été le Séide de ce Mahomet. C'étoit certainement faire beaucoup d'honneur à des conspirateurs subalternes, que de les comparer au fondateur d'un grand empire et d'une nouvelle religion. Quoi qu'il en soit, Saint-Just se signala si fort après le fameux 31 mai, contre tous les ennemis de Roberspierre, qu'il parvint au triumvirat, et partagea avec. lui la surveillance de la police générale. Saint-Just avoit du sens froid, de la facilité à s'énoncer, une hardiesse toujours soutenus

C 3.

ane férocité qui ne se démentit jamais. On le vit proposer la vente des biens des émigrés, la proscription des députés de la Gironde, le séquestre des possessions des étrangers dont la patrie se trouvoit en guerre avec nous, oser faire le parallèle de l'état de la France sous Louis XVI et sous le comité de salut public, et avancer que sous les lois du premier, les échafauds immoloient la moitié plus d'hommes que sous celles du comité. Bientôt après, sur son rapport, Danton, Camille Desmoulins, Phélipeaux, allerent à la mort. On a cité, comme un des traits qui ont peint le mieux son caractère destructeur, un de ses ar-Têtés, par lequel, étant en mission, il ordonna de raser sur-le-champ la maison de quiconque seroit convaincu de trafiquer sur l'argent et d'agioter sur les marchandises. Il travestit la nitié en crime, et fit regarder comme un attentat contre la république, les larmes qu'on versoit sur la mort de ses parens, de ses amis. Il étoit temps que tant d'excès eussent un terme. Le 9 thermidor an 2, il voulut s'opposer en vain à la chute de la tyrannie : il fut décapité le lendemain, et recut la mort avec courage. Saint-Just, égaré par une amagination turbulente et par des hommes artificieux, se croyoit un grand écrivain; mais dans les différens rapports faits à la Convention, on ne voit qu'un pot-pourri des phrases de Thomas, de Diderot, de Jean-Jacques Rousseau, et des principes exagérés d'une égalité universelle et d'un entier nivellement, qui produiroient la ruine de toute société. On a encore de lui, Esprit de la Révolution et de la Constitution de France, 1791, in-8.0

SAINT-LAMBERT (Charles François de ) membre de l'académie Françoise, et ensuite de l'Institut national, naquit à Nancy en 1717, et acquit de bonne heure la reputation d'un poête distingué et d'un littérateur aimable. Lié avec Voltaire, il le flatta, et en obtint à son tour des éloges. La révolution françoise respecta ses jours, et ils n'ont fini que le 2 : nivôse an xr, à l'âge de 85 ans. Les ouvrages de Saint-Lambert sont : I. Les Fêtes de l'Amour . comédie-ballet. II. Essai sur le Luxe, 1764, in-8.º III. Les quatre parties du jour, poëme, 1769, in-8.º Il offre autant de fraîcheur que de graces, IV. Les Saisons, poëme. Il parut en 1769, et a obtenu un grand nombre d'éditions. C'est l'ouvrage le plus remarquable de l'auteur, Les vera en sont quelquefois froids, mais toujours écrits avec correction et élégance. On y trouve un peu de monotonie dans les épisodes, et un défaut d'ensemble ; mais les tableaux en sont bien coloriés, et plusieurs détails intéressent le lectour et le rendent heureux par le spectacle du bonheur que l'opulence peut trouver en fécondant les champs et en répandant l'aisance au milieu des cultivateurs. Voltaire a comparé ce poëme 🛦 celui de Thompson, et accordé la préférence au premier. Il est souvent suivi de plusieurs Contes en prose, intitulés : Zimeo, l'Abénaki, Sara. Coux-oi respirent une sonsibilité douce et très-attachante. Didot a publié une édition superbe du poëme des Saisons. V. Fables Orientales, 1772, in-12. C'est un extrait concis et bien fait de ce qui se trouve de plus agréable dans la Bibliothèque de d'Herbelot. VI. Discours de rèception à l'académie Françoise, in-4.º VII. Principes des Mœurs thez toutes les nations, ou Catérhisme universel, in-12. VIII. Un grand nombre de pièces fugitives, répandues dans l'Almanach des Muses et les Journaux. L'une des dernières ayant pour titre: Les Consolations de la vieillesse, et encore pleine d'images gracieuses, et fait oablier le grand âge de son auteur.

SAINT-LARRY, Voy. BRLLE-GARDE.

SAINT-LAZARE, Voy. Ma-

SAINT-LOUIS, (le Père de) Voyez PIERRE, n° XXI.

SAINT-LUC, Voyez Espinar, et I. Toussaint.

SAINT - MARC , ( Charles-Hugues le Febre de ) né à Paris en 1698, fut tenu sur les fonts de Baptême par le marquis de Lyonne, dont son père étoit secrétaire. Sa famille étoit originaire de Picardie, où elle avoit possédé la terre de Saint-Marc, près de Morenil, dont il a toujours conservé le nom. Il étoit neveu, par les femmes, du savant abbé Capperonnier professeur royal en langue grecque, et cousin de M. Capperonnier, qui a occupé la même place avec distinction. Saint-Marc fit ses premières études au collége du Plessis, avec un succès dù sans doute en partie aux soins que l'abbé Capperonnier prenoit de son éducation. Il quitta le Plessis pour venir au collége Mazarin prendre les leçons de MM. Morin et Gibert, qui y enseignoient la rhétorique avec célébrité. Ce fut à cette école que e développa son goùt pour la saine Intérature. Ses parens et ses protecteurs l'avoient d'abord destiné à la profession des armes. Il servit pendant quelque temps dans le régiment d'Aunis; mais en 1718, il s'engagea dans un état bien différent : il prit le petit-collet, et s'attacha particulièrement à l'Histoire ecclésiastique du siècle dernier. Les matériaux qu'il ramassa. lui donnèrent lieu de débuter, dans la littérature, par le Supplément au Necrologe de Port-Royal, qui parut en 1735. Il travailla encore à l'Histoire de Pavillon, évêque d'Aleth. Après avoir quitté l'habit ecclésiastique, et vu échouer plusieurs projets sur lesquels il fondoit sa fortune, il fit successivement plusieurs éducations distinguées, et tous ses élèves restèrent ses amis. Enfin, rendu à lui-même, il se fit diverses occupations conformes à son goût. La première édition des Mémoires du Marquis de Feuquieres, en 1734; la dernière édition de l'Histoire d'Angleterre, par Rapin Thoyras, en 1749; la nouvelle édition des Œuvres de Despréaux ; la Lettre sur la tragédie de *Mahomet II*, en 1739 ; la Vie de Philippe Hecquet, célèbre médecin : les éditions d'Etienne Pavillon, de Chaulieu, de Chapelle et de Bachaumont, de Malherbe, de Saint-Pavin et de Charleval, de Lalane et de Mont*plaisir* , sont des fruits de sa vie littéraire. On lui reproche d'avoir chargé ces éditions de beaucoup de pièces et de remarques inutiles. Les 17° et 18° tomes du Pour et Contre , et partie du 19e, sont encore de lui, et n'ont ni la variété, ni les agrémens des volumes donnés par l'abbé Prévost. Enfin il entreprit l'Abrégé chronologique de l'Histoire d'Italie, dont le 1er vohume parut en 1962, in -8.°,

qu'il a continué jusqu'au 6º qui parut en 1770, après la mort de l'auteur. On promettoit la continuation, réduite à 3 vol., dont le dernier devoit comprendre la Table générale. Saint-Marc aimoit la poésie françoise, et l'avoit même cultivée. C'est de lui qu'est le Pouvoir de l'Amour, ballet en trois actes avec un Prologue, qu'il fit jouer en 1735. Il mourut presque subitement à Paris, le 20 novembre 1769, dans la 71° année de son âge. Voyez son Eloge historique à la tête du 6e volume de l'Abrégé chronologique de l'Histoire générale d'Italie. Cette Histoire, très-savante, et qui suppose de grandes recherches, est d'une lecture un peu fatigante. soit par rapport à la singularité de l'orthographe, soit par rapport au grand nombre de colonnes dont elle est chargée. Le style en est d'ailleurs un peu pesant et sans coloris.

SAINT-MARCELLIN, Voy. DEAGEANT.

SAINT-MARD, Voyez RE-MOND de Saint-Mard.

I. SAINT-MARTIN, (Fillean the) Voyez I. Chaise, à la fin.

II. SAINT-MARTIN, (l'abbé de) Voyez II. Porés.

III. SAINT-MARTIN de Bologne, Voyez PRIMATICE.

IV. SAINT-MARTIN (M<sup>me</sup> de) publié la Reine de Lusitanie, roman assez insipide, mais qui offre une allégorie de plusieurs événemens du siècle de Louis XIV. On ignore l'année de la mort de l'auteur.

V. SAINT-MARTIN, (N\*\*)
paquit à Amboise d'une famille

distinguée par ses services milltaires. Son père profita du voisinage de M. de Choiseuil à Chanteloup, et de l'amitié que celui-ci lui témoignoit, pour lui recommander son fils; et le jeune Saint-Martin, sur la présentation de l'ex-ministre, obtint une lieutenance dans le régiment de Foix. Son caractère tranquille, son amour pour la retraite, son recueillement presque continuel ne pouvoient s'accorder avec l'activité des camps et le tumulte des armes : aussi, après cinq ou six ans de service, il demanda et obtint sa retraite. Dès-lors, livré tout entier aux idées métaphysiques, il se mit à voyager et resta trois ans à Lyon, où il vecut solitaire, presque inconnu, gardant le silence et ne le rompant qu'avec un très-petit nombre d'amis. Après avoir parcouru d'autres contrées, il se retira à Paris, où sa vie paisible et obscure le mit à l'abri des fureurs de la révolution. Celle-ci le trouva impassible; sans crainte, commo sans enthousiasme, n'approuvant ni ne blàmant rien avec excès, son ame, repliée sur elle-même, no parut' jamais oublier un moment les idées philosophiques qui lui étoient chères. Une grande douceur, l'exercice de la bienfaisance, une simplicité de mœurs extraordinaire, des connoissances variées. le goût de la musique et des autres arts , le don d'intéresser sans paroître y prétendre, lui acquirent des amis et même des admirateurs. Il est mort à Aunai, dans la maison du sénateur le Noir-la-Roche, au commencement de l'an 12, à l'âge de près de 60 ans. Saint-Martin doit sa réputation au livre intitulé : Des erreurs et de la vérité, ou les hommes. rappeles au principe universel de la science. Quelle est cette science? Elle est inconnue, incompréhensible pour la plupart des lecteurs de l'ouvrage. Celui-ci parut en 1775, in-8.°, et a eu un grand nombre d'éditions. « C'est pour avoir oublié, dit l'auteur, les principes dont je traite, que toutes les erreurs dévorent la terre, et que les hommes ont embrassé une variété universelle de dogmes et de systèmes.... Cependant, quoique la lumière soit faite pour tous les yeux, il est encore plus certain que tous les yeux ne sont pas faits pour la voir dans son éclat ; et le petit nombre de ceux qui sont dépositaires des vérités que j'annonce, est voué à la prudence et à la discrétion par les engagemens les plus formels. Aussi, me suis-je permis d'user de beaucoup de réserve dans cet écrit, et de m'y envelopper souvent d'un voile que les yeux les moins ordinaires ne pourront pas toujours percer, d'autant que j'y parle quelquefois de toute autre chose que de ce dont je parois traiter. » Avec une pareille explication, on peut être obscur et inintelligible tout à son aise, et l'auteur à cet égard tient parole sur ce qu'il promet. Ses raisonnemens, pour des lecteurs vulgaires , paroissent ceux d'un fou; mais ses disciples, appelés Martinistes du nom de leur maitre . les révèrent comme ceux d'un sage. Tout au moins l'auteur pourra passer pour le Lycophron de la métaphysique. Les profanes ont cherché à donner diverses explications du livre , et il en est même qui ont prétendu qu'il traitoit de la constitution et de l'extinction des Jésuites, et que par le mot cause universelle, il falloit entendre leur Pere général. On a imprimé à Londres , en anglois, un euvrage en 2 vol., comme une suite de celui de Saint-Martin; mais ce dernier n'y a eu aucune part; et cette prétendue suite, dit-on, n'a aucun rapport avec la base du système et les opinions de l'auteur. Saint-Martin a encore publié un volume in-8.°, sous le titre: Tableau de l'ordre naturel. Comme il étoit un peu moins obscur que le précédent, il a obtenu moins de succès; car les énigmes sont toujours recherchées par un grand nombre de lecteurs.

SAINT-MAURIS, Voy. Hozier, no ii.

SAINT-MAYOLLE, (M<sup>me</sup>de) a traduit de l'italien en françois, l'ouvrage intitulé: la République de Naples. Elle est morte au milieu du siècle passé.

SAINT - MESGRIN, (Paul Stuert de) l'un des mignons insolens de Henri III. S'étant vanté d'être dans les bonnes graces de la duchesse de Guise, le duc, son époux, le fit assassiner à coups de pistolet, comme il sortoit du Louvre, le 21 juillet 1578.

SAINT-NECTAIRE, SENEC-TAIRE OU SENNETERRE, ( Magdeleine de ) veuve de Gui de Saint-Exuperi, seigneur de Miremont en Limousin, s'est rendue recommandable dans l'histoire des guerres des Protestans dont elle avoit embrassé les erreurs, et dont elle défendit la cause les armes à la main. Cette dame avoit toujours auprès d'elle soixante gentilshommes en bon équipage, avec lesquels elle couroit jusque dans la basse Auvergne. Vers l'an 1575, sous le règne de Henri III, Montal, lieutenant-de-roi dans cette province, irrité de ce que cette gaillante femme lui avoit défait

deux compagnies, alla avec 1500 hommes de pied et 200 chevaux, assiéger le château de Miremont. Cette amazone voyant 50 cavaliers qui venoient faire le "dégât jusques aux portes de son château, fit une sortie, et les tailla en pièces; mais au retour, elle trouva l'entrée de son château saisie par les ennemis. Aussitôt elle court à Turenne, et amène quatre compagnies d'arquebusiers a cheval. Montal se poste entre deux montagnes pour leur fermer le passage ; mais il y reçoit un coup mortel. Sa troupe, découragée par la blessure de son chef, décampa le soir même, et Temporia dans un château proche de là, où il mourut quatre jours après. On ne sait en quel temps cette héroine finit ses jours. Une de ses nièces, (Magdeleine) dame d'honneur de la comtesse de Soissons, morte vers 1646, laissa un roman de chevalerie, imprimé l'année de sa mort, en 4 volumes in-8.º, sous le titre d'Orésie.

SAINT-NON, (Jean-Claude-Richard de) conseiller-clerc au parlement de Paris, mort en cette ville le 25 novembre 1791, à l'âge de 64 ans, a donné au théatre Julie ou le bon Pers, comédie en trois actes et en prose, et a publié un Voyage pittoresque de Naples et de Sicile, en 5 volumes in-folio, qui renferment 417 planches. Cet ouvrage fit resevoir l'auteur à l'académie de peinture et de sculpture.

SAINT-OLON, Voy. PIDOU.

SAINT-PAVIN, (Denis Sancuin de) de Paris, étoit fils d'un, président aux enquêtes, homme de mérite, qui fut aussi prévôt des marchands. Il embrassa l'état ecclétastique, et n'eut point d'autae

passion que celle des belles-lettres et de la poésie qu'il cultiva avec soin. Ses talens auroient pu lui procurer les plus hautes dignités de l'église; mais il sacrifia son ambition à ses plaisirs. L'abbave de Livri, à laquelle il fut nommé, fut pour lui une retraite voluptueuse, où loin des courtisaus et des grands seigneurs, il faisoit ce qu'il vouloit et disoit ce qu'il pensoit. Il poussoit la liberté de l'esprit jusque sur les matières les plus respectables; c'est ce qui engagea Boileau à mettre sa conversion au nombre des choses impossibles.

Saint-Sorlin janséniste, et Saint-Pavin biget.

Saint-Pavin, outré contre le satirique, lui répondit par un sonnet qui finissoit ainsi:

S'il n'eut mal parlé de personne, On n'eut jamais parlé de lui.

Despréaux s'en venges par l'épigramme :

Alidor assis dans sa chaise, Médisant du Ciel à son aiss, Peut bien médire aussi de moi. Je ris de ses discours frivolgs: On sait fort bien que ses paroles Ne sont pas articles de foi.

Saint-Pavin ne fut pas ferme dans ses principes. Adrien de Vatois dit qu'il se convertit au brait d'une voix effrayante, qu'il avoit cru entendre à la mort du poête Théophile, son maître. Mais il véeut encore long-temps, malgré cet avertissement, dans l'irréligion. Il pensa plus sagement, lorsque la vieillesse lui eut annoncé une fin prochaine; et il mourut en bon chrétien, en 1670, dans un âge avancé. Fieubet, maître des re-

anêtes, décora son tombeau de ette épitaphe :

Sous ce tombeau git Saint-Pavin,
Donne des larmes d sa fin.
Tu fus de ses amis peut-être?
Pleure ton sort, pleure le sien.
Tu n'en fus pas? pleure le tien,
Passant, d'avoir manqué d'en être.

Voici comme Saint-Pavin se peint lui-même dans des vers qui font mieux connoître son caractère que ses talens:

Soit par hasard, soit par dépit,
La nature injuste me fit
Court, entassé, la panse grosse;
Au milieu de mon dos se hausse
Certain amas d'os et de chair,
Fait en pointe comme un clocher.
Mes bras d'une longueur extrême,
Et mes jambes presque de même
Me font prendre le plus souvent
Pour un petit moulin à yent.

. . . . . . . . . Je hais toutes sortes d'affaires ; Je ne me fais point de chimères s Je ne suis point homme borne; Mon esprit n'est pas mal tourné : Je l'ai vif dans les reparties, Et plus piquant que les orties. Je ne laisse pas, en effet, D'être complaisant et coquet. Je suis tantot gueux , tantot riche. Je ne suis libéral ni chiche; Je ne suis ni făcheux, ni doux, Sage, ni du nombre des foux. La contume à qui l'an défère. Comme l'enfant fait à sa mère , Ne peut, toute forte qu'elle est, M'entraîner qu'à se qui me plaît: Le repos et la liberié Sont le seul bien que j'ai gouté. Le jeu , l'amour , la bonne-chère Ont pour moi certain caractère Par qui tous mes sens sont charmés; Je les ai toujours bi en aimés. Pour me divertir , je compose

Tantôt en vers, tantôt en prose; Et quelquefois assez heureun, Je réussis en tous les deun.

SAI

Nous avons de Saint-Pavin plusieurs Pièces de poésie, recueillies avec celles de Charleval, 1759, in-12. Ce sont des sonnets, des épitres, des épigrammes, des rondeaux. On y trouve de l'esprit et de la gaieté; mais ce n'est ni l'imagination douce et brillante da Chaulieu, ni cette fleur de poésie que respirent les aimables productions des Voltaire et des Gresset. Celles-ci sont les filles des Graces et d'Apollon, et les autres ne le sont que du plaisir et de la débauche. Parmi les épigrammes de Saint-Pavin, on distingue celle-ci:

Thy this fait cent vers en une heure; Je vais moins vite, et n'ai pas tort? Les siens mourront avant qu'il meure. Les miens vivront après ma mort.

Ce madrigal a de la grace :

Iris tremble que dans ce jour , L'hymen, plus puissant que l'amour , N'enlève ses trésors sans qu'elle ose s'en plaindre :

Elle a négligé mes avis; Si la belle les est suivis, Elle n'aurois plus rien à craindre.

Il étoit parent de Sanguin. (Voy. ce mot.)

SAINT-PAUL, Voy. Charles, nº xxxiII.

SAINT-PHAL, Voyez dans les art. II. Guise, et Nernay.

SAINT-PHALIER, (Françoise-Thérèse Aumele de) épouse d'Alibard, donna au théâtre italien la Rivala confidente, comédie en trois actes, jouée en 1752. On lui doit encore un recueil de poésies, in-12, et deux romans intitulés: le Porte-feuille rendu, et les

Caprices du sort ou Histoire d'Emilie. Elle est morte à Paris en 1757.

SAINT-PHILIPPE, (le Mar. quis de) Voyez BACCALAR.

I. SAINT-PIERRE, (Eustache de) le plus notable bourgeois de Calais, se signala par sa générosité héroïque, lorsque cette ville fut assiégée par Edouard III. roi d'Angleterre, en 1347. Ce prince, irrité de la longue résistance des assiégés, ne vouloit point les recevoir à composition, si on ne lui en livroit six des principaux pour en faire ce qu'il lui plairoit. Comme leur conseil ne savoit que résondre, et qu'ainsi toute la ville demeuroit exposée à la vengeance du vainqueur , Eustache s'offrit pour être une des six victimes. A son exemple, il s'en trouva aussitôt d'autres qui remplirent le nombre, et s'en allèrent, la corde au cou et nus en chemise, porter les clefs à Edouard. Ce prince vouloit absolument les faire mourir : il avoit déjà fait mander le bourreas pour l'exécution; et il fallut toute la force des larmes et des prières de la reine son épouse, pour les soustraire à son ressentiment. Du Belloy a tiré de ce sujet sa tragédie intitulée : le Siège de Calais. « Nos historiens ( dit Voltaire, qui affoiblit je ne sais pourquoi une si belle action ) » s'extasient sur la grandeur d'ame » des six habitans qui se dévouè-» rent à la mort. Mais au fond, » ils devoient bien se douter que » si Edouard III vouloit qu'ils » eussent la corde au cou, ce. » n'étoit pas pour la faire serrer. » Il les traita très-humainement , » et leur fit présent à chacun de » six écus d'or qu'on appeloit » Nobles à la Rose. S'il avoit voulu

» faire pendre quelqu'un il auroit » été en droit peut-être de se venger » ainsi de Geoffroy de Charni, » qui, après la prise de Calais, » tenta de corrompre le gouver-» neur Anglois, par l'offre de » 20000 écus, et qui fut pris en » se présentant aux portes avec le » chevalier Eustache de Ribau-» mont, lequel en se défendant » porta le roi Edouard par terre, » Ce prince donna un festin le » même jour à l'un et à l'autre, et fit présent à Ribaumont d'une couronne de perles, qu'il lui » posa lui-même sur la tête. Il est » donc injuste d'imaginer qu'il eut jamais l'intention de faire pen-» dre six citoyens qui avoient com-» battu vaillamment pour leur pa-» trie... » Mais le récit que nous avons fait de l'action héroïque de Saint-Pierre, d'après les meilleurs historiens, réfute ces réflexions de Voltaire. Edouard, revenu à luimême, a pu être généreux envers ceux qu'il vouloit faire périr; mais son premier mouvement pouvoit leur être très-funeste; et c'étoit beaucoup de s'exposer volontaire. ment à la colère vindicative du vainqueur. Les belles actions sont assez rares dans l'histoire, pour ne devoir pas exténuer celles qu'on a transmises à la postérité. Eustache de Saint-Pierre, dans la suite, devint l'homme de confiance. et le pensionnaire d'Edouard; et cette faveur, qu'il eût peut-être dû refuser, a été une tache à sa mémoire. ( Art de verifier les dates, p. 554, 2° col.).

II. SAINT-PIERRE, (Charles-Irenée Castel de ) né au château de Saint-Pierre-Eglise en Normandie, l'an 1658, embrassa l'état ecclésiastique. Ses protecteurs lui procurèrent la place de premier muinonier de Madame et l'abbave de Sainte - Trinité de Tiron, en 1702. Dès 1695 il avoit eu une place à l'académie Françoise. Le cardinal de Polignac, instruit de ses lumières sur la politique, l'emmena avec lui aux conférences d'Utrecht. Après la mort de Louis XIV, il fut unaniment exclu de l'académie Françoise, pour avoir préféré dans sa Polisynodie, l'établissement des conseils faits par le Régent, à la manière de gouverner de Louis XIV. Il avoit mis à la tête de son livre, ce passage de Salomon: Ubi multa consilia salus. Il avoit raison à certains égards; mais il fut obligé de convenir lui-même, qu'il est également nécessaire que quelque homme éclairé prépare les questions soumises aux conseils, et que l'autorité se décide lorsque les affaires sont pressées, ou que les affaires ont été mûrement discutées. Quoi qu'il en soit, le cardinal de Polignac fit une brigue pour son exclusion, et il n'y eut que Fontenelle qui s'y refusa; mais le duc d'Orléans ne voulut pas que la place fiit remplie. Elle demeura vacante jusqu'à sa mort, arrivée le 29 avril 1743, à 86 ans. Boyer, ancien évêque de Mirepoix, son confrère, empêcha qu'on ne promonçât à sa mort son éloge à l'académie : vaines fleurs , qui n'auroient rien ajouté à sa gloire. L'abbé de Saint-Pierre étoit véritablement philosophe; il ne cessa de vivre bien avec ceux même qui l'avoient exclu. Ses mœurs étoient décentes, quoique ses idées sur le célibat ecclésiastique ne lui en aient pas toujours fait respecter les lois. Sa probité étoit d'une exactitude rigoureuse. Il établit divers orphelins, auxquels A donna des métiers. Il est faux

Š A 1

qu'il les destinàt de préférence à celui de perruquier, parce que les têles à perruque ne manqueront jamais. Il comptoit beaucoup plus sur les arts de première nécessité, tels que ceux de boulanger, de tailleur, de cordonnier. La devise de l'homme vertueux est renfermée dans ces deux mots, Donner et PARDONNER; c'étoit celle de l'abbé de Saint-Pierre. On ne doit pas oublier qu'il créa le mot bienfaisance, dont il connut toute sa vie l'application et l'étendue. Peu jaloux de plaire à ses lecteurs. qu'il croyoit suffisamment payés par l'utilité de ses ouvrages , il n'étoit guère plus empressé de se rendre agréable dans les sociétés où il étoit admis. Il y portoit peu d'agrémens et de ressources ; on l'y souffroit plutôt qu'on ne l'y recherchoit. S'appercevant un jour qu'il étoit de trop dans un de ces cercles brillans que nous appelons quelquefois très-mal-à-propos bonne compagnie: - Je sens, dit-il, que je vous ennuie: j'en suis bien faché; mais moi, je m'amuse fort à vous entendre, et je vous prie de trouver bon que je continue. S'il mettoit peu dans la société, ce n'étoit ni par stérilité, ni par dédain ; c'étoit par un principe de bonté qu'on n'y porte guère, par la crainte de fatiguer ses auditeurs. Quand j'écris, disoit-il, personne n'est force de me lire; mais ceux que je voudrois forcer à m'écouter, se contraindroient pour en faire au moins semblant, et c'est une géne que je leur épargne autant que je puis. Non-seulement il attendoit pour parler qu'on l'y invitât ; mais il ne parloit jamais que sur les choses qu'il savoit le mieux. Outre ses connoissances politiques, qui étoient fort étendues,

il avoit dans la tête beaucoup de faits et d'anecdotes, les contoit bien, quoique très-simplement, et sur-tout avec la plus exacte vérité: car il se seroit fait un scrupule d'en altérer la moindre circonstance, même pour y ajouter plus d'agrément ou d'intérêt. On n'est pas , disoit-il , obligé d'amuser; mais on l'est de ne tromper personne. Entendant un jour, une femme aimable s'exprimer avec beaucoup de grace sur un sujet frivole : Quel dommage, dit-il , qu'elle n'écrive pas ce que je pense! Pour le trouver agréable, il falloit le mettre sur ce qu'il savoit. Une dame, qui ne le connoissoit que depuis peu, le trouva plus amusant qu'on ne l'avoit peint. Dans la première visite qu'il lui sit, elle sut enchantée de son esprit, et elle le remercia, en sortant, du plaisir qu'elle avoit pris à l'entendre. Le modeste philosophe lui répondit avec son ton et son air simple : Je suis un instrument dont vous avez bien joué. Ses principaux ouvrages sont : I. Son Projet de PAIX UNIVERSELLE entre les Potentats de l'Europe, en 3 vol. in-12: Projet dont le fameux Citoyen de Genève a fait un extrait. L'abbé de Saint - Pierre, pour appuyer ses idées, prétend que la Diète Européenne qu'il vouloit établir pour pacifier les différens, avoit été approuvée et rédigée par le Dauphiu, duc de Bourgogne, et qu'on en avoit trouvé le plan dans les papiers de ce prince. Il se permettoit cette fiction, pour mieux faire goûter son projet. Il a rapporté, avec bonne foi, la lettre par laquelle le cardinal de Fleury répondit à ses propositions: « Vous a avez oublie, Monsieur, pour

» article préliminaire, de comi-× mencer par envoyer une troupe de missionnaires pour disposer » le cœur et l'esprit des Princes. » Malgré le peu de succès que l'abbé de Saint-Pierra espéroit de son zèle, il se croyoit obligé de proposer les vues utiles, dussent elles rester sans exécution. Quand on hu disoit, d'après Malherbe, qu'il ne faut point se meler du gouvernail d'un vaisseau où l'on n'est que passager : — Oui, répondoit il. si l'on n'est point en clat de donner des avis à un pilote malhabile; mais s'il conduit mal le vaisseau, il est sans doute permis aux pauvres passagers de lui dire qu'il va les noyer. LAISSER ALLER LE MONDE COMME IL VA. est, ajoutoit - il, la règle de ceuse qui préserent leur bien-etre à la chose publique. Si on lui citoit ce mot d'un ancien : Deux bois gouvernent le monde ; celle du plus fort, et celle du plus fin: Je n'ai, répondoit-if, que trop reconnu par l'expérience cette triste verité; mais j'aurois beau vivre des siècles, je ne pourrois jamais m'y faire; el je ne m'accoutumerai point à ne voir dans ce malheureux monde, que des tyrans ou des esclaves, des trompeurs ou des dupes. Aussi quoiqu'il ne comptat pas beaucoup sur sa Diète Europeenne, il ne cessa, jusqu'à la mort, d'insister sur le bien qu'elle pourroit produire. Il n'étoit pas cependant despotique dans ses opinions. Il avouoit qu'il y a bien peu de nos jugemens où il n'entre autant de préjugés qu'il y a de drogues dans la thériaque. C'est pour cela, disoitil encore, qu'il ne faut presque jamais soutenir qu'on a raison, mais dire avec modestie : Je suis de cette opinion quant d

présent. L'intolérance même à l'égard des fanatiques intolérans, lui paroissoit une fausse mesure. Il ne faut point, disoit-il, faire mourir les charlatans, mais seulement leur empécher de vendre leurs drogues et de décrier celles des bons médecins. II. Mémoire pour perfectionner la police des, grands chemins. III. Mémoire pour perfectionner la police contre le duel. IV. Mémoire sur les Billets de l'Etat. V. Mémoire sur l'établissement de la Taille proportionnelle , in-4.0 : ouvrage trèsutile, qui contribua beaucoup à délivrer la France de la tyrannie de la Taille arbitraire. Il écrivit et il agit en homme d'état sur cette matière. VI. Mémoire sur les pauvres mendians. VII. Projet pour réformer l'orthographe des langues de l'Europe, dans lequel il y a beaucoup d'idées bizarres. Il y propose un système d'orthographe, qu'il suivoit lui-même. et qui rend la lecture de ses ouvrages fatigante. VIII. Reflexions critiques sur les travaux de l'académie Françoise. Cet écrit offre des vues utiles. IX. Une édition du Testament attribué au cardinal de Richelieu, X. Un trèsgrand nombre d'autres Ecrits. Le recueil de ses Ouvrages forme 18 vol. in-12, imprimés en Hollande, on 1744. L'amour du genre humain les a dictés. On y trouve quelquefois de la vérité, de la raison, de la justesse, de la netteté, et plus souvent des idées singulières, des projets impraticables, des réflexions trop hardies, et des vérités triviales qu'il ne cesse de rebattre ; mais au milieu de ces chimérés, on voit le bon citoyen : aussi le cardinal Dubois disoit, que « c'étoient p les réves d'un homme de bien. »

La plupart de nos livres ne lui paroissoient qu'une étoffe mesquine, élégamment et légérement bro. dee. Dans los miens, ajoutoitil, l'étoffe est bonne et solide, mais la broderie manque. On n'a pas parlé dans ce catalogue, ni du traité de l'Anéantissement futur du Mahométisme, parce qu'il y a plusieurs traits dans cet écrit contre cette fausse religion, que l'auteur semble vouloir faire rejaillir sur la véritable; ni des Annales politiques de Louis XIV, en 2 vol. in-12 et in-8.°, 1757 dans lequel l'auteur déprime trop ce monarque. L'abbé de Saint-Pierre a rassemblé dans cet ouvrage toutes les idées bonnes ou mauvaises qu'il avoit répandues dans ses autres écrits. Il vouloit rendre les ducs et pairs , les sermons . les académies, utiles à l'état 🖫 donner toutes les places par élection, diminuer les pensions, abréger les procès, anéantir le célibat ecclésiastique, etc. etc. Mais la plupart de ses réflexions sont écrites grossièrement, et ne répondent pas à la bonté de ses intentions. Il dit dans ce livre qu'on lui avoit imputé des Lettres qui parurent en 1737 contre les Jansénistes, et qu'un religieux, homme d'esprit, mais d'un zèle outré, lui fit compliment sur la manière dont ces lettres violentes et satiriques étoient écrites. « Mon · » Père, (lui répondit l'abbé de » Saint-Pierre, à ce qu'il rap-» porte lui-même ) j'aime sur toutes choses la paix , la tranquillité dans l'état et dans l'église; ainsi je suis très-éloigné de l'opinion de celui qui a écrit » ces Lettres persécutantes et séditieuses. Je suis à la vérité, » de l'opinion de Molina sur la » liberte, mais non pas Moli-

» niste : c'est un terme de parti persécutant : or la bienfaisance ne permet jamais d'être d'aucun parti persécutant , elle qui ne » vise au contraire qu'à l'union » et à la concorde. — Mais, » Monsieur, (dit le religieux » fort étonné) vous ne vous » souciez donc pas de sauver la » vérité, des artifices de l'er-» reur? - Non, mon Pere, lui » dis-je, quand pour soutenir la » vérité, on est forcé de perdre » la charité bienfaisante envers » ceux qui prennent l'erreur pour » la vérité. La vérité ne se noie » jamais; on a beau la plonger. » elle surnage toujours sur l'eau. » L'homme qui ne la connoît pas » aujourd'hui, la connoîtra de-» main'; au lieu que la charité bienfaisante se perd toujours par » les marques de mépris et de » haine, et par les persécutions » mutuelles et injustes qu'inspire » toujours l'esprit de parti persé-» cutant, sur-tout à ceux qui se » piquent de paroître fort zélés » pour leur parti. » Ce morceau nous a paru propre à donner une idée de sa façon de penser et de son style. L'abbé de Saint-Pierre faisoit imprimer ses ouvrages à ses dépens , pour les donner à ceux qui étoient en état de profiter de ses réflexions, ou de contribuer à la réussite de ses projets. On a publié un bon extrait de ses différens écrits, sous le titre de : REVES d'un homme de bien, in-8.º Voy. II. CASTEL.

SAINT-POL, Voyez I. Chatillon.... François, nº v.... Luxembourg... et Louis XI.

SAINT-PREUIL, (François de Jussac d'Embleville, seigneur de) gouverneur d'Arras et maréchal-de-camp, étoit un seigneur

plein de bravoure et de gracelle Favorisé par l'amour, il lia une intrigue avec une dame, auprès de laquelle il eut pour rival la Meilleraie, depuis maréchal de France, qui lui voua une haine éternelle. Saint-Preuil fut d'abord capitaine aux gardes. Ce fut lul qui fit prisonnier de guerre le duc de Montmorenci, à la fameuse journée de Castelnandari. Cette action lui valut la protection du cardinal de Richelieu et les récompenses de la cour. Mais. aussi généreux que brave, il employa tous ses soins auprès du cardinal pour obtenir la grace de son prisonnier; etses soins, comme toutes les autres sollicitations, furent infructueux. Richelieu choqué de sa témérité, jetant sur lui un regard menacant : Saint-Preuil, lui dit-il, si le Roi vous rendoit justice à vous-même, vous auriez la tête où vous avez les pieds. Il signala ensuite son courage à Corbie, qu'il défendit en 1636, contre les Espagnols; et il facilita en 1640, la prise d'Arras, dont il fut fait gouvernenr. L'année suivante étant allé en parti, il rencontra la garnison ennemie qui sortoit de Bapaume et alloit à Douai. Il l'attaqua sans la connoître, et le trompette du roi qui la conduisoit ne s'étant point fait annoncer, il la défit et la pilla; mais quoiqu'il eût cessé de combattre des qu'il l'eût reconnue, et qu'il cût fait rendre tout le butin qu'on avoit enlevé, cette infraction d'une capitulation servit de prétexte pour le faire arrêter. Ce récit n'est pas conforme a ce qu'on lit dans Ladvocat, et n'est pas moins vrai. Il y avoit quelque temps que le maréchal de la Meilleraie cherchoit à aigrir les

les esprits contre lui. Dès qu'on fut maître de sa personne, on l'accusa de concussion, et on lui reprocha un grand nombre de violences: entre autres, d'avoir enlevé une jolie meunière à son époux, qui se déclara son accu-sateur. Saint-Preuil fut conduit à la citadelle d'Amiens, où des commissaires nommés par la cour, lui firent son procès. Pour se laver du reproche de concussion, il produisit une pièce qui prouve combien le peuple avoit alors à souffrir de la rapacité des gens de guerre. La voici : Brave et généreux Saint-Preuil, vivez d'industrie ; plumez la poule sans la faire crier ; faites ce que font beaucoup d'autres dans leurs gouvernemens. Tranchez, coupez; tout vous est permis. A cette étrange lettre, qui lui avoit été adressée de la cour, il en joignit d'autres semblables de Louis XIII, et du secrétaire d'état des Noyers, en réponse à ses représentations sur le peu de moyens qu'il avoit pour soutenir le ton de splendeur que les riches gouverneurs ses prédécesseurs donnoient à sa place. Ces pièces ne lui servirent de rien, parce que des ennemis implacables avoient juré sa perte. Il eut beau se justifier sur l'affaire de Bapaume ; il eut beau prétendre que les fautes commises avant qu'il fût gouverneur d'Arras, étoient censées pardonnées par les provisions de ce gouvernement , et faire voir qu'il avoit été autorisé dans les concussions dont on l'accusoit : il n'en fut pas moins condamné à être décapité. Cette sentence fut exécutée à Amiens, le 9 novembre 1641; il étoit dans sa 40° année. Voyez le Journal Tome XI.

du cardinal de Richelieu; son Histoire par le Clerc, 1753, 5 vol. in-12; et l'Histoire de Louis XIII, par le Vassor.

SAINT-QUENTIN, (Milede) née à Paris au milieu du xvu<sup>e</sup> siècle, reçut une éducation soignée de son père qui exerçoit aveo distinction la profession d'avocat au parlement. Elle a publié un ouvrage curieux et assez rare, intitulé: Traité sur la possibilité de l'immortalité corporelle.

SAINT-RÉAL, Voy. RÉAL. SAINT-ROMUALD, Voyes. PIERRE n° XVII.

SAINT-SAIRE, Voyez Bou-

SAINT-SIMON, (Louis de Rouvroi, duc de ) né à Paris le 16 juin 1675, essaya d'abord de l'art militaire, et fit ses premières armes en 1692. Ses talens étoient plus décidés pour la diplomatie, et il se tourna de ce côté. Il fut nommé, en 1721, ambassadeur en Espagne. pour faire la demande de l'Infante, future épouse de Louis XV. Le Régent qui l'aimoit et l'estimoit, le consulta sur les affaires les plus épineuses, et il s'en trouva bien, du moins lorsqu'il eut assez de force dans le caractère pour suivre ses conseils. Saint-Simon. naturellement porté à trouver les hommes méchans, croyant peu à la probité, et sur-tout à la probité des cours, ne se guérit pas de sa méfiance par le spectacle des bassesses, des trahisons, des jalousies dont la cour du duc d'Orléans le rendit témoin. Sans avoir le génie de Tacite, il lui ressembloit par le caractère ; il en possédoit sur-tout les vertus. Retiré dans ses terres, où il mourut dans un âge avancé,

Il v fit beaucoup de bien. C'est dans sa solitude qu'il composa ses Mémoires sur le règne de Louis XIV et sur la régence. Le caractère de l'auteur s'y montre à chaque page; il peint presque toujours en noir, mais il appuie ses portraits de faits et d'anecdotes : il n'y a pas jusqu'à Fénélon qu'il n'accuse d'artifice. Son penchant pour le jansénisme, et l'austérité de ses mœurs et de sa morale, égarent quelquefois son pinceau. Mais, en général, il paroît aimer la vérité, et il la dit sans crainte. Son style est fort et énergique, quoique souvent incorrect, obscur, entortillé. Il y a pourtant beaucoup à apprendre de lui, lorsqu'on veut connoître les hommes et les cours. Il n'étoit pas exempt lui-même de certains défauts qu'il reproche à quelques-uns de ses personnages. Il se montre jaloux des priviléges de la pairle et de la noblesse de sa race, jusqu'à la petitesse. Cette ialousie l'accompagna même dans sa retraite, où il vécut d'ailleurs n homme religieux et bienfaisant. Ses Mémoires existèrent longtemps en manuscrit. On en publia d'abord un abrégé tronqué et mutilé par les censeurs, en 1788, en 3 vol. in-8.°, auquel on sjouta, l'année d'après, un supplément un peu plus libre, en 4 vol. Enfin, en 1791, ils parurent à Strasbourg avec toute l'originalité et le piquant de l'auteur, en 13 vol. in 8. Le titre est : Œuvres complètes de Louis de St-Simon, duc et pair de France, chevalier des ordres du roi. Ce recueil interessant renferme: I. Les Mémoires d'état et militaires du règne de Louis XIV. II. Les Mémoires secrets de la régence de Philippe d'Orléans. III. L'Histoire des Hommes illustres des règnes de

Louis XIV et de Louis XV, jus qu'à la mort de l'auteur. IV. Des Mémoires relatifs au droit public de la France. Cette édition est ornée de différentes pièces originales, qui servent à expliquer des ' choses confuses, à étendre des faits trop concis, à modifier des récits exagérés, à confirmer des anecdotes douteuses, ou à en rectifier d'autres mal présentées. Les Mémoires de Saint Simon avoient besoin de ces correctifs. Son esprit ombrageux lui a fait voir trop souvent des empoisonnemens dans des morts très - naturelles, et des motifs d'ambition ou de cupidité dans des choses honnêtes. Mais ces soupoons étoient peut-être excusables dans un homme qui avois vécu, comme nous l'avons dit, dans la cour corrompue et licencleuse du Régent. L'auteur de Supplément de 1789, l'avoit accompagné de différentes notes explicatives, dont plusieurs sont tirées ce Dictionnaire historique, qu'il a l'honnéteté de citer : exemple peu imité depuis par divers compilateurs, qui, en le dépouillant, ont donné leurs larcins comme leur propre ouvrage.

SAINT-SORLIN, Voyez Ma-RÊTS, nº 11.

SAINT-URBAIN, (Ferdinand II) nommé aussi simplement Urbano, se distingua par son goût et sa correction dans le dessin. C'est le graveur moderne le plus célèbre pour les coins de médailles. Plusieurs papes employèrent sestalens. Il mourut à l'ome, riche et honoré, en 1720, après avoir recueilli une suite nombreuse d'estampes et de dessins estimés.

SAINT - VALLIER , Voycz Poitiers ( Diane de ) ..... et Cochet.

SAINT-VAST, (Olivier de) jurisconsulte, né à Alençon le 30 décembre 1724, et mort depuis peu, à 80 ans, a publié un Commentaire, sur les coutumes du Maine et d'Anjou, 4 vol. in-12.

SAINT-VERAN, Voy. Mont-

SAINT - VINCENT; ( Jean-François Fauris de ) président au ci-devant parlement de Provence, né à Aix en 1718, mort dans la même ville le 22 octobre 1798, en philosophe chrétien, étoit un magistrat grave, serieux, uniquement occupé de ses devoirs. Le peuple respecta sa vertu, même dans les troubles de la révolution. Associé de l'académie des inscriptions en 1785, il mérita cet honneur par deux savans Mémoires sur les monnoies de la Provence et les antiques monumens des Marseillois. On a de lui, en manuscrit, d'autres Mémoires sur l'état du commerce, des sciences et des arts en Provence, pendant les 13°, 14e et 15e siècles. Il a laissé un fils, héritier de son savoir et de ses vertus. Le père étoit ami de Vauvenargues, de Mazaugues, de tous les littérateurs Provençaux, et le protecteur éclairé de quelques-uns.

SAINT-YON, (N\*\*) jurisconsulte de Paris, a publié en 1610, le Recueil des édits et ordonnances sur les eaux et forêts.

SAINT-YVES, (Charles) habile oculiste, né en 1667 à la Viette près Rocroi, entra dans la maison de Saint-Lazare à Paris, en 1686, et s'y appliqua à la médecine des yeux. Ses succès en ce genre l'obligèrent de quitter cette maison; il se retira chez son frère, éteut bientôt une foule de malades.

Cétoit un grand abatteur de cataractès, mais zélé partisan des anciens : dans le seul printemps de 1708, il en abattit 571. Ne pouvant suffire à traiter tous les malades , il choisit un jeune homme . Etienne Léofroi, pour le secondes et le suppléer dans ses opérations. L'adresse et la bonne conduite de cet élève gagnèrent son cœur : il lui permit de porter son nom, le maria avecsa gouvernante et le fit son légataire universel. Son Traits des Maladies des Yeux, 1722 in-4.0, Amsterdam, 1736, in-8.0, est très-estime. Saint-Yves mourut en 1736. C'étoit un hommé simple, d'un caractère droit, et capable de sensibilité. Le Traité de Saint-Yves fut attaqué par Mauchard, qui fit paroitre dans le Mercure une Lettre critique de cet ouvrage, et une Apologie de sa critique.

SAINTE - ALBINE, Voyes. IV, REMOND.

SAINTE - ALDEGONDE ;

SAINTE-BEUVE, (Jacques de ) naquit à Paris en 1613. Après avoir fait ses études et achevé se théologie, il soutint une expectative avec tant de succès, qu'en considération de cet exercice, la faculté lui accorda la dispense d'age pour être bachelier. Il fit sa licence avec éclat, et fut reçu docteur en théologie de la faculté de Paris. en 1638. Quelque temps après il fut choisi pour remplir une des chaires de théologie de Sorbonne; place qu'il perdit pour n'avoir pas voulu souscrire à la censure contre Arnauld. On lui défendit de prêcher en 1656, sous prétexte de jansénisme; mais en 1670, l'assemblée du Clergé lui assigna 1000

livres de pension annuelle. Il vécut depuis dans la retraite au milieu de Paris, continuellement appliqué à la lecture et à la prière, ou occupé à répondre aux consultations qui lui étoient faites de toutes parts sur les cas de conscience, de morale ou de discipline. Il étoit consulté par des évêques, des chapitres, des curés, des religieux, des princes, des magistrats. Son frère Jérôme, appelé le Prieur de SAINTE-BEUVE, recueillit après sa mort ( arrivée le 15 décembre 1677, à 64 ans) ses Décisions, en trois volumes in-4.º et in-8.º Cette collection précieuse décèle beaucoup de sagesse, de savoir, de jugement et de droiture. Tout y est fondé sur l'Ecriture, la Tradition et les Pères. On a encore de lui deux Traités en latin, l'un de la Confirmation, et l'autre de l'Extrême · Onction , qu'il fit imprimer en 1686, in-4.

SAINTE-CROIX. Voy. Brin-VILLIERS... et BASSANO au Supplément.

SAINTE-FOI, Voyez III. Jérome.

SAINTE-MARIE, (Hugues de) Voy. VII. Hugues.

I. SAINTE - MARTHE (Gaucher de) trésorier de France dans la généralité de Poitiers, plus connu sous le nom de Scévole de Sainte-Marthe, naquit en 1536, d'une famille féconde en personnes de mérite. Il exerça des emplois considérables, sous les règnes de Henri III et de Henri IV, qui l'honorèvent de leur estime; et fut intendant des finances dans l'armée de Bretagne, sous le duc de Montpensier. Il se signala par sa fidélité et son courage aux Etats Blais, en 1588, en Henri III

l'avoit appelé. Ce prince l'envoya ensuite en Poitou, pour y désarmer la Ligue et le Calvinisme par son éloquence, et il eut le bonheur de réussir. Aussi fidelle à Henri IV qu'à Henri III, il fit rentrer la ville de Poitiers sous l'obéissance de ce monarque, dont il défendit ensuite les intérêts dans l'assemblée des notables tenue 🛦 . Rouen. Après avoir passé sa vie dans les peines des emplois publica et dans les épines des guerres civiles , il alla mourir tranquillemen à Loudun, le 29 mars 1623, 🛦 87 ans, honoré du titre de Père de la Patrie. Le fameux Grandier prononça son Oraison fundbre, et le Parnasse françois et latin se joignit à lui pour jeter des fleurs sur son tombeau. On a de lui: I. des Eloges intitulés: Gallorum doctrina illustrium, qui sua Patrumque memorid floruere, Elogia, Isenaci, 1622, in 8.º Col-Letet les traduisit assez platement. en françois, 1644, in-4.º II. Un grand nombre de Poésies Latines : trois livres de la Pædotrophie, ou de la munière de nourrir et d'élever les enfans à la mammelle a deux livres de Poésies lyriques : deux de Sylves; un d'Elégies à deux d'Epigrammes; des Poésies sacrées. III. Plusieurs Pièces de vers françois, qui sont fort audessous des latines. Celles-cieurent tous les suffrages; l'enthousiasmo alla même si loin, qu'on osa dire qu'il avoit imité la majesté de Virt gile dans sa Pædotrophie; la douceur de Tibulle et d'Ovide, dans ses Elégies; la gravité de Stace. dans ses Sylves; les pointes et le sel de Martial, dans ses Epigrammes; et dans ses Odes, le génie d'*Horace*, et même celui de Pindare. Mais ces éloges sont outrés. Tout ce qu'on peut dire, c'est

anne l'anteur, sans avoir l'imagination de Virgile, avoit quelque chose de la pureté et de l'élégance de son style. Ses Œuvres furent recueillies en 1632 et 1633, in-4.º Son Poëme latinde la Pædotrophie, fut imprimé séparément avec la Traduction françoise qu'en a donnée son petit-fils, Abel de SAINTE MARTHE, 1698, in-8.º Ce dernier étoit garde de la bibliothèque du roi, et est mort en 1706.

II. SAINTE-MARTHE, (Abel de) fils aîné du précédent, chevilier, seigneur d'Estrepied, conseiller d'état, et garde de la bibliothèque de Fontainebleau, mort en 1652, à 82 ans, avoit un génie facile et heureux pour la poésie latine; il est cependant inférieur à son père. Ses poésies sont le Laurier, la Loi Salique, des Elégies, des Odes, des Epigrammes, des Poésies sacrées, des Hymnes: elles ont été imprimées in-4.º avec celles de son père. Il est encore auteur de quelques autres ouvrages moins connus que ses vers. Il laissa un fils nommé Abel comme lui. [ Voy. la fin de l'article précédent. ]

III. SAINTE-MARTHE, (Gaucher de, plus connu sous le nom de Scrole; et Louis de ) frères jumeaux, fils de Gaucher de Sainte-Marthe, naquirent à Loudun le 20 décembre 1571. Ils se ressembloient parfaitement de corps et d'esprit ; leur union fut un modele pour les parens et pour les amis. Ils furent l'un et l'autre historiographes de France, et travaillerent de concert à des ouvrages qui ont rendu leurs noms très-célèbres. Gaucher, chevalier, seigneur de Meré-sur-Indre, mougut à Paris le 7 septembre 1650,

à 79 ans; et Louis, conseiller du roi, seigneur de Grelay, mourut le 29 avril 1656, à 85 ans. On leur fit une Epitaphe commune, dans laquelle on dit:

In geminis unum, geminos agnoviti in uno,.

Ambos qui potuit doctus adire senes.

On ade oes deux illustres jumeaux: I. L'Histoire généalogique de la Maison de France, 1647, en 2 vol. in-fol. II. Gallia Christiana, publiée par les fils de Scévole de Sainte-Marthe, en 1666, en 4 vol. in-fol. III. L'Histoire généalogique de la Maison de Beauvau, in-folio, etc. Ils avoient été mariés l'un et l'autre; mais Louis se sépara de sa femme, qui devint supérieure des religieuses de Notre-Dame de Poitiers, tandis que son époux entroit dans les ordres sacrés.

IV. SAINTE-MARTHE. (Claude de) fils de François de Sainte-Marthe, avocat au parlement de Paris, et petit-fils de Scévole de Sainte-Marthe dont il est parlé dans l'article précédent, naquit à Paris en 1620. Il embrassa l'état ecclésiastique, et se livra tout entier au soulagement et à l'instruction des pauvres et des affligés. Il fut pendant long-temps directeur des religieuses de Port-Royal, emploi qu'il exerça avec beaucoup de zèle ; mais la cour l'ayant arraché à cette sollitude, il se retira à Courbeville en 1679, et y mourut le 11 octobre 1690, à 71 ans. On a de lui : L. Une Lettre à l'archevêque de Paris, *Péréfixe*, au sujet du Formulaire. II. Traisis de Piété, en 2 vol. in 12. III. Un Recueil de lettres, en 2 vol. in-12, où l'on trouve peints au naturel son esprit et sen caractère. IV. Un

des Petites-Ecoles,

V. SAINTE-MARTHE, ( Denis de) fils de François de Sainte-Marthe, seigneur de Chandoiseau, et général des Bénédictins de la congrégation de Saint-Maur, où il étoit entré en 1667, naquit à Paris en 1650, et y mourut le 30 mars 1725, à 75 ans. Il fit honneur à son corps par sa doucour, sa modestie, et par le talent de le gouverner avec sagesse. Ses principaux ouvrages sont: I, Un Traité de la Confession auricu-Laire, à Paris, 1685, in-8.º, contre le ministre Daillé, où il a rassemblé tous les passages des anciens qui'y ont rapport, sinsi que les faits remarquables qui la prouvent. II. Réponse aux plaintes des Protestans, etc. III. Entretiens touchant l'entreprise du prince d'Orange, dédiés au roi Jacques II. et qui n'ant rien d'intéressant. IV. Quatre Lettres à l'abbé de Rancé, où il y a de l'esprit, mais trop de vivacité. L'abbé de la Trappe y est peu ménagé. Il eut le crédit de faire déposer l'auteur, qui étoit alors prieur de Saint-Julien de Tours; ou du moins sa déposition fut accordée à la prière des personnes puissantes attachées au réformateur de la Trappe. Les lettres du Père de Sainte-Marthe roulent sur les études monastiques. et sur quelques points de la Règle de saint Benoît. V. La Vie de Cassiadore, in 12, 1705. L'Histoire de saint Grégoire le Grand, 1697, in-4.º Ces deux ouvrages sont savans et curieux. VII. Une Edition des Œuvres de saint Grégoire, 1705, 4 vol. In-fol. Il avoit entrepris, à la prière de l'assemblée du Clergé de 1710, pno nouvelle édition du Gallia

Mémoire fort édifiant sur l'utilité Christians, in fol., et il en fit paroître trois volumes avant sa mort. Il y en a douze à présent.

> VI.SAINTE-MARTHE. (Abel-Louis de) général des Pères de l'Oratoire, se démit de cet emploi en 1696, et mourut l'année suivante, à 77 ans, à Saint-Paul-au-Bois près de Soissons. Il laissa divers ouvrages manuscrita de théologie et de littératuré. Il étoit fils de Scévole de Sainte-*Marthe*, mort en 1650. Son frère aîné. Pierre Scévole de SAINTE-MARTHE, historiographe de France, mort en 1690, marcha sur les traces de ses ancêtres. Le roi récompensa son mérite par une charge de conseiller et de maîtred'hôtel. On a de lui : I. Un livre peu exact, intitulé : L'Etat de l'Europe , en 4 vol. in-12. II. Un Traité historique des Armes de France, in-12, dans lequel on trouve des recherches. III. L'Histoire de la Maison de la Trimouille, 1688, in-12.

SAINTE - MAURE, (Charles de) duc de Montausier, Voyez MONTAUSIER.

SAINTE-MESME, (le marquis de ) Voy. IV. HOSPITAL.

SAINTE-PALAYE, ( Jean-Baptiste de la Curne de ) de l'académie Françoise et de celle des Inscriptions, naquit à Auxerre. en 1697. Il se devoua de bonne heure à des recherches savantes sur notre langue et sur nos antiquités. Il fut secondé, dans ce pénible travail, par M. de la Curne son frère. Ils étoient nés jumeaux. Leur tendresse commença dès l'enfance. et ne finit qu'à la mort. Une même demeure, un même appartement. les mêmes sociétés les réunirent constamment. M. de la Curne

mourat le premier , et M. de Sainte-Pulaye ne cessa de pleurer un frère qui veilloit tendrement sur sa personne, sur ses besoins, sur sa santé , qui le débarrassoit de tous les soins domestiques , et qui étoit le dépositaire de tous ses centimens, de toutes ses pensées. detous ses plaisirs, de toutes ses peines. Celles-ci furent toujours en petit nombre. En voyant Sainte-Palaye, on appercevoit dans ses traits et dans la serénité de son viange, un calme intérieur, une tranquille égalité d'ame, qui intéressoit tous les cœurs. Ce vertreux et savant académicien mourut le 1 mai 1781, à 84 ans. A 80 ans, il fit de très-jolis vers adressés à madame de Gléon qui lui avoit brodé une veste. La Harpe les rapporte dans le tome I de sa correspondance. On a de lui: I. Mémoires sur l'ancienne Cheoulerie, 1781, 3 vol. in-12. Les mœurs et les usages des anciens chevaliers sont peints, dans ce livre, avec autant de vérité que d'intérêt. L'institution politique et militaire de la chevalerie fut formée dans des siècles de brigandage, de confusion et d'anarchie. « C'est dans ces temps orageux que des nobles oisifs et guerriers, dit Thomas, s'associèrent pour réprimer les brigands, et pour faire ce que la force publique ne faisoit pas ou faisoit mal.» Leur objet fut de combattre les Maures en Espagne, les Sarrasins en Orient, les tyrans des donjons et des châteaux en Allemagne ; d'assurer la vie et les propriétés des voyageurs en France, et sur-tout de désendre l'honneur et les droits du sexe le plus foible, contre le sexe impérieux qui souvent l'outrage et l'opprime. Bientôt l'esprit d'une galanterie Noble se mêla à ceste institution

hérolque. Chaque chevalier, en se dévouant aux périls, se soumit aux lois d'une souveraine de son cœur. C'étoit pour elle qu'il attaquoit, qu'il défendoit, qu'il forcoit des châteaux et des villes ; c'étoit pour l'honorer qu'il versoit son sang. L'Europe entière devint une lice immense, où des guerriers armés des rubans et des chiffres de leurs maîtresses, combattoient en champ clos, pour mériter de plaire à la beauté. Alors la fidélité se mêloit au courage; l'amour étoit inséparable de l'honneur; les femmes. fières de leur empire, et le tenant des mains de la vertu, s'honoroient des grandes actions de leurs amans, et partageoient les passions nobles qu'elles inspiroient. II. C'est sur les Mémoires de M. de Sainte-Palaye, que Millot a redigé l'Histoire des Troubadours, en 3 vol. in-12. III. Il avoit fait le projet d'un Glossaire François Universel, bien plus étendu que celui de Ducange, en 40 vol. in-folio; et il a laissé en manuscrit deux ouvrages intéressans : L'un est une Histoire des variations successives de notre langue; l'autre, un Dictionnaire de nos Antiquités francolses. Un bel esprit a dit, que « c'est un travail aussi ingrat que » bizarre, de rechercher des cail-» loux dans de vieilles masures, » quand on a des palais modernes :» on pourroit lui répondre, qu'il est agréable pour un philosophe de voir comment nous sommes parvenus à changer ces vieilles masures en palais.

SAINTES, (Claude de) Vox. SAINCES.

SAINTONGE, (Louise-Gencviève Gillat de ) Voyez Gillat po tro

SAINTRAILLES, (Jean-Poton de) grand sénéchal du Limousin, né d'une famille noble de Gascogne, se signala par ses services sous Charles VI et Charles VII. Il fit prisonnier le fameux Talbot, l'an 1429, à la bataille de Patay; et le comte d'Arondel à celle de Gerberoy, en 1435. Il travailla avec ardeur dans toutes les expéditions qui affranchirent la Normandie et la Guienne du joug des Anglois. H eut en 1454 le bâton de maréchal de France, qui lui fut ôté en 1461 par Louis XI, l'ennemi des meilleurs serviteurs de son père. Il mourut deux mois après au chàteau Trompette, dont il avoit le gouvernement. Son courage · étoit comme son caractère, franc, noble et décidé.

SAISSET, (Bernard) premier évêque de Pamiers, fut envoyé par Boniface VIII auprès de Philippe-le-Bel, qui, ayant eu à se plaindre de sa hauteur et de ses intrigues, le fit emprisonner en 1300. Cette correction le rendit plus sage. Il retourna dans son diocèse, et mourut en 1314.

## SAKVILLE, Voyez Dorset.

SALADIN, ou Salaheddin, sultan d'Egypte et de Syrie, étoit Curde d'origine. Il alla avec son frère au service de *Noradin*, souverain de la Syrie et de la Mésopotamie. Ils se signalèrent tellement par leur valeur, qu'Adad, calife des l'atimites en Egypte, ayant demandé du secours à Noradin, ce prince crut ne pouvoir mettre à la tête de l'armée qu'il envoyoit en Egypte, de plus habiles généraux que ces deux capitaines Curdes. Saladin obtint, en arrivant, les charges de visir et de général de ses armées,

Adad étant mort quelque temps après, il se sit déclarer souverain de l'Egypte; et Noradin ne lui ayant pas long-temps survécu, il se déclara tuteur de son fils. Le commencement de son règne fut marqué par des établissemens utiles. Il réprima la rapacité des Juifs et des Chrétiens employés dans les fermes des revenus publics et dans les fonctions de notaires. Après avoir donné des lois sages, il conquit la Syrie, l'Arabie, la Perse et la Mésopotamie, et marcha vers Jérusalem qu'il vouloit enlever aux Chrétiens. Renaud de Châtillon avoit traité avec le dernier mépris les ambassadeurs que le prince Musulman lui avoit envoyés pour redemander quelques prisonniers. Saladin jura de venger cette injure, et livra bataille aux Chrétiens, en 1187, auprès de Tibériade, avec une armée de plus de 50,000 hommes. Il eut la gloire de vaincre, et de faire plusieurs illustres prisonniers, parmi lesquels étoit Gui de Lusignan, roi de Jérusalem. Le monarque captif, qui ne s'attendoit qu'à la mort, fut étonné d'être traité par Saladin, comme aujourd'hui les prisonniers de guerre le sont par les généraux les plus humains. Le vainqueur lui présenta une coupe de liqueur rafraîchie dans la neige. Le roi, après avoir bu, voulut donner sa coupe à Renaud de Châtillon; mais Saladin avoit juré de le punir, et montrant qu'il savoit se venger comme pardonner, il lui abattit la tête d'un coup de sabre. Saladin marcha quelques jours après vers Jérusalem, qui se rendit par capitulation, le 2 octobre de la même année. Sa générosité y éclata de diverses manières ; il

permit à la femme de Lusignan de se retirer où elle voudroit. Il n'exigea aucune rançon des Grecs qui demeuroient dans la ville. Lorsqu'il fit son entrée dans Jérusalem , plusieurs femmes vinrent se jeterà ses pieds, en lui redemandant les unes leurs maris, les autres leurs enfans ou leurs pères, qui étoient dans les fers. Il les leur rendit avec une générosité qui n'avoit pas encore eu d'exemple dans cette partie du monde. Saladin fit laver avec de l'eau-rose. par les mains mêmes des Chrétiens, la mosquée qui avoit été changée en église. Il y plaça une chaire magnifique, à laquelle Noradin, soudan d'Alep, avoit travaillé lui-même, et fit graver sur la porte ces paroles : Le roi SALADIN, serviteur de Dieu, mit cette inscription, après que Dieu eut pris Jérusalem par ses mains. Il établit des écoles musulmanes. Malgré son attachement à sa religion, il rendit aux Chrétiens Orientaux l'Eglise du Saint-Sépulcre; mais il voulut en même temps que les pélerins y vinssent sans armes, et qu'ils payassent certains droits. Il déchargea plusieurs milliers de pauvres de la taxe portée par la capitulation, fournit de ses trésors aux besoins des malades, et paya à ses troupes la rançon de tous les soldats chrétiens. Cependant le bruit de ses victoires avoit répandu l'épouvante en Europe. Le pape Clément III remua la France , l'Angleterre , l'Allemagne pour armer contre lui. Les Chrétiens qui s'étoient retirés à Tyr , ayant reçu de grands secours, allèrent assiéger la ville de Saint-Jean-d'Acre, battirent les Musulmans, et s'emparèrent sle cette ville, de Césarée et de

Jafa, à la vue de Saladin, en 1191. Ils se disposoient à mettre le siége devant Jérusalem, mais la dissention s'étant mise entre eux, Richard, roi d'Angleterre, fut contraint de conclure une trève de 3 ans et 3 mois avec le sultan, en 1192, par laquelle Saladin laissa jouir les Chrétiens des côtes de la mer depuis Tyr jusqu'à Joppé. Le sultan ne survécut pas long-temps à ce traité, étant mort un an après, en 1193, à Damas, âgé de 57 ans, après en avoir régné 24 en Egypte, et environ 19 en Syrie. Il laissa 17 fils qui partagerent entre eux ses états. Ce prince étoit encore plus estimable par son humanité et par sa probité, que par sa bravoure. Il tenoit lui-même son divan tous les jeudis , assisté de ses cadis, soit à la ville, soit à l'armée. Les autres jours de la semaine . il recevoit les placets. les mémoires, les requêtes, et jugeoit les affaires pressées. Toutes les personnes, sans distinction de rang, d'age, de pays, de religion , trouvoient un libre accès auprès de lui. Son neveu, Teki-Eddin, ayant été cité en jugement par un particulier, il le força de comparoitre. Un certain Omar, marchand d'Ackhlat, ville indépendante de Saladin, eut même la hardiesse de présenter une requête contre ce monarque devant le cadi de Jérusalem, à l'occasion d'un esclave dont il réclamoit la succession que le sultan avoit recueillie. Le juge étonné, avertit Saladin des prétentions de cet homme, et lui demanda ce qu'on devoit faire? Ce qui est juste, répondit le sultan. Il comparut au jour nommé, défendit luimême sa cause, la gagna; et loin de punir la témérité de ce

marchand, il lui fit donner une grosse somme d'argent, le récompensant d'avoir eu assez bonne epinion de son intégrité, pour eser réclamer sa justice dans son propre tribunel, et sans craindre qu'elle v filt violée. Ses sujets connoissoient sa bonté : ils ne craignoient pas de l'importuner , à toutes les heures, de leurs querelles particulières. Un jour ce prince, après avoir travaillé tout le matin avec ses émirs et son ministre , s'étoit écarté de la foule pour prendre quelque repos, Un esclave vint dans cet instant hi demander audience: Saladin lai dit de revenir le lendemain. Mon affaire, répondit l'esclave. ne souffre aucun détai; et il lui jeta son mémoire presque sur le visage. Le sultan ramassa ce papier sans s'émouvoir, le lut, trouva la demande équitable, et accorda ce qu'on sollicitoit..., Une autre fois , tandis qu'il délibéroit avec ses généraux sur les opérations de la guerre , une femme lui présenta un placet, Saladin lui fit dire d'attendre. Et pourquoi, s'écria-t-elle, étesvous notre roi, si vous ne voulez pas être notre juge? - Elle e raison, répondit le sultan ; il quitta l'assemblée, s'approcha de cette femme, écouta ses plaintes, et la renvoya satisfaite.... La modération de ce prince a fourni à l'histoire un de ces petits faits que Plutarque n'auroit pas négligé de recheillir. Deux Mamelucks se disputant à quelques pas de lui , l'un d'eux jeta sa pantoulle contre l'autre. Celui-ci avant esquivé le coup , la pantousle alla frapper le sultan. Mais ce prince, feignant de ne s'en être pas apperçu, se tourna d'un totte côte, comme pour parler

à un de ses généraux, afin de n'être pas forcé de punir l'auteur de cette action... Dans le temps que le sultan étoit le plus irrité contre les Francs, à cause de la cruauté de Richard, roi d'Angleterre, et qu'il faisoit trancher la tête à tous caux qu'on prenoit dans les combats; on traîna dans sa tente un officier chrétien . saisi d'une frayeur mortelle. Saladin lui ayant demandé le motif de sa peur : Je tremblois , lui dit l'officier, en approchant de votre personne; mais j'ai cessé de craindre en vous voyant. Un prince dont l'aspect n'annonce que de la bonté et de la clémence. ne peut avoir la crueuté de me condamner à la mort. Le sultan sourit, et lui donna la vie et la liberté. Ce prince judicieux avoit une idée juste des grandeurs humaines : il voulut qu'on portat dans sa dernière maladie, au lieu du drapeau qu'on élevoit devant sa porte, le drap qui devoit l'ensevelir, Celui qui tenoit cet étendard de la mort, crioit à haute voix : Voilà tout ce que SALADIN, vainqueur de l'Orient, emporte de ses conquetes. Un de nos poëtes a traduit ainsi cetto espèce d'épitaphe :

l'ai joint plusieurs états au sceptre que je porte :

Fai terrassé vinge vois : mais dans le. monument,

De tant de biens canquis aujourd'hui, je n'emporte.

Que ce drap seulement.

On dit qu'il laissa par son testament des distributions égales d'aumônes aux pauvres Mahométans, Juiss et Chrétiens: voulant donner à entendre par cette disposition, que tous les hommes sont frères, et que pour les ser

courir il ne faut pas s'informer de ce qu'ils croient, mais de ce gu'ils souffrent... M. Marin, écrivain aussi connu par la donceur de ses mœurs, que par l'étendue de ses lumières et l'élégance de sa plume, a donné en 1758, en 2 vol. in-12, une Histoire de ce grand homme, pleine de recherches intéressantes, bien faite et bien écrite. Il y fait valoir la vertu généreuse de Saladin; mais pour être parfaitement impartiaux, nous avouerons qu'elle se démentit une fois cruellement. Quelques centaines de chevaliers ayant été pris au siége de Tibériade, il leur donna le choix de l'abjuration de leur foi ou de la mort; et sur leur refus il les fit tous massacrer.

SALAMIEL, fils de Surisaddaï, prince de la tribu de Siméon, sortit d'Egypte à la tête de 59300 hommes portant les armes, et fit son offrande au tabernacle, en son rang, comme chef de sa tribu.

SALARIO DEL GORRO, (André) peintre de Milan, fut élève de Léonard de Vinci. On a de lui plusieurs tableaux qui sont trèsgracieux. Il vivoit au milieu du XVI° siècle.

SALAS, Voy. BARBADILLO,

SALATHIEL, fils de Jéchonias et père de Zorobubel, prince des Juifs, qui, après la captivité de Babylone, présida au rétablissement de la ville et du temple de Jérusalem. Salathiel mourut à Babylone.

SALAZARD, (Ferdinand) jemite Espagnol, est connu en France par un Traité de la fréquente Communion, qui a été traduit par un dominicain.

SALCEDE, (Nicolas) accusé d'avoir voulu assassiner le duq d'Alençon, à l'instigation du duo de Parme, fut écartelé à Paris le 26 octobre 1782. Son père avoit été massacré à la Saint-Barthelemi, quoique bon catholique; mais il étoit ennemi déclaré dea Guises.

SALDEN, (Guillaume) né à Utrecht, exerça le ministère dans plusieurs églises de Hollande, et enfin dans celle de la Haye, où il mourut en 1694. Ses ouvrages sont : I. Otia Theologica, in-4.º Ce sont des Dissertations sur différens sujets de l'Ancien et du Nouveau Testament. II. Concionator sacer, in-12. UI. De libris , variorumque eorum usu et abusu, Amsterdam, 1688, in-12. Cailleau, dans son Dictionnaire hibliographique, tomo 3, a donné une notice très-détaillée de cet ouvrage, qui mériteroit d'être plus connu. Salden avoit du jugement et du savoir.

SALE, Voyez SALLE.

SALE, (George) étoit un des principaux membres de la Société qui a entrepris de nous donner une Histoire Universelle, dont il y a déjà une grande partie d'imprimée. Il mourut à Londres le 14 novembre 1736, regardé comme un savant du premier ordre. On a de lui une excellente Traduction angloise de l'Alcoran, imprimée à Londres en 1734, in-4.º Il a mis à la tête de cette version, une Introduction curieuse, qui a été traduite en françois, in-8.º: on l'a insérée aussi-dans l'édition de l'Alvoran , en franoois , Amsterdam , 1770 , 2 vol.

fin-12. On y trouve encore des motes, dont plusieurs n'ont pas peru justes à tout le monde. ■ Je suis faché, (dit M. Porter, Phomme du monde le mieux instruit de la religion Musulmane) d'être obligé de dire que souvent il montre trop d'em-> pressement à faire l'apologie du > Koran, et qu'il cherche plutôt > a pallier les extravagances sans > nombre qu'il y rencontre, qu'à > les exposer dans leur véritable point de vue. Il résulte du moins » un avantage de cette partialité : > c'est qu'on peut être assuré qu'il » n'a pas ajouté une seule absur-» dité à celles qui y sont réellement, et qu'il n'a point char-> gé le ridicule qu'elles ont dans > l'original. Quelques faiseurs d'esprit hétérodoxes, pour se » donner un air de singularité, » si ce n'est œux dépens de l'hon-> néteté, au moins aux dépens > du sens commun, ne se sont » point fait scrupule de se dé--> clarer les admirateurs du Koran. d'en exalter les dogmes, et même . d'oser les mettre en parallèle > avec ceux qu'enseignent nos » livres sacrés. » (Observ. sur la religion, les lois, le gouvernement et les mœurs des Tures. Neuchâtel, tome. 2, 1770, page 22 et suiv.) Le caractère des écrits de Sale, est celui de la société dont il étoit membre ; beaucoup d'érudition, mais peu de goût, peu d'élégance, peu de précision. Noyez Mahomet no 1.

SALÉ, fils d'Arphaxad, et père d'Heber; ou, selon les Septante et S. Luc qui les a suivis, fils de Caïnam, et petitfils d'Arphaxad, mourut âgé de 433 ans, en 1878 avant Jesus-Christ,

SALEL , (Hugues ) de Casald dans le Querci, s'acquit l'estime du roi François I, qui le fit son valet-de-chambre, et lui donna l'abbaye de Saint-Cheron , près de Chartres, avec une pension. Salel fit par ordre de ce prince. une Traduction en vers franços, des XII premiers livres de l'Iliade d'Homere, 1574, in-8.0, et mourut à S. Cheron, en 1553, à 50 ans. On a encore de lui un recueil de Poésies, qui ont été be aucoup plus louées par ses contemporains qu'elles ne le méritent. Son style est embarrassé, louche et trainant. On peut le mettre au rang des poetes qui doivent étre rongés des vers dans les bibliothèques.

SALERNE, (François) médecin d'Orléans, s'appliqua particulièrement à l'Histoire naturelle, et travailla avec Arnault de Nobleville à la continuation du traité de la Matière médicale de Geoffroy. Ils donnèrent le Règne Animal, et ensuite l'Histoire naturelle des Animaux. La description anatomique occupe la plus grande partie de ce dernier ouvrage. On a encore de Salerne : I. Une traduction du Synopsis avium de Ray, sous le titre d'Essai sur l'Histoire naturelle des Oiseaux, on Traduction du Synopsis arium de Ray, augmenté de Recherches critiques, et d'Observations curieuses sur les Oiseaux de nos climats, Paris, 1767, in-4.º II. Le Manuel des Dames de charité, in-12. Ce 26decin mourut en 1760.

SALES, Voyez François,

SALIAN ou Sallian, (Jacques) jesuite d'Avignon, ensei-

ma avec beaucoup de réputation. Il devint recteur du collège de Besançon, et mourut à Paris en 1640, dans un âge avancé, après avoir publié plusieurs ouvrages de piété, et des Annales de l'Ancien Testament, Paris, 1625, 6 volumes in-folio, en latin, dans lesquelles ila répandu beaucoup d'érudition. C'étoit un homme très-estimable et très-estimé.

## SALIER, Voyez SALLIER.

SALIER, (Jacques) religieux Minime, professeur en théologie, provincial et définiteur, mourut à Dijon le 10 août 1707, âgé de 92 ans. La théologie scolastique étoit son talent principal. Nous avons de cet auteur : I. Historia Scholastica de Speciebus Eucharisticis, in-4.0, 3 volumes, Lyon, 1687, et Dijon, 1692 et 1704. II. Cacocephalus, sive de Plagiariis opusculum, 1694, in-12. III. Des Pensées sur l'Ame raisonnable, in-8.º Il v a dans tous ses écrits du savoir et de la métaphysique.

SALIEZ, *Voyez* Salvan. SALIGNAC, — Fénélor.

SALINAS ou Salines, (François de ) natif de Burgos, perdit la vue à l'âge de dix ans. Cet accident ne l'empêcha pas de se rendre habile dans les langues grecque et latine, dans les mathémažiques, dans la musique. Il mouzut en 1590, après avoir reçu des marques d'estime de plusieurs grands seigneurs. Il compta aussi parmi ses protecteurs le pape Paul IV, et le duc d'Albe, qui lui fit donner un bénéfice. On a de lui : I. Un excellent Traité de Musique, en latin, Salamanque, 4502, in falls, U. Une Treduction

en vers espagnols, de quelques Epigrammes de Martial.

SALINATOR, Voy. LIVING SALINATOR.

SALINGUERRA, chef de la faction des Gibelins, s'empara de la principauté de Ferrare, l'an. 1195, et devint si puissant, qu'a méprisa l'autorité du légat du papa. et du marquis Azzon d'Est, et' qu'il chassa de Ferrare tous ceux qui étoient de leur parti. Le marquis d'Est, voulant s'en venger, leva une armée et assiégea Ferrare. Salinguerra parla de faire la paix. et le laissa entrer dans la ville; mais le marquis d'Est s'étant montré un peu trop difficile à accepter les conditions de la paix, em fut honteusement chassé, ave tous ceux qui l'avoient accompagné. Cependant il y entra depuis, et Salinguerra chassé à son tour, mourut prisonnier à Venise, l'an 1240, âgé de 80 ans.

SALIS, (Ulysse de) capitalne de l'illustre maison des barons de Salis , dans le pays des Grisons, né en 1594, se signala d'abordan service des Vénitiens. Il porta les armes pour sa patrie dans les troubles de la Valteline ; puis pour la France , en qualité de colonel. Som régiment ayant été réformé, il leva une compagnie entière au régiment des Gardes-Suisses, et l'amena au service de Louis XIII. pendant le siége de la Rochelle. Salis acquit beaucoup de gloire à ce siége, et en 1629, à l'attaque du Pas-de-Suze. Il leva un nouveau régiment Grison en 1631, pour le secours de sa patrie, que les Autrichiens vouloient subjuguer-Il servit à la tête de ce corps avec la plus grande distinction, en 1635, sous le duc de Rehan. Eta-

bli, par ce général, gouverneur de toute la Chiavenne, il refusa les offres avantageuses du comte de Serbellonne, général des Espagnols, et remporta, le 4 avril 1.635, une victoire complète sur res derniers, au Mont-Francesca. Salis fut le dernier des Grisons qui ne voulurent point souscrire au traité par lequel les Ligues Grises se réconcilioient avec les deux branches de la maison d'Autriche. Il continua de servir la France, fut nommé en 1641 marechal-decamp, se signala, cette même année, au siège de Coni, dont il devint gouverneur, et prit, le 19 octobre suivant, le château de Demon. Il mourut dans le pays des Grisons en 1674, à 79 ans. Il y avoit quelque temps que sa mauvaise santé et le goût de la retraite l'avoient force de quitter le métier bruvant et périlleux de la guerre.

SALISBURY, Poyer Saris-BERY, et EDOUARD III.

I. SALLE, (Antoine de la) écrivain François, voyagea en Italie, où il contracta le goût des nouvelles romanes ques. Il s'attacha à René d'Anjou, roi de Sicile et duc de Lorraine, dont il devint secoétaire. Les lettres, qu'il avoit cultimées de bonne heure, furent pour hui un amusement plutôt qu'une occupation. Entraîné par le gont qui régnoit alors, il composa, en 1459, un Roman intitulé : Histoire plaisante et chronique du Petit-Jehan de Saintré et de la jeune Dame des Belles-Cousines; imprimée en 1517, in-fol., et 1724, 3 volumes in-12. Quelques esprits bizarres ont prétendu trouver dans ce roman, des vérités et des allusions historiques, Autrefois il se vendoit très-cher; mais anjourd'hui que la seine critique a pris le dessus, cet ouvrage n'est plus regardé que comme un roman ignoré, qui n'offre que la grossière ingénuité des temps passés. On a encore de lui la Sallade; Paris, 1527; in-fol.

II. SALLE, (Simon-Philibert de l'Etang de la ) conseiller au présidial de Rheims, et ancien député de cette ville à Paris, mourut dans cette capitale, le 20 mars 1765. Nous devons à cet homme estimable deux ouvrages qui ont eu du cours: I. Les Prairies artificielles, petit vol. in-8.°, qui a été réimprimé deux fois. H. Manuel d'Agriculture pour le laboureur, la propriétaire et le gouvernement, in-8.°; ouvrage dicté par l'amour du bien public, et par une expérience constante de 30 années.

III. SALLE, Voy. SALE.

IV. SALLE, ( Jean-Baptiste de la ) fils d'un conseiller au présidial de Rheims, naquit le 30 avril 1651. Il se distingua des son enfance par sa sagesse et sa piété. Après avoir commencé ses études dans sa patrie, il fut pourvu d'un canonicat à l'âge de 17 ans, il fut admis à la prétrise en 1678, et prit le grade de docteur en théologie, à Paris, en 1681. De retour à Rheims, il fut chargé de l'établissement des maîtresses d'école , et s'en acquitta avec un zele éclairé. En 1679, il avoit commencé à établir, pour les garçons, des écoles gratuites, où l'on enseigne les principes de la religion et des lettres. Il en logea d'abord les maitres chez lui , leur acheta ensuite une maison, vécut avec eux, les dirigea dans l'administration des écoles , et leur donna de sages réglemens. Plusieurs villes voulurent se procurer ces neuveaux institu🗪 urs. Il établit un noviciat d'abord à Rheims, de là à Paris, et enfin à Rouen, où il acquit la maison de Saint - Yon, dans le faubourg Saint-Sever. En 1683, craignant que ses occupations ne lui permisment pas de remplir ses obligations avec assèz d'exactitude, il résigna son canonicat à un prêtre, que sa piété seule lui fit choisir. En 1684, ił distribua son patrimoine aux pauvres.Livré tout entier au soin de former et de diriger sa congrégation naissante, il la vit s'accroître et s'étendre avec rapidité. En 1717 il forca ses disciples d'accepter sa démission de la supériorité, se fit nommer un successeur, et né s'occupa plus que des pensées de l'éternité. Ce saint prêtre mourut le vendredi-saint 1719, a Saint-Yon lès-Rouen. Il a laissé, pour l'usage des écoles, plusieurs ouvrages remplis d'onction et de piété. Ses disciples, réunis sous le nom de Frères des écoles chrétiennes, ont obtenu des lettres-patentes pour leur maison de Saint-Yon en 1724, et Benoît XIII a approuvé leur institut. De nouvelles lettres-patentes, données en 1778, leur **accordent dans tout le royanme les** prérogatives et priviléges dont jonissent les autres corps religieux.

SAILE, (Jacques Antoine)
avocat au parlement de Paris,
an patrie, né le 4 juin 1712, mort
d'hydropisie le 14 octobre 1778,
a publié: I. L'Esprit des Ordonnances de Louis XV, in-4.°, 1759.
II. L'Esprit des Ordonnances de
Louis XIV, 1758, 2 vol. in-4.°
La clarté, la lumière et le savoir
règnent dans ces deux excellens
commentaires de nos lois. Le premier n'a pour objet que celles
qui ont été rédigées par le chancedes d'Aguasseau. III. Traité des

fonctions des commissaires du châstelet, 1760, 2 vol. in-4.º Sallé étoit associé de l'académie de Berlin: titre qu'il dut à des observations critiques sur le Code Frideric. Une timidité modeste, la franchise, l'enjouement, étoient ses qualités principeles; et il eut le don de se faire aimer.

SALLEBRAI, (N.) a donné au théâtre quatre mauvaises pièces: le Jugement de Páris, 1639; la Troade, 1640; la belle Egyptienne 1642; et l'Amanta ennemie. On ignore sa patrie et le temps de sa mort.

SALLENGRE, ( Albert-Henri de) conseiller du prince d'Orange, né à la Haye en 1694, fit paroî∸ tre dès sa jeunesse les plus heureuses dispositions pour les belleslettres, qu'il cultiva toujours avec succès. Après avoir étudié l'histoire et la philosophie à Leyde. il s'appliqua au droit, et soutint publiquement des Thèses contre la coutume de donner la question aux coupables qui s'obstinent à nier leurs crimes. Il vint à Paris après la paix d'Utrecht, visita les bibliothèques et les savans, et profita des lumières des uns et des richesses des autres. Il voyagea en Angleterre, et y fut reçu membre de la société de Londres, en 1719. De retour à la Haye, il fut attaqué de la petite vérole, et en mourut à l'âge de 30 ans, le 27 juillet 1733. Ce jeune savant faisoit respecter les lettres, par la douceur de ses mœurs et par la bonté de son caractère. Il étoit poli, obligeant, et sa vaste érudition dans un âge peu avancé, n'affoiblit ni sa modestie, ni son jugement. Il parloit aisément de ce qu'il savoit; mais il ne cherchoit point à en faire étalage, et sa conversation étoit agréable et utile. Ses principaux ouvrages sont: 1. L'Histoire de Montmaur, professeur royal de langue Grecque à Paris, 1717, 2 vol. in-12. C'est le recueil des Satires enfantées contre ce fameux parasite. II. Mémoires de littérature, 1715, 2 vol. in-12, continués depuis par le P. Desmolets. Le premier but de de Sallengre avoit été de faire connoître les livres imprimés depuis long-temps, qui étoient recommandables, ou par leur mérite, ou par leur succès, ou par leur rareté. III. Novus Thesaurus Antiquitatum Romanarum, 1716. 3 vol. in-fol.; recueil contenant beaucoup de pièces fugitives qui avoient échappé aux recherches de Grævius, et qui étoient extrêmement rares. IV. L'Eloge de l'ivresse, 1714, in-12. C'est une assez mince compilation, et un jeu d'esprit, qui ne doit donner aucune mauvaise idée de ses mœurs. V. Essai sur l'Histoire des Provinces-Unies, 1728, in-4.º: ouvrage posthume. VI. Une édition des Poésies de la Monnoye, 1716, in-12.

SALLES, Voyez François, nº xII.

SALLIER, (Claude) prêtre, garde de la bibliothèque du roi membre de l'académie Françoise et de celle des Inscriptions, né à Saulieu, diocèse d'Autun, mourut à Paris en 1761, âgé de 75 ans. On a de lui : I. L'Histoire de saint Louis, par Joinville, avec un Glossaire, 1761, in-fol., en société avec Melot. II. De savantes Dissertations qui décorent les Mémoires de l'académie des belleslettres. Des recherches utiles et curieuses, soutenues d'une critique exacte; des réflexions solides, or-

nées d'un style convenable au sujet : voilà ce qu'on trouve dans les ouvrages de l'abbé Sallier. Il a travaille aussi au Catalogue raisonné de la bibliothèque du roi, dont nous avons 10 vol. in-folio: 4 sur les manuscrits; 3 des ouvrages théologiques; 2 des belles-lettres; un pour la jurisprudence. Ce catalogue est précédé d'un discours curieux, sur l'histoire de la bibliothèque nationale. Quelque satisfait qu'on fût de son érudition, on l'étoit davantage de son caractère. Tous ceux que la curiosité ou l'envie de s'instruire attiroient dans la bibliothèque du roi, trouvoient en lui un guide officieux et prévenant, qui leur indiquoit les routes de ce dédale avec autant de politesse que d'intelligence. Voyez SALIER.

SAL

SALLO, (Denis de) seigneur de la Coudraye, né à Paris en 1626, étoit d'une très-ancienne noblesse. originaire de Poitou. Il parut avoir dans sa jeunesse peu de dispositions pour les sciences; mais son esprit ne tarda pas à s'ouvrir. Après avoir fait ses humanités, il soutint publiquement des thèses de philosophie, en grec et en latin. Il passa ensuite à l'étude du droit, et fut reçu conseiller au parlement de Paris en 1652. La littérature l'occupoit alors autant que la jurisprudence. Il lisoit sans cesse et toutes sortes de livres, dont il faisoit des extraits raisonnés. En 1662, Paris ressentit une assez grande disette. Sallo fut attaqué au détour d'une rue par un homme qui lui présentant un pistolet d'une main mal assurée , lui demanda sa bourse. Après la lui avoir donnée. Sallo suivit le voleur; il le vit entrer chez un boulanger, où il acheta un pain qu'il porta ensuite

à un quatrième étage à une femme et quatre enfans. « Mangez ce pain, leur dit leur père; il me coûte l'honneur, et me coûtera peutêtre la vie. » Sallo entra aussitôt. et rassurant l'homme effraye, il lui rémit 300 livres pour acheter un fonds de commerce, qui arracha cet homme au crime et sa famille à l'indigence. L'application de Sallo à l'étude lui causa une maladie qui le mit hors d'état de marcher pour le reste de ses jours. Ce fut alors qu'il concut le premier projet du *Journal des Sa*vans, qu'il donna au public en 1665, sous le nom du sieur d'Hedouville, l'un de ses domestiques. A peine les premières feuilles de cet ouvrage périodique parurent, que quelques savans firent éclater leur haine contre le journaliste, censcur impartial de leurs plagiats et de leurs inepties. Ils trouvèrent un appui dans des grands, amis de l'ignorance ou indifférens pour les lettres : ils firent proscrire le Journal au treizième mois. Ses ennemis non contens de faire supprimer l'ouvrage, contestèrent à l'auteur la gloire de l'invention. Mais il y a une extrême différence entre la Bibliothèque du savant patriarche de Constantinople et les Journaux. Phonius n'a eu d'autre intention que de nous laisser des analyses de tout ce qu'il avoit lu dans son ambassade de Perse. Les journalistes nous parlent des livres, à mesure qu'ils paroissent. Ils nous les annoncent; ils nous disent en quel pays et en quelle forme ils sont imprimés; ils en développent légèrement le sujet: ils rassemblent tout ce qui peut inté-. resser les savans : nouvelles découvertes, recherches curieuses, phénomènes extraordinaires. Ce plan , lorsqu'il est rempli par un Tome XI.

homme ingénieux , éclairé et inipartial, est bien au dessus de celui qu'avoit conçu Photius, dont les vues étoient certainement blen plus bornées. Sallo, obligé d'interrompre son travail, en laissa le șoin à l'abbé *Gallois* , qui se born**a** à de simples extraits, sans censurer ni les auteurs, ni les ouvrages. L'abbé de la Roque, du diocèse d'Albi, lui succeda en 1675, et ent lui-même pour successeur le président Cousin. Le soin du Journal fut consié ensuite à quelques savans choisis par le chancelier. Il a disparu en 1792; sous les orages de la révolution. Les années 1707, 1708 et 1709 ont chacune un vol. de Supplément. Il a été imprimé en Hollande, in-12. On y a ajouté des observations tirées du Journal de Trévoux. Il y a une Table en rovol. in-4.°: on la doit à M. l'abbé de Claustre, qui l'a exécutée avec soin et avec intelligence. Toutes les nations de l'Europe se sont empressées d'imiter le dessein de Sallo; et il faudroit un volume pour donner la liste des différens ouvrages qu'on publie en ce genre, dans toutes les parties du monde littéraire. Le père de tous ces Journaux mourut à Paris en 1669, à 43 ans, de la douleur d'avoir perdu cent mille écus au jeu. C'est du moins ce que rapporte Vigneul-Marville , mais l'abbé Gallois, son successeur dans la composition du Journal, a traité ce fait de calomnie. Son humeur satirique lui fit beaucoup d'ennemis. Ils fermèrent les yeux sur les agrémens de son caractère, sur la générosité de son cœur, sur la clarté de son style, sur la justesse de sa critique, et ne virent en lui qu'un gazetier amer qui s'érigeoit en Aristarque, et qui disoit du mal de tout le monde dans ses Feuilles hebdomadaires.

I. SALLUSTE, ( Crispus SAL-Eustius) historien Latin, naquit d'une famille plébélenne, l'an 85 avant J. C. à Amiterne, ville d'Italie, nommée aujourd'hui San-Vittorino. Il fut élevé à Rome, où il étudia sous le fameux grammairien Prætextatus, avec lequel il fut toujours lié d'une étroite amitié... S'étant mis sur les rangs pour obtenir des emplois, il parvint à la charge de questeur, et ensuite à celle de tribun du peuple. Ses mœurs étoient si dépravées, qu'il fut noté d'infamie et dégradé du pang de sénateur. Milon l'ayant surpris en adultère, il fut fouetté et condamné à une amende. Il consuma tout son bien par ses débauches. Jules-César dont il avoit embrassé le parti, le fit rentrer dans l'ordre des sénateurs, et le mena avec lui en Afrique, où il alioit faire la guerre contre le beaupère de Pompée. Lorsqu'elle fut terminée, il lui donna le gouvernement de la Numidie, où Salluste amassa des richesses immenses par les injustices les plus criantes. Du fruit de ses déprédations, il fit bitir à Rome une maison magnifigue, et des jardins qu'on appelle oncore aujourd'hui les Jardins de Salluste. Jamais personne ne s'est élevé plus fortement que lui contre le luxe, l'avarice et les autres vices de son temps; et jamais personne n'eut moins de vertu. « Salluste, dit le président de Brosses, fut élevé dans une capitale où le luxe triomphoit : son cœur en prit toute la mollesse. Les exemples de corruption dont sa jeunesse fut entourée, le séduisirent sans l'aveugler. Il eut toujours des lamières très-justes sur le bien

et sur le mal : mais réservant toute sa sévérité pour ses discours, il mit une entière licence dans ses mœurs. Censeur impitoyable des vices d'autrui, il se permettoit à lui-même des choses très - malhonnétes. » Il mourut l'an 35 avant J. C., méprisé des gens de bien. Eusèbe prétend qu'il épousa Térentia, femme de Cicéron, que celui-ci avoit répudiée. Salluste avoit composé une Histoire Romaine, qui commençois à la fondation de Rome: mais il ne nous en reste que des fragmens. ( Voyez Brosses.) Nons avons de lui deux ouvrages entiers : l'Histoire de la conjuration de Catilina, et celle des guerres de Jugurtha, roi de Numidie. Ce sont deux chefs-d'œuvre ; Martial les goûtoit à tel point, qu'il appeloit l'auteur le premier des historiens Romains. Son style est plein de precision, de force et d'énergie. Il pense fortement et noblement. dit Rollin, et il écrit comme if pense. On peut le comparer. dit-il, à ces fleuves qui ayant leur lit plus resserré que les autres, ont aussi leurs eaux plus profondes. On ne sait ce qu'on doit admirer davantage dans cet écrivain, ou des descriptions, ou des portraits, ou des harangues: car il réussit également dans toutes ces parties. Quelques auteurs lui reprochent, po d'avoir chargé ses Histoires de préfaces qui n'y ont aucun rapport, et qui dans les traductions françoises paroissent des lieux communs un peu insipides; 2º de se permettre des digressions qui font perdre de vue l'objet principal; 3º d'avoir mis de la partialité dans les récits de plusieurs faits, soit en omettant ce qui pouvoit être favorable à ceux qu'il n'aimoit point, soit en portant

. =

des jugemens qui sentent l'homité injuste ou prévenu; 4° de s'être servi trop souvent d'expressions usées, de mots nouveaux, de métaphores hardies et de phrases purement grecques. On a souvent comparé Salluste avec Tacite; ils different pourtant assez, pour que des yeux attentifs puissent le remarquer. Entraîné par son cafactère particulier vers le genre d'écrire de Salluste, Tacite paroît avoir pénétré encore plus avant que lui dans la connoissance du cœur humain. La différence qu'on tronve entre ces deux écrivains, peut être attribuée en partie à la différence des temps où ils ont vecu. Dans un siècle de servitude, de dissimulation et de perfidie, Tacite a du creuser dans les intentions secrètes des hommes beaucoup plus que Salluste qui vivoit dans une république , parmi des citoyens lil res que rien n'obligeoit à cacher leurs vices. Les mœurs étoient déjà fort dépravées au temps de Salluste; mais les Romains étoient bien loin de ce degré de corruption où ils parvinrent sous les empereurs. Aussi l'indignation de Salluste n'est-elle pas aussi vive ni **au**ssi profonde que celle de *Tacite*; son coloris n'est pas si noir et si sombre, parce que les objets qu'il avoit à peindre n'étoient pas à beaucoup près si odieux. (Voy. aussi l'article Thucydide. ) Le père *Dotteville* de l'Oratoire. M. Bauzée de l'académie Francoise, l'ont traduit en françois, in-12. Dans la traduction du second, on trouve tous les fragmens que l'on a recueillis des ouvrages de l'historien Latin qui ne sont pas parvenus jusqu'à nous. M. Bauzée n'a cependant pas joint à ces morceaux une misérable déclamation contre Cicéron, attribuée à Sal-

luste : parce que de bons critiques croient qu'elle n'est pas de lui, et qu'elle ne seroit pas plus digné d'être traduite quand elle seroit de cet auteur. L'orateur Romain y est cruellement maltraite; et il faut avouer qu'il paroît par la Conjuration de Catilina, que Salluste ne cherchoit pas à le faire valoir. Les plus anciennes éditions de cer historien , sont : celle de Florence 1470, in-fol., et une autre in-4. de la même ville. On cite comme les meilleures les suivantes : d'Elzevir, 1634, in-12... Cum notis Variorum, Amsterdam, 1674 et 1690, in-8.º... Ad usum Delphini, 1679 , in-4.° ... Cambridge, 1710 in-4.°... Amsterdam , 1742, 2 vol. in - 4.º Celle qui a été donnée par M. Philippe, 1744 et 1761, à Paris. in-12, chez Barbou, est fort jolie et estimée. Voyez Purschius Pomponius-Lætus, et Cassagnes.

II. SALLUSTE, neveu du précédent, étoit fils de sa sœur. Les agrémens de son caractère et de son esprit le mirent en faveur auprès d'Auguste et de Tibère. Il fut l'ami d'Horace, qui lui adressa le seconde Ode de son 2° livre.

III. SALLUSTE, grammairien Latin, fit passer dans sa langue le K, qu'il prit dans la langue grecque; mais la première pouvoit bien s'en passer comme la nôtre, où il n'est presque d'aucun nsage. Aussi d'Ablancourt, dans son Dialogue des Lettres, fait il dire au K qu'on a souvent délibéré de le chasser de la langue françoise, et de le reléguer dans les pays du nord, où il n'est presque employé que dans les noms propres.

IV. SALLUSTE, ( Secundus Sallustius Promotus) capitaina

Gaulois, ami de l'empereur Julien. se distingua autant par sa valeur et par sa probité, que par son habileté dans les affaires. Julien déclaré Auguste en 360, le lit préfet des Gaules: et en 363, il le prit pour collègue dans le consulat. C'étoit un exemple rare, qu'un prince fut consul avec un particulier : mais Salluste méritoit cette distinction par sa vertu. Il avoit le talent de donner des avis sans humeur, et sans cet air d'emportement qui révolte autant contre la vérité que contre ceux qui la disent. On ne sait en quelle année cet homme respectable mourut. On lui attribue un Traité des Dieux et du Monde, Rome, 1638, in-12, grec et latin; Leyde, 1639, in-12; et dans les Opuscula Mythologica Physica de Th. Gale, à Cambridge, 1671, et Amsterdam, 1688, in-8.º M. Formey en a donné une traduction dans son Philosophe Païen, 1759, 3 vol. in-12.

SALLUSTE, Voyez BARTAS.
SALMACIS, Voyez HERMAPHRODITE.

SALMANASAR, fils de Teglath-Phalassar, succéda à son père dans le royaume d'Assyrie, l'an 728 avant J. C. Ce prince avant subjugué la Syrie, vint dans la l'alestine, et obligea Osée, roi d'Israël, à lui payer tribut. Osée lui demeura assujetti pendant trois ans : mais se lassant bientôt de ce joug, il prit des mesures avec Sua, roi d'Egypte, pour le secouer. Salmanasar l'ayant appris, vint avec une armée formidable fondre sur Israël. Osée s'étant renfermé dens Samarie sa capitale, Salmamasar y mit le siége, qui dura trois ans. La famine et la mortalité firent périr le plus grand nom-

bre de ses habitans. Le roi d'Assyrie prit la ville, la détruisit jusqu'aux fondemens, passa tout au fil de l'épée, chargea Osée de chaînes, et transféra le reste du peuple en Assyrie, à Hala et à Habor, villes du pays des Mèdes, près de la rivière de Gozan. Ainsi finit le royaume d'Israël ou des dix tribus, à la place desquelles on envoya dans le pays des colonies de peuples barbares et idolàtres: en sorte qu'Israël cessa pour lors d'être un peuple visible et subsistant à part, ce qui en restoit paroissant confondu avec des nations étrangères. Ces dix tribus ne furent jamais rappelées de leur exil pour reprendre la forme de leur gouvernement, parce qu'en se séparant de la maison de David elles s'engagerent dans l'idolàtrie du venu d'or, qu'elles ne quittèrent jamais depuis ce temps-là. Cependant à la faveur de l'édit de Cyrus, qui permit aux Juiss de retourner à Jérusalem, plusieurs Israélites des différentes tribus revinrent dans le pays qu'avoient babité leurs pères. et se fondirent dans la tribu de Juda, pour ne faire avec elle qu'un seul état. Salmanasar ayant terminé son expédition, entreprit le guerre contre les Tyriens, et s'empara d'abord de presque toutes les villes de Phénicie. Mais avant été battu dans un combat naval, il laissa une partie de son armée pour resserrer la ville de Tyr, reprit le chemin d'Assyrie, et y mourut l'année d'après, 714° avant J. C.

SALMERON, (Alphonse) de Tolède, vint à Paris pour y achever ses études. Il s'y joignit à S. Ignace de Loyola, et fut l'un des premiers disciples de ce célèbre fondateur. Sahneron voyagea ensuite en Allemagne, en Pologne, dans les Pays-

Bas et en Irlande. Il parut avec éclat au concile de Trente, et contribua beaucoup à l'établissement du collége de Naples, où il mourut le 13 février 1585, à 69 ans. Ce jésuite laissa un nom célèbre, par son zèle, par sa pelitique et par ses ouvrages. On a de lui des Questions et des Dissertations sur les Evangiles, sur les Actes des Apôtres, et sur les Epitres Canoniques, imprimées en 8 vol. in fol. 1612 et années suivantes. Les livres de Salmeron sont écrits avec trop de prolixité; on y trouve peu de critique, de justesse et de discer-nement. Son savoir est étendu, mais mal digéré; son style facile, mais verbeux. Il est plein de propositions fausses sur les droits des papes, sur celui de détrôner un prince hérétique, etc. etc.

I. SALMON, (François) docteur et bibliothécaire de la maison et société de Sorbonne, né à Paris d'une famille opulente, se rendit habile dans les langues savantes et sur-tout dans l'hébreu, et mourut subitement à Chaillot le 9 septembre 1736 , à 59 ans. C'étoit un homme d'une vaste littérature et d'un caractère aimable. Il fit paroître beaucoup d'affection envers les jeunes gens qui aimoient l'étude. Il les animoit par son exemple et par ses conseils, et se faisoit un plaisir de leur prêter ses livres. On a de Ini : I. Un Traité de l'étude des Conciles, imprimé à Paris en 1724, in-4.º Ce Traité, généralement estimé pour l'érudition qu'il renferme, a été traduit en latin par un Allemand, et imprimé en cette langue à Leipzig en 1729. II. Un grand nombre d'autres ouvrages qui sont demeurés manuscrits, et dont quelques-uns mériteroient de voir le jour.

II. SALMON, (Nathanaël) médecin Anglois, très-versé dans les antiquités, mourut vers 1736. On a de lui : I. Les Stations des Romains en Angleterre, 1731, 2 vol. in-8.º II. L'Histoire du Comte d'Hertford, 1728, in-fol. III. Les Antiquités de Surrey, 1736, in-8.º - Thomas SALMON son frère mort à Londres en avril 1743 est auteur d'un Abrégé chronologique de l'Histoire d'Angleterre, traduit en françois, Paris, 1751, in-8.0, ouvrage fort sec. Il a eu la principale part à la grande Histoire universelle, traduite en françois, en plusieurs volumes in-4.0, et une centaine de volumes in-8.º Compilation trop souvent indigeste, mais qui offre des recherches curieuses.

III. SALMON, (Jean), surnommé MacRINUS ou MacRIN, Voyez ce dernier mot. (Mythol.)

SALMONEE, fils d'Eole et roi d'Elide, non content des honneurs de la royauté, voulut encore se faire rendre ceux dûs à la divinité. Pour imiter Jupiter, il faisoit rouler avec rapidité son char sur un pont d'airain; et dans ce fracas semblable au bruit du tonnerre, il lançoit de tous côtés des foudres artificiels. Le dieu dont il usurpoit la puissance, indigné de son audace impie, l'écrasa d'un coup du véritable foudre, et le précipita dans les enfers. Voyez ALLADE.

SALNOVE, (Robert de) page de Henri IV et de Louis XIII, lieutenant de la grande Louveterie, et écuyer de madame Christine, depuis duchesse de Savoie, fut aussi gentilhomme de la chambre de Victor - Amédée, duc de Savoie. Sa Vénerie Royale, dédiée à Louis XIV, 1655 et 1665, in 4-2

est un livre curieux et assez recherché. Il cite la maxime de Dufouilloux: « Si faisant chasse vous rencontrez un prêtre, retournez chez vous; vous n'aurez point de gibier. Si chemin faisant vous trouvez jolie fillette, allez; vous aurez bonne aventure. » On a placé ce trait dans l'opéra de la Laitière et des deux Chasseurs. L'auteur mourut quelques annécs après la publication de son ouvrage.

I. SALOMÉ, sœur d'Hérade le Grand, non moins cruelle que son frère, eut un empire absolu sur son esprit. Ce fut par ses pernicieux conseils qu'il fit périr Marianne sa femme, qu'il aimoit passionnément, et ses deux fils Aristobule et *Alexandre* qu'il en avoit eus. Salomé étant devenue veuve de deux maris (Joseph et Costobare) que ce prince barbare avoit immoles à son ressentiment, elle tenta vainement d'épouser Sylleus, ministre d'Obodas, roi d'Arabie, Hérode la maria en troisièmes noces à Alexas. Elle survécut peu au roi son frère... Il ne faut pas la confondre avec Salomé sa nièce. qu'Hérode avoit eue d'Elpide sa 9° femme.

II. SALOMÉ: c'est le nom que l'on donne à la fille d'Hérodias, qui dansa un jour avec tent de grace devant Hérode-Antipas, que ce prince, dans l'ivresse de sa joie, lui promit de lui donner tout ce qu'elle lui demanderoit. Salomé, conseillée par sa mère, demanda la tête de JEAN-BAPTISTE. Voyez ce mot.

III. SALOMÉ, (Marie) femme de Zébédée, mère de S. Jacques le Majeur et de S. Jean l'Evangélista, avoit coutume de suivre le Sauveur dans ses voyages et de le servir. Elle demanda à Jesus-Christ que ses deux fils, Jacques et Jean, fussent assis, l'un a sa droite, et l'autre à sa gauche, lorsqu'il seroit arrivé à son royaume. Salomé accompagna Jasus au Calvaire, et ne l'abandonna pas même à la croix. Elle fut aussi du nombre de celles qui achetèrent des parfums pour l'embaumer, et qui vinrent, pour cet effet, le dimanche des le matin au sépulore. C'est tout ce que l'Evangile nous apprend de Salomé; ce que l'on ajoute de plus est apocryphe.

I. SALOMON, fils & David et de Bethsabée, naquit l'an 1033 avant J. C. Le Seigneur l'aima, et lui fit donner par le prophète Nathan, le nom de Jédidiach, c'est-à-dire, aime de Dieu. Son père le fit couronner roi de Juda et d'Israël de son vivant, et il donna dès-lors des preuves d'une sagesse consommée. Après la mort de David, il s'affermit sur le tròne. par la mort d'Adonias, de Joab et de Séméi. Il épousa quelque temps après la fille de Pharaon, roi d'Egypte : c'est, dit-on, à l'occasion de cette alliance que Salomon composa le Cantique des Cantiques, qui en est comme l'épithalame. Peu de temps après Dieu lui apparut en songe, et lui ordonna de lui demander tout ce qu'il souhaitoit. Salomon le priz de lui donner un cœur docile, disposé à écouter et à suivre les bons conseils. Dieu touché de la demande de ce jeune prince . lui donna non-seulement plus de sagesse qu'à tous les autres hommes, mais le rendit encore le plus riche et le plus magnifique de tous les rois. Salomon fit connoître cette sagesse extraordinaire, dans la

lugement qu'il rendit pour découvrir quelle étoit la véritable mère d'un enfant que deux femmes se disputoient. Cependant le roi jouissant d'une paix profonde, résolut de bâtir un temple au Seigneur et un palais pour lui. Il fit pour cela alliance avec Hiram, roi de Tyr, dont il obtint des cèdres et des sapins nécessaires pour remplir dignement son projet. Il employa plus de 250,000 hommes à la construction de ce temple, dont la beauté et la magnificence étoient au-dessus de celle de tous les édifices élevés jusqu'alors à l'Être suprême. Cet édifice fut fait sur le modèle du Tabernacle: mais tout étoit beaucoup plus grand et plus riche que dans ce temple portatif. Il consistoit en plusieurs cours et bâtimens qui occupoient un grand terrain capable de contenir tous les ministres et tout le peuple. Il y avoit trois enceintes, dont la première s'appeloit le parvis des Gentils, et contenoit de grandes galeries et de grandes cours. La deuxième s'appeloit le parvis des Israélites: ce dernier, où le peuple entroit pour prier, étoit aussi environné de galeries magnifiques, soutenues par deux ou trois rangs de colonnes, dans les quelles étoient les logemens des prêtres et des lévites qui étoient de service, et «les chambres où l'on renfermoit tout ce qui étoit nécessaire au culte de Dieu. Au milieu du parvis du peuple, étoit celui des prêtres, qui étoit un carré parfait, entouré aussi de galeries et de bâtimens pour le même usage. C'étoit au milieu de cette dernière enceinte que l'on voyoit la partie proprement appelée le Temple, c'est-àdire, le sanctuaire, le saint et le vestibule. Dans le saint, étoient

le chandelier d'or , la table des pains de proposition, et l'autel d'or sur lequel on offroit les parfums. Il n'y avoit dans le sanctuaire que l'Arche d'Alliance qui renfermoit les tables de la Loi; mais il étoit orné par des palmiers en relief, des chérubins de bois couvert de lames d'or, et d'autres ornemens d'un goût exquis. Tout le dedans du temple étoit aussi décoré de tout ce que l'art et les richesses avoient pu imaginer de plus somptueux. On avoit répandu l'or avec profusion. Les tables, les chandeliers, les vases de toute espèce que l'on y avoit mis en très-grand nombre, étoient de ce précieux métal. Après que tous ces ouvrages furent achevés, et que Salomon eut mis la dernière main à ce pompeux édifice, il en fit la dédicace avec solennité. Tout les anciens d'Israël et tout le peuple furent invités à cette magnifique cérémonie. Salomon ayant achevé le temple, fit bàtir un superbe palais pour lui et pour ses femmes; les murs de Jérusalem; la place de Mello qui étoit entre le palais royal et le temple; plusieurs villes dans toute l'étendue de ses états, et en fit fortifier beaucoup d'autres. Non content d'embellir le dedans de son royaume, il se fit respecter au dehors. Il obligea les Amorrhéens, les Héthéens, les Phéréséens, les Hévéens et les Jébuséens à lui payer tribut. Il étendit les frontières de ses états jusqu'à l'Euphrate, et équipa une flotte à Asiongaber, qu'il envoya à Ophir, d'où elle remporta une quantité d'or. Les savans ne sont point d'accord sur la situation d'Ophir, que les uns ont mis en Amérique, et les autres en Asie. Ceux qui placent Ophir en Amérique, prétendent que c'est l'île E 4

Espagnole ou de Saint-Domingue. à l'entrée du golfe du Mexique, et c'étoit l'opinion de Christophe Colomb, qui ayant le premier déconvert cette île, avoit coutume de dire qu'il avoit trouvé l'Ophir de Salomon, Ceux qui soutiennent ce sentiment, font partir la flotte d'Asiongaber, la font entrer dans la mer des Indes, côtoyer la presqu'île en deçà du golfe de Bengala, reconnoître Malaca et Sumatra, et ensuite après avoir doublé Madagascar et le cap de Bonne Espérance, ils la font passer par le Brésil, d'où elle arrivoit à l'île Espagnole. Ceux qui veulent qu'Ophir soit en Asie, donnent ce nom à la Chersonèse d'or, connue aujourd'hui sous le nom de Malaca, à l'ancienne Taprobane, maintenant l'île de Ceylan, et aux royaumes de Siam, de Pégu et de Bengale. Les auteurs de cette dernière opinion se fondent sur ce que de tout temps les Ethiopiens avoient fait un grand commerce par mer avec les Indiens; que l'on trouvoit dans ce pays toutes les marchandises dont les vaisseaux de Salomon revenoient chargés, et que le voyage pouvoit durer trois ans. L'empire de Salomon s'étendoit sur tous les royaumes. depuis le sleuve d'Euphrate jusqu'au pays des Philistins, et jusqu'à la frontière d'Egypte. Ses revenus annuels montoient à 666 talens d'or, sans compter les subsides que fournissoient les Israélites, et les droits que payoient les marchandises. Le luxe de sa cour, la somptuosité de sa table, la multitude innombrable de ses officiers, la richesse de leurs habits, la magnificence de son palais, la sagesse de son gouvernement , lui firent un nom célèbre dans les pays étrangers. Niçausis, reine de Saba, vint

lui rendre hommage, comme au plus sage des hommes et au plus magnifique des rois. Salomon no soutint pas la réputation qu'il s'étoit acquise. Son cœur s'ouvrit à tous les vices. Il eut jusqu'à 700 femmes et 300 concubines. Il bâtit des temples à Astarté, déesse des Sidoniens; à Motoch, dieu des Ammonites; à Chamos, idole des Moabites. Ses crimes ont donné un juste sujet de douter de son salut. Quelques Pères croient qu'il fit pénitence de ses désordres avant sa mort: mais l'Ecriture s'exprime clairement sur sa chûte, et ne dit point s'il s'est relevé. Quelques-uns prétendent qu'il composa l'Ecclésiaste pour être un monument éternel de sa conversion; mais c'en est un signe fort équivoque : il n'y dit pas un mot des égaremens, dont il eût dû faire une réparation publique; et il est plus probable qu'il composa ce livre dans le temps de sa sagesse. Quoi qu'il en soit de cette opinion, Dieu irrité lui fit annoncer qu'il alloit diviser son royaume, et qu'il donneroit dix tribus à Jéroboam. Salomon mourut l'an 975 avant J. C., à 58 ans, après en avoir régné 40. Il nous reste de lui trois ouvrages recus entre les Livres canoniques : les Proverbes, l'Ecclésiaste et le Cantique des Cantiques. Un incrédule, qui n'est pas aussi infaillible en matière de faits qu'il pourroit l'être en matière de goût, a prétendu que les Proverbes n'étoient point de Salomon. « Il trouve peu vraisemblable ( dit Palissot ) qu'un roi se soit donné la peine de compiler ce recueil de Sentences Orientales, et sur-tout qu'il ait dit que la terreur du roi est comme le rugissement du lion. Il croit reconnoître évidemment dans ces paroles le langage d'un esclave accoutumé à trembler sous son maître, et non celui d'un moharque. Cependant l'empereur Marc-Aurèle a écrit, et l'on n'en doute pas : La faveur des princes ne mérite presque jamais les peines qu'on se donne pour l'obtenir. Plus on s'approche d'eux, plus on se livre à des chaînes, qui, pour être dorées, n'en sont pas moins pesantes, etc. Ne seroit - on pas en droit, d'après un raisonnement tout pareil à celui de M. de Voltaire. de soutenir qu'il n'y a pas d'apparence qu'un empereur se soit exprimé ainsi, et d'attribuer l'ouvrage de Marc - Aurèle à quelque courtisan désabusé et rassasié de dégoûts? » Quant au jugement injuste que le même incrédule porte sur les Proverbes de Salomon, qu'il regarde comme un livre sans ordre, et plein d'images basses et d'expressions grossières, nous ne le réfuterons qu'en rapportant ce que Dupin pense de ce livre, dans sa Dissertation préliminaire sur la Bible. « Ce livre ( dit cet habile critique ) surpasse tout ce que les philosophes ont fait en ce genre, soit pour la justesse des pensées, soit pour la noblesse de l'expression, soit pour la variété surprenante et la grande étendue des matières, soit enfin pour la sagesse des maximes. On n'y trouve point de ces fausses lueurs, qui se rencontrent assez ordinairement dans les sentences où l'on cherche quelquefois le brillant sans s'attacher au solide. On n'y voit point de ces expressions basses. on de ces pointes frivoles dans Icsquelles il est difficile que ne dégénèrent quelquefois les sentences communes. On n'y renconfre point de ces pensées guindées et de ces tours forcés, qui sont l'effet d'une imagination déréglée par trop de contention. Tout y est vrai, sublime, sage, simple, naturel, instructif. Il est à la portée de tout le monde; il contient les devoirs de tous les états. En un mot, c'est un livre très-propre à former le sage parfait... » Dans l'Ecclésiaste, Salomon cherche en quoi consiste le bonheur des hommes. Il rapporte les différens sentimens sur cette matière importante. Il semble quelquefois approuver l'opinion des impies qui mettent leur félicité dans la jouissance des plaisirs: mais après l'avoir exposée en détail, il la réfute et la condamne. Toutes ses réflexions le conduisent à cette grande vérité : Que les créatures sont incapables de rendre l'homme heureux, et qu'il ne peut l'être que par l'amour de Dieu et l'observation de sa loi. Les anciens Hébreux, et les SS. Pères ne doutent point que l'auteur de ce livre ne soit Salomon, qui l'écrivit sur la fin de sa vie ; et ce sentiment est fondé sur le titre du livre qui dit que son auteur étoit fils de *David*, et roi de Jérusalem, et sur divers endroits qui ne conviennent qu'à ce prince. L'Ecclésiaste a toujours été mis au rang des Livres canoniques, parce que les commentateurs juifs et chrétiens ont expliqué plus favorablement que des lecteurs épicuriens, les passages qui sembloient renfermer la doctrine de ceux-ci. Le Cantique des Cantiques est nonseulement un épithalame , dans lequel on exprime les sentimens tendres, mais honnétes, d'un époux et d'une épouse, avec beaucoup de naïveté, de variété et d'agrément : cet ouvrage a un sens mystique,

dont l'historique n'est que la base. Suivant le sens allégorique que de graves docteurs y ont trouvé, le Cantique des Cantiques célèbre l'union de Jesus-Christ et de son Eglise: union comparée dans l'Evangile à celle de l'époux et de l'épouse.Quoique cet ouvrage n'ait pas un arrangement très-régulier. on v distingue sept parties d'églogues, qui répondent aux sent jours pendant lesquels les anciens avoient contume de célébrer leurs noces. Les Juifs, regardant ce livre comme fort au-dessus de la portée commune des hommes. n'en permettoient la lecture que dans un àge de maturité, c'est-à-dire, au moins à 30 ans. Les SS. Pères ne le mettoient pas non plus indifféremment entre les mains de tous les fidelles. Ils attendoient qu'ils eussent acquis par l'âge, par l'exercice de la vertu et de la prière, l'esprit de piété nécessaire pour en pénétrer le sens, sans courir le risque de se blesser à l'écorce. En effet, l'esprit licencieux de quelques jeunes gens auroit pu abuser des images naïves et des idées tendres qu'emploient l'époux et l'épouse. Le Cantique des Cantiques a tonjours été mis au nombre des Livres canoniques par les Juifs et les Chrétiens. L'Écriture marque que Salomon avoit aussi composé 3000 Paraboles et 1500 Cantiques, et qu'il avoit fait des Traités sur toutes les plantes, depuis le cèdre du Liban jusqu'à l'hysope, et sur tous les animaux de la terre, les oiseaux, les reptiles et les poissons; mais ces ouvrages ne sont point parvenus jusqu'à nous. Les autres livres qu'on attribue à Salomon, ne sont point de lui, et ont été composés dans des temps postérieurs. Les plus recherchés des

ouvrages publiés sous son nome sont : I. Les Clavicules de Salomon, dont on recherche les manuscrits anciens. II. De Lapide Philosophorum, dans le recueil de Rhenanus, Francfort, 1625, in-8.º III. Les Dits de Salomon. avec les Béponses de Marcon, petit ouvrage licencieux, en rimes françoises, in-16, sans date, gothique, en sept feuillets, rare. Indépendamment de ces livres, les rabbins ont mis la plupart de leurs réveries sous le nom de ce roi, le plus sage des hommes. Nous ne parlons pas du livre de la Sagesse et de l'Ecclésiastique, qu'on lui a attribués mal-à-propos. Le premier a été composé par un Israélite Grec, qui l'a écrit plutôt à la manière des philosophes de son pays, qu'avec la noble simplicité des écrivains Hébreux. « Stylus ipse (dit S. Jérôme ) Græcam eloquentiam redolet. » L'auteur de l'Ecclésiastique étoit un Juif, Jesus, fils de Sirach, qui cherche à imiter Salomon. Il a pris plusieurs de ses pensées, et suivi la méthode du sage monarque dans les Proverbes, d'enseigner la morale par sentences ou par maximes; mais ses expressions (dit Dupin ) n'ont ni la même force ni la même vivacité. Cependant ces deux ouvrages placés dans le canon des Ecritures, renferment d'excellens avis sur les illusions dont les hommes se nourrissent, et sur les véritables moyens de parvenir à la sagesse.

II. SALOMON JARCHI,

III. SALOMON BEN VIRGA, rabbin Espagnol, et savant médecin, au commencement du xvre siècle, est, auteur d'un ouvrage curieux, intitulé: Schebet Juda,

On y tronve une Histoire des Juifs, depuis la destruction du temple de Jérusalem, jusqu'au temps de ce rabbin. Genius en a donné une traduction latine, imprimée à Amsterdam en 1651, in-4.°; et Busnage en a fait usage dans sa savante Histoire des Juifs.

IV. SALOMON, (Bernard) dit le Petit BERNARD, excellent graveur en bois, florissoit à Lyon depuis 1550 jusqu'en 1580. Les figures des livres sortis en foule vers cette époque des presses de Boville, des Detournes, etc. sont de lui, ou sur ses dessins. On peut citer entr'autres les Hymnes du temps, par Guerout, 1560, in-4.0; une Bible in-8.°, dont la 2° édition est de 1555; les Métamorphoses d'Ovide, 1557, in-12. On distingue encore les figures placées dans les ouvrages d'antiquités de Guillaume Duchoul. Du Verdier dit que Salomon avoit fait un écrit sur la Perspective, qui s'est perdu à sa mort.

V. SALOMON, musicien François, né en Provence , fut reçu à la musique de la chapelle du roi, · pour la basse de viole, dont il jouoit bien. Il mourut à Versailles en 1731, âgé d'environ 70 ans, Cet homme, simple à l'extérieur, sembloit n'avoir de talent que pour jouer avec justesse et avec précision : on a cependant de lui des Motets et deux Opéra. Lorsqu'il composa celui de Médée et Jason, qui fut fort goûté, il se trouva incognitò aux premières représentations, confordu avec les spec-. tateurs, et vit avec tranquillité applaudir et critiquer son ouvrage. Théonée est le nom de son autre opéra.

SALONIN, (Publius-Licinius-Cornelius SALONINUS) fils ainé

de l'empereur Gallien et de Salonine, fut fait César par Valérien son aïeul, en 255. On l'envoya un an après dans les Gaules, avec Albinus son gouverneur, pour y être élevé dans l'art militaire. Son séjour dans les provinces les maintint dans l'obéissance jusqu'en 261. Posthume s'étant fait déclarer empereur, obligea les habitans de Cologne de lui livrer Satonin, qu'il fit mourir. Ce jeune prince n'avoit qu'environ dix ans,

SALONINE, (Julia Cornelia ) femme de l'empereur Gallien, joignit à une beauté régulière et à une figure noble , toutes les vertus de son sexe. Sans faste. sans orgueil, remplie de zèle pour le bien public, elle procura l'abondance dans Rome, et ne fut occupée que du soin de faire des heureux. Elle favorisa les savans, et fut savante elle-même. Sa philosophie lui fit voir sans dépit les infidélités de Gallien, qui d'ailleurs la respecta toujours, et qui se lona plusieurs fois de ses conseils. Née avec un courage héroïque, elle arrachoit son époux du sein des voluptés, pour le faire combattre contre les tyrans qui déchiroient l'empire. Elle l'accompagnoit dans ses expéditions militaires, et peu s'en fallut qu'elle ne fût faite prisonnière par les Goths, lorsque Gallien les chassa d'Illyrie. S'étant arrêtée au retour auprès de Milan, où le tyran Auréole ayoit levé l'étendard de la révolte, elle fut enveloppée dans une conjuration formée contre Gallien, et elle périt dans la même nuit où son époux et les princes de sa famille furent mis à mort. Ce fut le 20 mars 268. Salonine avoit obtenu au philosophe Plotin la permission de bâtir une ville qui se gouverneroit selon

les lois de la république de *Platon*. Elle devoit s'appeler *Platonopolis*; mais ce projet n'eut pas un heureux succès.

SALONIUS, fils de S. Eucher l'Ancien, qui fut depuis évêque de Lyon, fut élevé dans le monastère de Lérins avec son frère Veran, et la Providence les en tira tous deux pour les faire évêques. Veran le fut de Vence: mais on ne sait pas bien quelleéglise gouverna Salonius : on conjecture que ce fut celle de Vienne ou de Genève. Il assista au concile d'Orange l'an 441. Nous avons de cet illustre évêque deux ouvrages : I. Une Explication morale sur les Proverbes, en forme de dialogue entre les deux frères. II. Un Commentaire sur l'Ecclésiaste. L'un et l'autre imprimés à Haguenau, 1532, in-4.°, et dans la Bibliothèque des Pères.

SALPION, sculpteur d'Athènes. C'est à lui qu'on attribue ce beau Vase antique qu'on voit à Gayette, ville maritime du royaume de Naples, où il sert pour les fonts de baptème, dans la grande église. Ce superbe morceau de sculpture avoit été construit, à ce qu'on pense, pour contenir l'eau lustrale dans quolque ancien temple des païens.

SALVADOR, (André) poëte Italien, sous Grégoire XV et Urbain VIII, est un des moins mauvais auteurs qui aient travaillé pour le théâtre italien. Les principales de ses pièces sont: Medore, Flore, et Sainte Ursule; mais la dernière a remporté le prix sur les deux autres. Salvador s'y est rapproché des bons modèles.

SALVAING, Vey. Boissieu.

SALVAN DE SALIEZ, (Antoinette de ) née à Albi en 1638, de l'académie des Ricovrati de Padoue, morte le 14 juin 1730, à 92 ans, dans le lieu de sa naissance, s'est distinguée par son goût pour les sciences, et en particulier pour la poésie françoise. Veuve d'Antoine de Fontvielle, seigneur de Saliez, viguier d'Albi. elle consacra la liberté que lui donnoit le veuvage, à la culture des lettres et de l'amitié. Elle forma en 1704 une compagnie, qui s'assembloit une fois la semaine, sous le titre de Société des Chevaliers et Chevalières de la BONNE-FOI. Le premier statut de cette société nouvelle . est celui-ci :

Une amitif sendre et sincère,
Plus douce mille foi- que l'amoureuse
loi,

Doit être le lien, l'aimable caractere Des Chevaliers de Bonne-Foi.

Cette dame a fait des Paraphrases sur les Pseaumes de la Pénitence, et diverses Lettres et Poésies, dont une grande partie est imprimée dans la Nouvelle Pandore ou les Femmes illustres du règne de Louis le Grand. Nous avons encore de cette Muse, l'Histoire de la Comtesse d'Isembourg, 1678, in-12, qui a été traduite en plusieurs langues.

SALVATOR ROSA, Voyez Rosa nº 11.

SALVI, (Nicolas) né à Rome en 1699, mort en 1751, fut grand mathématicien et habile architecte. Rome offre plusieurs édifices élevés sur ses dessins. Le plus remarquable, le plus digne d'admiration, est la Fontaine de Trévi, construite par ordre du pape Clément XII.

SALVIANI . (Hippolyte) de Citta-di-Castello, dans l'Umbrie, d'une famille noble, professa ét pratiqua la médecine à Rome, et y mourut en 1572, à 59 ans. On a de lui, entre autres : I. Un Traité latin des Poissons, Rome, avec figures, 1554, in-folio, recherché, quoiqu'il soit plein de détails plus propres à amuser les curieux qu'à éclairer les physiciens. Il y en a une autre édition , Venise, 1600 , in-fol. II. Un autre, intitule : De Crisibus ad Galeni censuram, Rome, 1558: on y trouve quelques réflexions judicieuses. On a encore de lui plusieurs Poémes et Comédies italiennes. Salviani avoit établi une imprimerie chez lui.

I. SALVIATI, (Bernard) d'une des plus illustres familles de Florence, fut chevalier de Malte et devint prieur de Capoue, puis grand prieur de Rome, et amiral de son ordre. Il signala son courage dans cette place, et rendit son nom redoutable à l'empire Ottoman. Il ruina entièrement le port de Tripoli; il entra dans le canal de Fagiera, et mit en poudre tous les forts qui s'opposèrent à son passage et à ses armes. Devenu cénéral de l'armée de la Religion, il prit l'île et la ville de Coron, courut jusqu'an détroit de Gallipoli, brûla l'île de Scio, et emmena divers esclaves. Paul Jove dit que le grand prieur Salviati. étoit constanti compositoque ingenio vir , militiæ maritimæ assuelus... Salviati embrassa ensuite l'état ecclésiastique, et obtint l'éveché de Saint-Papoul en France et celui de Clermont, en 1561. La reine Catherine de Médicis 88 parente, le choisit pour son grandaumônier, et lui procura un chapeau de cardinal, dont le pape

Pie IV l'honora en 1561. Cet illustre prélat mourut à Rome en 1568. . Sa famille a produit plusieurs autres personnes distinguées par leurs talens et par les dignités éminentes qu'ils ont remplies.

II. SALVIATI, (François ou Cecco) peintre, naquit à Florence en 1510. Son nom de famille étoit Rosss. Il s'attacha au cardinal Salviati, d'où lui est venu le surnom sous lequel il est connu. Cet artiste donna à Rome, à Florence. à Bologne et à Venise, des preuves de l'excellence de ses talens dans la peinture. Mais son inconstance ne lui permit ni de se fixer long-temps dans le même lieu , ni de faire de grandes entreprises. Beaucoup d'estime pour Îui-même, et un air de mépris pour les autres, nuisirent à sa fortune et à sa réputation. Son esprit inquiet l'amena en France. et l'en fit sortir au temps que le Primatice y slorissoit. Il mourut en 1563, à 54 ans. Salviati étoit bon dessinateur; ses carnations sont d'une belle couleur ; ses draperies, légères et bien jetées. laissent entrevoir le nu qu'elles couvrent. Il inventoit facilement, et mettoit beaucoup d'agrément dans ses idées; mais il peignoit de pratique : l'on désireroit que ses contours fussent plus coulans. Les dessins de Salviati sont assez dans le goût du Palme : des airs de tête maniérés, des coiffures et des attitudes extraordinaires, les font distinguer.

III. SALVIATI, (Joseph)

SALVIEN, Salvianus, prêtre de Marseille, devoit le jour à des parens illustres de Cologne, de Trèves ou des environs. Il garda

la continence avec sa femme Palladie, même avant sa prêtrise, et la traita comme si elle eût été sa sœur. Elevé au sacerdoce vers 430, il deplora avec tant de douleur les déréglemens de son temps, qu'on l'appela le Jérémie du re siècle. Ses lumières et ses vertus le firent aussi nommer le Maître des Eveques. Il monrutà Marseille. vers l'an 484. Il nous reste de lui: I. Un Traité de la Providence de Dieu. II. Un autre contre l'Avarice. III. Quelques Epitres. Ces ouvrages sont écrits d'un style net, orné, touchant, agréable, mais quelquefois un peu affecté. Le savant Baluze en a donné une belle édition en 1684, in-8.º On estime aussi celles de Conrad Rittershusius, 1623, deux volumes in-8.º, et de Galesinius, Rome, 1564, in-folio. Nous en avons une bonne Traduction françoise par le père Bonnet de l'Oratoire. 1708, 2 vol. in-12; et une autre par le père *Mareuil* de la même Congrégation, 1734, in-12. J. B. Maupertuy a aussi traduit le Traité de la Providence, et un autre intitulé Timothée. Il ne paroît pas d'après ces écrits que Sulvien ait été évêque, comme quelques auteurs l'ont prétendu.

SALVINI, (Antoine-Marie) professeur célèbre en langue grecque à Florence sa patrie, étoit un homme de condition, savant, poli, et extrêmement laborieux. l'eu d'écrivains ont plus contribué que lui au rétablissement du bon goût en Italie. Il mourut à Florence en 1729, après avoir rempli une carrière de 76 ans. On a de lui un grand nombre d'ouvrages. Il a traduit en vers italiens: I. L'Iliade et l'Odyssée d'Homère, Florence, 1723, en 2 vol. in-8.º

II. Hesiode , Padoue, 1747 , in 8. III. Théocrite, Venise, 1717. in-12. IV. Anacréon, Florence, 1695, in-12. V. Divers Poëtes Grecs: tels que le poëme d'Aratus; Musée; les Hymnes d'Orphée; les Poésies de Callimaque; Oppien; quantité d'Epigrammes grecques ; le poëme astrologique de Manethon; une partie de Nicandre : les Nuées et le Plutus d'Aristophane; les Vers dorés de Pythagore; Théognis, et Phocylide. VI. Quelques Satires d'Horace, avec l'Art poétique. VII. Les deux premiers livres des Métamorphoses d'Ovide, et les six Satires de Perse, auxquelles le savant abbé joignit une traduction du Traité de la Satire par Casaubon. VIII. Une partie du livre de Job, et dix Lamentations de Jérémie. IX. L'Art poétique de Boileau, avec une de ses Satires. X. La tragédie de Caton par Addisson. Outre ces traductions nous avons du même : I. Un vol. in-4.º de Sonnets. II. Un autre de Proses sacrées et de Proses toscanes, Florence, 1715, 2 volumes in-4.º 111. Cent Discours Académiques sur diverses questions proposées par l'académie des Apatisti. IV. L'Oraison funèbre d'Antoine Magliabecchi, prononcee dans l'académie de Florence, et imprimée dans la même ville en 1715. in-fol. V. Des Notes sur le poëme de Lippi. VI. Une traduction en prose de la Vie de S. François de Sales par Marsollier. L'abbé Salvini étoit de l'académie de la Crusca, et il a travaillé plus qu'aucun autre à la perfection du Dictionnaire de cette compagnie, à Florence, 1729, 6 vol. in-fol.

SALVINI. (Salvino) né à Florence, fit de grands progrès

dans les belles-lettres et dans l'étude des antiquités de sa patrie. sous la direction d'Antoine-Marie Salvini son frère aîné. Ses talens lui méritèrent un canonicat dans la métropole de sa patrie, et les académies de l'Italie s'empressèrent de lui ouvrir leurs portes. L'an 1745, il fut fait archiconsul de l'académie de Florence, titre qui avoit encore été donné au cardinal Quirini et au célèbre Muratori. Il mourut dans un age avance, le 29 novembre 1751. L'académie de Florence fit frapper des médailles avec son portrait et une inscription honorable. L'ouvrage qui lui a fait le plus de réputation, est intitulé : Fasti consolari dell' academia Fiorentina. On a encore de lui : la Vita di Lorenzo Magalotti, et de Benedetto Migliorucci, dans le Journal de Littérature d'Italie. Il a laissé plusieurs manuscrits intéressans.

SALVINO DEGLI ARMATI. de Florence, passa en Italie pour le premier inventeur des lunettes. C'est du moins ce que porte son épitaphe, rapportée par M. Landi. Il mourut en 1317. On croit qu'il trouva ce secret vers l'an 1295. Salvino ne voulant pas en faire part au public, Alexandre Spina tacha de le deviner, et y réussit. [ Voyez SPINA. ] M. l'abbé de Fontenai prétend que les lunettes étoient connues en France dès la fin du siècle précédent. D'autres écrivains ont cru que les anciens avoient des lunettes ou quelque chose d'approchant. Mais lorsqu'on examine attentivement les passages qu'on cite sur ce secours si utile aux yeux affoiblis, on voit qu'ils n'ont aucun rapport aux véritables innettes. Quelquesuns ont donné le mérite de cette

invention à Roger Bacon; mais cet ingénieux Franciscain proposa seulement de mettre sur les lettres un fragment de sphère de verre ou de cristal pour les agrandir; c'est ce que pratiquoient les anciens, qui se servoient aussi pour lire, de petites bouteilles sphériques de verre remplies d'eau. It est singulier qu'une invention aussi importante, qui rend, pous ainsi dire, la vue aux vieillards, ait paru si tard dans le monde, et qu'on ne soit point encore d'accord sur son véritable auteur.

SALVIUS, Voy. I. OTHON.... et CHRISTINE, reine de Suède.

SALVOISON OU SALVAZON. (Jacques de ) gentilhomme Périgourdin, après s'être voué dans première jeunesse à l'état ecclésiastique, et avoir fait de bonnes études à Toulouse, quitta l'église pour les armes, et commença par servir en qualité de chevau - léger sous M. d'Essé au voyage d'Écosse, en 154... Fait prisonnier par les Anglois, dans un combat, la réputation de savant qu'il s'étoit acquise, ( qualité qui étoit alors une espèce de phénomène dans un homme de guerre, ) inspira au roi Edouard la curiosité de le voir, et lorsqu'il l'eut entretenu, l'envie le prit de le garder auprès de lui : mais, malgré les offres avantageuses du prince, Salvoison s'excusa sur la sidélité qu'il devoit à son roi et à sa patrie, et le supplia de le mettre à rancon. Edouard touché de la noblesse de ses sentimens . le renvoya sans ranc. . De retour en France, il passa en Piemont pour y servir sous le maréchal de Brissac. Il s'y distingua surtout par une adresse singulière

a surprendre des places; et il avoit en ce genre un génie si inventif, que les soldats de l'armée de Brissac lui croyoient un Esprit familier. Rien entre autres de mieux imaginé, et de plus adroitement concerté, qu'une entreprise qu'il fit sur le château de Milan, en 155...., et qui ne manqua que parce que les échelles se trouvèrent trop courtes de quelques pieds. Il avoit eu l'art de conduire de l'armée de Piémont, à travers un pays ennemi, 100 ou 120 soldats destinés a son expédition, jusque dans les fossés de ce château, sans être découvert. Il se retira de même, ayant disposé sa troupe par pelotons, qui dans leur retour suivirent différens chemins; aussi ce ne fut que par un hasard impossible à prévoir, qu'il fut fait prisonnier à plusieurs lieues de Milan, avec quelques-uns de ses compagnons. Le détail trèscurieux de cette entreprise, trop long pour trouver place ici, se trouve dans l'Histoire des Guerres du Piémont , de Boivin du Villars... Salvoison étoit mestre decamp de l'infanterie françoise en Piémont, et gentilhomme de la chambre du roi, lorsqu'une mort prématurée, causée par une pleurésie, l'enleva en 1558, à l'âge de 37 ans. (Article communiqué.)

SALUS ou Santas, (Myth.). c'est-à-dire, Conservation, Santé. Les Romains en avoient fait une divinité, et lui avoient élevé des temples. On la représentoit sous l'emblème d'une femme assise sur un trône, ouronnée d'herbes médicinales, tenant une coupe à la main, et ayant auprès d'elle un autel, autour duquel un serpent faisoit plusieurs cercles de

son corps, de sorte que sa têté se relevoit au-dessus de cet autelve Elle avoit (dit-on) pour cortége ordinaire, la Concorde, le Travail, la Frugalité. On l'adoroit aussi sous le nom d'HYGIÉE ou HYGIÉ.

SAMARITAINE (La): C'est sous ce nom qu'est connue la femme à qui JEsus-CHRIST demanda à boire, comme il passoit par Sichem, ville de Samarie, en s'en retournant en Galilée. Les Disciples de cet Homme-Dieu étant allés dans la ville acheter des provisions; pressé de soif, il s'arrêta auprès d'un puits où il vit une femme qui puisoit de l'eau. Etonnée de ce qu'un Juif osat lui parler (car les Juifs fuvoient tout commerce avec les Samaritains, qu'ils regardoient comme hérétiques), elle en marqua sa surprise. Jesus-Christ en eut pitie; il la precha, la toucha de sa grace vivifiante, et la convertit à lui.

SAMBLANÇAY, Voyez Braune.

SAMBLICUS, insigne voleur, pilla le temple de Diane, dans l'Elide. Il fut arrêté; et comme il refusoit d'avouer son crime, on le mit à la torture un an entier, et on lui fit souffrir de cruels tourmens. D'où est venu ce proverbe, Endurer plus de mal que Samblique.

SAMBÜC, (Jean) médecin, né à Tirnau en Hongrie l'an 1531, fréquenta les universités d'Allemagne, d'Italie et de France. Il se rendit très-habile dans la médecine, les belles-lettres, la poésie, l'histoire et les antiquités. Ses talens le firent jouir de beaucoup

toup d'agrémens à la cour des empereurs Maximilien II et Rodolphe II, dont il devint conseiller et historiographe. Il mou-Jut d'apoplexie à Vienne en Autriche , le 13 juin 1584, à 53 ans. On a de lui : I. Les Vies des Empereurs Romains. II. Des Traductions latines d'Hésiode. de Théophylacte, et d'une partie des Œuvres de Platon, de Xénophon et Thucydide. Elles sont plus fidelles qu'élégantes. III. Des Commentaires sur l'Art poétique d'Horace, et des Notes sur plusieurs auteurs Grecs et Latins. IV. Une Histoire de Hongrie, qui fait suite à celle de Bonfinius. On y trouve une partie du règne d'Uladislas, un abrégé de celui de Louis II, et d'autres fragmens considérables. Elle est exacte et écrite d'une manière intéressante. V. Emblemata, 1576; in-16. VI. Icones Medicorum, Leyde, 1603, in - fol. Ce recueil contient 67 portraits de médecins et de quelques philosophes, avec un abrégé de leurs vies. Sambuc l'étoit fait à grands frais un riche cabinet de médailles, et s'étoit donné beaucoup de peine pour déterrer d'anciens auteurs. Dans tous ses ouvrages on reconnoît l'homme savant et l'homme de bien , le littérateur sage et chrétien. On peut consulter l'excellente Histoire Littéraire de Hongrie, par le Père Alexis Horanyi, tom. 3, page 196, Presbourg, 1777. Sa manière de voyager étoit singulière. Il parcourut une grande partie de l'Europe, toujours seul, à cheval , accompagné de deux dogues dont il fait l'éloge dans ses Emblèmes.

SAMERIUS, (Henri) jésuite, près de Marche, dans le Tome XI.

duché de Luxembourg, fut confesseur de l'infortunée Marie Stuart, puis missionnaire zélé dans sa patrie. Il mourut à Luxembourg en 1610, à 70 ans. Ilétoit très-versé dans l'histoire ecclésiastique, et sur-tout dans la chronologie. On a de lui t Chronologia sacra ab orbe conditol, ad Christum natum, Anvers, 1608, in-folio. Il y relève une infinité de fautes échappées à différens auteurs.

SAMON, marchand François. étant allé négocier vers l'an 630 chez les Esclavons, les trouva engagés dans une guerre contre les Abares. Il combattit avec eux rallia leur armée, fut victorieux et parvint à la couronne. Il épousa douze femmes de la nation, et il en eut 22 fils et 15 filles. Son règne fut glorieux et dura 35 ans. Des marchands François ayant été insultés par des Esclavons, Dagobert envoya des ambassadeurs demander justice. Ceux-ci s'étant permis d'appeler les Esclavons chiens et paiens, Samon leur répondit : « Si nous sommes des chiens, nous nous efforcerons de vous mordre.» Trois armées envoyées contre lui , furent vaincues, et leur défaite assura sa gloire.

SAMONAS, favori de Léon le Philosophe, Voyez Leon VI, nº xvii.

SAMPIETRO, Voyez SAN-PIETRO.

I. SAMSON, fils de Manué, de la tribu de Dan, naquit d'une manière miraculeuse, d'une mère qui d'abord étoit stérile, vers l'an 1155 avant J. C. L'esprit de Dieu parut bientôt en lui, par la force extraordinaire dout il

Sut doué. Il n'avoit que 18 ans, Sorsqu'étant allé à Thamnata Il y vit une fille qui lui plut, et il pria son père de lui permettre de l'épouser. Manué et sa femme, après s'être opposés à son desbein, allèrent avec lui en faire la demande. Dans la route, Samson trui étoit un peu éloigné d'eux. pit venir à lui un lion furieux, 🚺 le saisit quoiqu'il fût sans armes, et le mit en pièces. Il obtint la Lille qu'il souhaitoit; et quelque temps après . retournant à Thammata pour célébrer son mariage, Il voulut revoir le corps du lion qu'il avoit tué : il y trouva un essaim d'abeilles et un rayon de miel. Il tira de cette découverte l'énigme suivante : La nourriture est sortie de celui qui mangeoit, et la douceur est sortie du fort. Les habitans de Thamnata auxquels il la proposa, s'adressèrent 🛦 la femme de Samson, qui, waincu par ses larmes, lui apprit Le sens de l'énigme. Cette femme Infidelle l'alla sur-le-champ découvrir aux jeunes gens, qui s'en firent honneur auprès du héros Juif. En même temps l'Esprit du Seigneur le saisit, et il vint à Ascalon, ville des Philistins, où 11 tua 30 hommes, dont il donna les habits à ceux qui avoient expliqué l'énigme, ainsi qu'il leur avoit promis. Ensuite il se retira chez son père, laissant sa femme dont il étoit mécontent, et qui fut donnée à l'un des jeunes gens qui l'avoient accompagné dans la sérémonie de ses noces. Quand il ent appris ce nouvel outrage de La part des Philistins, il jura qu'il e'en vengeroit sur toute la nation. Il prit 300 renards qu'il lia deux à deux , leur attachant à chacun un flambleau à la queue, et les lacha ensuite au milieu des

blés des Philistins, déjà mars et prêts à être coupés : les blés étant consumés, le feu passa aux vignes; il en fut de même de tout ce qui étoit dans la campagne. Les Philistins apprenant que Samson étoit l'auteur de tout ce dégat, brûlèrent son beau-père. sa femme et ses parens. Cependant le courageux Israélite tuoit tous les Philistins qu'il rencontroit. et se retiroit sur un roc très-fort. appelé Etam, dans la tribu de Juda. Ses ennemis levèrent une grande armée, et entrèrent sur les terres de la tribu qu'il habitoit, menacant de tout mettre à feu et à sang, si on ne leur livroit leur vainqueur.Ceux de cette tribu 🔸 effrayés, prirent Samson, le lièrent et le menèrent aux Philistins. Ils le mirent au milieu de leur camp , en dansant autour de lui. Samson cassa sur-le-champ ses cordes, se jeta sur eux, et avec une mâchoire d'ane, qu'il rencontra par hasard, en tua mille. et mit le reste en fuite. L'ardeur de ce combat lui causa une si grande soif, que si Dieu ne l'eût secouru promptement par une source d'eau claire qu'il fit sortir d'une dent de la machoire, il en seroit mort. Les Philistins n'osant plus attaquer Samson ouvertement, cherchèrent à le surprendre. Un jour qu'il étoit allé dans la ville de Gaza qui leur appartenoit. les habitans fermèrent vite les portes, et y mirent des gardes pour l'arrêter. Samson se leva sur le milieu de la nuit, enleva les portes avec' les gonds et les verroux, malgré la garde qu'on faisoit, et les porta sur une haute montagne vis-à-vis d'Hébron.La force n'avoit pu le terrasser ; l'amour le vainquit. Dalila, femme Philistine, qu'il aimoit éperdument,

Myant tiré de lui le secret de sa force lui sit couper les cheveux tandis qu'il dormoit, et le livra aux Philistins. On lui creva les yeux ; on l'employa à tourner la meule d'un moulin. Sa force revenant avec ses cheveux, 3000 Philistins assemblés dans le temple de Dagon, le firent venir pour se moquer de lui. Mais s'étant approché des deux plus rtes colonnes qui soutenoient le temple, il les branla, et le temple par sa chute Técrasa avec les Philistins, l'an 1117 avant J.C. «Quelques auteurs ont formé, dit Calmet, des doutes sur le salut de Samson; d'autres l'ont mis non-seulement parmi les héros , mais parmi les Saints. A-t-il pu se donner la mort, et souhaiter en mourant de se venger de la perte de ses deux yeux? S. Bernard soutient que s'il n'avoit eu une inspiration particulière, il n'auroit pu, sans pécher, attenter à sa vie. S. Augustin l'avoit déjà excusé, avant S. Bernard, dans la supposition qu'il avoit été poussé par le mouvement întérieur du souverain Maître de la vie et de la mort. » Un beau tableau de Wandick, représente Samson livré par Dalila. Il a été mis en vente à Arras dans le courant de l'an 10.

H. SAMSON, (S.) Gallois, cousin-germain de S. Maglotre et de S. Malo, vint en Bretagne, où il prêcha l'Evangile avec succès, et bâtit un monastère à Dol; il mourut sur la fin du vie siècle. Les Dolois l'honorèrent comme leur premier évêque.

III. SAMSON, Voyez SANSON.

SAMUEL, fils d'Elcana et d'Anne, de la tribu de Lévi, fut

prophète et juge d'Israel , pendant plusieurs années. Anne sa mère étoit stérile depuis long-temps lorsque, par une faveur singulière de Dieu, elle concut et mit au monde cet enfant, vers l'an 1155 avant J. C. Quand elle l'eut sevré, elle le mena à Silo à la maison du Seigneur, et le presenta à Héli pour accomplir le vœu qu'elle avoit fait de le consacrer au service du tabernacle. Cependant les menaces du Seigneur ayant été exécutées sur Héli et sur ses enfans, Samuel fut établi pour juger le peuple de Dieu : il avoit alors 40 ans. Il fixa sa demeure Ramatha, lieu de sa naissance mais il alloit de temps en temps dans différentes villes, pour 🕇 rendre la justice. Ce saint homme étant devenu vieux, établit Joël et Abia ses fils, pour juges sur Israël. Ils exerçoient cette charge dans Bersabée, ville située à l'extrémité méridionale du pays de Changan. Au lieu de marcher sur les traces de leur père, ils lais sèrent corrompre leur équité par l'avarice. Leur gouvernement aliéna les esprits. Les anciens d'Israel allèrent trouver Samuel à Ramatha, pour demander un toi. Avant que de leur répondre , le prophète consulta Dieu, qui le chargea de déclarer aux Israélites quel seroit le droit du roi qui les gouverneroit : « Il vous ôtera vos fils pour en faire ses serviteurs; il prendra vos esclaves et vos bêtes; il prendra vos meilleures terres ; il vous fera payer la dixme de vos blés pour avoir de quoi donner à officiers, et vous- serez ses esclaves, etc. » Les Israélites. sans être effrayés des suites de leuz demande, s'obstinèrent à vouloir un roi, et Samuel fut contraint F 2

de leur en choisir un. Il sacra donc Saül, l'an 1095 avant J. C. Ce prince s'étant rendu par sa désobéissance indigne d'être roi Samuel sacra David en sa place; et voyant que Dieu avoit rejeté Sail qu'il aimoit, il ne vit jamais plus ce malheureux prince. Il lui apparut long-temps après sa mort, arrivée l'an 1057 avant J. C., à 98 ans, lorsque la Pythonisse évoqua son ombre. Samuel prédit alors à ce malheureux prince, qu'il mourroit avec ses enfans dans la bataille qu'il livra aux Philistins sur la montagne de Gelboé. M. l'abbé de la Chapelle a cru trouver dans le discours que prononça l'ombre de Samuel, un artifice de ventriloque; sentiment insoutenable, non-seulement parce qu'il n'explique pas l'apparition, mais parce qu'il est formellement contraire à l'historien sacré. L'Ecriture nous apprend que Samuel apparuten personne, non pas sans doute par quelque effet de l'art magique, mais par une volonté particulière de Dieu. Ceux qui ont cru que la Pythonisse ne fit que produire un spectre ressemblant au prophète, sont également contraires an récit des Livres saints. Quand même on pourroit éluder la force de ces paroles du premier Livre des Rois: Cum autem vidisset mulier Samuelem... ait Samuël [ch. 28]; on ne pourroit répondre à ce passage de l'Ecclésiastique [ch. 46]: Et post hoc dormivit, et notum fecit regi finem vita sua, et exaltavit vocem suam de terra in prophetia delere iniquitatem gentis. Le corps de Samuel fut transporté de la Palestine à Constantinople, sous l'empereur Arcade. S. Jérome dit dans son livre contre Vigilance, qu'on plaça les cendres de ce

prophète dans un vase d'or enveloppé de soie, et que les évéques et les peoples les recurent par-tout en foule, avec des honneurs infinis. Le Martyrologe Remain place la fête de Samuel au 20 août. On attribue à ce prophète le livre des Juges, celui de Ruth et le 1er des Rois, du moins les xxiv premiers chapitres de ce dernier, qui ne contiennent rien qu'il n'ait pu écrire, à quelqu additions près, lesquelles parofit soient y avoir été insérées depuis sa mort. Pour les derniers chapitres, il ne peut les avoir écrits, puisque sa mort y est marquée. Cependant quelques remarques qui ne peuvent être du temps de Samuel, font conjecturer qu'Esdras avant eu en main les originaux de Samuel et des anciens écrivains du temps de David, rédigé et retouché le rer livre des Rois, ainsi que les trois autres : ce qui concilie les contrariétés apparentes que l'on pourroit trouver dans le texte de ce livre. Samuel commence la chaîne des prophètes, qui n'a plus été interrompue depuis lui, jusqu'à Zacharie et Malachie... Voyes AGAG.

SANADON, (Noël-Etienne) jésuite, né à Rouen en 1676, professa avec distinction les humanités à Caen. Ce fut là qu'il connut Huet, évêque d'Avranches, avec lequel le goût de la littérature et de la poésie l'unit étroitement. Le père Sanadon fut chargé ensuite de la rhétorique au collége de Paris, et de l'éducation du prince de Conti, après la mort du P. du Cerceau. En 1728, il devint bibliothécaire de Louis le Grand; place qu'il remplit jusqu'à sa mort, arrivée le 21 septembre 1733, à 58 ans. La

douceur et la pureté de ses mœurs, le firent rechercher et estimer. Il joignoit aux qualités d'un bon religieux, celles d'un littérateur aimable. On a de lui : I. Des Poésies latines, 1715, in-12; et réimprimées chez Barbou, in-8.0, 1654. Les vers du père Sanadon respirent le goût des poëtes du siècle d'Auguste. On y trouve la force et la pureté de l'expression, le tour et l'harmonie du vers. le choix et la délicatesse des pensées; mais ils manquent un peu d'imagination. Il a fait des odes, des élégies, des épigrammes, et d'autres poésies sur différens sujets. II. Une Traduction des Œuvres d'Horace, avec des remarques, en 2 vol. in - 4.º Paris, 1727. Les exemplaires qui portent Amsterdam sur le titre, n'ont pas été corrigés, et sont préférés par les curieux. On la trouve aussi en 8 vol. in-12. Le traducteur écrit avec élégance et avec goût : mais il n'a pas atteint l'élévation de son original dans les odes, ni son énergie et sa précision dans les épttres et dans les satires. En général, sa version est une paraphrase qui affoiblit le texte. Plusieurs savans ont blàme la liberté qu'il a prise, de faire des changemens considérables dans l'ordre et dans la structure même des odes. On n'a pas moins été choque de son orthographe singulière, et ce qu'il dit pour en faire l'apologie n'a pas satisfait.III. Des Discours, prononcés en différens temps, et dont on a un recueil. Ils prouvent qu'il savoit être orateur et poëte. IV. Prières et Instructions Chrétiennes, Lyon, 1752, in-12 et in-18, livre rempli d'onction et d'une piété solide,

SANCASSINI, (Denis-André) má dans le Modénois en 1659,

s'appliqua avec succès à l'étude de la médecine, et en donna des preuves en exerçant sa profession dans plusieurs villes d'Italie où il s'acquit une grande réputation. En 1727, il se fixa à Spolette, et y mourut l'an 1737. On a de ce médecin : I. Dilucidazioni fisico-mediche, Rome, 1731-1738, 4 vol. in-fol. Ges éclaircissemens sont d'une prolixité rebutante. N. Aphorismes généraux de la manière de guérir les plaies selon la méthode de Magatus, Venise, 1713, in 8. en italien; et plusieurs autres ouvrages où il déploie toute la vivacité de son zèle, pour rappeler aux chirurgiens les sages conseils de César Magatus.

SANCERRE, (Louis de Champagne, comte de ) seigneur de Charenton, etc. maréchal de France en 1669, et connétable en 1397, étoit issu d'une famille descendante des conftes de Champagne. Il rendit de grands services au rol Charles V, remporta plusieurs avantages sur les Anglois, contribua beaucoup au succès de la journée de Rosebecq, et mourut le 6 février 1402, à 60 ans, avec la gloire d'être un des trois plus grands généraux du règne de Charles V: les deux autres étoient du Guesclin et Clisson. L'abbé le Gendre prétend qu'il avoit vieille dans le service sans y briller; on ne laissa pas de l'enterrer à Saint-Denis, dans la chapelle de Charles V, en témoignage de l'estime que ce prince avoit eue pour lui-Voyez aussi Buril.

SANCHA, Voyez OGNA.

SANCHE II, dit le Fort, roi de Castille, ne put voir sans envie le partage que son père Ferdinand avoit fait de ses autres états à ses

frères et sœurs. Il dissimula pendant quelque temps; mais après la mort de la reine sa mère, il fit éclater ses desseins ambitieux en 1067. Garcias étoit roi de Galice. et Alphonse roi de Léon : l'impitoyable Sanche détrôna le premier, et contraignit le second à s'enfermer dans un monastère. Après avoir dépouillé ses frères. il entreprit d'enlever à ses sœurs les places qui leur avoient été données pour dot. Il prit la ville de Toro sur la cadette, et tourna ensuite ses armes vers Zamora, qui appartenoit à l'aînée. Mais ce prince téméraire et sans frein, au lieu d'un succès qu'il ne méritoit pas. y trouva le terme de ses attentats et de sa vie, en 1072, ayant été tué en trabison pendant qu'il en faisoit le siège.

SANCHE-GARCIAS I<sup>er</sup>, roi de Navarre, après l'abdication de Fortunio, battit, l'an 907, les Maures qui faisoient le siège de Pampelune, et les obligea de le lever. Il les battit dans diverses autres occasions. Accablé d'années et d'infirmités, il se retira en 919, dans un monastère, laissant le commandement des troupes à D. Garcias son fils, mais sans lui cédenla couronne. En 921, il se mit à la tête de ses armées, tailla en pièces celle d'Abderame, au retour de l'expédition qu'elle avoit faite au-delà des Pyrénées, et lui enleva le butin dont elle étoit chargée. Sanche mourut en 926, emportant l'estime des gens de bien et les respects de ses sujets.

## SANCHE, Voyez AZNAR.

SANCHE le Grand, roide Nawarre l'an 1000, mort en 1035. Noyez BREMUDE

I.SANCHEZ, (François) Sanch tius, de Las-Brocas en Espagne, fut regardé comme l'éde la langue latine, et le docuur de tous les gens de lettres. C'étoient les titres dont les exagéreteurs l'honoroient dans son pays. On a de lui: I. Un excellent Traité, intitulé: Minerva sive de causis Lingua Latina , Amsterdam , 1714, in-8. MM. de Port-Royal ont beaucoup profité de cet ouvrage, dans leur Méthode de la Langue Latine. [ Voy. II. GARCIAS, et II. LANCE-LOT. ] II. L'Art de parler, et de la manière d'interpréter les auteurs. III. Plusieurs autres savans ouvrages sur la grammaire. Sanchez mourut en 1600, à 77 ans... II doit être distingué d'un autre François SANCHEZ, mort à Toulouse, âgé de 70 ans, en 1632. Ce dernier, médecin Portugais. établi à Toulouse, étoit chrétien et né de parens juifs. Il avoit, dit Patin, beaucoup d'esprit, et étoit philosophe. On a recueilli ses ouvrages sous ce titre : Opera Medica. His juncti sunt Tractatus quidam philosophici non insubtiles, Toulouse, 1636. On distingue entre ses Traités celui qui est intitulé : Quòd nihil scitur , liber . Francfort, 1618, in-8.°: Rotterdam 1649. Ulric Widdius a donné une réfutation du scepticisme de Sanchez, Leipzig, 1661.

II. SANCHEZ, (Thomas) né à Cordoue en 1551, entra chez les Jésuites à l'âge de 16 ans, y remplit divers postes, et mourut à Grenade en 1610, à 59 ans, avec la réputation d'un homme de mœurs austères. On a de luical Quatre vol. in-fol. sur le Décalogue, sur les Vœux monastiques, et sur plusieurs questions de morale et de jurisprudence, traitées

Fune manière diffuse. IL. Un traité de Matrimonio, imprimé la première fois à Genes en 1592, in-fol. L'auteur a rassemblé dans cet ouvrage, toutes les questions que l'imagination peut faire naître sur ces matières scabreuses. Ce qu'il v a de plus singulier, c'est que l'étude de ces sujets délicats ne fit pas la moindre impression sur ses mœurs. C'est aux pieds du crucifix qu'il écrivoit ses livres. L'édition la plus recherchée de cet ouvrage. est celle d'Anvers en 1607, après laquelle vient celle de 1614. Dans toutes les autres, l'ouvrage a été purgé, à ce qu'on prétend, de plusieurs choses dont des hommes moins bien intentionnés que Sanchez auroient pu abuser. On a dit très-mal à propos, que si les questions délicates qu'il contient ne firent jamais impression sur l'auteur, elles ont paru en avoir fait beaucoup sur les censeurs, puisque leur approbation porte ces mots: Legi, perlezi maximâ cum voluptate. Il est clair que ce plaisir dont parlent les censeurs, ne leur fut inspiré que par l'érudition et la sagacité de Sanchez : ce jésuite en avoit effectivement beaucoup. Es ne voyoient d'ailleurs dans son livre que des matières qui devoient être uniquement destinées aux directeurs et aux confesseurs.

III. SANCHEZ, (Gaspar) né à Cifuentes sur la Raguna, entra chez les pères Jésuites en 1571. Après avoir professé les humanités en divers colléges, et enfin à Madrid, il remplit la chaire d'Ecriture-sainte à Abrala. Dans le cours de 13 années, il donna sur l'Ancien Testament des Commensaires estimés, même des Protestans, et qui sont devenus fort pares, Ce ne fut que près de 50 ans

aurès la mort du P. Sanchez qu'on embrassa sa méthode, en soumettant le sens littéral à la critique et à une érudition sagement ménagée. La solidité et la rareté de ces Commentaires, font désirer qu'on en procure une nouvelle édition.

IV. SANCHEZ, ( Antoine Nunès-Ribeiro ) célèbre médecin né à Penna-Macos en Portugal. le 7 mars 1689, mort à Paris le 13 octobre 1783, à 94 ans, quitte de bonne heure sa patrie pour voyager dans le Nord. Il se distingua en Russie dans le traitement des épidémies. Ses succès le firent appeler à la cour, où il devint premier médecin ; mais sa fortune fut bouleversée par les révolutions de l'empire et du trône. Il quitta, en 1747, les climats glacés du Nord pour se retirer à Paris. Quoiqu'il fît d'une constitution foible et délicate, presque toujours souffrant, et que son caractère doux, timide et désintéressé l'éloignat de la célébrité, il fut cependant connu, et comme un médecin habile, et comme un homme bienfaisant et vertueux. Il a laissé plusieurs manuscrits intéressans, et il avoit publié une Dissertation sur l'origine de la maladie v<del>i</del>nérienne. 1765, in-12, et une autre sur les tremblemens de terre. On a encore de la une Méthode pour étudien la médecine , 1783 , in-8.º

SANCHONIATHON, historien de Phénicie, né à Béryte, écrivit une Histoire en ex livres en phénicien, dans laquelle il rendoit compte de la théologie et des antiquités de son pays. Philon de Biblos, contemporain d'Adrien. en fit une Version grecque, dont il nous reste quelques fragmens dans Porphyre et dans Eusèbe. Dedwell et Dupin rejettent ces fragmens comme supposés; mais Fourmont et quelques autres érudits, les adoptent comme authentiques. On ne sait en quel temps vivoit cet historien; les uns le mettent sous Sémiramis, et les autres sous Gédéon, juge d'Israël.

- SANCIO, (Rodrigue) né à Santa-Maria-da-Nieva, dans le diocèse de Ségovie, en 1404, se fit connoître de bonne heure par son goût pour la piété et pour les lettres. Son mérite le fit élever aux évechés de Zamora, de Calaborra et de Palencia; mais abandonnant à ses grands-vicaires le soin de ses diocèses, il passa sa vie à Rome, où il fut gouverneur du château Saint-Ange. Il se distingua par ses mégociations, et par divers ouyrages historiques et ascétiques. Les principaux sont : L. Historia Hispanica. Elle comprend tout ce qui s'est passé dans cette moparchie depuis son origine jusqu'à la mort de Henri VI, en 1474. On ha mise dans la Collection des Historiens d'Espagne, de Schot, 4 vol. in-fol. II. Speculum vitas humana, in-fol. Rom., 1648. C'est un des premiers monumens de l'art si utile de la typographie. et pour cette raison il est infiniment recherché, fort cher et rare. (-Il ne faut pas confondre le Speculum vita humana, avec le Speculum humana salvationis, in-fol. sans date, de 63 feuillets.) Il y en a deux traductions françoises: l'une de Julien Matho, Lyon, i 477, in-fol. : l'autre de P. Farget, Lyon, 1482, in-fol. Sancio mourut a Rome le 4 octobre 1470, à 66 ans.

SANCTA-CRUX, Voy. Santa-Crux.

SANCTAREL, Voyez San-

SANCTÈS - PAGNIN , né T Lucques en 1470, entra à l'àge de 16 ans dans l'ordre de St. Dominique. L'étude des langues. la théologie, la controverse, la prédication, occupèrent tous les instans de sa vie, qu'il termina à Lyon en 1536, à 70 ans. Il fut inhumé dans le couvent des Dominicains. Son zèle et ses sermons convertirent beaucoup de pécheurs et d'hérétiques. On a de lui: I. Thesaurus linguæ sanctæ, dont les plus belles éditions sont celles de Robert, Etienne, à Paris, en 1548, in-fol., et à Genève, 1614, in-fol., avec des notes de Jean Mercier. Cette dernière édition n'est pas la meilleure, comme le dit l'abbé Ladvocat, parce que l'éditeur a corrompu le texte. II. Veteris et Novi Testamenti translatio, à Lyon en 1542, in-fol., avec des notes de Servet qui la font rechercher. [ Voy. BRUCIOLI. ] III. Plusieurs autres ouvrages sur la Bible.

SANCTIUS, Voy. SANCHEZ.

SANCTORIUS, Voyez SAN-

SANCY, Voyez II. HARLAY.

SANDÆUS, (Maximilien) né à Amsterdam en 1578, se fit jésuite à Rome en 1597, enseigna la philosophie et la théologie dans plusieurs universités d'Allemagne, passa les dernières années de sa vie à Cologne, et y mourut le 22 juin 1656. Il a donné au public une grande quantité d'ouvrages ascétiques et polémiques, tous écrits en latin, avec ordre, aisance et netteté, mais en trop grand nombre pour être toujours exacts et solides. On estime ce qu'il a écrit contre les Calvinistes. On a

publié le catalogue de ses ouvrages, Cologne, 1653, in-4.º

I. SANDE, (Fréderic) célèbre furisconsulte, né à Arnheim vers l'an 1577, bourguemestre de cette ville, conseiller au conseil de Gueldre, avocat fiscal, curateur de l'académie de Harderwick, ambassadeur de la république de Hollande en plusieurs cours, et enfin député à l'assemblée des états-généraux à la Haye, lorsqu'il mourut en 1617. On a de lui : I. Commentarius in Gelriæ et Zutphaniæ consuetudines feudales, 1637,in-4.9 II. Commentatio in consuetudinem Gelrice de Effestucatione, Arnheim, 1638. Ses ouvrages ont été imprimés avec ceux de son frère.

II. SANDE, (Jean à) frère du précédent, né en 1579, professeur des Pandectes à Francker, conseiller à Leuwarde, mourut en 1638. Ses ouvrages sur la jurisprudence, qui avoient d'abord paru séparément, ont été réunis et imprimés avec ceux de son frère. Anvers, 1674, in-fol. Les journalistes de Leipsig parlent de Jean à Sande en ces termes : Inter celebres Frisice jurisconsultos, si non primum, parem certè primo loco meruisse Joannem à Sande; scripta ejus non Belgio tantum sed et apud nos jure quodam suo magni semper æstimata demonstrant, etc. (Acta Lips. 1684, pag. 271.)

SANDERSON, Voyez SAUN-

SANDERSON, (Rebert) théologien-casuiste, né à Sheffield dans le comté d'Yorck en 1587, mort le 29 janvier 1663, devint chapelain ordinaire du roi Charles I, chanoine de l'église de Christ, et professeur de théologie à Oxford. If fut priyé de ses bénéfices, et eut beaucoup à souffrir pendant les guerres civiles d'Angleterre; mais peu de temps après le rétablissement de Charles II, il eus l'évêché de Lincoln. Ce prélat, également recommandable par la pureté de ses mœurs, par la douceur de son caractère, et par la modération de son esprit, avoit bien lu les Pères et les Scholastiques. Il savoit l'histoire de sa nation, étoit bon antiquaire, et passoit sur-tout pour un excellent casuiste. Ses principaux ouvrages sont: I. Logica Artis Compendium, à Oxford, 1618, in-8.6 II. Des Sermons, in-folio, 1681. III. De Juramenti obligatione, Londres, 1646, in-8.º IV. Physicae Scientiae Compendium, Oxford, 1671, in-8. V. Pax Ecclesia, etc. VI. L'Histoire de Charles I, in-folio, en anglois, etc.

I. SANDERUS, (Antoine) ou Sanders, naquit en 1586 à Anvers, où ses parens se trouverent par hasard, car ils étoient de Gand. Il fut curé dans le diocèse de Gand, puis chanoine d'Ypres et théologal de Térouane. Après avoir mené une vie pure et appliquée, il mourut à Afflighem, célebre abbaye du Brabant, en 1664, à 77 ans. On a de lui un grand nombre d'ouvrages en vèrs et en prose.Les principaux sont: I. Flandria illustrata, in-fol. 2 volumes. 1641 à 1644, réimprimée en 1735, 3 vol. in-fol. La tre édition de Cologne , réellement d'Amsterdam, fut consumée par les flammes avec l'imprimerie de Jean Blaeu : le peu d'exemplaires échappés sont fort recherchés. *Van-Lom* qui **a** donné la seconde édition, y a ajouté le Hagiologium Flandrice; de Gandavensibus... de Brugensibus eruditionis

famd claris ; de Scriptoribas Flandriæ: ouvrages de Sanderus qui avoient été imprimés séparément. II. Chorographia sacra Brabantiæ, Bruxelles, 1659, 2 vol. in-fol.; et augmentée, la Haye, 3726, 3 vol. in-fol. III. Bibliotheca Belgica manuscripto, Lille, 2641, 1644, 2 vol. in-4.º Ce sont les catalogues des manuscrits de la plupart des abbayes de Flandre, du Brabant, du Hainaut, et du pays de Liége : le second volume est très-rare. IV. Opuscula mimora, Louvain, 1651. C'est un recueil de ses Poésies. Oraisons, etc. V. Elogia Cardinalium, Louvain, 1626 . in-4.º VI. Dissertationes biblicae, Bruxelles, 1650, in-4.º Ces ouvrages, qui ne sont pas toujours bien digérés, prouvent que Sanderus étoit très-laborieux. Il possédoit les langues grecque et latine, et étoit poête et orateur. Il a répandu beaucoup de jour sur Phistoire de sa patrie. L'auteur fit imprimer à ses frais la plupart de ses ouvrages, et ruina sa bourse après avoir ruiné sa santé.

II. SANDERUS, (Nicolas) né à Charlewood, dans le comté de Surrey en Angleterre, parvint par son mérite à la place de professeur royal en droit canon dans l'université d'Oxford. La religion catholique ayant été bannie de ce royaume par Elisabeth, il se retira à Rome, où il fut élevé au sacerdoce. Le cardinal Hosius l'emmena avec lui au concile de Trente et dans son ambassade de Pologne. A son retour il obtint la chaire de professeur de théologie à Louvain, d'où le pape Pie V'e rappela pour Pemployer dans des affaires importantes. Grégoire XIII l'envoya nonce en Espagne, et ensuite en Irlande, pour animer les catholi-

ques qui avoient pris les armes La crainte de tomber dans les mains des Anglois, le fit errer pendant quelque temps dans les bois, où il mourut de faim et de misère en 1583, et selon son neveu Pitseus. en 1580. Ses principaux ouvrages sont : I. Un Traité de la Cène du Scigneur, et de sa présence réelle dans l'Eucharistie, en anglois, imprimé à Louvain en 1566, in-4. H. Traité des Images contre les Iconoclastes, in-8.º III. De Schismate Anglicano, Cologne, 1628, in-8.º : livre écrit avec chaleur. et où l'on trouve des détails curieux sur le schisme d'Angleterre. L'auteur y montre pourtant quelquefois de la passion. Henri VIII y est peint comme un monstre de . lubricité qui avoit épousé sa propre fille en donnant la main à Anne de Boulen. Ces bruits populaires pouvoient absolument être fondés; mais un historien ne doit les rapporter que lorsqu'il en a les preuves en main. Maucroix l'a traduit en françois, Paris, 1678. 2 vol. in-12. IV. De Ecclesia Christi, Louvain, 1571, in-folio. V. De Martyrio quorumdam sub Elisabeth Regina, in-4.º VI. De explicatione Missæ ac partium ejus , in-8.º VII. De visibili Monarchia Ecclesia, Virceburgi, 1592, in-folio, dans lequel il adopte les principes des Ultramontains sur la supériorité des papes au-dessus des conciles.

SANDEUS, (Felinus) jurisconsulte Italien, né et mort à Ferrare en 1503, a publié un Trailé sur le droit de patronage, et une vie d'Alphonse, roi d'Aragon.

SANDHAGEN, (Gaspar) théologien luthérien, et surintendant des églises du duché de

Holstein, est auteur d'une Introduction à l'Histoire de J. C. et des Apôtres; tirée des IV Evangiles, des Actes des Apôtres et de l'Apocalypse; ouvrage rempli d'érudition.

SANDINI, (Antoine) né dans le Vicentin, le 31 juin 1692, fut bibliothécaire et professeur d'histoire ecclésiastique dans le séminaire de Padoue, où il mourut subitement le 23 février 1751. Il étoit très - estimé du cardinal Rezzonico, alors son évêque, et depuis pape sous le nom de Clément XIII. Nous avons de lui : L. Vitæ Pontificum Romanorum, dont la meilleure édition est celle de Ferrare, 1748; l'évêque d'Ausbourg , landgrave de Hesse-Darmstad, l'a fait réimprimer la même année, sous le titre de Basis Historia Ecclesiastica. Cet ouvrage est profond et plein de recherches. II. Historia Familia sacrae. III. Historia SS. Apostolorum. IV. Disputationes xx ex Historia Ecclesiastica ad Vitas Pontificum Romanorum. V. Quelques Dissertations contre le Père Serry ; c'est l'apologie de son Historia Familia sacra, que le Père Serry avoit attaquée.

## SANDIS, Voyez SANDYS.

SANDIUS, (Christophe) fameux Socinien, né à Konigsberg dans la Prusse, et mort à Amsterdam en 1680, à 36 ans, avoit beaucoup de littérature sacrée et profane, et étoit très-versé dans l'histoire ecclésiastique. Il abusa de ses connoissances pour composer divers ouvrages, qui eurent beaucoup de cours dans sa secte. Les principaux sont: I. La Bibliothèque des Antitrinitaires ou Socimient, en latin, 1684, in-8.°: livre

recherché par ceux qui veulent connoître les erreurs des disciples de Socin. II. Nucleus Histories Eurlesiastice, Cosmospoli, 1669, in-8.°, dans lequel il rapporte tout, ce que l'on trouve dans l'Histoire ecclésiastique concernant les Ariens. III. Interpretationes paradoxes in Joannem. IV. De origins Anime. V. Scriptura sanctes Trinitatis revelatrix, etc.

SANDRART, (Joachim) peintre, né à Francfort en 1606, mourut à Nuremberg en 1683, à 77 ans. Il est plus connu par les Vies des plus célèbres artistes qu'il a données, et par l'Académie qu'il a érigée à Nuremberg, que par ses ouvrages de peinture. Il paroît néanmoins qu'on le mit de son vivant, au rang des meilleurs artistes. Le roi d'Espagne ayant souhaité 12 tableaux des plus célèbres peintres qui florissoient à Rome, Sandrart fut un de ceux qui y travaillèrent. Il se trouva en concurrence avec le Guide, le Guerchin , Josepin , Massini , Gentileschi, Pietre de Cortone, Valentin, André Sacchi, Lanfranc. le Dominiquin et le Poussin. On connoît de ce peintre les x11 Mois de l'année, qui ont été gravés en Hollande avec des vers latins pour endonner la description. Sandrart a encore traité de grands sujets d'histoire, et a fait beaucoup de portraits. On ne peut témoigner plus d'amour pour la peinture, que cet artiste en a montré pendant le cours d'une longue vie. Son neven Jacob SANDRART, s'est distingué dans la gravure des portraits, qu'il a rendus avec beaucoup de ressemblance et de naïveté. Son burin est très-gracieux. Joachim eut une fille nommée Susanne SANDRART. qui s'est distinguée par le même

talent que son père. Les principaux ouvrages que Joachim Sandrart a donnés touchant sa profession, sont: I. Academie d'Architecture, de Sculpture et de Peinture, en allemand, 2 parties in-fol., à Nuremberg, 1675 et 1679. II. Academia Artis Pictoriæ, traduction latine de l'ouvrage précédent, 1783, in-fot. III. Admiranda Sculptura veteris, 1660, infol. IV. Romas antiquas et novas Theatrum... 1684, in-fol. V. Romanorum Fontinalia, 1685, infol. VI. Iconologia Déorum et Ovidii Metamorphosis, 1680, insol., en allemand. Tous ces ouvrages prouvent combien cet auteur avoit étudié les principes de son art, et sont recherchés de ceux qui veulent en acquérir la connois-, sance. On ne les trouve que difficilement rassemblés.

SANDRAS, Voyez Courtilz.

SANDRICOURT, Voyez
MEZERAI, vers la fin de l'article.

SANDVIG, (Christian Bertet de) auteur danois, a fait imprimer quelques ouvrages historiques, et devint secrétaire de la Société Généalogique et Héraldique, et membre de celle établie pour les progrès de la langue et de l'histoire de Danemarck. Il a terminé sa carrière en 1787.

SANDYS, (Edwin) second fils d'Edwin Sandys, archevêque d'Yorck, naquit à Worchester en 1561. Après avoir fait ses études à Oxford, il voyagea dans les différentes parties de l'Europe. De retour dans sa patrie, il fut employé par le roi Jacques I dans diverses affaires importantes, dont il s'acquitta avec succès. Il déplut à ce monarque en 1621, en s'opposant. aux volontés de la cour en plein

parlement, et Jacques I lui or donna la prison pour un mois. Co savant mourut en 1629, après avoir fondé une chaire de métaphysique en l'université d'Oxford. Cétoit un homme d'une probité rigoureuse, bon politique et assez bon écrivain. On a de lui un livre intitulé : Europæ Speculum , ou Description de l'état de la Religiore dans l'Occident. La meilleure édition de ce livre est celle de 1637 . in-4.º George Sandys , le plus jeune de ses frères, mort en mars 1644, laissa une Description de las Terre-sainte, en anglois, 1615, in-fol., et d'autres ouvrages em vers et en prose,

SANGALLO, (Antoine) né dans les environs de Florence. fut d'abord destiné au métier de menuisier : mais s'étant rendu à Rome auprès de deux oncles architectes qu'il avoit dans cette ville, il s'adonna sous leur conduite à l'architecture. Il fut aussi disciple du Bramante, et parvint bientôt à se faire un nom dans son art. Les papes Léon X. Clément VII et Paul III l'employèrent beaucoup. Il fut architecte de l'église de St. Pierre après le Bramante, et chargé de la fortification de plusieurs places, partie de l'art qu'il entendoit très-bien. Cet artiste se distingua particulièrement par la solidité de ses constructions. Il mourut en 1546, laissant un fils (Antoine-Baptiste ) architecte comme lui-On voit à Rome un modèle en bois que le père avoit fait pour l'église, de St. Pierre, qu'on ditavoir coûté 4184 écus romains, Mais Michel-Ange, qui eut après lui la surintendance de cet édifice, ne jugea pas à propos de l'exécuter. Sangallo étoit neveu de deux célèbres architectes : Julien, mort en

) 517: et Antoine, mort en 1534. Ce dernier bâtit le château Saint-Ange à Rome; et l'on doit à Julien la coupole de Notre-Dame de Lorette.

SANGUIN, Voyex EMA-DEDDIN.

L SANGUIN, (Antoine) dit le Cardinal de Meudon, parce qu'il étoit seigneur de ce lieu dont il fit commencer le château, fut évéque d'Orléans, cardinal, et enfin en 1543 grand-aumônier de France : c'est le premier qui ait porté ce titre. Il jouit d'une grande faveur sous le règne de François 1, qui lui donna aussi le gouvernement de Paris. Il dut en partie son élévation à la duchesse d'Etampes, fille de sa sœur ; mais après la mort de François I, son crédit diminua. Il fut forcé de se démettre de sa charge de grand-aumônier, et de passer en Italie. En 1553, il obtint l'archeveché de Toulouse, et mourut six ans après, en 1559. Il étoit d'une maison ancienne de cette capitale, anoblie vers l'an 1400. Elle s'éteignit vers la fin du xvi° siècle.

II. SANGUIN, (Claude) natif de Péronne, de la famille du précédent, fut maître-d'hôtel du roi et du duc d'Orléans. Il consacra son talent pour la versification françoise, à la religion, et fit paroître des Heures en vers françois, Paris, 1660, in-4.º Tout le pseautier y est traduit et assez mal. Il étoit parent de Saint-Pavin. On a de lui un Placet ingénieux qu'il présenta à Louis XIV; il n'est pas commun et mérite d'être rapporté.

\$122, Il ne m'appartient pas d'entrer dans vos affaires ; Se seroit un peu trop de curiosité;

Copendant l'autre jour, sengeant à mes misères,

Je calculois le bien de votre Majesté. Tous bien compté, ( J'en ai la mémeira récense)

Il doit vous revenir cent millions de rente;

Ce qui fait d-peu-près cent mille écus par jour :

Cent mille écus par jour, en font quatre par heure...

Pour réparer les maux pressans

Que le tonnerre a faits à ma maison des champs,

Ne pourral-je obtenir, Sinz, avane que je moure,

Un quart d'heuré de votre semps ?

Cette pièce d'un tour délicat lui valut, de la part du roi, la gratification de mille écus, qui étoit l'objet de sa demande. L'auteur mourut à la fin du deraier siècle.

I. SANLECQUE, ( Jacques de ) imprimeur et célèbre fondeur de caractères d'imprimerie, s'illustra par la gravure des caractères de la Polygiotte de Le Jay, et excella sur-tont dans les syriaques. les samaritains, les arméniens , les chaldéens et les arabes. Il inventa aussi trois caractères propres à l'imprimerie de la musique, qu'il distingua par petite, moyenne et grosse musique. Ces trois caractères sont un chef-d œuvre de précision dans les filets, et de grace dans les traits obliques qui lient les notes. Il étoit né à Chanlen dans le Boulonnois, et il mournt à Paris en 1648, à 90 ans. - Son fils, nommé aussi Jacques, se distingua de même dans la gravure des caractères d'imprimerie, et mourut en 1659, à 46 ans.

II. SANLECQUE, (Louis de) né à Paris en 1650, fils du précédent, entra fort jeune dans la

congrégation des changines de Ste-Geneviève, et devint professeur d'humanités dans leur collége de Nanterre, près de Paris. Il s'attacha ensuite au duc de Nevers, qui le nomma à l'évêché de Bethléem; mais le roi, sollicité par quelques personnes choquées de ses Poésies, et sur-tout de sa Satire contre les Directeurs . s'onposa à l'enregistrement de ses **bulles, et l'emp**écha de jouir de sa nouvelle dignité. Sanlecque avant perdu l'espérance d'être évêque, se retira dans son prieuré de Garnai, près de Dreux, qui fut une espèce de captivité pour lui. Il y mourut le 14 juillet 1714, à 56 ans, emportant les regrets de ses paroissiens, qui étoient plus maîtres du revenu de sa cure, que lui-même. Le caractère du Père Sanlecque tenoit beaucoup de la banté et de l'indolence qu'inspire le fréquent commerce des Muses. 'On a dit qu'à mesure qu'il pleuvoit dans la chambre où il couchoit, il se contentoit de changer son lit de place, et qu'il avoit fait sur ce sujet une pièce qui étoit intitulée : les Promenades de mon Lit; mais cette pièce n'est pas de lui, et cette anecdote est absolument fausse. La meilleure édition de ce qu'on a pu recueillir de ses Poésics, est celle de Lyon, sous le nom supposé d'Harlem, en 1726, in-12. Elle contient deux Epitres au roi, cinq Satires, trois autres Epîtres, un Poeme sur les mauvais gestes des prédicateurs, plusieurs Epigrammes, des Placets et des Madrigaux, et un Poëme latin sur la mort du Père Lallemant, chanoine-régulier de Sainte-Geneviève. Les vers du Père Sanlecque offrent quelques saillies. mais ils sont négligés; il y a peu al'imagination dans l'expression, et le style nuit souvent aux per sées. Plusieurs sont pour sollicitér des graces, qu'il n'obtint pas toujours. On peut citer ceux-ci adressés à Louis XIV qui lui faisoit espérer un bienfait:

Grand rol, si ton bienfait n'est que digne de moi,

Ma pauvreid sera tonjours entrême:

B ne faut pas non plus qu'il soit digne
de toi:

Il te rendroit pauvre toi-même.

La fonderie des Sanlecque, à la mort de Jean-Eustache-Louis; petit-neven du Génovéfain, a passé à Nancy, après sa mort, arrivée en 1778.

SAN-MICHELI, (Michel) architecte de Vérone, né en 1484, mort en 1559, fortifia beaucoup de places dans le goût pratiqué depuis sous Louis XIV.

SANNAZAR, (Jacques) Activas Sincerus SANNAZARUS, poëte latin et italien, né à Naples en 1458, tiroit son origine de St-Nazaire, dans le territoire de Lamosso, entre le Pô et le Tesin. Les graces de son esprit et de son caractère plurent au roi Fréderic, qui lui donna plusieurs marques de son estime. Ce prince, désespérant de remonter sur le trône, passa en France, où Sannazar l'accompagna et demeura avec lui jusqu'à sa mort. De retour en Italie, il partagea son temps entre les plaisirs de la volupté et ceux du Parnasse. Son caractère le portoit tellement à la galanterie que, même dans sa vieillesse, il se produisoit sous les habits et avec les airs et le ton d'un jeune courtisan. Ce poëte, peu philosophe, concut tant de chagrin de ce que Philibert de Nassau, d'Orange, général de l'armée de **Fempereur** , avoit ruine sa maicon de campagne, qu'il en contracta une maladie dont il mourut on 1530, à 72 ans. On assure qu'ayant appris, peu de jours avant sa mort, que le prince d'Orange avoit été tné dans un combat, il s'ecria: Je mourrai content, puisque Mars a puni ce barbare ennemi des Muses! Il fut enterré dans la chapelle d'une de ses campagnes; il avoit fait placer son tombeau derrière l'autel, quoique orné des statues d'Apollon et de Minerve. Pour remédier à cette profanation, on a mis au-dessus de la statue d'Apollon le nom de David; et audessus de celle de Minerve, celui de Judith. Bembo lui fit cette épitaphe:

Da sacro cineri flores : Alc ille Marani Sincerus Musti pronimus et tumulo.

On a de lui des Poésies latines et ¿laliennes. Les latines ont été imprimées à Naples, en 1718, in-12, et à Venise, en 1746, in-8.º Les Aldes en avoient donné une édition à Venise en 1535, in-8.º Gryphe, a Lyon, en fit une portative en 1547, sous le format in-16. ( Voyez Giocondo et Pla-TILE. ) On trouve dans ce recueil: I. Trois livres d'Elégies. II. Une Lumentation sur la mort de J. C. III. Des Eglogues, Amsterdam, 1728. in-8.º IV. Un poëme de Partu Virginis, traduit par Colletet, 1634, in-12, sous ce titre: Couches sacrées de la Sainte Vierge, etc. C'est sur ce dernier ouvrage qu'est fondée sa réputation de poëte latin; mais on le blame d'avoir profané la sainteté de son sujet, par le mélange monstrueux des extravagances du paganisme, avec les mystères augustes de netre religion. Tout y est

rempli de Dryades et de Néveldes. Il met entre les mains de la Sainte Vierge, non les Pseaumes, mais les vers des Sibylles. Ce n'est pas David, ni Isaïe; c'est le Protie de la Fable, qui prédit le mystère de l'Incarnation. Le nom de JESUS-CHRIST ne s'y trouve pas une seule fois, et la Vierge Ma-BIE y est appelée l'Espoir des Dieux. Voilà le défaut capital de ce poëme, qui est estimable d'ailleurs par l'élégance et la pureté du style, et qui lui mérita des Brefs honorables de la part de Léon X et de Clément V II. Parmi ses pièces italiennes, la plus célèbre est son Arcadie, traduito en françois par Pecquet, 1737, in-12. Les vers et la prose de cet ouvrage, charment par la délicatesse et par la naïveté des images et des expressions. Il fut imprimé à Naples, in-4.º, en 1502, et réimprimé avec ses autres Poisies italiennes, à Padoue en 1723, et à Naples in-4.°; 1720, in-12. Le Duchat dit que Sannazar étoil Ethiopien de naissance. Dans sa jeunesse il fut fait esclave, et vendu à un Napolitain, savant et poli, nommé Sannazar, qui l'affranchit et lui donna son nom ( Ana, tome 2, page 359). Le Duchat renvoie sur ceci à Alexandre ab Alexandro... La VIE de Sannazar a été publiée par Crispo: elle est intéressante et bien faite.

SANPIETRO, dit Bastellea, ainsi surnommé du lieu de sa naissance, fameux capitaine Corse au service de France, s'acquit une grande réputation sous les règnes de François I, Henri 1I, et Charles IX, par une intrépidité peu commune. Après s'être avancé par degrés, il devint colonel-gé-

néral de l'infanterie Corse en France, et épousa en 1548 (et non en 1528, comme le dit le P. Anselme ) Vanina d'Ornano, héritière d'une branche de cette maison, l'une des plus illustres de l'île. Il ne dut ce mariage qu'à la haute considération de sa valeur, étant de basse naissance : ex infimo loco natus, dit le président de Thou. La hardiesse de Sanpietro, son expérience, son courage, et l'affection que lui portoient les peuples de Corse, l'avoient rendu si redoutable, que les Génois, seigneurs de cette ile, le firent mettre en prison à Bastia. Ils se disposoient à le sacrifier à leurs alarmes vraies ou fausses, lorsque le roi Henri II les menaça de faire pendre par représailles ceux de leurs nobles les plus qualifiés, qui éoient prisonniers en France. Sanpietro concut dès-lors une haine implacable contre les Génois. Deux fois il entra en Corse, deux fois il battit leurs troupes; et lorsque le traité de Cateau-Cambresis en 1559. l'eut privé du secours des armes du roi, il alla à Constantinople en demander au grand-seigneur. Pendant ce voyage, Vanina d'Ornano sa femme, qu'il avoit laissée à Marseille avec ses deux fils, résolut de passer à Gênes pour y solliciter la grace de son mari déclaré rebelle, et dont la tête avoit été mise à prix. Cette pensée n'étoit certainement que louable; néanmoins elle déplut si fort à cet homme emporté, que, quoique Vanina ne l'exécuta pas, (parce qu'elle en avoit été empêchée par un ami de son mari au moment où elle partoit, ) il lui dit en colère qu'il vouloit laver dans son sang un dessein aussi imprudent. Son épouse, sans s'effrayer et sans

faire ni plaintes ni reproches . se prepara a la mort. Sanpietro, le chapeau à la main , un genou à terre, lui demanda pardon, à ce que rapporte de Thou, l'embrassa tendrement, l'appelant sa reine et sa maîtresse, puis l'étrangla avec un linge : action barbare, qui ternit les grandes actions de ce capitaine ! Etant repassé en Corse l'an 1564. accompagné seulement de 35 ou 40 hommes, il se trouva bientôt en état d'attaquer les Génois, par le grand nombre de mécontens qui vinrent se joindre à lui. La Corse fut alors un théâtre horrible de meurtres, de pillage et d'embrasemens. Mais enfin, après avoir échappé long-temps aux périls de la guerre, il succomba sous les coups de la trahison. Le 17 janvier 1566, dans une rencontre avec les Génois, il fut làchement assassiné par derrière. d'un coup d'arquebuse que lui donna un de ses capitaines nommé Vitello, étant âgé d'environ 66 ans... Voy. OENANO.

SANREY , ( Ange-Bénigne ) né à Langres de parens pauvres, garda les moutons d'un boucher jusqu'à l'àge de 14 ans. Après avoir surmonté tous les obstacles que la fortune opposoit à ses études, il fut fait pretre à Lyon. Il prêcha dans cette ville, en présence de la reine Anne d'Autriche, qui lui donna un brevet de prédicateur ordinaire de Sa Majesté. Ayant été nommé à une des chapellines de St-Martin de Langres , il quitta Beaune où il étoit théologal, et retourna dans sa patrie. Il y mourut le 15 octobre 1659, à 70 ans. Il étoit habile, non-seulement dans les belles-lettres grecques et latines, mais aussi dans l'histoire et la théologie. Il avoit

avoit lu tous les SS. Pères, et lait une étude particulière de S. Augustin, qu'il savoit presque par cœur. On a de lui plusieurs ouvrages, entr'autres un Traité eavant, curieux et rare, initiulé: PARACLETUS seu de recta illus promonitatione, 1643, in-12. Ce Traité, fait pour prouver que la véritable prononciation de ce mot est Paracletus, fut attaqué en 2669, par M. Thiers, qui vouloit que ce fut Paraclitus. (Voyez, à ce sujet, Fragmens d'Histoire, in-12, pag. 49 et suiv.)

SANSAC, (Louis Prévôt, baron de ) d'une maison noble de PAngonmois, après avoir été page du connétable Anne de Montmorency, commença à servir en Italie sous l'amiral de Bonnivet, et se trouva en 1525 à la bataille de Pavie, où il fut fait prisonnier; mais il ent l'adresse de s'échapper, et revint en France d'où il fut envoyé plusieurs fois en Espagne vers François I par la reine-mère. Comme il étoit excellent homme de cheval, il fut choisi par le roi pour instruire les princes ses en-fans dans cet exercice. Sansac ayant accompagné le maréchal Struzzi en Italie, fut chargé, en 1554, de défendre la Mirandole contre les Espagnols et les troupes du pape. Il s'y convrit de gloire par la bravoure avec laquelle il soutint un siège de 8 mois, que les ennemis furent enfin contraints de lever. A son retour, il sut fait chevalier de l'ordre par Henri 11, qui le nomma gouverneur de ses enfans. Ce brave officier se trouva à onze batailles rangées, et la fortune lui fut si favorable, qu'il ne fut jamais blessé qu'à celle de Dreux, où il étoit maréchal-decamp sous le duc de Guise. Sur Tome XI.

la fin de ses jours, il quitta la cour, et se retira dans sa maison, où il mourut âgé de 80 ans, en titre de maréchal de France, dit Prantome: non qu'il en uit été jumais pourvu; mais il en avoit l'état, les gages et la pension.

SANSEVERINO, Voyes
1. Tasse, au commencement.

1. SANSON, (Jacques) né à Abbeville en 1595, se fit rarmé déchaussé en 1618, sous le nom d'Ignace Joseph de Jesus-Maria. Son talent pour la direction lui fit donner l'emploi de confesseur de Mudame Royale en Savoie. Il mourut à Charenton le 19 août 1664, à 69 ans. Il est auteur de l'Histoire ecclésiastique d'Abbeville; Paris, 1646, in-4.°, et de celle de Comtes de Ponthieu, 1657, in-fol. touvrages savans, mais mal écrits et mal digérés.

II. SANSON, (Nicolas) de la même famille que le précédent . né à Abbeville en 1600, s'adonna pendant quelque temps au commerce; mais y ayant fait des pertes considérables, il le quitta, et vint à Paris en 1627, où il se distingua en qualité d'ingénieur et de mathématicien. Ce fut Mela chior Tavernier qui le mit principalement en vogue. Louis XIV l'honora du titre de son ingénieur et de son géographe, avec 2000 livres d'appointement. Ce monarque passant à Abbeville, l'admit à son conseil, et lui donna un brevet de conseiller d'état ; mais le modeste géographe ne voulu**t** jamais prendre cette qualité. de peur d'affoiblir , disoit-il , l amo**ur** de l'Hude dans ses enfans. Il (toit regardé à la cour de Frence comme un homme illustre. Il eut

l'honneur de montrer pendant plusieurs mois, la géographie à Louis XIV. Le prince de Condé, qui l'aimoit beaucoup, alloit souvent ehez lui pour s'y entretenir sur les sciences. Cet homme distingué, miné par ses travaux, mourut à Paris le 7 juillet 1667, à 67 ans, laissant après lui une mémoire respectable. Il eut une dispute fort vive avec le P. Labbe. qui l'avoit attaqué dans son Pharus Gallice antique, publié à Moulins en 1644, in-12. Sanson lui répondit par ses Disquisitiones Geographica in Pharum Galliæ, etc. 1647 et 1648, en 2 vol. in-12. Outre cet écrit, on a de lui physicurs autres morceaux sur la géographie ancienne et moderne. et un nombre infini de Cartes. On peut voir la liste de ses différens ouvrages, dans la Méthode pour studier la Géographie, de l'abbé Langlet du Fresnoy. Il eut trois fils: l'ainé Nicolas, fut tué aux Barricades en 1648, en défendant le chancelier Séguier. Les deux antres, Guillaume et Adrien, mirent au jour un grand nombre de Cartes. Guillaume mourut en 1703, et Adrien en 1718. Celui-ci avoit de la philosophie et faisoit des vers. Dreux du Radier lui attribue le Sonnet suivant, qui renferme de bons avis pour le bonheur:

N'être ni magistrat, ni marié, ni prêtre;

Avoir un peu de bien, en faire un bon

At sans prendre le ton d'un docteur

de la lei, S'étudier bien plus à jouir qu'à con-

N'evoit pour son repos ni maîtresse ni maître;

No voir que rarement et la cour et le Roi.i Même à son ennemi ne pas manque? de foi;

Se contenter du rang où Dieu nous a fait naître:

Avoir l'esprit purgé des erreurs du vulgaire;

De la Religion respecter le mystère;

Etre bon eitoyen; profiter du pré-

Des regrets du passé n'avoir point l'ame atteinte;

Ferme sur l'avenir, l'envisager sans crainte,

Fait attendre par-tout la mort tranquillement.

(Vovez BAUDRAND et BEAURAIN.) Quelque obligation qu'on ait aux Délisle, il faut avouer qu'on en a de plus grandes aux Sanson. Ceuxci, et sur-tout Nicolas, sont les véritables créateurs de la Géographie parmi nous. Delisle l'a perfectionnée ; mais le plus difficile étoit fait. « Ce géographe (dit un Mémoire inséré dans ceux de Niceron ) a-t-il trouvé, sur-tout dans l'Europe , des villes oubliées, des royaumes ou des états inconnus? A-t-il même donné une figure nouvelle aux continens et aux îles? Non: excepté l'Asie, qu'il a seulement rétrécie, il n'a rien changé au reste, et il a bien fait. Les empires anciens de l'Orient et de l'Occident avoient déjà été faits et tout dressés; toutes les Cartes de l'Ecriture-sainte faites ; l'ancienne Géographie débrouillée et bien conciliée avec la moderne; toute l'Europe entièrement détaillée et éclaircie : il a donc travaillé sur un fonds très-riche et complet, que d'autres lui avoient acquis. Il l'a embelli, diraton, et même augmenté. Tant mieux. si cela est; Inventis uddere facile

vst... » Voyez dans l'article de LISLE ( nº 2 ) la restriction qu'il faut mettre à cette critique. « La Géographie, dit Dom Vaissette, a de grandes obligations aux Sanson, qui ont commencé à la débrouiller et à fixer les positions sur des règles plus assurées que celles que leurs prédécesseurs avoient suivies, mais elle a fait de grands progrès depuis leur mort. Vouloir préférer leur autorité à celle de plusieurs géographes plus modernes, c'est comme si l'on donnoit la préférence en fait d'Histoire Ecclésiastique à Baronius sur Pagi. »

I. SANSOVINO, (Jacques FATTI, dit ) sculpteur et architecte, né à Florence en 1479, se rendit célèbre dans ces deux erts. Rome et Venise sont les villes où il a le plus exercé ses talens. La Monnoie, la Bibliothèque de S. Marc, le palais Cornaro à Venise, sont des édifices magnifiques, qui lui ont fait beaucoup d'honneur. Il jouissoit dans cette ville, où il passa la plus grande partie de sa vie . d'une telle considération, que dans une taxe générale imposée par le gouvernement, le Titien et lui furent les seuls que le sénat jugea à propos d'en exempter. Il y mourut en 1570, à 91

II. SANSOVINO, (François) fils du précédent, né à Rome en 1521, après avoir étudié les belles-lettres à Venise, prit ses degrés en droit à Padoue; mais la juris-prudence n'étant pas de son gostit, il se livra entièrement à sa passion pour la poésie, l'histoire et les belles-lettres, et leva une imprimerie à Venise, où il imprima ses ouvrages et ceux des autres.

Les siens, en grand nombre, la plupart écrits avec négligence et médiocrement estimés, sont : Traduction de Plutarque. II. Chronologie du Monde jusqu'à l'an 1582. III. Annales de l'Empire Ottoman. IV. Orthographe Halienne. V. Le Secrétaire. VI. Les principales Familles d'Italie. VII. Description de Venise. VIII. Abrégé de l'Histoire de Guichardin , avec la Vie de cet auteur. IX. Description du gouvernement des Républiques de Génes, de Lucques et de Raguse. X. Des Lettres. XI. De l'Art Oratoire. XII. Concetti politici. XIII. Des Notes asses mutilées sur le Décameron de Bos cace. XIV. Un recueil intitulé : Cento Novelle scelte de' più nobili Scrittori della lingua volgare; dont les meilleures éditions sont celles de Venise, 1563, in-8.º, et 1566, in-4.°; les éditions postérieures, quoique augmentées de 100 autres Nouvelles, sont moins estimées à cause des retranchemens qui y ont été faits. Sansovino mourut à Venise en 1586. à 65 ans.

SANS-TERRE, surnom donné à un roi d'Angleterre : Voyes JEAN, n° LVII... et à un duc de Calabre : Voyez I. CECCO!

SANTABARÈNE, (Théodore) abbé d'un monastère de Constantinople, vers l'an 877, étoit une des créatures de Photius, qui l'avoit élevé au sacerdoce et ensuite à l'archevêché de Patras. Ses mœurs étoient austères et son air pénitent. Photius croyant que la réputation de piété qu'il s'étoit acquise, lui donneroit de l'autorité à la cour de l'empereur Baste, le présenta à ce prince, qui le regarda bientôt comme un

paint. Basile inconsolable de la mort de son fils Constance. désiroit au moins de le revoir ensore une fois. Santabarène, après lui avoir fasciné l'esprit, lui procura cette consolation, ou plutôt cette illusion. Il fit paroître dewant lui une espèce de fantôme. qui avoit quelque chose de la figure de Constance. Ce prestige lui donna le plus grand crédit muprès de l'empereur, et il s'en servit pour décrier le patriarche saint Ignace, et pour maintenir Photius son compétiteur. Le jeune prince Léon, fils de Basile, ne partageoit pas les sentimens de Bon père à l'égard de Santaba-Line, qui pour s'en venger, lui donna les conseils les plus perfides. Il lui persuada de porser toujours un poignard, pour défendre la vie de son père conre un inconnu qui avoit résoau d'attenter sur ses jours. Le prince trop crédule, donna dans ce piège. Alors le moine imposteur malla dire à Basile, que le ciel lui avoit révélé que le prince son fils vouloit monter sur le trône par un parricide, et que pour preuve de son crime, on le tronveroit armé d'un poignard sous ses habits. Basile furieux fit enfermer son fils qui vint à bout. après quelques mois de prison, de faire connoître son innocence. Dès qu'il fut sur le tròne en 886. il ordonna qu'on arrêtat Santabarène, qu'on le battît de verges et qu'on lui arrachât les yeux. après quoi il le relégua dans le fond de la Natolie. Cependant il le rappela quelques années après, et lui assigna une pension. Il ne mourut que sous l'empire de Constantin Porphyrogénete, presque entièrement oublié, malgré le role que ses intrigues, son

hypocrisie et ses liaisons avec Photius lui avoient fait jouer.

SANTA-CROCE, Voy. PIPPO.

SANTA-CRUX DE MARZENA-DO (Don Alvaro de Navia-Osorio, vicomte de Puerto, marquis de ) chef de la maison de Navia-Osorio, l'une des plus illustres de la principauté des Asturies [ Voyez V. STROZZI. ] prit le parti des armes dès l'àge de 15 ans. Il se distingua dans plusieurs combats, et fut envoyé en 1727 au congrès de Soissons. où il s'acquit l'estime et la confiance de tous les négociateurs. Son mérite ayant été récompensé par le grade de lieutenant-général . il fut envoyé à Ceuta contre les Infidelles. Il s'y signala et remporta sur eux divers avantages: mais il fut blessé à la cuisse. d'un coup de fusil, et renversé de cheval, dans une sortie, le 21 novembre 1732. Les Maures entre les mains desquels il avoit été laissé , lui coupèrent la tête, et mirent le reste de son corps en pièces. On a de lui des Réflexions Politiques et Militaires, en 14 vol. in-4.°, en espagnol. M. de Vergi a donné une Traduction françoise de cet ouvrage, en 12 vol. in-12. A travers une foule de citations, d'exemples et de traits de morale assez triviaux, on y trouve de bonnes leçons de politique, et des choses utiles aux militaires et aux négociateurs.

SANTAREL ou SANCTAREL, Sanctarellus, (Antoine) jésuite, Italien, né à Adria en 1569, enseigna les belles-lettres et la théologie à Rome, où il mourut vers 1649, âgé d'environ 80 ans. Co fut dans cette ville qu'il publia

en 1625, in-4.°, un Traité Ze hæresi . schismale , apostasid , sollicitatione in Sacramento Pænitentiæ, et de potestate summi Pontificis in his delictis puniendis,... Santarel y enseigne des maximes contraires à l'indépendance des souverains, et y donne au pape un pouvoir exorbitant, non-seulement sur le trône, mais même sur la vie des priuces. La Sorbonne le censura en 1626, et le parlement de Paris le condamna le 13 mars de la même année, à être lacéré et brûlé par la main du bourreau. Plusieurs autres Facultés du rovaume suivirent l'exemple de la Sorbonne. Le fameux docteur Edmond Richer donna en 1629, in-4.0, la relation et le recueil des Pièces que cette affaire produisit. SANTE, Voy. SALUS.

SANTE, (Gilles-Anne-Xavier de la ) jésuite, né près de Rhedon en Bretagne, le 22 décembre 1684, mort en 1762, professa les belles lettres avec distinction au collège de Louis-le-Grand. Nous avons de lui : L Des Harangues latines, 2 vol. in-12, où il y a de jolies choses. On y distingue l'Oraison funèbre de Louis  $oldsymbol{XIV}$ , et celle qui décide de la palme littéraire entre les différens peuples de l'Europe. Ces deux pièces ne sont pas indignes d'un bon orateur. II. Un recueil de vers intitulé: Musæ Rhetorices, en 2 vol. in-12. « On y voit partout ( dit l'abbé des Fontaines ) le savant et ingénieux Père de la Sante. C'est toujours sa précision épigrammatique, sa vivacité antithétique, ses peintures quelquefois burlesques et tou-

jours spirituelles. Ceux qui ai-

slernes, liront ceux-ci avec plai-

sir. Is y trouveront quelquesois la noblesse de Virgite, et plus souvent la facilité d'Ovide. A En effet, la plupart de ses poésies sont élégantes et gracieuses.

SANTERRE , (Jean-Baptiste) peintre, ne à Magny près Pontoise, en 1651, entra dans l'école de Boullongne l'aîné. Les avis de cet habile maître, l'assiduité du disciple, son attentions à consulter la nature, lui acquirent une grande réputation. Co peintre n'a point fait de grandes compositions; son imaginations n'étoit point assez vive pour ce genre de travail : il se contente de peindre de petits sujets d'histoire, et principalement des têtes de fantaisie et des demi-figures. Cet excellent artiste avoit un pinceau séduisant, un dessin correct, une touche finie. Il donnoit à ses têtes une expression gracieuse. Ses teintes sont brillantes. ses carnations d'une fraîcheur admirable, ses attitudes d'uno grande vérité : le froid de soncaractère a passé quelquefois. dans ses ouvrages. Parmi les tableaux qu'il a laissés, celui d'Adam et d'Eve est un des plus beaux qu'il y ait en Europe. Il avoit un Recueil de dessins de Femmes nues de la dernière beauté : il crut, avec raison, devoir le supprimer, dans une maladie. Il mourut à Paris le 21 novembre 1717, à 66 ans.

I. SANTEUL ou SANTEUR, (Jean-Baptiste) né à Paris le 122 mai 1630, fit ses études au collége des Jésuites. Quand il fut en s'hétorique, l'illustre Père Cossart, son régent, étonné de ses heureuses dispositions pour la poésie latine, prédit qu'il deviendroit un des plus grands poètes de sont

siècle ; il jugeoit sur-tout de ses talens, par une pièce qu'il fit dès-lors sur la bouteille de savon. Son amour pour l'étude le fit entrer, à l'age de 20 ans, chez les chanoines-reguliers de l'abbave de Saint-Victor. Son nom fut bientot parmi les noms les plus illustres du Parnasse latin. Il chanta la gloire de plusieurs grands hommes, et il enrichit la ville de Paris de quantité d'Inscriptions, toutes agréables et heureuses. En l'an dix . dans les démolitions du grand Châtelet, on a trouvé sur un marbre noir, celle-ci, en deux vers:

Mie pana scelorum ultrices posuere tribunal i

Sentibus unde tremor, civibus unde ealus.

Le grand Bossuet l'ayant sollicité plusieurs fois d'abjurer les Muses profanes, il consacra son talent chanter les Mystères et les Saints du Christianisme. Il fit d'abord plusieurs Hymnes pour le Bréviaire de Paris. Les Clunistes lui en demandèrent aussi pour le leur; et cet ordre en fut si content, qu'il lui donna des lettres de filiation et le gratifia d'une pension. Quoique Santeul ent consacré ses talens à des sujets. sacrés, il ne pouvoit s'empêcher de versifier de temps en temps sur des sujets profanes. La Quintinie avant donné ses Instructions pour les Jardins, Santeul les orna d'un Poëme, dans lequel les Divinités du Paganisme jouoient le principal rôle. Bossuet à qui il avoit promis de n'employer jamais les noms des Dieux de la Fable, le traita de parjure. Santeul, sensible à ce reproche, p'excusa par une pièce de vers, à la tête de laquelle il fit mettre une vignette en taille-douce. On l'y voyoit à genoux, la corde au cou et un flambeau a la main sur les marches de la porte de l'église de Meaux, y faisant une espèce d'amende honorable. Ce Poëme satisfit le grand Bossuet : mais le poëte eut avec les Jésuites une querelle qui fut difficile à éteindre. Le docteur Arnauld étant mort en 1694, tous les grands poëtes du temps s'empressèrent à faire son Epitaphe. Sonteul ne fut pas le dernier; sa pièce déplut à plusieurs membres de la Compagnie de Jasus. Pour désarmer leur colère il se hata d'adresser une Lettre au P. Jouvenci, dans laquelle il donnoit de grands éloges à la Société, sans rétracter ceux qu'il avoit donnés à Arnauld. Cela ne les satisfit point : il fallut donner une nouvelle pièce, qui parut renfermer encore quelque ambiguité. L'incertitude et la légéreté du poëte, firent naître plusieurs pièces contre lui. Le Père Commire donna son Linguarium ; un Jansémiste no l'épargna pas davantage dans son Santolius panitens. Le chanoine de Saint-Victor, en voulant se ménager l'un et l'autre parti , déplut à tous les deux. Santeul se consola de ces chagrins dans le commerce des gens de lettres et des grands. Les deux princes de Condé, le père et le fils, étoient au nombre de ses admirateurs : presque tous les grands du royaume l'honoroient de leur estime. Louis XIV lui donna des marques sensibles de la sienne en lui accordant une pension. Le duc de Bourbon , gouverneur de Bourgogne, le menoit ordinairement aux Etats de cette province. Samo tout y trouve la most le 5 août 1697, à Dijon, à 66 ans. Dans un repas, son verre fut malignement infecté d'une forte dose de tabac d'Espagne, et à peine l'eut-il avalé, qu'il fut saisi d'une colique violente qui l'emporta, après 14 heures de douleurs les plus aigues. Un page étant venu, dans ses derniers momens, s'iniermer de son état de la part de son Altesse Monseigneur le duc de Bourbon, Santeul, le-vant les yeux au Ciel, s'écria: Tu solus ALTISSIMUS! Il avoit toujours eu des sentimens de religion. Un jour étant à Notre-Dame, et s'amusant à regarder les anciennes figures en bas-relief de la porte de l'Eglise, il dit à Charles Santeul son frère, en touchant un pilier, et en faisant allusion à l'ancienneté du Christianisme : Mon frère, cela est bien vieux pour être faux. Certains passages de l'Ecriture le pénétroient d'une crainte qui se lisoit sur sa figure. Tel est ce mot terrible du prophète Daniel à Balthasar : Positus est in staterd et inventus est minus habens. Son corps fut transporté de Dijon à Paris, dans l'abbaye de Saint-Victor. Le célèbre Rollin orna son tombeau de cette Epitaphe:

Quem superi processom, habuit quem sancta poétam

Relligio : latet hoc marmore Santo-

Me etiam heroas, fontesque, et fin-

Disperat. At eineres quid juyat iste labor?

Fama hominum merces sit yersibus equa profanis:

Mercedem poscunt carmina sacra.

Deum.

Ci git, que la France regrette, Du Parnasse shrétien le célèbre pacte, Santeuil, qui sut d'une brillante

Célébrer tour-à-tour les fontaines, 100 bois,

Les héros... Mais que sert ce travail \$
ses manes ?

L'estime des humains de son mérits épris,

Peut suffire à ses vers profanes: Dieu de ses vers sacrés est seul le digue

Un plaisant lui fit une autre Epitaphe moins flatteuse que la précédente:

> Ci gle le célèbre Santeuil! Muses et Fous, prenez le deuile

Quelques traits qui tenoient de l'extravagance , avoient pu lui mériter cette épitaphe. On raconte qu'ayant passé à Cîteaux, il pria un religieux de cette abbaye de lui montrer l'appartement de la Mollesse, si bien décrit dans le Lutrin de Boileau. Vous y éles, répondit le Bernardin; mais la Mollesse n'y est plus, la Folie a pris sa place. Santeu**l** avoit le visage large, les joues creuses, le menton relevé, le nez épaté, les narines ouvertes, les yeux noirs et gros, le front grand et la tête à demi chauve. Quant aux qualités morales, on a dit de lui tant de mal et de bien , qu'il est difficile de le peindre au naturel. Nous nous bornerons au portrait qu'en a tracé la Bruyère. Voulez-vous quelqu'autre prodige? Concevez un homme facile, doux, complaisant, traitable; et tout d'un coup violent, colère, fougueux, capricieux. Imaginez-vous un homme simple. ingénu, crédule, badin, volage, un enfant en cheveux gris; mais permettez-lui de se recueillir, eu plutôt de se livrer à un génie G 4

qui agit en lui, j'ose dire, sans quily prenne part, et comme a son insu! Quelle verve! quelle élévation! quelles images! quelle latinité! Parlez-vous d'une mome personne, mé direz-vous? Oui, du mime : de Théodas, et de lui seul. Il crie, il s'agite, il se roule à terre, il se relève, il tonne, il éclate; et du milieu de cette tempète, il sort une lumière qui brille et qui réjouit. Disons-le sans figure, il parle comme un fou, et pense comme un homme sage. Il dit ridiculement des choses vraies, et follement des choses sensées et raisonnables. On est surpris de voir naître et éclore le bon sens du sein de la bouffonnerie , parmi les grimaces et les contorsions. Qu'ajouterai-je davantage? Il dit et il fait mieux qu'il ne sait. Ce sont en lui comme deux ames qui ne se connoissent point, qui me dépendent point l'une de l'autre , qui ont chacune leur tour, ou leurs fonctions toutes séparées. Il manqueroit un trait à cette peinture si surprenante, si j'oubliois de dire qu'il est toutà-la-fois avide et insatiable de louanges, prêt de se jeter aux yeux de ses critiques et dans le fond assez docile pour profiter de leurs censures. Je commence à me persuader moi-même que j'ai fait le portrait de deux personnages tout différens. Il ne seroit pas même impossible d'en trouver un troisième dans Théodas ; car il est bon homme. » En effet, il recevoit ordinairement les avis avec docilité : mais si l'on ne saisissoit pas le moment favorable, il répondoit avec nigreur. On prétend qu'un religieux de Saint-Victor, confrère de Santeul, lui montra des vers où se trouvoit le mot Quoniam qui est une expression tout-à-fait prosaique. Santeul, pour le railler, lui récita tout un Pseaume où se trouve vingt fois le mot Quoniam Lomino, quoniam bonus; quoniam in saculum misericordia ejus; quoniam salutare tuum, etc.) Ce religieux piqué, lui répliqua sur-le-champ par ces mots de Virgile:

Insanire libet quonium tibi.

Il n'accueilloit pas mieux les avis sur ses mœurs, que les censures de ses ouvrages. Le grand Bossuet lui ayant fait quelques reproches, finit en lui disant: Votre vie est peu édifiante, et si j'étais votre supérieur, je vous enverrois dans une petite cure dire votre bréviaire. - Et moi, reprit Santeul, si j'étois Roi de France. je vous ferois sortir de votre Germigni, et vous enverrois dans l'île de Pathmos faire une nouvelle Apocalypse.... Parmi la foulo d'anecdotes, vraies ou fausses, dont on a chargé les commentaires qu'on a faits sur le portrait que nous a fourni la Bruyère, nous nous bornerons à en rapporter encore quelques - unes. Quoique Santeul zit été souvent pressé de se faire ordonner prêtre. il n'a jamais été que sous-diacre. Cela ne l'empêcha pas de prêcher dans un village, un jour que le prédicateur n'avoit pu s'y trouver. A peine fut-il monté en chaire. qu'il perdit son sujet de vue, et so brouilla; il se retira, en disant : Javois encore bien des choses à vous dire; mais il est inutile de vous précher davantage, vous n'en deviendriez pas meilleurs.... Sauteul fit un jour des vers pour un écolier, et celui-ci demandant à qui il avoit tant d'obligation, le Victorin répondit : Si on le demande qui a fail ces vers, tu n'as qu'à dire que c'est le diable. Voici le sujet sur lequel travailloit l'écolier. Un jeune enfant, fils d'un boucher, prend dans un mouvement de colère un couteau, et égorge son cadet; la mère, en furie, le jette dans une chaudière d'eau bouillante. Hors d'elle-mème, elle se pend; et le père, saisi d'horreur de ce spectacle, en meurt de douleur. Il s'agissoit d'exprimer cette affreuse aventure en peu de vers. Santeul la rendit ainsi :

Alter cum puero, mater conjuncta marito, Cultello, lymphå, fune, dotore caduni.

Santeul n'attendoit pas qu'on louât ses vers; il en étoit tou-jours le premier admirateur. Il disoit, que « quoiqu'il n'y eût point de salut hors de l'Eglise pour personne, il étoit excepté de cette règle, parce qu'il étoit obligé d'en sortir pour faire le sien, y entendant ses Hymnes avec trop de complaisance. » Boileau, témoin des contorsions et des grimaces qu'il faisoit lorsqu'il déclamoit ses hymnes, fit an jour cette épigramme:

A voir de quel air effreyable, Roulant les yeun, tordant les mains, Santeul nous lit ses Hymnes vains; Diroit-on pas que c'est le Diable Que Dieu force à louer les Saints?

Etant à Port - Royal, oh l'on chantoit ses hymnes, un paysan à côté de lui ne chantoit pas, mais beugloit. Tais-toi, lui dit Santenl, tais-toi, bœuf! laisse chanter les Anges... Ce poête répétoit souvent, dans son enthousiasme: Je ne suis qu'un atome, je ne suis rien; mais si je savois avoir fait un mauvais vers, j'irois

tout-à-l'heure me pendre à la Greve. [ Voy. III. PERRIER, et II. RAPIN. ] Quelques-uns de ses rivaux ont prétendu néanmoins que l'invention de ses poésies n'étoit point riche; que l'ordre y manquoit; que le fonds en étoit sec, le style quelquefois rampant: qu'il y avoit beaucoup d'antithèses puériles, de gallicismes, et sur-tout une enflure insupportable. Mais cette censure est trop forte. Quoiqu'il n'ait pas toujours dans ses vers héroïques, la richesse de l'expression et du coloris de Rollin et de Commire, et qu'il ait quelques vers durs et des mots inconnus aux anciens, on peut assurer qu'en général sa poésie est riante, naturelle, brillante. Il est vraiment poete, suivant toute la signification de co mot. Ses vers se font admirer par la noblesse et l'élévation des sentimens, par la hardiesse et la beauté de l'imagination, par la vivacité des pensées, par l'énergie et la force de l'expression. Voyez Coffin, et RABUSSON. Il a fait des poésies profanes et des Poésies sacrées. Les premières renferment des inscriptions, des épigrammes, et d'autres pièces d'une plus grande étendue. Les secondes consistent dans un grand nombre d'Hymnes, dont quelquesunes renferment de beaux élans de poésie. Cependant un homme d'esprit et de goût fait une critique d'un de ses plus beaux ouvrages en ce genre, qu'on pourroit appliquer à quelques autres de ses Hymnes plus remplies d'esprit et d'imagination que d'onction et de sentiment. Il trouve la première strophe de STUPETE, GENTES! chargée d'antithèses qui se succèdent de trop près. Ni Horace, ni Pindare n'ont aucune strophe qui

soit dans ce goût. Mais ces poétes trouvoient dans la mythologie antique, des images que notre religion interdisoit à Santeul; et il est difficile de n'être pas frappé, dans cette même hymne critiquée. de ce magnifique début d'un Dieu devenu victime, d'un Législateur soumis à la loi. Plusieurs de ses pièces ont été mises en vers françois. Ces traductions ont été recueillies dans l'édition de ses Œuvres, en 3 vol. in-12, Paris, 1729, sons ce titre : Joannis Baplisla SANTOLII, Victorini, Operum emnium editio tertia , in qua reliqua Opera nondum conjunctim edita reperiuntur; apud fratres Barbou, vid Jacobed, sub signo Ciconiarum; cum notis, curd Andreæ Francisci Bilhard, Magistri in artibus Universitatis Parisiensis. Ses Hymnes forment un 4e volume in-12. Celles - ci ont été traduites en françois, par M. l'abbe *Poupin* , 1760 , in-12. On a publié, sous le titre de Santoliana, ses aventures et ses bons mots. Ce recueil est de la Mon-Boye.

II. SANTEUL, (Claude) frère du précédent, né à Paris en 1628. et mort dans cette ville le 29 septembre 1684, à 57 ans, demeura long-temps au séminaire de Saint-Magloire, en qualité d'ecclésiastique séculier, ce qui lui sit donner le nom de Santolius Maglorianus; et se fit autant estimer par ses talens pour la poésie, que par son érudition et sa piété exemplaire. Il étoit aussi doux que son frère étoit impétueux. On a de lui de belles Hymnes, qu'on conserve en manuscrit dans sa famille, en 2 vol. in-4.°; et une bonne Piece de vers, imprimée avec les ouvrages de son frère.

III. SANTEUL, (Claude) par rent des précédens, marchand et échevin à Paris, mort vers 1729, a fait des Hymnes, imprimées à Paris, 1723, in-8.º Si la facilité de faire des vers latins étoit héréditaire dans cette famille, le génie ne l'étoit point: car les poésies de l'échevin n'ont ni la verve, ni l'enthousiasme de celles du chanoine de Saint - Victor.

## SANTIS, Voyez DOMNICO.

SANTORINI, ( Jean-Dominique) professeur en médecine. et démonstrateur d'anatomie à Venise, s'est distingué au commencement du xviiie siècle par ses découvertes anatomiques. Il a poussé ses recherches, sur-tout sur les muscles, à un point auquel les plus habiles anatomistes n'ont pu atteindre. Ses ouvrages sont : L. Opuscula medica de structura es motu fibræ, de nutritione animali. etc. Venise, 1740, in-8, II. Observationes medica, Venise, 1724, in-4.°; Leyde, 1739, in-4.°, avec figures. Haller, qui parle avec éloge de Santorini, appelle ces observations, minutas, doctas et divites.

SANTORIUS ou SANCTORIUS. professeur de médecine dans l'université de Padone, né à Capo d'Istria en 1561. Après avoir longtemps étudié la nature, il reconnut que le superflu des alimens. étant retenu dans le corps, produisoit une foule de maladies. La transpiration par les pores lui parut lè plus grand remède que la médecine pût employer dans ces occasions. C'est ce qui l'engagen à faire des expériences, pour convaincre les esprits de cette vérité. Il se mettoit dans une balance, après avoir pesé les alimens qu'il prenoit; et par ce moyen, il tàsha de parvenir à déterminer la goids et la quantité de la transpiration insensible. Son sýstème ne se vérifie point aussi généralement qu'il a voulu le persuader, parce que la diversité des climats et des températures des saisons, des alimens, différencie extrêmement la transpiration insensible; et par-là les conséquences qu'il tire de ses observations, ne sont pas toujours exactes. Ce fut à ce sujet qu'il composa son petit traité, intitulé; de Medicina statica Aphorismi, à Venise, 1634, in-16. L'édition donnée par Noguez, en 1725, 2 vol. in-12, avec les Commentaires de *Lister* et de *Baglivi* , est la meilleure. On estime aussi celle de 1770, in-12, par M. Lurry. Cet ouvrage intéressant est tout fondé sur l'expérience. Il a été traduit en françois par le Breton, sous ce titre : la Médecine statique de Sanctorius, ou l'Art de conserver la santé par la transpiration; et imprimé à Paris en 1722, in-12. On a encore de ce médecin : Methodus vitandorum errorum qui in Arte medica contingunt, etc à Venise, 1630, in-4,° Cet estimable auteur mourut à Venise en 1636, à 75 ans, après avoir légué un revenu considérable au collége des médecins de Venise, qui, par reconnaissance, fait prononcer tous les ans un discours à sa louange.

SANTRITTER, (Jean-Lucile) savant Vénitien, prit le nom d'Hippodamas, et léva l'une des premières imprimeries dans sa patrie. Les éditions qu'il publia, remontent à 1480. Santritter fut tout-à-lafois mathématicien, astronome et poête. Il a publié divers opuseules.

SANUTI, (Marin) fils d'un génateur de Venise, fut chargé d'affaires importantes dans sa république, et s'en acquitta avec honneur. Ses principaux ouvrages sont : I. Une Histoire des Magistrats Vénitiens, en latin. II. Une histoire ou relation de Bello Gallico, en latin et en italien. III. Les Vies des Doges de Venise, depuis 421 jusqu'en 1493. Cet ouvrage, qui est fort considérable, se trouve dans le XXII<sup>a</sup> tome de la Collection de Muratori, qui fait cas de cet écrivain. Il mourut vers le commencement du XVI<sup>a</sup> siècle.

SANUTO, (Marin) Vénitien, après plusieurs voyages dans la Palestine et dans l'Orient, présenta au pape Jean XXII, en 1321, quatre Cartes géographiques , l'uno de la mer Méditerranée, la seconde de la terre et de la mer . la troisième de la Terre-sainte, et la quatrième de l'Egypte. Il présenta en même temps un ouvrage intitule : Liber secretorum fidelium Crucis super Terræ-sanctæ recuperatione et conservatione. Il y expose les motifs et la manière de conquérir la Terre-sainte, et fait une description de ce pays. Il étoit zélé pour le recouvrement de ces provinces si chères aux Chrétiens. On a encore les Lettres qu'il a écrites à ce sujet à plusieurs potentats. Elles sont pleines d'un zèle vif pour la réunion des Grecs avec l'église de Rome, et intéressantes pour l'histoire de ce temps. Voyez FLBURY, liv. 92 et 93.

SANZ, (N.) Dominicain Espagnol, se consacra aux missions, arriva à la Chine en 1715, et y prêcha l'Evangile pendant 15 ans. Il fut fait évêque de Mauricastre, puis élu vicaire apostolique pour la province de Fokien. L'empereur ayant banni les missionnaires en 1732, le P. Sans se ratira à Ma

cao; il sortit de sa retraite en 1738, et travailla de nouveau avec beaucoup de zèle. Il fut arrêté par ordre du vice-roi avec quatre autres Dominicains; ils furent maltraités d'une manière inouie, et condamnés à perdre la tête. L'évêque fut exécuté le 26 mai 1747. Benoît XIV fit un discours touchant sur sa mort courageuse, dans un consistoire tenu le 16 septembre 1748.

SAPHIRA, Voy. RHINSAULD.

SAPHO, de Mitylène, ville tle l'île de Lesbos, excella dans la poésie lyrique. La beauté de son génie la fit surnommer la dixième Muse. Ses concitoyens ne crurent pouvoir mieux marquer leur admiration', qu'en faisant graver son image sur leur monnoie. On a beaucoup célébré la délicatesse, la douceur, l'harmonie, la tendresse et les graces infinies de ses vers. D'un assez grand nombre de pièces qu'elle avoit composées, il ne nous en reste que deux,qu'on imprime ordinairement avec les Poésies-d'Anacréon; et qui l'ont été séparément, à Londres, 1733, in-4.°, avec les notes de Christian Wolffius. Ces morceaux ne démentent point les éloges qu'on lui a donnés. Ceux à qui le grec n'est pas familier, peuvent juger de la beauté de l'original, par la belle Traduction d'une de ces pièces, donnée par Despréaux (Traité du Sublime : ) Heureux qui, près de toi, pour toi seule soupire, etc. On lui reproche d'avoir été trop libre dans ses mœurs et dans sa poésie. On rapporte qu'ayant trouvé dans Phaon, jeune homme de Lesbos, une opiniatre résistance à ses désirs, elle se précipita dans la mer, du haut du promontoire de Leucade, dans l'Acarnanie. Elle avoit été mariée à Cercale, riche habitant de l'île d'Andros. C'est de Sapho que le vers Saphique a tiré son nom. Elle florissoit vers l'an 600 avant J. C. (Voyez le Parnasse des Dames, par Sauvigny.)

I. SAPOR Ier, roi de Perse, successeur d'Artaxercès son père, l'an 238 de J. C., ravagea la Mésopotamie, la Syrie, la Cilicie, et diverses autres provinces de l'empire Romain; et sans la vigoureuse résistance d'Odenat, capitaine, puis roi des Palmyréniens, il se seroit rendu maître de tout l'Orient. L'empereur Gordien le jeune le contraignit de se retirer dans ses états; mais Philippe qui se mit sur le trône impérial après avoir assassiné Gordien, en 244, fit la paix avec Sapor. L'empereur Valérien sous lequel il recommença ses hostilités, marcha contre lui et eut le malheur d'être vaincu et fait prisonnier l'an 260. Le féroce vainqueur le traita avec la plus grande cruanté. [ Voyez VALÉRIEN. ] Odenat, instruit de ses barbaries, joignit ses forces à celles des Romains, reprit la Mésopotamie, Nisibe, Garrhes et plusieurs autres places sur Sapor. qu'il mit en fuite. Il poursuivit son armée, la tailla en pièces, enleva ses femmes et son trésor, et le poursuivit lui-même jusque sous les murs de Ctésiphon. Sapor no survécut guère à cette défaite. II fut assassiné par les Satrapes en 269, après un règne de 32 ans, laissant une mémoire odieuse.

II. SAPOR II, roi de Perse, et fils posthume d'Hormisdas II, fut déclaré en 310, son successeur avant que de naitre. Il fit des courses dans l'empire Romain, et prit la ville d'Amide en 359. Après avoir defait l'armée Romaine, a

ascita une horrible persécution ontre les Chrétiens. Les Mages et les Païens lui persuadèrent qu'ils étoient ennemis de l'état ; et sous ce prétexte, il abandonna ces innocentes victimes à leur cruauté. Cependant ce barbare faisoit toujours des incursions sur les provinces de l'empire Romain. Constance arrêta ses progrès. Ju-Lien le poursuivit jusque dans le centre de ses états; mais Jovien fut obligé, en faisant la paix avec lui, de lui laisser Nisibe et plusieurs autres villes. Le roi de Perse renouvela la guerre en 370, se jeta dans l'Arménie et défit l'empereur Valens; enfinil mourut sous l'empire de Gratien en 380, redouté et détesté.

III. SAPOR III, fils du précédent; succéda en 384, à son onele Artaxercès, roi après Sapor II. Il n'eut ni la barbarie, ni la prospérité de ses prédécesseurs, et fut obligé d'envoyer des ambassadeurs à Théodose le Grand pour lui demander la paix. Ce prince mourut en 389, après 5 ans et 4 mois de règne.

## SAPRICE, Voyez I. NICE-

I. SARA, étoit nièce d'Abraham; son oncle l'épousa à l'àge de 20 ans. Sa beauté extraordinaire l'exposa à être déshonorée par deux rois puissans, l'un d'Egypte, l'autre des Philistins; mais Dieu la protégea, et ne permit pas que es deux ravisseurs lui fissent le moindre outrage. Dieu ayant envové trois Anges sous la forme d'hommes à Abraham, pour lui renouveler ses promesses, ils lui dirent que Sara auroit un fils; cette promesse s'accomplit, quoiqu'elle fût àgée de 90 ans, et elle

mit au monde Isaac. Sa mort arriva quelques années après la fameuse épreuve que Dieu fit de la foi d'Abraham, en lui commandant d'immoler son fils unique. Elle étoit àgée de 127 ans. Abraham l'enterra dans un champ qu'il avoit acheté d'Ephron l'Amorrhéen, à Arbée, où depuis fut bàtie la ville d'Hébron. Il y avoit dans ce champ une caverne, dont il fit un sépulcre pour lui et sa famille. Nous finirons cet article par les observations de D. Calmet. sur la conduite d'Abraham et de Sara auprès des rois d'Egypto et des Philistins. Abraham, dit ce commentateur, sembloit exposer Sara à l'adultère, et Saraparoissoit y consentir en prenant le titre de sœur et non de femme d'Abraham. On a de la peine à les justifier. On croit y voir du mensonge, du déguisement, et une trop grande facilité dans Abraham d'exposer la pudeur de son épouse, et dans Sara d'y consentir. Origène dit , que ce patriarche nonseulement fit un mensonge, mais même qu'il trahit et abandonna la chasteté de son épouse. Fauste le Manichéen , appelle Abraham / un infâme marchand de la pudeur de sa femme, qu'il vend à deux rois pour satisfaire son avarice. S. Chrysosiome, en tachant d'excuser Abraham et Sara, convient néanmoins que ce patriarche exposa Sara à commettre un adultère, et que Sara consentit à s'exposer à ce danger. S. Augustin a été plus indulgent ; il fait l'apologie d'Abraham, en disant, 1º qu'il ne mentit point, lorsqu'il dit que Sara étoit sa sœur; elle l'étoit en effet. Il tut seulement une vérité qu'il n'étoit pas obligé de découvrir : 2º exposé à-la-fois à deux dangers, l'un de perdre la

vie, et l'autre de voir enlever sa femme : de deux maux il choisit le moindre , laissant à la Providence le soin de conserver l'honneur de son épouse, et sachant d'ailleurs qu'étant aussi vertueuse qu'elle l'étoit, si elle souffroit quelque atteinte à sa chasteté, sa volonté n'y auroit aucune part; et que l'adultère étant très-involontaire de la part de l'épouse et de l'époux, il seroit aussi sans crime et sans infamie. Cette apologie n'a pas plu à Bayle; et l'on a trouvé un peu extraordinaire qu'un auteur souvent aussi licencieux que l'Arétin dans ses expressions, füt plus rigoureux qu'un Père de l'église dans ses jugemens.

II. SARA, fille de Raguël et d'Anne, de la tribu de Nephthali, avoit été mariée successivement à sept maris, qu'un Démon avoit tués l'un après l'autre aussitôt qu'ils avoient voulu la toucher. Elle épousa Tobie à qui elle avoit été réseryée, et que Dieu préserva. Elle en eut plusieurs fils et plusieurs filles.

SARASA, (Antoine Alphonse de ) disuite, né à Nieuport en 1618, de parens Espagnols, et mort à Anvers en 1667, est auteur d'un ouvrage traduit en françois sous ce titre: l'Art de se tranquilliser dans tous les événemens de la vie, Strasbourg, 1752, in-8.°; l'original, à Cologne, en 1676, in-4.°, sous le titre d'Ars semper gaudendi. On prétend que Leibnitz y puisa l'idée de son meilleur Monde.

I. SARASIN, (Jean-François) né en 1604 à Hermanville sur la mer, dans le voisinage de Caen, avoit une imagination brillante, et travailloit avec beaucoup de facilité. Il n'étoit jamais déplacé; le tendre, le galant, l'agréable,

l'enjoué, le sérieux, lui conve noient également. Toujours intéressant, il étoit recherché des dames, des gens de lettres, et des personnes de cour. Sarasin étoit secrétaire et favori du prince de Conti. Le maire et les échevins d'une ville étant venus pour haranguer le prince, l'orateur resta court à la seconde période, sans pouvoir continuer son compliment. Sarasin saute aussitôt du carrosse où il étoit avec le prince de Conti, se joint au harangueur et poursuit la harangue, l'assaisonnant de plaisanteries si fines et si délicates, et y mêlant un style si original, que le prince ne put s'empêcher de rire. Le maire et les échevins remercièrent Sarasin de tout leur cœur, et lui présentèrent par reconnoissance le vin de la ville. Ce poëte s'étant mélé d'une affaire qui déplut au prince de Conti, il encourut sa disgrace. On prétend qu'il en mourut de chagrin à Pézenas en 1654, à 51 ans. Pellisson, son ami. passant par cette ville quatre ans après sa mort, se transporta sur sa tombe, l'arrosa de ses larmes, lui fit faire un service, fonda un anniversaire, tout Protestant qu'il étoit alors, et célébra ses talens dans cette Epitaphe:

Pour écrire en styles divers, Ce rare esprit surpassa tous les autres, Je n'en dis pas plus : car ses vers Lui font plus d'honneur que les nôtres.

Sarasin avoit épousé une femme d'une humeur insupportable, et dont il se sépara; aussi demandoit-il souvent si on ne trouveroit jamais le secret de perpétuer le monde sans femme. Le métier de bel esprit le fatiguoit quelquefois: « J'envie, disoit-il, le sort de mon procurear, qui fait forfune, et commence toutes ses lettres par ces mots : Jai reçu l'honneur de la vôire, sans que personne v trouve a redire. » On a de Sarasin des Odes, parmi lesquelles on distingue celles sur la bataille de Lens et sur la prise de Dunkerque; des Eglogues, des Elégies, des Stances, des Sonnets, des Epigrammes, des Vaudevilles, des Chansons, des Madrigaux, des Lettres; un poeme en quatre chants, intitalé : la Défaite des bouts rimés. On a aussi de lui quelques ouvrages mélés de prose et de vers, comme la Pompe funèbre de Voiture : production qu'on a beaucoup vantée autrefois, et qui ne paroît aujourd'hui qu'un mélange bizarre de latin, d'espagnol, d'italien, de françois moderne et de vieux françois. En général il y a de la facilité dans ses poésies, et quelquefois de la délicatesse; mais elles manquent de correction, de goût et de décence. Quelques-unes de ses pièces, telles que le Directeur, l'Epigramme sur le Curé, etc. sentent la debauche. Ses fragmens de Wande poésie, cités par M. Clément dans ses Lettres à Voltaire et dans le Journal François, offrent de vraies beautés, et respirent le bon goût de l'antique ; mais ce ne sont que des fragmens, et ces pièces dans leur totalité ne sont pas parfaites. Despréaux jugeoit bien de ce poëte, lorsqu'il disoit que Sarasin avoit en lui la matière **L'un e**xcellent esprit, mais que la forme n'y étoit pas. Ses ouvrages en prose sont : I. L'Histoire de la Conspiration de Walstein; production chargée d'antithèses et pleine d'esprit, mais dénuée de cette simplicité noble, qui est le premier ornement du genre

historique. II. Un Traité du nom et du jeu des Echecs, dans lequel on trouve des recherches. III. Histoire du siége de Dunkerque par Louis de Bourbon, prince de Condé. Ses ŒUVRES furent recueillies par Ménage, en 1656, Paris, in-4.°, et 1685, 2 vol. in-12. Le Discours préliminaire est de Pellisson: Voyez son article, à la fin.

II. SARASIN, Voyez SARARASIN.

SARAVIA, (Adrien) né à Hesdin en Artois, vers l'an 1530, ministre Protestant et professeur à Leyde, entra dans la conspiration qui devoit livrer cette ville à Robert de Leicestre. Il se sauva en Angleterre, où il fut nommé à un canonicat de Cantorbéri. Il y mourut en 1612. Ses ouvrages réunis en un vol. in-fol. imprimé en 1611, ont pour titre: Diversi Tractatus Theologici. Pierre Burman représente Saravia comme un homme inconstant, avare et ambitieux.

SARAZIN , ( Jacques ) sculpteur, né à Noyon en 1598, se rendit à Paris, et ensuite à Rome, pour se perfectionner dans son art. Ce maître se distingua aussi dans la peinture. De retour en France, il décora plusieurs églises de Paris, des fruits de sa palette et de son ciseau. Parmi le grand nombre d'ouvrages qu'il a faits pour Versailles, nous ne citerons que le magnifique groupe de Remus et de Romulus, allaités par une chèvre. C'est encore ce célèbre artiste qui nt le groupe si estimé qu'on voit à Marly, lequel représente deux enfans qui jouent avec une chèvre. Sarazin mourut à Paris le 4 décembre 1660, à 62 ans. Yoy. Gouson.

SARBIEWSKI, (Matthias-Casimir ) Sarbievius, né dans le duché de Masovie en 1595, de parens illustres, se sit jésuite en 1612. Envoyé à Rome, il s'y livra à l'étude des antiquités et à la poésie. Quelques Odes latines qu'il présenta à Urbain VIII, lui méritèrent l'honneur d'être choisi pour corriger les Hymnes que le Saint-Père vouloit employer dans le nouveau Bréviaire qu'il faisoit faire. De retour en Pologne, Sarbiewsiii professa successivement les humanités, la philosophie et la théologie à Wilna. Quand il s'y fit recevoir docteur, Ladislas V, roi de Pologne, qui y assistoit, tira l'anneau qu'il avoit au doigt pour le lui donner, et le choisit peu de temps après pour son prédicateur. Ce prince prenoit tant de plaisir à sa conversation, qu'il le mettoit de tous ses voyages. Ce jésuite mourut en 1640, à 45 ans. Il avoit fait une étude particulière des poëtes latins. On assure qu'il avoit lu Virgile 60 fois, et les autres plus de 30. Nous avons de lui un recueil de Poésies Latines. On en a donné une édition élégante, à Paris, chez Barbou, en 1759, in-12. On y trouve iv livres d'Odes, un livre d'Epodes, un de Vers Dithyrambiques, un autre de Poésies diverses, et un d'Epigrammes. On estime surtout les vers lyriques, quoiqu'on y trouve quelquefois des figures gigantésques, des écarts ridicules, et que le style n'en soit pas toujours correct; mais il a de la chaleur et de l'élévation. Ses Epigrammes sont ons sel, et ses vers Dithyrambiques manquent de goût et d'élégance. L'auteur avoit commence un Poeme épique, qu'il avoit intitulé l'Eschiede, et qu'il avoit déjà distri-

bué en 12 livres comme l'Encides mais il n'eut pas le temps de l'achever.

SARCER, (Erasme) theologien Lutherien, ne à Anneberg en Saxe l'an 1501, et mort en 1559, a 58 ans, fut surintendant et ministre de plusieurs églises. On a de lui : I. Des Commentaires sur une partie de l'Ancien Testament. II. Ûn Corps du Droit Matrimonial, et plusieurs autres écrits. Guillaume SARCER son fils, pasteur à Islèbe, et Reinier SARCER, recteur à Utrecht. mort en 1597, à 57 ans, auteurs l'un et l'autre de quelques ouvrages oubliés, doivent être distingues d'Erasme Sarcer.

SARDANAPALE, fameux roi d'Assyrie, est, selon quelquesuns, le même prince que Phul, dont il est parlé dans l'Ecrituresainte. Son nom est encore consacré pour caractériser les princes uniquement occupés de leurs plaisirs. Arbaces, gouverneur de Médie, ayant vu Sardanapale dans son palais, au milieu d'une troupe d'eunuques et de femmes débauchées, habillé et paré luimême comme une courtisane. tenant une quenouille entre ses mains, fut si indigné de cet infame spectacle, qu'il forma contre lui une conspiration. Bélésis, gouverneur de Babylone, et beaucoup d'autres avec lui, entrèrent dans ses vues. Le roi, obligé de prendre les armes , remporta d'abord quelques avantages sur les rebelles : Il fut ensin vaincu, et se sanva dans Ninive, qui fut bientôt assiégée par les révoltés. Dans ce même temps, les débordemens du Tigre renversèrent une partie des murs de cette ville. Surdanapule, réduit à la dernière extrémité

entrémité s'enferma dans son palais, et fit élever un grand bûcher, où il se précipita avec ses femmes, sés eunuques et ses trésors, vers l'an 770 avant J. C., après un règne de 20 années. Le royaume d'Assyrie perdit tout son éclat sous ce prince. Cette décadence fut produite non-seulement par sa mollesse et sa négligence, mais encore par le pouvoir trop étendu qu'il donnoit aux gouverneurs sur les grandes provinces. Ces gouverneurs devinrent d'autant plus facilement les maîtres. que les monarques Assyriens, au lieu de s'exercer à l'art militaire et de soutenir leur autorité par eux-mêmes, remettoient les rênes de l'empire à des ministres, pour s'endormir dans une oisiveté voluptueuse. Voilà à - peu - près ce que les anciens racontent de Sardanapale; mais quelques savans révoquent en doute les circonstances de l'histoire de ce prince. On trouve, dans les Observationes Hallenses, une Dissertation en son honneur, intitulée: Apologia Sardanapali; cette Apologie ne doit pas plus faire d'impression sur les gens sensés, que l'Eloge de l'ivresse ou de la hevre. Des débris de l'empire de Sardanapale, se formèrent les royaumes de Médie, de Ninive et de Babylone.

SARGET, (Pierre) religieux Augustin, né à Lyon, publia au commencement du xvie siècle quelques écrits: I. L'Abrégé des temps, traduction du Fasciculus temporum. II. Le Miroir de la vie humaine, traduction de l'ouvrage espagnol de Rodéric, éveque de Zamora. III. Les Fleurs des temps passés. IV. Bélial. C'est an procès curieux entre Dieu et

Tome XI.

le Diable, pour savoir à qui appartiendra la souveraineté du monde. On y trouve des témoins, des arbitres; et toutes les formes judiciaires du temps. L'auteur du poème de la *Christiada* paroît avoir-employé plusieurs idées de ce singulier ouvrage.

SARISBERI, Salisberi ou Sa-LISBURI, ( Jean de ) Sarisberiensis, ne en Angleterre vers l'an 1110, vint en France à l'âge de 16 à 17 ans. Le roi son maître l'envoya à la cour du pape Eugène III, pour ménager les affaires d'Angleterre. Rappelé dans son pays, il recut de gran-. des marques d'estime de Thomas Becquet, grand chancelier du royaume. Ce ministre avant été. fait archevêque de Cantorberi, Jean le suivit et l'accompagna dans tous ses voyages. Lorsque ce prélat fut assassiné dans son église l'an 1170, *Sarisberi*, voulant parer un coup qu'un des assassins portoit sur la tête du prélat, le reçut sur le bras. Quelques années après, il fut élu évêque de Chartres, s'y acquit une grande réputation par sa vertu et par sa science, et y mourut l'an 1182, âgé d'environ 71 ans. C'étoit un des plus beaux esprits de son siècle. Il nous reste de lui plusieurs ouvrages. Le principal est un Traité intitulé : Polycraticus, sivè de nugis Curialium et vestigiis Philosophorum, à Leyde, 1639, in-8.º Cet ouvrage fut traduit en françois l'année suivante. in-4.°, par Mezeray, sous .le titre de Vanités de la Cour. On y trouve beaucoup de lieux communs sur les grands. Les réflexions de l'auteur, aujourd'hui triviales durent plaire beaucoup de son temps. Voyez V. Adrien.

SARNELLI, (Pompée) né à Polignano dans le royaume de Naples, en 1649, mort en 1720, devint évêque de Biseglia, et a publié quelques ouvrages estimés sur les antiquités ecclésiastiques. Les principaux ont pour titre: L. De la vie commune des Clercs, 1688. II. Lettres Ecclésiastiques, 3 vol. in-4.º

## SARNO, Voyez Coppola-

SARPEDON, roi de Lycie, fils de Jupiter, et de Laodamie fille de Bellérophon, se distingua au siège de Troye, où il porta du secours à Priam, et fut tué par Patrosle. Les Troyens, après avoir brûlé son corps par ordre de Jupiter, en gardèrent précieusement la cendre.

SARPI, (Pierre-Paul) commer sous le nom de FRA-PAOLO, ou de Pauz de Venise, naquit dans cette ville le 14 août 1552. Un religieux Servite, charmé de la pénétration et de la facilité de son esprit, le fit entrer dans son ordre en 1564. Sa réputation se répandit bientôt dans noute l'Italie: les papes, les cardimaux, les princes, lui donnèrent des marques de leur estime. On étoit surpris qu'un jeune homme Joible et délicat, pût savoir tant de choses dans un âge si peu avancé. Outre qu'il possédoit les langues, les mathématiques, la philosophie et la théologie, il avoit fait de grands progrès dans la médecine et dans l'anatomie. Quelques auteurs ont prétendu qu'il avoit découvert le premier la circulation du sang. Son mérite le sit élever aux principales charges de son ordre, comme à celle de provincial, qu'on lui confia en 1779, quoiqu'il n'eût que 27 ans. Les querelles de la république de Venise avec le pape

Paul V, suscitèrent des affaires extrêmement fâcheuses au père Sarpi, qui étoit alors le théologien et le conseil des Vénitiens. Le pape lui ordonna en 1606, de venir à Rome, et sur son refus il l'excommunia. Ce coup n'étonna pas ce moine citoyen, qui soutint vigoureusement les droits de sa patrie, de vive voix et par écrit. Il fut un jour attaqué sur le pont de Saint-Marc par cinq assassins. qui le percèrent de trois coups de stylet, et s'enfuirent dans une barque à dix rames qui leur étoit préparée. Un assassinat si bien concerté, la fuite des meurtriers assurée avec tant de précaution. tout marquoit évidemment qu'ils avoient obéi aux ordres de quelques hommes puissans. La république porta alors de rigoureuses peines contre ceux qui attenteroient à sa vie. Elle le perdit le 14 janvier 1623, à 71 ans. Le peuple, extrêmement passionné contre la cour Romaine, fit des vœux surson tombeau comme sur celui d'un saint. Ses mœurs étoient pures comme l'assurent divers biographes; sa doctrine l'étoit biens moins. Quand on ne seroit pas convaincu par ses propres lettres. qu'il cachoit, sous son habit de Servite, la façon de penser des ministres de Genève, on le soupconneroit facilement, par la lecture de son Histoire du Concile de Trente, où il ne garde aucune mesure. Le P. le Courayer, som traducteur, avoue que Sarpi étois. catholique en gros et protestant en détail. « Il observoit, ajoute-t-il... de la religion romaine, tout ce qu'il en pouvoit pratiquer. Il s'asservissoit sans répugnance à l'autorité de l'église, dans toutes les choses de discipline; mais il désirojt aussi qu'on les rectifiat. Dens

les choses dont il croyoit pouvoir se dispenser, il avoit soin de ne point scandaliser les foibles. Il regardoit la réformation comme le seul moyen d'abaisser Rome, et l'abaissement de Rome comme l'unique voie de faire refleurir la pureté de la religion. On ne l'a donc point calomnié, lorsqu'on a dit qu'il étoit calviniste au fond du cœur. Personne n'a développé avec plus d'art et de sagacité les intrigues de la cour de Rome, que l'historien du concile de Trente : mais en décrient cette cour, il devoit respecter l'autorité des pontifes. » La meilleure édition de l'original de cette Histoire, en italien, est celle de Londres, 1619, in-folio; et en latin, 1620, in-fol., de la version d'Adam Neuton. Ecossois. La traduction françoise du P. le Courayer, est de 1736, en 2 vol. in-4.°, réimprimés en 3, et il y a ajouté des Notes encore plus hardies que le texte. Pour proliter de cet ouvrage curieux, intéressant, et semé d'anecdotes recherchées, il faut lire en même temps l'Histoire du même concile par le cardinal Pallavicini. Cet auteur reproche à Sarpi plus de 360 erreurs dans les dates dans les noms et dans les faits. Ils sont à la vérité d'accord pour l'essentiel: mais la manière dont ils présentent les événemens est bien différente. Quoi qu'il en soit, le talent des deux historiens est plus différent ençore. L'histoire de Fra-Paolo est, à l'égard de l'ordre, un modèle qu'on ne peut trop étudier et méditer : c'est le jugement qu'en porte l'abbé de Mubly. « Il s'agit, dit-il. de développer la politique tortueuse de la cour de Rome, les intrigues des légats, la servitude des évêques ultramontains. Il s'agit de faire haranguer des théolo-

giens dont la scholastique épouvante les oreilles et la raison. H s'agit de peindre l'obstination des novateurs, et de donner une idée des guerres fatales qui continuent. et des états qui craignent ou désirent les décisions du concile. Voyez avec quel art l'historien arrange et dispose les événemens qu'il met sous nos yeux. Voyez avec quelle simplicité tout ce chaos se débrouille; par quelles transitions naturelles l'auteur passe d'un objet à un autre, ne s'appesantit sur aucun, me donne cependant tous les éclaircissemens dont j'ai besoinet me conduit à son dénouement auquel je suis préparé. » On a encore du célèbre Ser (îte : I. Un ouvrage traduit par l'abbé de Marsy, sous le nom de Prince de Fra-Paolo. Cet écrit extrêmement vanté par les Italiens, fait voir que ce moine entendoit bien la politique; mais on est fort étonné de voir un prêtre débiter des maximes dans le goût de celles de Machiavel. « S'il se trouve, dit-il, parmi les habitans de Terre-ferme, des chefs de parti. qu'on les extermine; mais s'ils sont puissans, qu'on ne se serve point de la justice ordinaire, et que le poison sasse plutôt l'office du glaive. » Doit-on être surpris qu'on ait attenté sur la vie d'un homme qui donnoit de telles lecons? II. Considérations sur les censures da Pape Paul V, contre la république de Venise. III. Traite de l'Interdit, traduit en françois. IV. L'Histoire particulière des choses passées entre le Pape Paul V et la république de Venise. V. De Jure Asylorum. VL. Trait& del'Inquisition, 1638, in-4.º. VII. Un Traité des Bénéfices, estimé. et qui a été traduit en françois. in-12, etc. Ces différens ouvrages, recueillis à Venise en 1677, 6 vol. Hai

in-12, donnent une idée avantageuse du génie et des connoissances de Fra-Paolo; mais ils laissent de fàcheuses impressions sur son cœur et sur son caractère, pleins d'aigreur et d'impétuosité. On a publié à Venise, en 1766, des Mémoires sur la vie de cet écrivain.

SARRABAT, (Nicolas) jésuite, né à Lyon le 9 février 1698, acquit de la réputation comme physicien et mathématicien. Il découvrit le premier à Nîmes la comète de 1709, et il en instruisit l'académie des sciences. Nommé professeur de mathématiques à Pécole de Marseille, il publia deux Mémoires qui furent couronnés par l'académie de Bordeaux. Le premier offre une nouvelle hypo-Thèse sur l'aiguille aimantée; le second a pour objet la salure de la mer. Sarrabat est mort à Paris en 1737. - Son père , Daniel Sarrabat, ne à Paris, mourut à Lyon en 1747, âgé de près de 80 ans. Ce fut un peintre qui acquit de la réputation, travailla avec facilité, et embelht de ses ouvrages un grand nombre d'édifices de Lyon. Il se servoit, pour la partie des ornemens, d'un peintre nommé Pillement, qui avoit de l'agrément dans ses compositions.

SARRASIN , Voyez Sarasin,

I.SARRASIN, (Antoine et Philibert) furent deux médecins de Lyon qui publièrent, dans le dernier siècle, le premier, un Traité sur la geste, qui est recherché, et un Commentaire sur Dioscoride, le second, des Epitres médicinales. Celui-ci ent une fille nommée Louise, qui, au rapport de Colomicz, savoit parfaitement à l'âgè

de 8 ans, l'hébreu et le latin que lui avoit appris son père. Elle épousa *Offredi*, célèbre médecin de Crémone.

ILSARRASIN, (François) natif de Caen, d'abord huguenot, puis catholique, mais toujours ennemi de la présence réelle, attaqua, le 3 août 1670, l'hostie, l'épée à la main, au moment où le prêtre l'élevoit dans l'église de Notre-Dame de Paris. En voulant percer l'hostie immédiatement après la consécration, il blessa de deux coups le prêtre, qui prit la fuite: mais ses blessures 'ne furent pas dangereuses. Le 5 août, Surrasin fut condamné à faire amende honorable , ayant un écriteau devant et derrière, portant ces mots. SACRILEGE IMPIE : On lui coupa le poing, et il fut brûlé vif. Il ne donna aucun signe de repentir ni de regret de mourir. Il n'avoit que 22 ans. C'étoit un jeune insensé que des juges moins sévères auroient envoyé aux petites maisons. Voyez la Gazette de France, 1670, pag. 77 s à 796. [ Article fourns à l'Imprimeur de Caen. }

III. SARRASIN, ( Pierre ) naquit à Dijon d'une très-honnête famille. Son goût pour le théâtre l'engagea de bonne heure dans plusieurs sociétés qui en faisoient leur amusement. Cest de ces societes que Sarrasin passa au théatre de la comédie Françoise sans avoir joué m dans les provinces ni sur aucun théâtre public. Il'y débuta en 1729, par le rôle d'Œdipe, dans la tragédie de ce nom , de Pierre Corneille. Le succès de ce début hu mérita les rôles de Rois après la mort du célèbre Baron. Il fut gratifié de la pension de 1000 livres en 1756. Affligé l'année suivante d'une extinction de voix, il se retira du Théàtre en 1759, avec une pension de 1500 livres. Il mourut en 1763. On se ressouvient encore des larmes qu'il a fait verser dans beaucoup de rôles tragiques, et de l'attendrissement qu'il faisoit éprouver dans les pièces du haut comique : il y jouoit les rôles des Pères. Voltaire le mettoit cependant fort au-dessous de Baron, et avec raison. Ce poëte l'avoit chargé du rôle de Brutus dans la tragédie de ce nom. On répétoit la pièce au théatre. La mollesse de Sarrasin dans une invocation au dieu Mars. le peu de chaleur et de grandeur qu'il mettoit dans son rôle, impatienta Voltaire, qui lui dit : Son-Rez donc que vous etes Brutus, le plus ferme de tous les consuls de  $oldsymbol{R}$ ome ; et ne parlez pas au dieu Mars, comme si vous disiez : Ah! mon Patron, faites - moi gagner à la loterie un lot de cent francs.

SARROCHIA, (Marguerite) savante Napolitaine, morte à la fin du 17° siècle, employa sa fortune à recevoir avec distinction chez elle, les gens de lettres de sa patrie. Elle avoit des connoissances en théologie, en philosophie et en littérature; mais trop d'amourpropre lui attira des envieux et des ennemis. On lui doit plusieurs épigrammes en vers latins, et un poème en italien, ayant pour titre: Scanderberg, roi d'Albanie.

SARRITOR, (Myth.) Dieu champêtre, présidoit à cette partie de l'agriculture qui consiste à sarcler, et à ôterles mauvaises herbes qui naissent dans les terres ensemencées: de même que Sator, autre Dieu des laboureurs, étoit invoqué dans le temps des semailles.

SARTO, (André del) peintre Florentin, Voy. ANDRÉ, nº 1x. SARTORIUS, Voyez Schnerder.

&AS. (Corneille) né à Turnhout au quartier d'Anvers, l'an 1593, fut successivement professeur en philosophie à Louvain . chanoine de Malines, et professeur en théologie dans le séminaire de cette ville, et enfin chanoine, official et vicaire général d'Ypres. Il mourut le 8 novembre 1656, après s'être distingué également par sa piété et par ses connoissances dans les matières ecclésiastiques. Nous avons de lui : I. Un Traité très-instructif, notitule : Œcumenicum de singularitate Glericorum, illorumque cum feminis extraneis vetito contubernio, Judicium, Bruxelles, 1653, in-4.º Il prétend que les ecclésiastiques ne peuvent ni no doivent prendre de femmes dans leur maison pour les servir, fussent-elles vieilles. II. Epitome praxeos virtutum theologicarum, etc. Rome, 1632, in-12.

SASBOUTH, (Adam) cordelier, né à Delft en 1516, d'une famille noble et ancienne, mort à Louvain en 1553, étoit savant dans les langues grecque et hébraique, et dans la théologie. Ses ouvrages ont été imprimés à Cologne en 1568, in-folio. Le plus considérable est un Cammentaire sur Isaie et sur les Epîtres de S. Paul.

SATURNE, (Mythol.) autrement appelé le Tenes, fils du Ciel et de Vesta, mutila son père d'un coup de faux. Il avoit un frère aîné, appelé Titan, qui devoit succéder à son père. Celui-ci s'étant apperçu que sa mère et ses sœurs désiroient que Saturne régnàt, il lui céda la couronne, à condition qu'il n'éléveroit point d'enfans mâles, et qu'il les dévoreroit aussitôt après leur naissance. Cependant Rhée sa femme, trouva moyen de soustraire à sa cruauté Jupiter, Neptune et Pluton. Titan ayant su que son frère avoit des enfans màles, contre la foi jurée, arma contre lui, et l'ayant pris avec sa femme, il les enferma dans une étroite prison. Jupiter, qu'on élevoit dans l'île de Crète, étant devenu grand, alla au secours de son père, défit Titan, rétablit Saturne sur le trône, et s'en retourna en Crète. Quelque temps après, Saturne ayant appris que Jupiter avoit dessein de le détrônet. voulut le prévenir ; mais celui-ci en étant averti, se rendit maître de l'empire, et en chassa son père, Saturne se retira en Italie, chez Janus, où il demeura caché pendant quelque temps : ce qui fit appeler cette contrée Latium, de latere, se cacher. Saturne avant été associé à l'empire par Janus, polica les hommes à demi sauvages, leur inspira la justice et la vertu, et régna avec gloire et avec tranquillité: son règne fut appelé l'age d'Or par les poëtes. S'étant attaché à Philyre, il se metamorphosa en cheval pour éviter les reproches de Rhée sa femme; elle le surprit avec cette nymphe, de laquelle il eut Chiron. On le représente sous la figure d'un vieillard, ayant quatre ailes, tenant une faux, pour exprimer la rapidité du temps, et pour marquer qu'il détruira tout; ou sous la forme d'un serpent qui se mord la queue, comme s'il retournoit d'où il vient, pour montrer le cercle perpétuel et la vicissitude du monde. Quelquefois aussi on lui donne un sablier ou un aviron, pour donner une idée de cette meme vicissitude. Les Grecs disoient qu'il avoit mutilé son père et dévoré ses enfans : allégorie qui désignoit que le Temps dévore le passé et le présent, et qu'il dévorera l'avenir. Les Romains lui dédièrent un temple, et célébroient en son honneur les fêtes appelées Saturnales. Il n'étoit pas permis de traiter d'aucunes affaires pendant ces fêtes, d'exercer aucun art, excepté celui de la cuisine. Toutes les distinctions de rang. cessoient alors, au point que les esclaves pouvoient impunément dire à leurs maîtres tout ce qu'ils vouloient, et même railler leurs défauts en leur présence. On a donné le nom de Saturne à une des sept planètes... Voy. URANUS.

I. SATURNIN, ( Publius Sempronius SATURNINUS ) d'une famille ignorée, embrassa le parti des armes, et fut élevé par Valérien au rang de général. Devenu célèbre par ses nombreuses victoires sur les Barbares, il fat proclamé empereur vers la fin de l'an 263. Ce héros haranguant ses soldats le jour qu'ils le revêtirent de la pourpre, leur dit : Compagnons, vous perdrez un assez bon Commandant, pour vous donner un Prince médiocre. II continua de se signaler par des actions éclatantes; mais comme il traitoit ses troupes avec sévérité, olles hui ôtèrent la vie vers l'an 267. Saturnin étoit un brave homme et un galant homme, d'une conversation agréable, quoiqu'il agît toujours avec gravité; plein de probité et d'honneur, d'une prudence consommée et d'un courage supérieur.

II. SATURNIN, (Sextus-Julius Saturninus) Gaulois, cultiva d'abord la littérature et ensuite

les armes. Aurélien le regardoit comme le plus expérimenté de ses généraux. Il pacifia les Gaules, délivra l'Afrique du joug des Maures, et rétablit la paix en Egypte. Le peuple d'Alexandrie le salua empereur en 280, la quatrième année du règne de Probus. Il refusa d'abord la pourpre impériale; anais il fut forcé de l'accepter. Probus fit marcher contre lui un corps de troupes qui l'assiégea dans le château d'Apamée, où il fut forcé et tué peu de temps après son élection. Sa mort éteignit entièrement cette révolte passagère. A la gloire d'un grand capitaine, Saturnin joignit l'éloquence d'un orateur et la politique d'un homme d'état.

III. SATURNIN, (S.) premier évêque de Toulouse, appelé vulgairement S. Sernin, fut envoyé avec S. Denys, pour prêcher l'Evangile dans les Gaules, vers l'an 245. Placé sur le siége de Toulouse en 250, il fut illustre par ses vertus, ses lumières et ses miracles, et engendra le plus d'enfans qu'il pat à l'église par la semence de la parole divine, et par celle de sen sang qu'il répandit sons le fer des bourreaux, l'an 257.

IV. SATURNIN, étoit d'Antioche et disciple de Ménandre. Il supposoit, comme son maître, un Eire inconnu aux hommes. Cet Etre avoit fait les Anges, les Archanges et les autres natures spirituelles et célestes. Sept des Anges s'étoient sonstraits à la puissance du Père de toutes choses, avoient créé le monde et tout ce qu'il contient, sans que Dieu le Père en eût aucune connoissance. Dieu descendit pour voir leur ouvrage, et parut sous une forme visible,

Les Anges voulurent la saisir : mais elle s'évanouit. Alors ils tinrent conseil, et dirent : Faisons des êtres sur le modèle de la figure de Dieu. Ils façonnèrent un corps semblable à l'image sous laquelle la Divinité s'étoit offerte à eux Mais l'homme formé par les Anges ne pouvoit que ramper sur la terre comme un ver. Dieu fut touché de compassion pour son image, et envoya une étincelle de vie qui l'anima. L'homme alors se dressa sur ses pieds, marcha, parla, raisonna, et les Anges formèrent d'autres hommes. Ces Anges créateurs du monde, en avoient partagé l'empire, et y avoient établi des lois. Un de ces sept Esprits créateurs déclara la guerre aux six autres; et c'étoit le Démon ou Satan, qui avoit aussi donné des lois et fait paroffre des prophètes. Pour délivrer de la tyrannie des Anges et des Démons les ames humaines, l'Étre suprême avoit envoyé son Fils, dont la puissance devoit détruire l'empire du Dieu des Juifs, et sauver les hommes. Ce Fils n'avoit point été soumis à l'empire des Anges, et n'avoit pas été enchaîné dans des organes matériels. Il n'avoit eu qu'un corps fantastique, n'étoit né, n'avoit soussert et n'étoit mort su'en abparence. Dans les principes de Saturnin, l'homme étoit un être infortuné, l'esclave des Angel. livré par eux au : crime et plongé dans le malheur. La vie étoit donc un présent funeste ; et le plaisir qui portoit les hommes à faire naître un autre être, étoit un plaisir barbare qu'on devoit s'interdire. Cette loi de continence étoit un des points fondamentaux de l'hérésie de Saturnin; pour l'observer plus sûrement, ses disciples s'abste noient de vin et de viandes.

SATURNIUS LAZARO-NEUS, auteur du xvie siècle. né à Bueno, petite ville du Val-Camonica dans le Bressan, composa, sous le titre de Mercure, dix livres d'institutions grammaticales, imprimées à Bâle en 1546, et à Lyon en 1556. C'est un ouvrage bien écrit et plein de bonnes observations sur la langue latine. Laurent Valla, que Paul Jove appelle avec raison le réparateur de l'ancienne Rome. avoit donné en six livres les Elégances de la Langue latine. Cet ouvrage, excellent pour le fond, resserroit dans des bornes trop étroites les lois de la saine latinité. Saturnius s'attacha principalement à remettre ceux qui feroient usage de cette langue, en possession d'une liberté que l'exemple des plus célèbres auteurs de l'antiquité leur assuroit.

SATYRES, ( Mythologie ) espèces de demi-dieux, qui habitoient, selon la Fable, dans les forets avec les Sylvains, les Faunes . et les Pans, On les représentoit sous la figure de monstres moitié .kommes et moitié boucs, ayant des comes sur la tête, le corps velu, avec les pieds et la queue d'un bouc. On les peignoit presque toujours à la suite de Bacchus. Comme les poëtes supposoient · qu'ils avoient quelque chose de piquant dans leurs jeux et dans leurs railleries, on les plaçoit souvent dans les tableaux avec les Graces, les Amours et Venus , même.

SAVAGE, (Richard) fils naturel du comte de Rivers, et de la comtesse de Macelesfield, naquit en 1698. Comme la plupart des fils de l'amour, il eut de l'esprit et une assez mayvaise conduite. Il fut abandonné de ses parens et

ne sut pas se conserver des amis. Il finit sa triste destinée en prison, le 1.er août 1743, à 46 ans. Ses pièces de théâtre l'avoient empéché pendant quelque temps de mourir de faim. On les a réunies avec ses autres poésies, à Londres, en 2 vol. in-8.°; et à Paris, Cazin, 2 vol. in-12. Il ne faut pas le confondre avec Jean Savage, curé de Bygrave, prédicateur passable et assez bon plaisant, que ses amis appelèrent l'Aristippe Anglois. On a de lui des Sermons. Il mourut le 24 mars 1747.

SAVARON, (Jean) natif de Clermont en Auvergne, sortoit d'une bonne famille de cette province. Il fut président et lieutenant-général en la sénéchaussée et siège présidial de sa patrie. Il se trouva aux Etats-généraux tenus à Paris en 1614, en qualité de député du Tiers-Etat de la province d'Auvergne, et y soutint avec zèle et avec fermeté les droits du Tiers-Etat contre la Noblesse et le Clergé. Il plaida ensuite avec distinction au parlement de Paris. parvint à une extrême vieillesse, et mourut en 1622. On a de lui un grand nombre d'écrits. Les principaux sont : I. Sidonii Apollinaris Opera, 1609, in-4.°, avec des notes. II. Origine de Clermont, ville capitale d'Auvergno 🕟 🕟 in-8.º Pierre Durant a donné une plus ample édition , in-fol. , 1662 , de cet ouvrage aussi savant qu'exact. III. Traité contre les Duels, etc. in-8.º IV. Traité de la Souvergineté du roi et de sou royaume, aux députés de la noblesse, 1615, in-8.°, ouvrage curieux et peu commun. V. Chronologie des Etats-généraux, in-8.0, pour montrer que, depuis la fondation de la monarchie jusqu'à

Louis XIII, le Tiers-Etat a toujours été convoqué par le roi aux Etats-généraux, et y a eu entrée, séance et voix opinante. L'auteur le démontre par une foule de citations.

I. SAVARY DE BREVES, (François) ambassadeur de Constantinople, revint de cette ville en 1611, avec beaucoup de manuscrits orientaux, et un grand nombre de poinçons arabes, qui servirent pour la composition et pour l'impression des livres que Vitré publia en cette langue, entrautres pour son Pseautier syriaque et latin. Savary mourut en 1627, regretté des amateurs des lettres.

II. SAVARY (Jacques) natif de Caen, mort le 21 mars 1670, à 63 ans, poëte latin, a fait quatre poëmes : I. Sur la Chasse du Lievre, 1655, in-12. II. - du Renard et de la Fouine, 1658, in-12. III. du Cerf, etc. 1659, in-12, et un IVe sur le Manège, 1662, in-4,0, où l'on remarque de l'invention. Ce fut Huet qui l'engagea à les publier : ils sont devenus très-rares. On a encore de lui : l'Odyssée en yers latins; les Triomphes de Louis XIV, depuis son avenement à la couronne; et un volume de Poésies mêlées, dans lequel il y a plusieurs pièces foibles.

III. SAVARY, (Jacques) ne à Douai en Anjou, l'an 1622, fit une fortune assez considérable dans le négoce à Paris. Pourvu d'une charge de secrétaire du roi, il fut nommé en 1670 pour travailler au Code Marchand qui parut en 1673, et eut beaucoup de part à cet ouvrage. On a aussi de lui: le parfait Négociant, dont il y a eu un grand nombre

d'éditions, d'abord en un seul vol., ensuite en 2 volumes in-4.°, dans lesquels on a fait entrer les Avis et Conseils sur les plus importantes matières de Commerce, remarquables par le grand sens et le jugement qui les ont dicté, Savary mourut le 7 octobre 1690, à 68 ans.

IV. SAVARY, ( Jacques ) sieur des Brulons, fils du précédent, fut inspecteur-général de la Douane de Paris, travailla conjointement avec Philémon-Louis SAVARY, l'un de ses frères, chanoine de l'église de St-Maurdes-Fossés, au Dictionnaire universel du Commerce, qui parut en 1723, 2 val. in-folio. Jacques mourut d'une fluxion de poitrine en 1716, à 56 ans, et son frère en 1727, à 73 ans. On a de celui-ci un 3º vol., imprime en 1730, pour servir de supplément au Dictionnaire du Commerce qui, malgré quelques inexactitudes, est une des compilations les plus utiles que nous ayons. Elle a été réimprimée en 1748, 3 vol. in-fol.

V. SAVARY, (Jacques) médecin de la marine à Brest, mort en 1768, a traduit le Traité de l'Hydropisie de Monro, 1760, in-12; et celui du Scorbut de Lind, 2 vol. in-12, 1776.

VI. SAVARY, (N.) né à Vitré en Bretagne, fit ses études à Rennes avec distinction, et partit en 1776 pour l'Egypte, où il séjourna pendant près de trois ans. Trois choses occupèrent sans relâche le jeune voyageur: l'étude de la langue arabe, la recherche des monumens antiques, et l'examen des mœurs nationales. Après avoir étudié l'Egypte en savant et

en philosophe, il se rendit anx fles de l'Archipel, qu'il parcourut pendant dix-huit mois en observateur intelligent et curieux. De retour en France, en 1780, il publia: I. Le Coran, traduit de Parabe, avec un abrégé de la Vie de Mahomet, 1783, 2 vol. in-8.º II. La morale de Mahomet, ou Recueil des plus pures maximes de Coran, ouvrage extrait de la traduction précédente qui est élégante et fidelle. III. Lettres sur Egypte, 1785, 3 vol. in-8.°, réimprimées l'an 7 en 4 volumes in-8.6 Ces Lettres eurent un grand succès. L'auteur observe avec soin, peint avec vivacité, et répand de Pintérêt sur tout ce qu'il raconte. Ses tableaux sont en général fidelles; mais on lui a reproché avec quelque raison de peindre les Egyptiens et l'Egypte moderne trop en beau. Malgré ce défaut, ces Lettres furent enlevées par le public curieux, et lues avec empressement et avec fruit.M.Volney est plus estimé et plus lu, parce qu'il est moins rhéteur, historien plus fidelle, meilleur obserwateur. On peut comparer les récits des deux voyageurs, pour se former une idée juste des pays qu'ils décrivent. Encouragé par le succès de son voyage en Egypte. Savary préparoit ses Lettres sur la Grèce, lorsqu'il mourut à la fleur de son âge, à Paris, le 4 février 1788, d'une obstruction au foie. Un esprit vif et cultivé, un cœur sensible et bon , une imagination riante, une mémoire heureuse, une gaieté douce et franche. et le talent de raconter, rendoient sa société agréable et utile. Quoiqu'il ne fût point ennemi des eloges, il fuyoit par goût tout éclat, tout appareil. Il se répandoit peu dans le monde, et n'en

remplissoit que mieux les devoirs de fils, de frère et d'ami.

SAUBERT, (Jean) savant critique et bon antiquaire du xviie siècle, a publié en latin une Histoire de la Bibliothèque de Nuremberg, avec le Catalogue des premières éditions typographiques, 1643, in-4.º Il est encore auteur d'un Traité latin, assez estimé, sur les Sacrifices des Anciens, et de celui sur les Pretres et les Sacrificateurs Hébreux. Ces deux Traités offrent des recherches et de l'érudition. Thomas Crenius en donna une bonne édition corrigée, augmentée et éclaircie, sous ce titre : De sacrificiis veterum, et de Sacerdotibus Hebræorum Commentarium, Leyde, 1699, in-8.°

SAVERY, (Roland) peintre, né à Courtray en 1576, mort à Utrecht en 1639, à 63 ans, fut élève de Jacques Savery son frère, et travailla dans son genre de peinture et dans sa manière. Roland a excellé à peindre le paysage; et comme il étoit patient et laborieux, il mettoit beaucoup de propreté dans ses tableaux. L'empereur Rodolphe II, bon connoisseur, occupa long-temps cet artiste, et l'engagea à étudier les vues riches et variées que les montagnes du Tirol offrent aux yeux du spectateur. Savery a souvent exécuté, avec beaucoup d'intelligence, des torrens qui se précipitent du haut des rochers. Il a encore très-bien rendu les animaux, les plantes, les insectes. Ses figures sont agréables, et sa touche est spirituelle, quoique souvent un peu sèche. On lui reproche aussi d'avoir trop fait usage en général, de la couleur bleue. On a gravé plusieurs mcr. Seaux d'après lui, entr'autres son S. Jérôme dans le désert.

SAVILL, (Henri) théologien Anglois, né à Bradley, province d'Yorck en 1549, et mort à Oxford en 1621, à l'àge de 73 ans , fut un des principaux ornemens de l'université de cette dernière ville. Il s'étoit consacré de bonne heure à la littérature grecque et latine, sacrée et profane. On doit à ses travaux, des Commentaires sur Euclide et sur Tacite, et une Edition en grec des Œuvres de S. Jean Chrysostome, Etonæ, 1613, in-fol., 8 vol. Savill se donna des peines infinies, et n'épargna aucune dépense pour donner le texte grec de S. Chrysostome dans sa pureté. Il a mis aux marges les diverses leçons, et quelquefois ses conjectures. « Mais après tout (dit M. Simon, lettre IX), bien que son édition soit exempte des fautes grossières qui sont dans les éditions de Vérone et de Heidelberg, elle n'est pas si exacte que quelques-uns le prétendent. Elle peut être redressée en plusieurs endroits sur les éditions de Paris et de Commelin, et c'est ce que le Père Labbe a trèsbien remarqué dans sa Dissertation sur les écrivains ecclésiastiques. D'ailleurs Savill a fait entrer dans son édition plusieurs pièces qui ne sont pas de S. Chrysostome. Cette edition qui est toute grecque, ajoute-t-il, ne peut être à l'usage d'une infinité de personnes, et c'est pour cela qu'elle n'a pas eu un grand cours parmi nous, si l'on excepte chez quelques savans, de qui elle est fort estimée. » On a prétendu faussement que Fronton du Duc, qui publia dans le même temps que lui, ce Père de l'église, donna son édition aur les feuilles qu'on lui fournissoit furtivement d'Angleterre. L'ouvrage qui a le plus fait connoître Savill, est le Traité de Bradwardin contre les Pélagiens, dont il donna une édition à Londres en 1618, in-fol. Ce Traité curieux et peu commun est sous ce titre: de causa Dei contra Pelagium. On a encore de lui: Rerum Anglicarum Scriptores post Bedam, à Londres, 1696, in-fol.

SAVILLE, (George) marquis d'Halifax, fut l'un des favoris de Charles II roi d'Angleterre, et l'un des hommes les plus aimables de sa cour. Né avec de grands talens, il les rendit souvent nuisibles. A la force d'esprit d'un philosophe, il réunit l'adulation d'un courtisan. Il connut la vertu et ne la suivit pas ; il méprisa le monde et ne songea qu'à lui plaire. Les titres et les honneurs étoient suivant lui, des hochets d'enfans, et il les accumula tous sur sa personne. Il changea sans cesse d'opinion et de parti, et se repentit sans cesse de son inconstance. On lui doit quelques ouvrages, entre autres un Portrait de Charles II, très-bien écrit. Nul ne fut plus propre à peindre ce prince foible et ami des plaisirs, parce que nul ne lui ressembla davantage.

SAUL, ( Saülus) fils de Cis, homme riche et puissant de Gabaa dans la tribu de Benjamin, fut sacré roi d'Israël par le prophète Samuel, l'an 1095 avant J. C. Jabès ayant été assiégée par les Ammonites, le peuple s'assembla en foule pour secourir les habitans. Saül avec cette armée nombreuse, fondit sur les Ammonites, les tailla en pièces, et délivra la ville. Ensuite Samuel tint une assemblée à Galgala, où il fit confirmer

l'élection de Saül, qui deux ans après marcha contre les Philistins. Ces ennemis du peuple de Dieu, irrités de quelques succès que Jonathas fils de Saül, avoit eus sur eux, vinrent camper à Machmas avec 30000 chariots, 6000 chevaux, et une multitude innombrable de gens de pied. Le roi d'Israël marcha contre eux et les wainquit. Saül fut victorieux de divers autres peuples; mais il perdit le fruit de ses victoires par sa désobéissance. Dans une guerre contre les Philistins, il offrit un sacrifice sans attendre Samuel. et il conserva ce qu'il y avoit de meilleur dans les troupeaux des Amalécites, avec Agag leur roi, contre l'ordre exprès du Seigneur. Son sceptre passa dans les mains de David, qui fut sacré par Samuel, et qui épousa ensuite Michol fille de Saül. ( Voyez Micnol.) Ce mariage n'empêcha point le beau-père de persécuter son gendre, ni de chercher tous les moyens possibles de le perdre. David s'étant enfui pour échapper à ses poursuites, il l'envoya investir dans sa maison pendaut la nuit. Michol sa fille, femme de David, fit descendre son mari par une fenêtre ; et le lendemain les archers ne trouvérent dans le lit qu'une statue que Michol y avoit mise. Il le poursuivit à Naïoth, où il s'étoit retiré au milieu d'une troupe de prophètes. Saul sur le chemin, fut saisi d'un esprit prophétique; et lorsqu'il fut arrivé. il continua de parler par l'inspiration divine, couché par terre nu, c'est-à-dire, n'ayant que les habits de dessous. Ce miracle suspendit pour quelque temps la haine de Saül. Elle éclata bientôt après, lorsqu'il apprit par Doëg l'Idumeen, que le Grand - Prêtre

Achimeleck avoit bien recu David à Nobé, et lui avoit donné des rafraîchissemens et une épée; car aussitôt il envova chercher le Grand-Prêtre, et tous les prêtres de la même famille, et après leur avoir fait d'injustes reproches, il les fit tous massacrer impitovablement par Doëg, qui seul voulut servir de ministre à sa fureur ; puis emporté par sa colère, il alla à Nobé, où il sit tout passer au sil de l'épée, sans excepter les enfans qui étoient à la mamelle. Ayant appris que son ennemi étoit dans la ville de Ceila, il se préparoit à aller l'y forcer; mais David se retira dans le désert. C'est dans une des cavernes de ce désert, que David se contenta de couper à Saül, le bord de sa casaque, pour avoir en main de quoi le convaincre qu'il avoit été le maître de sa vie ; et Saül, sensible à cette marque de générosité, ne put retenir ses larmes. Il reconnut l'injustice de son procédé et l'innocence de David, parut être convaincu de la sincérité de son affection, et cessa pendant un temps de le poursuivre. Sa haire n'étoit que suspendue. Elle reprit bientôt le dessus, et l'occasion qui lui fut offerte la réveilla. Il apprit que David s'étoit retiré dans le désert de Ziph, et il courut le chercher. David ayant appris son arrivée, entra de nuit, par un mouvement de l'esprit de Dieu , dans la tente de Saül; et ayant trouvé tout le monde endormi, il prit la coupe et la lance du roi, et sortit du camp. Ayant passé de là sur une banteur un peu éloignée, il appela à haute voix les gens de *Saül* , pour leur reprocher la négligence avec laquelle ils gardoient le roi. Ce prince s'éveillant au bruit, reconant la voix de David : et frappé de ce nouveau trait de grandeur d'ame de la part d'un homme qu'il persécutoit, il avoua encore ses torts, et promit de ne lui faire aucun mal à l'avenir. Enfin arriva le moment où Dieu devoit exercer ses justes jugemens sur Saül. Les Philistins entrèrent sur les terres d'Israël avec une puissante armée. Saül consulta la Pythonisse pour savoir quelle seroit l'issue du combat qu'il alloit livrer aux Philistins, et Samuel lui apparut pour lui annoncer sa défaite. Peu de temps après, son armée fut taillée en pièces, et croyant la mort inévitable, il pria son écuyer de le tner; mais cet officier ayant refusé de commettre une action si barbare, Saiil saisit lui-même son épée, et s'étant laissé tomber sur sa pointe, il mourut ainsi misérablement, l'an 1055 avant J. C. Les Philistins ayant trouvé le corps de ce prince, lui coupèrent la tête, qu'ils attachèrent dans le temple de Dagon, et pendirent ses armes dans le temple d'Astaroth. On a beaucoup écrit sur l'apparition de Samuel. A-t-elle été réelle? N'est-ce qu'une imposture, une friponnerie de la magicienne? Arriva-t-elle par la puissance du démon, par un effet de l'art magique, ou par une permission miraculeuse de Dieu? Le sentiment le plus sûr et le plus conforme à l'Ecriture, est que Samuel apparut véritablement à Saül. Voyez SAMUEL.

SAUL, (Saulus) Voy. PAUL, nº L

SAULI, Voy. Léon x.

SAULIER, (Gui) médecin de Lyon, qui vivoit en 1538, scrivit, un Traité latin sur, la

Stérilité des femmes, et le Guidon des Barbiers, que Jean Canaples médecin, son compatriote, a traduit en françois.

S A Û

SAULT, (Jean-Paul du ) Bénédictin de Saint-Maur, né à Saint-Sever-Cap de Gascogne en 1650, d'une famille noble, mourut en 1724, à 74 ans, au monastère de Saint-André de Villeneuve-lès-Avignon, dont il étoit prieur. Sa piété, son esprit de mortification et ses autres vertus. ont rendu sa mémoire précieuse à sa congrégation. On a de lui: I. Entretiens avec J. C. dans le très-saint Sacrement de l'Autel. in-12,5 vol. Toulouse, 1701et 1703: livre plein d'onction et de solidité, qui est entre les mains de tous les gens pieux. On en a donné un abrégé plusieurs fois réimprimé. II. Avis et Réflexions sur l'état religieux, pour aninimer ceux qui l'ont embrassé, 3 vol. in-12. III. Le Religieux mourant , ou de la préparation à la mort pour les personnes qui ont embrasse l'état religieux, 2 vol. in-8.º On en a donné um abrégé in-12.

SAULX D'ESPANNAT, (Jean le) a donné en 1600 la tragédie d'Adiamantine, ou le Désespoir.

SAULX DE TAVANES, Voyez
TAVANES.

I. SAUMAISE, (Claude de) naquit à Sémur en Auxois, l'anvi588, d'une famille distinguée dans la robe. Sa patrie fut brûlée et presque réduite en condres la même année qu'il vit le jour. « Cet incendie (dit un de ses froids panégyristes) fut un présage de ses vastes lumières, de même que l'incendie du temple

d'Ephèse l'avoit été du courage d'Alexandre. » Le père de Saumaise fut son premier maître pour les langues grecque latine. Après avoit fait sa philosophie à Paris , il alla en 1606 à Heidelberg, où il sit son droit sous le savant Godefroi. Lorsqu'il fut de retour dans sa patrie. son père, lieutenant-particulier an bailliage de Sémur, voulut lui résigner sa charge ; mais la profession que le fils faisoit du Calvinisme, l'empêcha d'en obtenir les provisions. Saumaise se retira à Leyde, où il fut professeur honoraire après Scaliger. Le cardinal de Richelieu lui offrit une pension de 12000 livres pour le fixer en France; mais Saumaise ayant su que c'étoit à condition qu'il travailleroit à l'Histoire de ce ministre, répondit qu'il n'étoit pas homme à sacrifier sa plume à la flatterie. Pendant un voyage qu'il sit à Paris en 1635, le roi lui accorda un brevet de conseiller d'état, le fit chevalier de Saint-Michel; et depuis étant en Bourgogne, il fut gratifié par ce prince d'une pension de 6000 livres. Saumaise se signala en 1649, par son Apologie de Charles I, roi d'Angleterre. Il soutenoit la plus belle cause ; mais il l'affoiblit par le ton ridiculement empoulé gu'il donna à son ouvrage. Voici comme il le commence : Anglois , qui vous removez les tetes des rois comme des balles de paume, qui jouez à la boule avec les couronnes, et qui vous servez des sceptres comme de marolles..., L'année d'après il fit un voyage en Suède, où la reine Christine l'appeloit dépuis long temps. Après un séjour d'un an , il revint en Hollande, et mourut aux eaux

de Spa, le 3 septembre 1653 4 à 65 ans. Saumaise fut le héros des littérateurs de son siècle: mais il a beaucoup moins de réputation dans le nôtre. On le regarde généralement comme un critique bizarre, aigre et présomptueux. Son érudition étoit immense, mais elle étoit mal digérée. Il avoit l'esprit très-vif : autant d'ouvrages de sa plume, autant d'impromptu.Lorgu'on lui conseilloit de travailler ses productions avec plus de soin, il répondoit: « Qu'il jetoit de l'encre sur le papier, aux heures que les autres jetoient des dés ou une carte sur une table, et qu'il ne faisoit cela que comme un jeu...» Quoique Saumaise écrivit avec beaucours d'emportement et d'orgueil, il étoit doux et modeste avec ses amis. Ses affaires domestiques ne le dérangeoient point: il composoit tranquillement dans le tumulte de son ménage, au milien de ses enfans et à côté de sa femme, fille de Josias Mercier, qui étoit une Mégère. Elle le maîtrisoit entièrement, en se glorifiant d'avoir épousé le plus savant de tous les Nobles, et le plus noble de tous les Savans: aussi Christine disoit-elle de lui , qu'elle admiroit moina son érudition que sa patience domestique. Ses principaux ou-vrages sont: I. NILI Archiepiscopi Thessalonicensis, de primatu Papa Romani, libri duo. ávec des remarques; à Hanovre, 1608, in-8.°; à Heidelberg, 1608 ot 1612. II. FLORI rerum Romanarum , libri IV , cum notiz Gruteri; nunc primum accesserunt notæ et castigationes Cl. Salmasii; à Paris, 1609, in-8.°, et 1636, in-8.° III. Histories Augustos Suriptores sex; à Paris

12620, in-fol.; et depuis à Leyde en 1670 et 1671, in-8.º IV. Pliniana exercitationes in Caii Julii Solini Polyhistoria: item Caii Julii Solini Polyhistor, ex veteribus libris emendatus ; à Paris, 1629, in-fol. 2 vol.; et à Utrecht, 1689, 2 vol. in-fol. V. De modo Usurarum, à Leyde, 1639, in-8.º VI. Dissertatio de fænore trepezetico, in tres libros diviso; à Leyde, 1640, in-8.º VII. Simplicii Commentarius in Enchiridion Epicteti, ex libris veteribus emendatus. VIII. De re Militari Romanorum liber, opus posthumum, chez Elzevir, 1659, in-4.º IX. De Hellenesticd, Leyde, #643 . in-8.º X. Plusieurs autres ouvrages dont on peut voir la liste dans la Bibliothèque des Auteurs de Bourgogne.

II. SAUMAISE, (Claude de) parent du précédent, né à Dijon en 1603, entra dans l'Oratoire en 1635, et fut chargé d'écrire l'Histoire de sa congrégation. Il recueillit plusieurs matériaux; mais l'ouvrage est demeuré imparfait. Le P. Saumaise mourut à Paris avant que de l'avoir achevé, en 1680, à 77 ans. On a de lui une Traduction françoise des Directions Pastorales de Dom Jean de Palafox, 1671, in-12; et quelques Pièces de vers latins et françois.

SAUMAISE, Voy. Somaise, at Bregy.

SAUMERY, (N.) François de nation, se fit Franciscain dans sa patrie. Ayant apostasié en passant à Menin; il se retira en Angleterre, et partit de Londres au commencement de janvier 1719, pour s'embarquer pour le Levant. Il fit à Censtan-

tinople un séjour de plus de trois ans, parcourut ensuite l'Allemagne. l'Italie, et la Hollande, où il se présenta deux ou trois fois pour être ministre; mais manquant de témoignage, il fut rejeté. Après cela il vint à Liége, où il abjura le Calvinisme, et vécut de sa plume pendant environ quinze ans. Sa mauvaise conduite l'avant fait chasser de cette ville, il retourna en Hollande, se fit de nouveau Calviniste, et mourut, dit-on, à Utrecht. On a de lui : I. Mémoires et Aventures secrètes et curieuses d'un voyage au Levant , Liege, Everard Kints, 1731, 5 vol. in-12. II. L'Anti-Chrétien, ou l'Esprit du Calvinisme opposé à J. C. et à l'Evangile, ibid. 1731, in-12. III. Les Délices du Pays de Liege, 1738-1754, 5 vol. in-fol. Saumery a rédigé cette informe compilation aves plusieurs autres faméliques écrivains, qui avoient tant besoin de jugement que de pain. On n'en estime que les figures.

SAUNDERSON, Foy. SAN-DERSON.

SAUNDERSON, ( Nicolas ) né en 1682 d'une famille originaire de la province d'Yorck n'avoit qu'un an lorsqu'il perdit par la petite vérole, l'usage de la vue et les yeux mêmes. Ce malheur ne l'empecha point, au sortir de l'enfance, de faire trèsbien ses humanités. Virgile et Horace étoient ses auteurs favoris, et le style de Cicéron hui étoit devenu si familier , qu'il parloit latin avec une facilité peu commune. Après avoir employé quelques années à l'étude des langues, son pere commença à hui enseigner les règles ordinaires de Parithmétique ; mais le

disciple fut bientôt plus habile que son maître, et il pénétra dans peu de temps toutes les profondeurs des mathématiques. Le jeune géomètre s'étant rendu Cambridge , y expliqua les ouvrages immortels de Newton. ses Principes Mathématiques de Philosophic naturelle, son Arithmetique universelle, et les ouvrages même que ce grand philosophe a publiés sur la lumière et les couleurs. Ce fait pourroit paroitre incroyable, si l'on ne considéroit que l'optique et toute la théorie de la vision s'expliquent entièrement par le moyen des lignes, et qu'elle est soumise aux règles de la géométrie. Wiston ayant abdiqué sa chaire de professeur en mathématiques dans Puniversité de Cambridge . l'illustre avengle fut nommé pour lui succéder, en 1711. La société royale de Londres se l'associa, et le perdit en 1739, à 56 ans. Il laissa un fils et une fille. Ses mœurs ne répondoient pas à ses talens; il aimoit passionément le vin et les femmes. Ses dernières années furent déshonorées par les plus honteux excès. Naturellement méchant et vindicatif. il déchiroit cruellement ses ennemis et même ses amis. Des juremens affreux souilloient tout ce qu'il disoit. La haine qu'il avoit vouée à la religion, étoit en partie la source de l'irrégularité de sa conduite. Il fut assiste dans ses derniers momens par le ministre Holmes. Celui - ci avoit épuisé toutes les preuves de l'existence de Dieu, tirées des merveilles de la nature ; mais ces preuves étoient insuffisantes pour un aveugle né, qui ne pouvoit les connoitre. Holmes en appela alors au témoignage de Clarke

et de Newton, qui avoient admisune Intelligence suprême. Saunderson, convaincu par les lumières de ces deux grands hommes. s'écria en mourant : «Reçois moi dans ton sein, ô Dieu, de Clarke et de Newton! » On a de lui des Elémens d'algèbre, en anglois. imprimés à Londres après sa mort, en 1740, aux dépens de l'université de Cambridge, en 2 vol. in-4.º Ils ont été traduits en françois par M. de Joncourt, en 1756, 2. vol. in-4.º C'est à Saunderson qu'appartient la division du cube en six pyramides égales, qui ont leurs sommets au centre, et pour base chacune de ses faces. Il avoit aussi inventé pour son usage une Arithmétique palpable, c'est-à-dire, une manière de faire les opérations de l'arithmétique par le seul sens du toucher. C'étoit une table élevée sur un petit châssis, afin' qu'il put toucher également le dessus et le dessous. Sur cette table étoient tracées un grand nombre de lignes parallèles qui étoient croisées par d'autres, en sorte qu'elles faisoient ensemble des angles droits. bords de cette table divisés par des entailles distantes d'un demi-pouce l'une de l'autre. et chacune comprenoit cinq de ces parallèles. Par ce moyen, chaque pouce carré étoit partagé en cent petits carrés. A chaque angle de ces carrés ou intersection des parallèles, il y avoit un trou qui perçoit la table de part en part. Dans chaque trou on mettoit deux sortes d'épingles, des petites et des grosses. pour pouvoir les distinguer au tact. C'étoit par l'arrangement des épingles que Saunderson faisoit toutes les opérations de l'arithmétique.

l'arithmétique. On peut en voir la description à la tête du 1er vol. de ses Elemens d'Algèbre, dont les géomètres font cas. Saunderson avoit le tact si parfait, qu'il discernoit et montroit, avec une exactitude surprenante, la plus légère rudesse dans les surfaces. et dans les ouvrages les plus travaillés, le moindre défaut de poli. Ce fut lui qui, dans le médaillier de l'université de Cambridge, distingua les médailles Romaines véritablement anciennes. Il avoit un sentiment encore plus sûr ; il appercevoit et annoncoit la plus légère variation l'atmosphère. Un jour, quelques savans faisoient dans les jardins de l'université des observations sur le Soleil; Saunderson distingua jusques aux plus petits nuages qui se placoient sous le Soleil, et interrompoient les observateurs. Toutes les fois qu'il passoit, à une distance même assez éloignée, quelque corps devant son visage, il le disoit, et assignoit le volume de l'objet qui venoit de Lorsqu'il se promenoit, il connoissoit, quand l'air étoit calme, qu'il passoit auprès d'un arbre. ou auprès d'un mur, d'une maison, etc. etc. Saunderson avoit encore tant de justesse l'ouïe, qu'il distinguoit exactement jusqu'à un cinquième de note ou de ton. Il s'étoit exercé dans son enfance à jouer de la flûte, et il avoit fait des progrès si rapides, qu'il ent été, s'il ent voulu, aussi habile joueur de flute, qu'il étoit profond mathématicien. Enfin, tous ceux qui . l'ont connu , savent qu'introduit dans une chambre, il jugeoit de son étendue sans erreur, et à ma ligne près , en se plaçant Tome XI.

au milieu; et cela parce qu'il ne se méprenoit jamais à la distance qui le séparoit du mur.

SAVOIE, Voy. SAVOYE.

SAVONAROLE, (Jérôme) né à Ferrare en 1452, d'une famille noble, prit l'habit de S. Dominique, et se distingua dans cet ordre par sa piété et par le talent de la chaire. Florence fut le théâtre de ses succès; il prechoit, il confessoit; il écrivoit; et dans une ville libre, pleine nécessairement de factions, il n'eut pas de peine à se mettre à la tête d'un parti. Il embrassa celui qui étoit pour la France contre les Médicis. Voulant jouer à-la-fois le rôlè de Jérémie et de Démosthène, de prophète sacré et d'orateur républicain, il expliqua publiquement l'Apocalypse, et y trouva la destruction de la faction opposée à la sienne. Il prédit que l'église seroit renouvelée; et en attendant cette réformation, il déclama beaucoup contre le clergé et contre la cour de Rome; demanda un concile pour réformer l'un et l'autre et pour déposer le souverain Pontife, et s'adressa à l'empereur Maximilien, et à Ferdinand et Isabelle, pour obtenir cette convocation. Alexandre VI ayant eu des copies de ses lettres à ces princes, l'excommunia, et lui interdit la prédication. Il se moqua de l'anathème, et après avoir cessé de prêcher pendant quelque temps, il recommença avec plus d'éclat que jamais. Alors le pape et les Médicis se servirent, contre Savonarole, des memes armes qu'il employoit : ils suscitèrent un Franciscain contre le Jacobin. Celui-ci 🗦 ant affiché des thèses qui firent beaucoup de bruit, le Cordelier s'offrit de

130

prouver qu'elles étoient hérétiques. Il fut secondé par ses confrères, et Savonarole par les siens. Les deux ordres se déchaînèrent l'un contre l'autre. Enfin un Dominicain s'offrit à passer à travers un bûcher, pour prouver la sainteté de l'enthousiaste qu'ils défendaient. Un Cordelier proposa la même épreuve, pour prouver que Savonarole étoit un scélérat. Le peuple, avide d'un tel spectacle, en pressa l'exécution. Le magis. trat fut contraint de s'y prêter. le samedi 7 avril 1498. Les champions comparurent au milieu d'une foule innombrable; mais quand ils virent tous deux, de sang froid . le bûcher en flamme, ils tremblèrent l'un et l'autre, et leur peur commune leur suggéra une commune évasion. Le Dominicain ne voulut entrer dans le bûcher que l'Hostie à la main. Les magistrats le lui refusèrent, et par ce refus, il fut dispensé de donner l'affreuse comédie qu'il avoit préparée. Le peuple alors, soulevé par le parti des Cordeliers, se jeta dans son monastère : on ferma les portes pour empêcher ees furieux d'y entrer; mais ils y mirent le feu, et se firent un passage par la violence. Les magistrats se virent donc obligés de poursuivre Sationarole comme un imposteur. Il fut appliqué à la question, et son interrogatoire rendu public, prouva qu'il étoit à-la-fois fourbe et fanatique. Il est certain qu'il s'étoit vanté d'avoir eu de fréquens entretiens avec Dieu, et qu'il l'avoit persuadé à ses confrères. Un des deux Dominicains qui furent associés à son marty , vit un jour deux fois de suite int-Esprit sous la forme d'une colombe, dont les plumes étoient dorées et argentées,

se reposer sur l'épaule de Saros narole et lui becqueter l'oreille. Il prétendoit aussi avoir soutenu de grands combats avec les Démons. Pic de la Mirandole, auteur de sa Vie, assure que les Diables qui infestoient le couvent des Dominicans, trembloient à la vue de frère Jérôme, et que de dépit ils prononçoient toujours son nom avec quelque suppression de lettres. Il les chassa de toutes les cellules du monastère. et ils cessèrent de tourmenter les autres moines. Il se trouva quelquefois arrêté, lorsqu'il faisoit la ronde dans le couvent, l'aspersoir à la main, pour mettre ses frères à couvert des insultes des Démons: ils lui opposoient des nuages épais, pour l'empêcher de passer outre. Le pape Alexandre VI envoya le général des Dominicains et l'évêque Romolino, qui le dégradèrent des ordres sacrés, et le livrèrent aux juges séculiers, avec deux compagnons de son fanatisme. Ils furent condamnés à être pendus et brûlés : sentence qui fut exécutée le 23 mai 1498. Savonarole avoit alors 46 ans. A peine eut-il expiré, qu'on publia, sous son nom, sa Confession, dans laquelle on lui prêta bien des extravagances, mais rien qui méritat le dernier supplice, et sur-tout un supplice cruel et infâme. Ce faux prophète mourut avec constance, à l'âge de 46 ans, sans rien dire qui pût faire juger s'il étoit innocent ou coupable. Ses partisans ne manquèrent pas de lui attribuer des miracles: dernière resource des adhérens d'un chef malheureux. Leur fanatisme fut si outré, qu'ils conservèrent religieusement tout ce qu'ils purent arracher aux flammes. Jean-Francois Pie de la Mirandole, autour

731

**C**'une Vie de Savonarole (publiée par le P. Quelif, avec des notes et quelques écrits du Jacobin de Ferrare, à Paris, 1674, 3 vol. in-12 ) en fait un Saint à prodiges. Il assure que le cœur de ce saint personnage fut trouvé dans la rivière, qu'il en possède une partie, et qu'elle lui est d'autant plus chère, qu'il a éprouvé qu'elle guérit les malades et qu'elle chasse les Démons. Il observe qu'un grand nombre de ceux qui perséentèrent ce Dominicain, moururent misérablement. Il met de ce nombre le pape Alexandre VI: Savonarole a trouvé bien d'autres apologistes. Les plus célèbres sont, après le Père Quetif, Bzovius, Baron, Alexandre, Néri, religieux Dominicains; auxquels on doit joindre Ambroise Catharin, Marcile Ficin, Matthieu Tosçan , Flaminius , etc. Ce dernier lui fit cette épitaphe :

Dam fera flamma tuos, Hietonime;
paścitur artus,

Relligio sacras dilaniata comas Flevit, et: « O · dinit, crudeles parcité » Aammu,

Dercite! sunt isth viscera nostra

Malgré ces apologies, il faut penser sur Savonarole, comme le savant Tiraboschi. « Un homme, dit-il, qui déclame avec fureur contre un pontife, à la vérité très-vicieux, mais que toute l'église reconnoissoit pour son chef; un homme qui veut soulever cette église, et renverser du trône celui à qui elle a cru devoir se soumettre; un homme qui change la chaire sacrée en tribune du barreau. y traite les affaires d'état et veut s'y rendre arbitre du gouvernement ; un tel homme, dis-je, et ten tel religieux ne me paroit

pas un saint. • Savonarole laissa des Sermons en italien; un Traité intitulé: Triumphus Crucis; un autre qui a pour titre: Eruditorium Confessorum; et d'autres ouvrages publiés par Balesdens, à Leyde, 6 vol. in-12, depuis 1633 jusqu'en 1640.

SAVORGNANO, (Marius) comte de Belgrado dans l'état de Venise, remplit divers emplois importans dans sa patrie, et mourut vers l'an 1520. Il a traduit Polybe en italien, et publié dans la même langue, l'Art militaire terrestre et maritime, divisé en

quatre parties.

SAVOT , Louis) né à Saulieu, petite ville de Bourgogne, vers l'an 1579, s'appliqua d'abord à la chirurgie. Pour mieux y réussir. il vint à Paris, où il ne tarda pas à prendre des degrés en médecine. Il mourut médecin de Louis XIV. vers l'an 1640, àgé d'environ 61 ans. C'étoit un homme respectatable par sa vertu, et dont l'air étoit simple et mélancolique. Ses principaux ouvrages sont : I. Uni Discours sur les Médailles antiques, à Paris, 1627, un volume in-4.°; ouvrage qui peut être de quelque utilité aux commençans. II. L'Architecture Françoise des Bdtimens particuliers. Les meilleurs éditions de ce livre estimable sont celles de Paris, avec les notes de *François Blondel*, en 1673 et 1685, in-4.º Cependant la première édition peut être recherchée par les curieux, parce que l'auteur marquant le prix de chaque chose, il est agréable de pouvoir le comparer au prix actuel. III. Le livre de Galien, de l'Art de guérir par la saignée; traduit du grec, 1603, in-12. IV. De causis colorum, à Paris, 1609, in-8.º Tous ces ouvrages

prouvent beaucoup de sagacité et

SAVOYE, (Jacques et Henri de ) Vay. II. et IV. Nemours.

SAVOYE, (Thomas-François de) prince de CARIGNAN, file de Charles - Emmanuel, duc de Savoye, et de Catherine d'Autriche, naquit en 1596. Il donna, des l'àge de 16 ans, des preuves de son courage, et montra beaucoup d'empressement pour s'établir en France. L'aversion que le cardinal de Richelieu avert pour sa mai-on, l'ayant em éché de réussir, il s'unit avec l'Espagne. Il surprit Trèves en 1634 sur l'archevêque de cette ville, qu'il fit prisonnier, et qui fut conduit à Namur en 1635. Mais il perdit le 15 mai de la même année, la bataille d'Avein contre les François. Le prince Thomas, pour effacer la mémoire de cette malheureuse journée, fit lever le siége de Breda aux Hollandois en 1636, et entra ensuite en Picardie, où il se rendit maître de plusieurs places. Il passa dans le Milanez pendant la minorité du prince son neveu. pour obtenir la régence, et déclara in guerre à la duchesse de Savoye, sa belle-sœur. Il emporta Chivas et plusieurs autres villes, et fit ensuite son accommodement avec la France, le 2 décembre 1640; mais ce traité avant été rompu, il s'engagea de nouveau avec l'Espagne. Il fit un second traité avec la duchesse de Savoye en 1642, et un autre avec Louis XIII. Il fut ensuite déclaré généralissime des armées de Savoye et de France en Italie , où il fit la guerre avec divers succès. Il mourut à Turin le 12 janvier 1656, à 70 ans, avec la réputation d'un prince inconstant, mais actif et impétueux. L'intérés

ent autant de part à ses changemens que son inconstance. Il eut deux fils de Marie de Bourbon-Soissons, morte en 1692, et sœur du dernier comte de Soissons. L'ainé, Emmanuel a continué la branche de Carignan. Le cadet, Eugène-Maurice, lieutenant-général en France, mort en 1673, fut père du fameux prince Eugène qu'il eut d'Olympe Mancini, nièce du cardinal Mazarin, morte en 1708.

SAVOYE, (Autres Princes et Princesses du nom de ) Voyez Eugene, n° IX.... I. CREQUI.... I. TENDE.... IL LOUISE.... et XIX. MARIE.

I. SAURIN, (Elie) ministre de l'église Wallone d'Utrecht. vit le jour en 1639, à Usseaux. dans la vallée de Pragelas, frontière du Dauphiné. Son père, ministre de ce village, l'éleva comme un fils qui pouvoit illustrer son nom. Le jeune Saurin ne tarda pas a se distinguer. Ses talens le hrent choisir en 1661, pour ministre de Venterol, puis d'Embrun. L'année suivante, il étoit sur le point de professer la théologie à Die, lorsqu'il fut obligé de quitter le royaume, pour avoir refusé d'ôter son chapeau en passant auprès d'un prêtre qui portoit le saint Viatique : action digne d'un fanatique outré. Il se rendit en Hollande, où il devint ministre de l'église Wallone de Delft. Il y ent des démélés très-vifs avec le ministre Jurieu , dont il se tira avez honneur. Il mourut à Utrocht. le 8 avril 1703, ngé de 64 anx, xar avoir été marié. On a Examen de la Th rieu, en 2 vol. in

ricu, en 2 vol. in il a éclairei dis portantes d Réflexions sur les Droits de la Conscience, Utrecht, 1697, in-8.°: ce livre est en parfie contre Jurieu, et contre le Commentaire philosophique de Bayle. III. Un Traité de l'amour de Dieu, 1701, 2 vol. in-8.°, dans lequel il soutient l'amour désintéressé. IV. Un Traité de L'amour du Prochain, etc. Saurin fit honneur à sa secte par son érudition et par son zèle. Ses écrits prouvent son amour pour le travail, et ses connoissances théologiques.

II. SAURIN, (Jacques) né à Nimes, en 1667, d'un habile avocat protestant de cette ville, sit d'excellentes études, qu'il interrompit pendant quelque temps pour suivre le parti des armes. Il eut un drapeau dans le régiment du colonel Renault, qui servoit en Piémont : mais le duc de Savoye ayant fait la paix avec la France. Saurin retourna à Genève, et reprit ses études de philosophie et de théologie, qu'il acheva avec un succès distingué. Il alla, l'an 1700, en Hollande, puis en Angleterre, où il se maria en 1703. Deux ans après il retourna à la Haye; il s'y fixa, et y prêcha avec un applaudissement extraordinaire. Voici le témoignage que lui rendent des journalistes gui l'avoient souvent entendu. « A un extérieur tel qu'il le falloit pour prévenir son auditoire en sa faveur, M. Saurin joignoit une voix forte et sonore. Ceux qui se souviennent de la magnifique prière qu'il récitoit avant le Sermon, n'auront pas oublié non plus, que leur oreille étoit remplie des sons les plus harmonieux. Il auroit été à souhaiter que sa voix eût conservé le même éclat jusqu'à la fin de l'action: mais commenous n'avons point des-

sein de faire un panégyrique, nous avouerons que souvent il ne la ménageoit pas assez. Un peu moins de feu l'auroit garanti de ce défaut. L'attente excitée par la Prière, n'étoit point trompée par le Sermon. Nous en appelons hardiment. à cet égard, à ses auditeurs. Tous sans aucune exception étoient charmés ; et tel, venu dans le dessein de critiquer, en perdoit l'idée à proportion de l'attention qu'il employoit à trouver quelque endroit susceptible de critique. Et qu'on ne s'imagine pas que de pareils prodiges étoient l'effet mécanique d'une récitation, dont les charmes ne laissoient pas la liberté d'esprit nécessaire pour juger des choses. Les Sermons imprimés, sur-tout ceux qui ont été publiés du vivant de l'auteur, font foi de la justesse des pensées, de la force du raisonnement et de la noblesse du style et des expressions qui forment proprement le caractère distinctif de M. Saurin, et que les talens extérieurs étoient les moindres de ses talens. » ( Bibliothèque française, tom. 22, page 11: ) La promière fois que le célèbre Abbadie l'entendit, il s'écria : Est-ce un Ange ou un Homme qui parle? Son élocution n'étoit pas exactement pure, elle sentoit le réfugié: mais comme il préchoit dans un pays étranger, on y faisoit peus d'attention, et son auditoire étoit toujours fort nombreux. Cet illustre Réformé mourut le 30 décembre 1730, à 53 ans, et il firs aussi regretté par les honnétes gens que par es littérateurs. Son penchant à la tolérance, son amour pour la société, la douceur de son caractère et de ses mœurs. soulevèrent contre lui les hommes emportés de son parti. Es s'efforcèrent d'obscurcir son mérite, et I 3

d'empoisonner sa vie par la persécution. Ses ennemis firent beaucoup valoir ses intrigues galantes, et quelques autres aventures où sa vertu s'étoit démentie; mais ces taches furent effacées par de grands talens. Les ouvrages de ce célèbre ministre sont : I. Des Sermons, en 12 vol. in-8.º et in-12. dont quelques-uns sont écrits avec beaucoup de force, de génie et d'éloquence, et dont quelques autres sont négligés et foibles. On n'y trouve point ces imprécations et ces fureurs, que les Calvinistes font ordinairement paroître dans leurs Sermons contre l'Eglise Romaine; et c'étoit une des raisons de la vexation des fanatiques. Ils vouloient qu'il appelât le Pape l'Antechrist, et son Eglise la Prostituée de Babylone; Saurin ne voulut jamais employer ces grands traits d'éloquence. Il avoit publié les cinq premiers volumes pendant sa vie, depuis 1708 jusqu'en 1725; les derniers ont été donnés après sa mort. II. Des Discours sur l'Ancien Testament, dont il publia les deux premiers vol. in fol. Beausobre et Roques ont continué cet ouvrage, et l'ont augmenté de 4 vol., 1720 et anmées suivantes. Une Dissertation du 2e vol., qui traite du Mensonge officieux, fut vivement attaquée par la Chapelle, et suscita de facheuses affaires à Saurin. III. Un livre intitulé: l'Etat du Christianisme en France, 1725, in-8.°, dans lequel il traite de plusieurs points importans de controverse, et combat le miracle opéré sur la dame la Fosse à Paris. IV. Abrègé de la Théologie et de la Morale Chrétienne, en forme de Catéchisme, 1722, in-8.º Saurin publia, deux ans après, un abrégé de cet abrégé ; l'un et l'autre sont

faits avec methode, mais ils ne peuvent servir qu'aux Protestans,

III. SAURIN, (Joseph) géomètre, de l'académie des sciences de Paris, naguit à Courteson dans la principauté d'Orange, en 1659, Son père, ministre à Grenoble, fut son premier précepteur. Beaucoup d'esprit et un caractère vif étoient de grandes dispositions à l'étude. Il fit des progrès rapides, et fut recu ministre fort jeune à Eure en Dauphiné. Saurin s'étant emporté dans un de ses Sermons, fut obligé de quitter la France en 1683. Il se retira à Genève, et de là dans l'état de Berne, qui lui donna une cure considérable dans le bailliage d'Yverdun. Il étoit bien établi dans ce poste, lorsque quelques théologiens formèrent un orage contre lui. Saurin, dégoûté de la controverse, et sur-tout de la Suisse où ses talens étoient enfouis, passa en Hollande. Il se rendit de là en France, et se mit entre les mains de l'illustre Bossuet, qui lui fit faire son abjuration en 1690. Ses ennemis doutèrent toujours de la sincérité de cette conversion. L'histoire qu'il en a donnée, est une espèce de roman. On crut assez généralement que l'envie de cultiver les sciences dans la capitale de la France, avoit eu plus de part à son changement que la religion. Cependant Saurin avoit trop d'esprit, pour ne pas sentir que les réformateurs du xvie siècle avoient été trop loin. « Désa, busé (dit-il) du système dur de Calvin, je ne regardois plus ce réformateur, dont je m'étois fait une idole, que comme un de ces esprits excessifs qui outrent tout et qui vont toujours au-delà du vrai. Tels me parurent en géné.

Digitized by Google

sal les premiers auteurs de la réforme, et cette juste idée de leur caractère d'esprit me fit bientôt revenir d'une infinité de préjugés. Je vis sur la plupart des articles qui font le plus de peine à nos frères séparés , ( comme l'invocation des Saints, le culte des images, la distinction des viandes, etc.) qu'on avoit fort exagéré les abus inévitables du peuple; que ces abus exagérés avoient été mis sur le compte de l'Eglise Romaine, et donnés par les réformateurs pour sa doctrine; et que sa doctrine, même sur ces points séparés des abus, avoit été mal prise, et tournée d'une manière odieuse. Une des choses dont je fus le plus frappé, quand mes yeux commencèrent à s'ouvrir, ce fut de la fausse idée, quoiqu'en apparence pleine de respect pour la parole de Dieu; de la fausse idée, disje, qu'on a dans la réforme sur la suffisance et la clarté de l'Ecriture-sainte ; et de l'abus manifeste des passages dont on se sert pour appuyer cette idée : car cet abus est un point qui peut être démontré. Deux ou trois articles faisoient encore une profonde impression dans mon esprit contre l'Eglise Romaine, la transsubstantiation, l'adoration du Saint-Sacrement, et l'infaillibilité absolue de l'Eglise. De ces trois articles, l'adoration du Saint-Sacrement m'obligeoit à regarder l'Eglise Romaine comme idolàtre et m'éloignoit infiniment de sa communion.» Heureusement Saurin trouva le livre de Poiret, intitulé: Cogitationes rationales, qui justifie l'Eglise Romaine du crime d'idolàtrie, en distinguant, dans l'adoration du Saint-Sacrement , l'erreur de lieu de l'erreur d'objet. Le Catholique adore dans

l'Eucharistie J. C., objet vraiment adorable : nulle erreur à cet égard. J. C. n'est-il point réellement dans l'Eucharistie? Le Catholique qui l'y adore, l'adore où il n'est pas: simple erreur de lieu, nul crime d'idclàtrie. « Je fus étonné ( continue Saurin ) que cette pensée qui se présente si naturellement à l'esprit, ne se fût pas encore offerte à moi; elle me trouble. et peu de temps après, l'Exposition de feu M. l'évêque de Meaux. ouvrage qui ne sera jamais assez dignement loué, et son Traité des Variations, achevèrent de renverser toutes mes idées, et de me rendre la Réforme odieuse. » Saurin ne se trompa point dans l'idée qu'il s'étoit faite, qu'il trouveroit des protections et des secours en France. Il fut bien accueilli par Louis XIV, eut des pensions de la cour, et fut reçu à l'académie des sciences en 1707, avec des distinctions flatteuses. La géométrie faisoit alors son occupation et son plaisir. Il orna le Journal des Savans, auquel il travailloit, de plusieurs excellens extraits, et les Mémoires de l'académie des sciences, de beaucoup de morceaux intéressans. Ce sont les seuls ouvrages qu'on connoisse de lui. On lui attribue mal à propos le Factum qu'il publia contre Rousseau, lorsqu'il fut enveloppé dans la triste affaire des Couplets. Il se répandit en 1709, dans le café où Saurin alloit prendre tous les jours son unique divertissement, des chansons affreuses contre tous ceux qui y venoient. On soupconna violemment Rousseau d'en être l'auteur. Celui-ci rejeta ces horreurs sur Saurin, qui sut pleinement justifié par un arrêt du parlement, rendu en 1712, tandis que son accusateur étoit banni du

royaume. Saurin échappé cette tempête, ne s'occupa plus que de ses études. Il mourat à Paris le 29 décembre 1737, à 78 ans, d'une fièvre lethargique. A avoit épousé en Suisse une demoiselle de la maison de Crousas. qui suivit son mari en France, et dont il eut un fils. [ Voyez l'article suivant. Le caractère de Saurin étoit vif et impétueux ; il avoit cette noble fierté qui sied si bien, et qui est si nuisible, parce que nos ennemis la prennent pour de la hauteur. Sa philosophie étoit rigide; il pensoit assez mal des hommes, et le leur disoit souvent en face avec beaucoup d'énergie, Cette franchise dure lui fit beaucoup d'ennemis. Sa mémoire a été attaquée après sa mort, comme sa réputation l'avoit été pendant sa vie. On fit imprimer dans le Mercure Suisse, une prétendue Lettre écrite de Paris à un ministre, dans laquelle il s'avouoit coupable de plusieurs crimes qui auroient mérité la mort. Quelques ministres Calvinistes publièrent en 1757, deux ou trois brochures ponr prouver que cette Lettre avoit existé. Il fallut que Voltaire fit des recherches pour savoir si cette pièce n'étoit point supposée. Il consulta non-seulement le seigneur de l'endroit où Saurin avoit été pasteur, mais encore les doyens des pasteurs de ce canton. Tous se récrièrent sur une imputation aussi atroce. Mais il faut avouer que ce poëte philosophe, en voulant défendre Saurin dans son Histoire générale, a laissé de facheuses impressions sur son caractère. Il insinue que ce géomètre sacrifia sa religion à son intérêt, et qu'il se joua de Bossuct, qui crut avoir converti un Ministre, et qui ne fit que servir à la petito

fortune d'un philosophe. Cela peuf être vrai; mais c'est un aveu singulier de la part d'un homme qui fait l'apologie d'un autre.

IV. SAURUN, (Bernard-Joseph ) avocat au parlement, de l'académie Françoise, mort à Paris le 17 novembre 1781, étoit fils du précédent. Il ne cultiva pas la jurisprudence, quoiqu'il eût pris des grades, et s'attacha entièrement à la littérature et au théatre. Sa tragédie de Spartacus, jouée en 1760, offre le caractere neuf d'un héros généreux, armé pour venger l'univers opprimé par les Romains: mais tous les personnages sont sacrifiés au rôle principal; et, quoiqu'on y rencontre de temps en temps des vers frappes, comme disoit Voltaire, à l'enclume de Corneille, le plus grand nombre sentent réeliement Penclume, et sont durs et prosaiques. Blanche et Richard [ Voy. l'article Thompson.] représentée en 1764, est plus touchante que Spartacus; mais la versification a les mêmes défauts. Son drame de *Beverley*, joué en 1768, est une de ces tragédies bourgeoises, où l'on défigure à la fois Melpomène et Thalie. Elle eut cependant un certain succès, soit par la peinture des maux auxquels le jeu entraîne, soit par l'art singulier d'un des principaux acteurs, On a aussi de lui des Comédies. I. L'Anglomane, en vers libres. d'abord en 3 actes, resserrée depuis (1773) en un acte, et joués avec succès. II. Le mariage de Julie, en un acte et en prose, non représenté; elle offre quelques jolis détails. On trouve à la suite de cette pièce diverses Poésies qui pèchent trop souvent par le ton prosaïque. III. La petite comédie des Mœurs du Temps, en prose, jouée en 1761, est un tableau agréablement peint des ridicules de la société actuelle : on y voit que l'auteur connoissoit le grand monde, et qu'il copioit assez bien le ton des personnages qu'il vouloit représenter. Il vivoit dans ce grand monde, et savoit s'y faire estimer. « Ses vers ( dit M. le duc de Nivernois ) étoient sans faste: son commerce étoit sans épines. Une certaine pétulance dans la dispute, donnoit à sa société quelque chose de piquant, sans y rien mèler de fâcheux; c'étoit de la véracité et non pas de l'orgueil. On dit que, dans la jeunesse de M. Saurin, cette effervescence alloit presque jusqu'à une espèce d'emportement : mais la raison l'avoit réduite à n'être que de la vivacité, et sous cette forme plus douce, il l'a conservée jusqu'à son dernier jour. M. Saurin, jouissant tonjours d'une belle mémoire, d'une imagination féconde, étudioit, composoit avec succès à la fin de sa vie ; comme on voit un chêne antique et courbé par les orages, pousser encore des rejetons vigoureux et verdoyans, Son esprit et son caractère n'ont jamais rien perdu de leur énergie; et sachant allier à l'énergie la circonspection et la mesure, ce qui est si rare et si digne d'éloges, il n'a jamais rien outré, rien exagéré, même dans la culture de la sagesse et de la philosophie. » Il eut des amis illustres : Montesquieu , Voltaire, Helvetius, qui lui faisoit mille écus de pension, et qui, lorsque Saurin se maria, lui fit présent du capital de cette pension. Quoiqu'il ent épousé une femme beaucoup plus jenne que lui, il répétoit souvent : Je n'ai été heureux que

depuis mon mariage. La tendresse consolante d'une épouse a.c. able et sensible avoit su, pour nous servir de sa propre expression, le rattacher à la vie. Le Théatre de Saurin a été imprimé en 1783, en deux vol. in-8.º On a encore de ce poëte, dans divers recueils, un assez grand nombre de Couplets bachiques, remarquables par une gaieté piquante et originale.

SAUSSAY, (André du)doc. teur en droit et en théologie, curé de Saint-Leu à Paris sa patrie. official et grand-vicaire dans la même ville, et enfin évêque de Toul, naquit vers 1595. Il s'acquit l'estime du roi Louis XIII, dont il fut prédicateur ordinaire, et qui l'honora de la mitre en 1649. Il gouverna son diocèse avec beaucoup de zèle et de sagesse, et mourut à Toul le 9 septembre 1675, 'à 80 ans. Il est auteur de divers ouvrages, et du Martyrologium Gallicanum, 1638, 2 vol. in-fol., dans lequel on remarque beaucoup d'érudition, mais très-peu de critique, et encore moins d'exactitude. Il entreprit cet ouvrage par ordre de Louis XIII. « Au jugement du Père Papebroch (dit Baillet), ce Martyrologe est l'ouvrage d'un jeune homme qui n'étoit pas assez préparé sur sa matière; qui avoit trop de facilité et de précipitation; qui manquoit d'exactitude et de discernement; qui donnoit trop à son génie et à son imagination; qui ne faisoit pas scrupule d'altérer la vérité des faits : qui outroit la licence que permet la rhétorique, et qui faisoit des amplifications plus qu'écolières. Il est fàcheux pour la mémoire de M. du Saussay, d'avoir à subir

une censure si rigoureuse; mais il est «ncore plus fâcheux de l'avoir méritée. Il adopte presque toutes les fables des Légendes, et il se contente de les revêtir d'un beau latin, si toutefois on peut donner ce nom à un style plein d'affectation, dont toutes les ri-•hesses consistent en synonymes, en antithèses, en métaphores et en hyperboles. Il ne cite nulle part aucun auteur, et ne garantit rien de ce qu'il avance. Il fait souvent des bévues puériles ; et quoiqu'il ait établi une classe à part pour les personnes que l'Eglise n'a point encore mises au catalogue des Saints, il ne laisse pas d'en confondre plusieurs de cette espèce, qu'il range sans scrupule dans la première classe parmi ceux qui sont publiquement reconnus et qui ont un culte réglé. Ainsi on n'est plus surpris que le public l'ait dispensé de 1v tomes de Commentaires Apodictiques sur les Saints de France; et c'est ménager assez mal la dignité de l'Eglise Gallicane, que d'honorer de son nom un tel Martyrologe.» J'ajoute à ceci, qu'on lui avoit donné communément le nom de Plaustrum mendaciorum.

I. SAUSSURE, (Nicolas'de) né à Genève en 1709, y devint membre du conseil des Deux-cents, et se fit connoître par ses écrits sur l'agriculture. Il est mort vers 1790. On lui doit: I. Manière de provigner la vigne sans engrais, 1775, in-8.º II. Essai sur la cause de la disette du blé en Europe, et sur les moyens de la prévenir, 1776, in-12. III. Autre sur la taille de la vigne et sur la rosée, 1780, in-8.º IV. Le Feu, principe de la fécondité des plantes et de la fertilité des terres, 1783, in-8.º V. Il rem-

porta un prix à la société économique d'Auch, par un *Mémoire* sur la manière de cultiver les terres; et on en trouve d'autres de lui dans le Recueil de la société de Berne.

II. SAUSSURE, ( Horace-Benedict de ) fils du précédent, né à Genève le 17 février 1740, se lia dès sa jeune-se avec les savans qui illustroient sa patrie, tels que Pictet, Jalabert, Bonnet et Haller. Il prit avec eux le goût du travail. et un amour extrême pour l'étude de la nature. La chaire de professeur en philosophie étant venue à vaquer à Genève, Saussure l'obtint, quoiqu'il n'eût que 21 ans, et la remplit avec célébrité pendant 25. Il n'abandonna ses lecons que pour voyager. Il vint à Paris en 1768, et revint deux autres fois en France, d'abord pour y considérer les volcans éteints du Vivarais, du Forez et de l'Auvergne: ensuite, pour voir à Lyon la machine aérostatique de *Montgolfier*, et suivre tous les détails de cette célèbre expérience. Saussure visita la Belgique, la Hollande et l'Angleterre, où il eut le bonheur de trouver Franklin. En 1772, il partit pour l'Italie, et y observa, avec l'œil du génie, les productions de la nature. Il s'arrêta en particulier dans l'île d'Elbe, célèbre par ses mines de fer : à Naples, ou *Hamilton* monta avec lui sur le Vésuve; à Catane, où la vue majestucuse de l'Etna lui inspira le désir d'atteindre sa plus haute cime. Celle-ci fut mesurée par de Saussure, le 5 juin 1773, et fixée par lui, au moyen du baromètre, à 1713 toises. Des neiges éternelles qui bravent les feux du climat et ceux du volcan, commencent à 1500 d'élévation : les

pétrifications des productions de la mer s'y découvrent actuellement à 300 toises au-dessus de son niveau. Dans ses savantes courses. Saussure prit tantôt la minéralogie pour l'objet de ses recherches, tantôt ce fut la botanique qui fixa son attention. Il découvrit plusieurs genres de lichens inconnus, et près des eaux thermales d'Aix, deux espèces de trémelles n'avoient point encore été décrites, et qui dans leurs mouvemens d'oscillation parcourent, comme l'aiguille d'une montre, un dixième de ligne par minute. Le génie inventif de Saussure ne se borna pas à ces découvertes. On lui doit une foule d'instrumens utiles aux sciences et aux arts. On peut citer, 1º le cyanomètre et le diaphanomètre, qui ont pour objet de graduer la transparence de l'atmosphère passant du bleu le plus clair au bleu le plus noir, et de fixer ainsi l'influence des matières terrestres qui troublent cette transparence. 2º Un instrument propre à mesurer la force de l'action du vent. 3° Un autre pour déterminer l'influence de la force magnétique dans différens lieux et à différentes températures. 4º Un nouveau plan de moulin, à l'abri des variations subites des vents. 5° L'électromètre. instrument exact et ingénieux. propre à déterminer la nature et la force du fluide électrique, même dans un temps serein. Au moyen de cet instrument, Saussure parvint à démontrer que les mouvemens violens de l'homme augmentent en lui la présence de ce fluide. 6° Un instrument qui fait découvrir la présence du fer dans les minéraux, et offre aux minéralogistes un moyen qui a tous les avantages d'une boussole portasive, sans en avoir les inconvé-

niens. 7º L'héliothermomètre, inventé en 1767, et dont Buffon publia ensuite la description. Il sert, pour ainsi dire, à emmagasiner la chaleur. On sait qu'on a plus chaud dans une chambre et une voiture, où le soleil pénètre au travers des carreaux de glaces. que lorsque ses rayons y entrent directement. Saussure fit construire cinq caisses carrées, de verre plat, s'emboîtant les unes dans les autres, et il parvint dans la dernière à élever le thermomètre au 88° degré. Il pensa ensuite à adapter cette découverte aux usages économiques, et à remplacer ainsi le feu de nos foyers par la chaleur du soleil. 8° L'hygromètre à cheveu, propre à comparer les divers degrés de l'humidité de l'air, mérita sur-tout à Saussure les applaudissemens des physiciens, et ouvrit à son auteur une nouvelle carrière dans les sciences. Par le moven de cet instrument , il mesura la quantité d'eau que l'air peut contenir dans diverses circonstances, et détermina les affinités des vapeurs avec les corps qui peuvent s'en charger. -Spallanzanifaisoità Pavie les expériences les plus curieuses sur les animalcules infusoires; Saussure, qui correspondoit sans cesse avec lui. chercha à l'aider dans ce travail, et prouva que la plupart de ces êtres imperceptibles se reproduisent à la manière des polypes, par des divisions transversales ; que le milien de leur corps offre un étranglement qui finit par se rompre et produire deux animaux semblables au lieu d'un; qu'ils jouissent, comme les grandes espèces, de tous les attributs de l'existence, éprouvent des plaisirs, sont sujets à des maux. et penvent être foudroyés par l'étincelle électrique. Mais c'est principalement dans la géologie

et la connoissance des montagnes. que Saussure se montra véritablement législateur. En 1760, des Anglois avoient fait un voyage aux glaciers de Chamouni, que l'on avoit toujours regardés comme inaccessibles, et qu'on nommoit Montagnes maudites. Saussure entreprit de les visiter : rien n'ébranla son courage, ni ne troubla ses tranquilles observations. Depuis cette époque, il prit la résolution de faire chaque année un voyage dans les Alpes, et il l'exécuta autant que sa santé le lui permit. En effet, il poursuivit leur chaîne jusqu'aux bords de la mer et dans toute leur direction. En 1779, il les avoit traversees quatorze fois par huit endroits. différens, et visité les mêmes points d'observations dans toutes les saisons. Il s'éleva le premier sur le mont Cramont en 1774. et s'essaya ainsi a gravir bientòt sur le mont Blanc, vers lequel Saussure observa que tous les sommets pyramidaux des monts voisins penchent et s'inclinent. « comme pour rendre hommage, dit M. Senebier, à ce dominateur de toutes les montagnes de l'Europe.» Saussure fixa la hauteur du Cramont à 150 Il parvint quelque temps après sur la cime la plus élevée du mont Rose, qui n'est inférieure que de 20 toises à celle du mont Blanc. Enfin ce dernier, que Saussure avoit toute sa vie désiré escalader, vit sa crête foulée sous ses pas au commencement d'août 1787. L'année auparavant, le docteur Paccard et Jacques Balmat, animés par de Saussure, y étoient parvenus après avoir bravé mille dangers. Ce dernier, loin d'en être offrayé, resta trois heures et demie anrie nius hautsommet, et y trouva

le haromètre à seize pouces et une ligne; ce qui donne au mont Blane 2450 toises d'élévation : le thermomètre étoit à deux degrés audessous de zéro. Saussure y respira à peine : l'action seule de boucler son soulier fut pour lui un travail presqu'au-dessus de ses forces. Au mois de juillet 1788. Saussure parvint, avec son fils aîné, sur le col du Géant, élevé de 1763 toises au-dessus du niveau de la mer, et y campa dix-sept jours pour y faire des observations. En interrogeant les flancs arides des rochers primitifs , les masses étincelantes de glaces, les couches successives de neiges, il a déterminé leur âge, leur accroissement chronologique. Il conquit ainsi les monts célèbres qu'il parcourut, et pénétra avec autant d'intelligence que de courage dans cea grands ateliers de la nature, où, au milieu des neiges, des torrens, des brouillards, et de l'image effravante de l'antique chaos, se forment les principes de la fécondation et l'origine des fleuves et des mers. Dans ses savantes excursions, Saussure enrichit la lithologie de plusieurs pierres nouvelles , parmi lesquelles nous ne citerons que la byssolite qu'il trouva en 1777, et qui est couverte de poils d'une extrême finesse. Tant de travaux méritoient la gloire, et Saussure l'obtint. Associé de l'académie des sciences de Paris et de plusieurs autres, sa maison recut tous les étrangers illustres qui venoient à Genève pour le voir ; et en 1778 , l'empereur Joseph II lui fit l'accueil le plus flatteur. Saussure, fondateur de la société des arts dans sa patrie, contribua ainsi à y porter à un trèsbaut point de prospérité l'industrie locale. Membre du conseil des Deux-cents, il fut appelé ensuite à l'assemblée nationale de France. lorsque Genève fut réunie à la république. La révolution lui ôta la plus grande partie de sa fortune, et les secousses politiques navrètent son cœur. Celui qui avoit résisté à tant de fatigues, fut terrassé par le chagrin ; il mourut de paralysie le 3 pluviose de l'an 7, à l'àge de 59 ans. Ses ouvrages sont: I. Eloge de Bonnet, in-8.º L'auteur le publia, lorsque Genève affligée de la perte de cet homme célèbre dont il étoit neveu par alliance, lui érigea un monument public. II. Dissertatio physica de igne, 1759. Cette Dissertation, l'un des premiers ouvrages de l'auteur, établit par des expériences que les corps s'échauffent d'autant plus par l'action du soleil. qu'ils sont plus noirs; aussi le vrai moyen pour les cultivateurs des Alpes de hâter la fonte des neiges, est de répandre sur elles de la terre noire. III. Recherches sur l'écorce des feuilles et des pétales, 1762, in-12. Ce petit livre , dédié à *Haller* , offre autant de patience et d'exactitude que de finesse dans les observations. IV. Dissertatio physica de electricitate, 1766, in-8.º L'auteur y juge entre Franklin et Nollet, et décide en faveur de la théorie du premier. V. Exposition abrégée de l'utilité des conducteurs électriques, 1771, in-4.º L'anteur fut le premier qui fit élever un paratonnerre à Genève, et cet écrit fut destiné à rassurer le peuple que cette innovation avoit effravé. VI. Projet de réforme pour le collège de Genève, 1774, in-8.º L'auteur veut qu'on conduise particulièrement par les sens, les enfans à l'instruction; qu'on leur apprenne l'histoire naturelle par la vue des échan>

tillons: l'histoire, par la peinture des événemens et celle des positions géographiques; les arts enfin. par la présentation des machines et des effets qu'ils ont créés. VII. Description des effets électriques du tonnerre, observés à Naples dans la maison de milord Tilney, in-4.º VIII. Essais sur l'hygrométrie, 1783, in-4.º Cet ouvrage est un modèle de précision. Il créa la science dont il traite, et qui fait l'une des principales branches de la météorologie. L'auteur y décompose l'eau et les vapeurs jusque dans leurs élémens primitifs: il y décrit tous les phénomènes de l'évaporation, et présente les sources des rosées, des brouillards, des neiges, et des horribles tempêtes qui bouleversent l'atmosphère. IX. Défense de l'hygromètre à cheven, 1788, in-8.º X. Voyages dans les Alpes, 4 vol. in-4., avec figures : le premier parut en 1779, le second en 1786, et les deux derniers en 1796. C'est le plus grand et le plus important ouvrage de l'auteur. Il offre l'histoire nouvelle de contrées inconnues, mais dont la connoissance peut faire deviner un jour la véritable théorie de la terre. Descartes, sur les Alpes, médita de grandes pensées; Saussure y poursuivit la nature et sut la peindre. Il assure que les Alpes et les plaines qui les avoisinent, ont été respectées par les volcans, soit parce qu'elles ne renferment point dans leur sein l'aliment qui en nourrit les feux, soit parce que le temps de leur développement n'est pas encore arrivé. XI. Saussure publia, dans les journaux et les mémoires des sociétés savantes, une foule d'écrits dont plusieurs sont des traités complets. On peut distinguer ceux sur la constitution physique de l'Italie;

la géographie physique de cette contrée ; les Lagoni di monte Cerboli ; l'histoire physique du ballon lancé à Lyon le 19 janvier 1784; les tourmalines du Saint-Gothard; les moyens de se garantir des mauvais effets du charbon embrasé dans les lieux fermés; la mine de fer de St-George de Maurienne; les deux dents d'éléphant trouvées près de Genève ; les collines volcaniques du Brisgaw; les variations de hauteur et de température des eaux de l'Arve ; le moyen de souder à de petits tubes de verre les fragmens de minéraux qu'on veut faire fondre au feu du chalumeau, et l'usage enfin de cet instrument dans la minéralogie. Ce dernier mémoire sur-tout, inséré dans le Journal physique de l'an 3, offre des résultats aussi neufs que bien observés. Saussure, suivant M. Senebier, qui a consacré à la mémoire de son compatriote un écrit éloquent et où tous les ouvrages de celui-ci sont justement appréciés, avoit une taille haute et bien proportionnée, les yeux vifs, la physionomie agréable, un air d'abandon qui gagnoit la confiance. Il s'exprimoit avec chaleur et clarté, et savoit animer sa conversation par la vérité et l'abondance de ses idées. La société des arts de Genève a voulu que son portrait, peint par Saintours, fût placé dans la salle de ses séances.

SAUSSAYE, (Charles de la) né en 1565, d'une famille noble, fut chanoine d'Orléans sa patrie, jusqu'en 1614, qu'il accepta la cure de St Jacques de la Boncherie à Paris. Le Cardinal de Hetz le nomma chanoine de l'église de Paris; ce qui ne l'empêcha pas de conserver sa cure. Il mourut le

21 septembre 1621, à 56 ans. Off a de lui: Annales Ecclesiæ Aurelianensis, Paris, 1615, in-4.° souvrage plein de recherches savantes. On y trouve un Traité de Veritate translationis corporissancti Benedicti ex Italia ad monasterium Floriacense diæcesis Aurelianensis. Ce Traité, qui a souffert quelques difficultés de la part des savans Italiens, n'est pastoujours d'une critique exacte.

SAUTEL, (Pierre-Juste) jésuite, né à Valence en Dauphine l'an 1613, mourut à Tournon le 8 juillet 1661 ou 1662, dans sa 49e année. Il cultiva de bonne heure la poésie latine et avec succès. Il rend les petits sujets intéressans, par la manière ingénieuse et délicate dont il les décrit. Il suffit, pour s'en convaincre, de lire la première Elégie de ses JEUX allegoriques, sur une Mouche tombée dans une terrine de lait. Mais cette pièce seroit encore plus estimable, si l'auteur avoit su modérer son imagination et s'arrêter où il falloit. Ses digressions trop longues, ses moralités insipides, quelques expressions qui ne sont pas latines, prouvent que son goût n'étoit pas aussi sain que son génie étoit heureux et facile: «En lisant ( dit avec raison un critique ) , vous commencez par le plaisir, vous continuez par la satiété, vous finissez par le dégoût. » Les autres sujets de ses Jeux allégoriques, sont : un Essaim d'Abeilles distillant du miel dans le carquois de l'Amour : la Plainte des Mouches ; un Oiscau mis en cage ; la Mouche prise daus les filets de l'Araignée ; le Perroquet qui parle , etc. On a encore de lui des Epigrammes assez fades; sur tous les jours de fetes de l'année, qu'il a in-

143

Titulées : l'Année sacrée poétionse, ouvrage imprimé à Paris, 1665, in-16. Les Jeux allegoriques l'avoient été à Lyon, l'an 1656, in-12, avec une autre production qui a pour titre: les Jeux sacrés et les Pieuses larmes de la Magdeleine. La latinité en est agréable. mais les pensées n'en sont pas naturelles.

I. SAUVAGE, (Jean) en latin FERUS, cordelier de Mayence, mourut en 1554, à 60 ans. Ses Prédications, qui ont été imprimées en plusieurs volumes in-8.°, et ses Explications de l'Ecriture-Sainte, publices aussi en différens temps, in-8.°, prouvent qu'il avoit lu l'Ecriture et les Pères; mais il connoissoit peu le véritable goût de l'éloquence. Dupin trace ainsi le caractère de cet auteur : « Ferus, dit-il, parloit avec facilité, et jugeoit sainement des choses. Il avoit bien lu les commentaires des Pères ; il les suit et les imite. Il n'étoit point prévenu des maximes de la cour de Rome. Ses sentimens, assez libres, lui ont attiré des adversaires, et ont fait mettre ses ouvrages à l'Index. Ses Commentaires sur l'Ecriture ne sont pas des notes sèches mais des discours étendus et éloquens, dans lesquels il explique néanmoins le sens littéral. On ne peut nier que ces Commentaires ne soient d'un grand usage à ceux qui veulent avoir un commentaire où la morale et la doctrine soient naturellement jointes à l'explication de la lettre. »

II. SAUVAGE, (Denis) seigneur de Fontenailles en Brie, autrement dit le Sieur DU PARC, étoit Champenois et historiographe du roi Henri II. Il traduisit en françois les Histoires de Paul Jove : la Circé de Gelli : la Philosophie d'Amour de Léon Juda: et donna des éditions d'un grand nombre d'Histoires et de Chroniques. Son édition de Froissart. à Lyon, 1559, en 4 vol. in-fol. et celle de Monstrelet, à Paris 1572, en 2 vol. in fol., sont (o qu'il a fait de mieux en ce genre. On estime aussi l'édition d'une Chronique de Flandres qu'il publia en 1562. Elle s'étend depuis 792 jusqu'en 1383. Sauvage l'a continuée jusqu'en 1435; mais il n'a presque fait que copier Froissart et Monstrelet. Son style est barbare, et il étoit plus propre à compiler qu'à écrire.

III. SAUVAGE, (N.) célèbre maître écrivain, dut son talent au célèbre calligraphe Alais, et devint lui-même le maître de Rossignol. Les pièces de Sauvage se vendent à très-haut prix.

SAUVAGES, (François Boissier de ) né à Alais en 1706, se consacra à la médecine. Il fit les plus grands progrès dans cette science, et devint professeur royal de médecine et de botanique en l'université de Montpellier, membre de la société royale des sciences de la même ville, de celles de Londres, d'Upsal, de la Physico Botanique de Florence, des académies de Berlin, de Suède, de Toscane, des Curieux de la Nature de Bologne. Il étoit consulté de toutes parts, et on le regardoit comme le Boerhaave du Languedoc. Parmi les ouvrages qu'il a donnés sur la médecine, on distingue sa Pathologia, in-12, plusieurs fois réimprimée; et sa Nosologia Methodica, à Lyon sous le nom d'Amsterdam, 1763, 5 vol. in-8.°, et 1768, 2 vol. in-4.º Elle a

été traduite en françois par M. Nicolas, à Paris, 1771, en 3 vol. in-8.% sous ce titre: Nosologie Méthodique, dans laquelle les maladies sont rangées par classes, syivant le système de Sydenham et l'ordre des Botanistes. M. Gouvion en publia une autre traduction plus exacte, à Lyon, 1771, 10 vol. in-12; la Nosologie méritoit cet honneur. On y trouve tout-à-lafois un Dictionnaire universel et raisonné des maladies, et une Introduction générale à la manière de les connoître et de les guérir. C'est un livre vraiment classique, nécessaire aux commençans et utile aux professeurs. Quoiqu'il soit assez généralement estimé, on reproche cependant à l'auteur d'avoir trop grossi le nombre des maladies, parce qu'il les définit par les symptômes plutôt que par les causes. On croit aussi que ses vues eussent été plus sûres et d'une utilité plus générale, s'il avoit en moins de penchant pour certains systèmes, et en particulier pour celui de Stahl touchant le pouvoir de l'ame sur le corps. C'est ce système qui, selon Zimmermann, a entraîné Sauvages dans des opimions singulières qu'il a soutenues avec beaucoup de feu. Dans sa Theoria Febris, Montpellier, 2738, in-12, il prétend que la cause de la fièvre consiste dans les efforts que fait l'ame pour lever les obstacles qui s'opposent à la liberté des mouvemens du cœur. On trouve cette idée répandue dans plusieurs de ses Dissertations. « On conviendra ( dit Zimmermann) que le corps est subordonné à l'empire de l'ame dans tous les mouvemens que nous appelons communément volontaires; mais l'ame paroît, au contraire, lui être subordonnée dans

ceux où clle est dans un état de passibilité : c'est ce que l'expérience journalière peut prouver à un homme qui ne prend pas les mots pour les choses. » Du reste, on peut croire que l'opinion de Sauvages se vérifie avec des modifications qui démentent également la manière absolue avec laquelle il la soutient et avec laquelle son adversaire la nie. Sauvages étoit profond dans les mathématiques; mais il en fit un trop grand usage dans la médecine, en soumettant cet art aux calculs d'algèbre les plus rigoureux et aux démonstrations de la plus sublime géométrie. On a encore de lui : Physiologiæ mecanicæ Elementa, Amsterdam, 1755, in-12. II. Methodus foliorum, etc. la Haye, 1751, in-8.º On y trou > le catalogue d'environ 500 plantes qui manquent dans le Botanicum Monspeliense, publié par Magnol. III. Un grand nombre de Dissertations et de Mémoires. Ceux qui ont été couronnés par des académies, ont été recueillis sons le titre de Chefs-d'œuvre de M. de Sauvages, Lyon, 1770, 2 vol. in-12. IV. Traduction de la Statique des animaux, de Hales, Genève, 1744, in-4.º Cet habile médecin mort à Montpellier le 19 fevrier 1767, à 61 ans, conserva, avec une réputation trèsétenduc, une grande simplicité de mœurs. Il trouvoit ses plaisirs dans les travaux de son état. Il fut aimé de ses disciples, et mérita de l'être. Il leur communiquoit avec plaisir ce qu'il savoit; ses connoissances passoient sans faste et sans effort dans ses conversations. L'habitude du cabinet lui donnoit quelquefois dans le monde, cet air pesant et distrait qui s'oppose à l'enjouement et aux graces. ( Voyez son Eloge historique

145

historique à la tête de la Nosologie Françoise, 3 vol. in-8.°)

SAUVAL, (Henri) avocat au parlement de Paris, mort en 1670, est auteur d'un ouvrage en 3 vol. in-fol., intitulé : Histoire des Antiquités de la ville de Paris. Il employa 20 années à faire des recherches sur les agrandissemens. de cette ville, sur les changemens des lieux les plus considérables, sur les aventures singulières qui y sont arrivées, sur les cérémonies extraordinaires, sur les priviléges et sur les anciens usages et coutumes qui ont été observés. Il puisa ses matériaux, tant au trésor des Chartres et dans les registres du parlement, que dans les archives de la ville, dans celles de Notre-Dame, de la Ste-Chapelle, de Ste-Geneviève, dans les manuserits de St-Victor. Cet ouvrage vaut mieux pour le fond des choses. que pour la manière dont elles sont rendues. L'auteur mourut sans avoir eu le temps de le finir. **Rousseau**, auditeur des comptes, y mit la dernière main, y rectifia et suppléa beaucoup de choses. La mort le prévint aussi, et l'ouvrage ne fut donné au public qu'en 1724. On en a donné une édition en 1733. Pour l'avoir complète, il est nécessaire que le cahier concernant les Amours des rois de France, n'en soit pas détaché. Il parut séparément ( Hollande , 1738) en 2 vol. in-12, avec figures, **s**ous le titre de *Galanteries des* Rois de France.

SAUVEUR, (Joseph) hé à la Flèche en 1653, fut entièrement muet jusqu'à l'âge de 7 ans. Les organes de sa voix ne se débarrassèrent qu'à cet âge, lentement et par degrés ; et ils ne furent jamais bien libres. Dès-lors Sau-

Tome XL

veur étoit machiniste; déjà il construisoit de petits moulins ; il faisoit des siphons avec des chalumeaux, des jets-d'eau, et d'autres machia nes. Il apprit sans maître la géométrie, et se trouva ensuite assidument aux conférences de Rohault. Ce fut alors qu'il se consacra tout entier aux mathématiques. M enseigna la géométrie dès l'àge de 23 ans, et il eut pour disciple le prince Eugène. Le jeu appelé la Bassette étoit alors à la mode à la cour. Le marquis de Dangeau lut demanda, en 1678, le calcul du Banquier contre les Pontes. Le mathematicien satisfit si pleinement à cette demande , que Louis XIV voulut entendre de lui-même l'explication de son calcul. En 1680, il fut choisi pour enseigner les mathématiques aux pages de Madame la Dauphine, qui en faisoit beaucoup de cas. Le grand Condé prit aussi du goût pour Sauveur, et ce goût fut bientôt suivi de l'amitié. Un jour que le mathématicien entretenoit le prince en présence de deux savans , ils se mirent à expliquer ce que le géomètre venoit de dire. Quand ils eurent fini, le grand Condé leur dit : Vous avez cru que Sauveur ne s'entendoit pas bien, parce qu'il parle avec peine ; je l'ai pourtant compris. Vous m'avez purlé beaucoup plus élo: quemment, et je n'ai rien entendu. Lorsque ce prince ne pouvoit pas avoir Sauveur auprès de lui, il l'honoroit de ses lettres. Les fréquens voyages qu'il faisoit à Chantilly, lui inspirèrent le dessein de travailler, vers ce temps-là, à un Traité de Fortification; et pour mieux y réussir, il alla en 1691 au siège de Mons, où il monta tous les jours la tranchée. Il visité ensuite touțes les places de

Flandres, et à son retour il devint le mathématicien ordinaire de la cour. Il avoit déjà eu, en 1686, une chaire de mathématiques au collége-royal, et il fut reçu de l'académie des Sciences en 1696. Enfin Vauban ayant été fait maréchal de France en 1703, il le proposa au roi pour son successeur dans l'emploi d'Examinateur des Ingénieurs ; le roi l'agréa , et l'honora d'une pension. Sauveur en jouit jusqu'à sa mort, arrivée le 9 juillet 1716, à 64 ans. Ce savant étoit officieux , doux et sans humeur, même dans l'intérieur de son domestique. Quoiqu'il ent été fort répandu dans le monde, sa simplicité et son ingénuité naturelles n'en avoient point été altérées. Il étoit sans présomption, et il disoit souvent que ce qu'un homme peut en mathématiques, un autre le peut aussi. On a de lui plusieurs ouvrages dans les Mémoires de l'académie des Sciences. Les principaux sont: 1. Des Méthodes abrégées des grands Calculs. II. Des Tables pour la dépense des jets-d'eau. III. Le Rapport des poids et des mesures de différens pays. IV. Une Manière de jauger avec beaucoup de facilité et de précision toutes sortes de tonneaux. **V. U**n Calendrier universel et perpétuel. VI. On a encore de lui une Géométrie, in-4.º, et plusieurs Manuscrits concernant les ma-Lhématiques.

SAXE, Voyez IV. Albert, duc dem et Weimar.

SAXE, (Electeurs de ) Voyez Fréderic, nºs x1, x11 et x71.... xx. Marie.... et 111. Maurice.

SAXE, (Maurice comte de)

Goslar, de Fréderic-Auguste I. électeur de Saxe, roi de Pologne, et de la comtesse de Konigsmarck, Suédoise, aussi celèbre par son esprit que par sa beauté. Il fus élevé avec le prince électoral depuis Fréderic-Auguste II, roi de Pologne. Son enfance annonca un guerrier. Sans goût pour l'étude. on ne parvint à l'y faire appliquer. qu'en lui promettant de le laisser monter à cheval ou de faire des armes. Il servit d'abord en Flandres dans l'armée des alliés, commandée par le prince Eugène et par Marlborough. Il fut témoin de la prise de Lille en 1709, se signala au siége de Tournay, à celui de Mons, à la bataille de Malplaquet, et dit le soir de ce jour mémorable, qu'il étoit content de sa journée. La campagne de 1710 acquit à ce héros enfant un nouveau surcroît de gloire. Le prince Eugène et le duc de Mariborough firent publiquement son éloge. Le roi de Pologne assiéges l'année d'après Stralsund, la plus forte place de la Poméranie : le jeune comte servit à ce siège, et y montra la plus grande intrépidité; il passa la rivière à la nage, à la vue des ennemis, et le pistolet à la main. Sa valeur n'éclata pas moins à la sanglante journée de Guedelbusck, où il eut un cheval tué sous lui, après avoir ramené trois fois à la charge un régiment de cavalerie qu'il commandoit alors. Après cette campagne, la comtesse de Konigsmarck le maria avec la comtesse de Lobin, également riche et aimable ; mais cette union ne dura pas. Le comte fit dissoudre son mariage en 1721 . et se repentit plusieurs fois de cette démarche. Son épouse ne l'avoit quitté qu'avec beaucoup de regret ; mais ces regrets ne l'empêchèrent pas de se remarier peu de temps après. Le comte de Saxe, son premier époux, aimoit trop les plaisirs, et varioit trop dans ses goûts , pour s'assujettir au joug et aux devoirs du mariage. « Sa morale sur cet objet, dit M. Thomas, ressembloit à celle des anciens héros dont il avoit la force. Son caractère fier et libre ne lui permettoit guère de s'assujettir à plaire; et il aimoit mieux commander l'amour que le mériter. » Cependant au milieu des voluptés où il se plongeoit quelquefois, il ne perdoit pas de vue sa profesaion. Par-tout où il alloit, il avoit une bibliothèque militaire; et dans les momens même où il sembloit le plus occupé de ses plaisirs, il ne manquoit jamais de se retirer pour étudier au moins une heure ou deux. En 1717, il s'étoit rendu en Hongrie. L'empereur y avoit alors une armée de 13,000 hommes sous les ordres du prince Eugène, la terreur des Ottomans. Le héros Saxon se trouva au siége de Belgrade, et à une bataille que ce prince gagna sur les Turcs. De retour en Pologne, l'an 1718, le roi le décora de l'ordre de l'Aigle Blanc. L'Europe pacifiée par les traités d'Utrecht et de Passarowitz. n'offrant au héros Saxon aucune occasion de se signaler, il se détermina, en 1720, à passer en France, pour y jouir des douceurs de la société. Il avoit eu de tout temps beaucoup d'inclination pour les François, et ce goût sembloit être ne en lui avec celui de la guerre : la langue françoise! fut la seule langue étrangère qu'il voulut apprendre dans son enfance. Le duc d'Orléans, instruit de son mérite, le fixa en France par un brevet de maréchal-decamp. Le comte de Saxe employa

tout le temps que dura la paix 🛭 à étudier les mathématiques . le génie, les fortifications, les mécaniques, sciences pour lesquelles il avoit un talent décidé. L'art d'exercer les troupes avoit fixé son attention presqu'au sortir de l'enfance. Dès l'age de 16 ans, il avoit inventé un nouvel exercice, et l'avoit fait exécuter en Saxo avec le plus grand succès. En 1722, ayant obtenu un régiment en France, il le forma, et l'exerça lui-même suivant sa nouvelle méthode. Le chevalier Folard, juste appréciateur des talens militaires. présagea dès-lors qu'il seroit un grand homme. Tandis que la France formoit ce héros + elle fut menacée de le perdre. Les états de Courlande le choisirent pour souverain de leur pays en 1726. La Pologne et la Russie s'armèrent contre lui. La Czarine voulut faire tomber ce duché sur la tête de Menzicoff, cet heureux aventurier. qui, de garçon pâtissier devint général et prince. Ce rival du comte. de Saxe envoya à Mittaw 800 Russes, qui investirent le palais du comte, et l'y assiégèrent. Le comte, qui n'avoit que 60 hommes, s'y défendit avec le plus grand courage : le siège fut levé et les Russes obligés de se retirer. La Pologne armoit de son côté. Maurice, retiré avec ses troupes dans l'île d'Usmaiz, parle à ses peuples en souverain, et s'apprête. a les défendre en héros. Les Russes veulent le forcer dans cette retraite où il n'avoit que 300 soldats. Le général qui en avoit 4000, joignant la perfidie à la force, tente de le surprendre dans une entrevue. Le comte, instruit de ce complot, le fit rougir de sa làcheté, et rompit la conférence. Cependant, comme

il'n'avoit pas assez de forces pour se défendre contre la Russie et la Pologne, il fut obligé de se retirer l'an 1729, en attendant une circonstance favorable. On prétend que la duchesse de Courlande douairière , Anne Iwanowa . ( 2º fille du czar Iwan Alexiowitz. frère de Pierre-le-Grand ) qui l'avoit soutenu d'abord dans l'espérance de l'épouser, l'abandonna ensuite désespérant de pouvoir fixer son inconstance. Cette inconstance lui fit perdre non-seul'ement la Courlande, mais encore le trône de Moscovie, sur lequel cette princesse monta depuis. Une anecdote qu'on ne doit point oublier, c'est que le comte de Saxe ayant écrit de Courlande en France pour avoir un secours d'hommes et d'argent, MHe le Couvreur, fameuse actrice, mit ses bijoux et sa vaisselle en gage pour secourir son amant, et lui envoya une somme de 40 mille livres. Cette actrice avoit formé son esprit pour les choses agréables. Elle lui avoit fait lire la plupart de nos poëtes, et donné beaucoup de goût pour les spectacles ; goût qui le suivit jusque dans les camps. Le comte de Saxe déchargé du fardeau de gouverner les hommes, se retira de nouveau en France. Entièrement livré aux mathématiques, il y composa en 13 nuits, et pendant les accès d'une fièvre, ses Réverics, qu'il retoucha depuis. Cet ouvrage, digne de César et de Condé, est écrit d'un style peu correct, mais male et rapide, plein de vues profondes et de nouveautés hardies, et également instructif pour le général comme pour le soldat. La mort du roi de Pologne son père, alluma le flambeau de la guerre en Europe, l'an 1733. L'électeur de Saxe offrit au comte son

frère, le commandement général de toutes ses troupes. Celui-ci aima mieux servir en France en qualité de maréchal-de-camp, et se rendit sur le Rhin à l'armée du marécha? de Berwick. Ce général, sur le point d'attaquer les ennemis à Etlinghen, voit arriver le comte de Saxe dans son camp. Comte. lui dit-il aussitôt, j'allois faire venir 3000 hommes, mais vous me valez seul ce renfort. Ce fut dans cette journée qu'il pénétra, à la tête d'un détachement de grenadiers, dans les lignes des ennemis. en fit un grand carnage, et décida la victoire par sa bravoure. Non moins intrépide an siège de Philisbourg, il fut chargé d'un grand nombre d'attaques, qu'il exécuta avec autant de succès que de valeur. Le grade de lieutenant-général fut en 1734, la récompense de ses services. La mort de Char-' les VI replongea l'Europe dans les dissentions que la paix de 1736 avoit éteintes. Prague fut assiégée à la fin de novembre 1741, et en ce même mois le comte de Saxe l'emporta par escalade. La conquête d'Egra suivit celle de Prague; elle fut prise après quelques jours de tranchée ouverte. La prise de cette ville sit beaucoup de bruit dans l'Europe, et causa la plus grande joie à l'empereur Charles VII, qui écrivit de sa propre main au vainqueur, pour l'en féliciter. Il ramena ensuite l'armée du maréchal de Broglio sur le Rhin, y établit différens postes, et s'empara des lignes de Lauterbourg. Devenu maréchal de France, le 26 mars 1744, il commanda en chef un corps d'armée en Flandres. Cette campagne, le chef-d'œuvre de l'art militaire, fit placer le maréchal de Saxe à côté de Turenne. Il observa si exactement les ennemis. supérieurs en nombre, qu'il les réduisit dans l'inaction. L'année 1745 fut encore plus glorieuse. Il se conclut en janvier un Traité d'union à Varsovie, entre la reine de Hongrie, le roi d'Angleterre et la Hollande. L'ambassadeur des Etats - généraux. ayant rencontré le maréchal de Saxe dans la galerie de sailles , lui demanda ce qu'il pensoit de ce Traité ? Je pense, répondit ce général, que si le Roi mon maître veut me donner carte-blanche , j'irai lire à la Haye l'original du Traité avant la fin de l'année. Cette réponse n'étoit point une rodomontade; le maréchal de Saxe étoit capable de l'effectuer. Il alla prendre, quoique très-malade, le commandement de l'armée francoise dans les Pays-Bas. Quelqu'un le voyant dans cet état de foiblesse avant son départ de Paris, lui demanda comment il pourroit se charger d'une si grande entreprise? Il ne s'agit pas de vivre, répondit-il, mais de partir. Peu de temps après l'ouverture de la campagne, se livra la bataille de Fontenoi, le 11 mai 1745. Le général étoit presque mourant : il se fit traîner dans une voiture d'osier, pour visiter tous les postes. Pendant l'action il monta à cheval, mais son extrême foiblesse faisoit craindre qu'il n'expirat à tout moment. C'est ce qui sit dire au roi de Prusse, dans une lettre qu'il lui écrivit long-temps après : Agitant, il y a quelques jours, la guestion, quelle étoit la bataille de ce siecle qui avoit fait le plus d'honneur au Général, tout le monde tomba d'accord, que c'éloit sans contredit celle

dont le Général étoit à la most, lorsqu'elle se donna. La victoire de Fontenoi, dûe principalement à sa vigilance et à sa capacité. fut suivie de la prise de Tournai, de celle de Bruges, de Gand, d'Oudenarde, d'Ostende, d'Ath et de Bruxelles. Cette dernière ville se rendit le 28 février 1746. Au mois d'avril de la même année, le roi donna au vainqueur de Fontenoi des Lettres de naturalité, conçues dans les termes les plus flatteurs. Les campagnes suivantes lui méritèrent de nouveaux honneurs. Après la victoire de Rocoux, remportée le 11 octobre 1746, le roi lui fit présent de six pièces de canon. Il le créa maréchal de toutes ses armées, le 12 janvier de l'année suivante, et commandant-général de tous les Pays-Bas nouvellement conquis, en 1748. Cette année fut marquée par des succès brillans, et sur-tout par la prise de Mastricht, qui se rendit à Loewendahl, le 7 mai. L'année précédente l'avoit été par la victoire de Lawfeld et par la prise de Berg-opzoom. La Hollande épouvantée trembla pour ses états, et demanda la paix après l'avoir refusée. Elle fut conclue le 18 octobre 1748, et l'on peut dire que l'Europe dut son repos à la valeur du maréchal de Saxe. Ce grand homme se retira ensuite au château de Chambord, que le roi lui avoit donné pour en jouir comme d'un bien propre. Il ne quitta sa retraite que pour faire un voyage à Berlin, où le roi Prusse l'accueillit comme de Alexandre auroit reçu César. De retour en France, il se délassa de ses fatigues au milieu des gens de lettres, des artistes et des philosophes. La patrie le perdit le 30 novembre 1750, à 54 ans. Cet homme, dont le nom avoit retenti dans toute l'Europe, compara en mourant sa vie à un rève: M. de Senac, dit-il à son médecin, j'ai fait un beau songe. Il avoit dit au même médecin, qui le trouvoit triste pendant la nuit qui précéda la bataille de Rocoux:

Songe, songe, Senac, à cette nuit cruelle, Qui fus pour tout un peuple une nuit dernelle; fonge aun cris des vainqueurs, songe aun cris des mourans, Dans la flamme diouffits, sous le fer enpirans.

Il ajouta à ces vers parodiés de l'Andromaque de Racine, et tous ses soldats n'en savent rien encore. Ce mouvement d'un général ? qui, dans le silence de la nuit s'attriste, en pensant aux massacres du lendemain, prouve un grand fond d'humanité. Ce même homme qui s'attendrissoit sur le sort des soldats, faisoit valoir avec zèle les services des officiers, et les appuyoit à la Cour de tout son crédit. Il ménageoit autant qu'il pouvoit le sang des subalternes. Un jour un officier général lui montrant un poste qui pouvoit être utile, il ne vous coûtera pas, dit-il, plus de douze grenadiers... Passe encore, dit le maréchal de Saxe, si c'étoit douze lieutenans-généraux. Sans doute, dit M. Thomas, par cette plaisanterie, il ne vouloit point blesser un corps d'officiers aussi respectables par leurs services que par leurs grades ; il vouloit seulement faire voir com-

bien il falloit ménager un corps de soldats dont la valeur étoit assurée. Il étoit impossible que le maréchal de Saxe, frère naturel du roi de Pologne, élu souverain de la Courlande, et né avec une imagination forte et inquiète, n'eût pas de l'ambition. Il eut de bonne heure la fantaisie d'être roi. Ayant manqué d'être empereur de Russie par son inconstance en amour, il fit, diton, le projet de rassembler les Juifs , et d'être le souverain d'une nation qui , depuis 1700 ans , ne peut avoir ni chef, ni patrie. Cette idée chimérique ne pouvant se réaliser, il eut sur le royanme de Corse des vues qui ne réussirent pas mieux. Il avoit eu plusieurs fois dans la tête; une forte envie de se faire un établissement en Amérique et surtout au Brésil. Il étoit occupé de ces idées extraordinaires et romanesques, lorsque la mort le surprit. Il avoit été élevé et il mourut dans la religion Luthérienne. Il est bien facheux, dit la reine, en apprenant sa mort. qu'on ne puisse pas dire un DE PROPUNDIS pour un homme qui a fait chanter tant de TE DEUM! Le héros Saxon avoit demandé que son corps fût brûlé dans de la chaux vive : Afin , dit-il , qu'il ne reste rien de moi dans le monde, que ma mémoire parmi mes amis. On ne souscrivit point à cette demande ; son corps fut transporté avec la plus grande pompe à Strasbourg. pour y être inhumé dans l'Eglise Luthérienne de Saint-Thomas, où l'on a placé son mausolée. Un poëte lui sit cette Epitaphe, qui exprime heureusement les différens exploits de héros :

To n'est plus ee Guerrier, dont, an sein de la gloire,

La Mort respecta les travaum s Il out pour maître la Victoire , Et pour disciples ses Rivaun.

A Courtrai Fabius, Annibal 4 Brunelles,

Sur la Meuse Condé, Turenne sur le Rhin,

Au Liopard farouche il imposa le frein,

Et de l'Aigle rapide il abattit les ailes.

Mais en préfère, pour la précision, ce quatrain attribué d'abord à d'Alembert, et qui est de l'auteur des Giboulées de l'hiver.

Rome eut dans Pabius un guerrier politique;

Dans Annibal Carthage eut un chef herolque:

La France plus heureuse a dans ce fier Saxon

La tête du premier, et le bras du second.

L'académie Françoise proposa pour sujet en 1759, l'Eloge de ce héros, et ce prix fut remporté par Thomas. Nous avons déjà parlé de l'ouvrage intitulé: Mes Réveries. On en a fait plusieurs éditions. La seule bonne est celle de Paris, en 1757, en 2 vol. in-4.º Elle a été conférée, avec la plus grande exactitude, sur le manuscrit original qui est à la bibliothèque du roi. Cette édition est accompagnée de plusieurs dessins gravés avec précision, et précédée d'un abrégé de la Vie de l'auteur. Elle avoit déjà été écrite fort au long, mais avec moins d'exactitude et d'élégance, en 1752, en 2 vol. in-12. Voyez aussi l'Eloge du comte DE SARE. par M. Thomas, a Paris, 1761,

in-8. ; et son Histoire, par d'Espagnac, 2 vol. in 12. Quoique cette Histoire tienne de la nature des éloges, l'auteur est assez impartial pour observer que dans les trois batailles sur lesquelles est particulièrement fondée la réputation du comte de Saxe, il fut secondé par tout ce qui peut donner la victoire. « Il faut convenir que jamais général ne fut mieux aidé dans ses moyens. Honoré de la consiance du roi , il n'étoit gêné dans aucun de ses projets. Il avoit toujours sous ses ordres des armées nombreuses, des troupes bien tenues, et des officiers d'un grand mérite; aidé pour la conduite des marches et des détails, par des sujets d'une expérience et d'une habileté consommée, ayant les vivres dirigés par des hommes uniques, etc. »;

I. SAXI, (Pamphile) poëte Latin, de Modène, florissoit à la fin du xv° siècle. Ses *Poésics*, publiées à Bresse en 1499, in 4.°, sont peu communes.

II. SAXI, (Pierre) chanoine de l'église d'Arles, mort en 1637, s'est acquis une réputation bien fondée par plusieurs ouvrages, entr'autres: l. Pontificium Arelatense, sive Historia primatum Arelatensis Ecclesiæ, Aix, 1629, in-4.º II. Entrée du Roi (Louis XIII) dans la ville d'Arles, le 9 octobre 1622, Avignon, 1623, in-fol., recherchée à cause des faits historiques.

III. SAXI ou SASSI, (Joseph-Antoine) né à Milan en 1673, enseigna pendant quelque temps les belles-lettres dans sa patrie. Il remplit ensuite avec zèle les fonctions de missionnaire. Il fist

recu docteur du collége Ambrosien en 1703, et huit ans après directeur de ce collége et de la riche bibliothèque qui y est attachée. Il mourut vers l'an 1756. On a de lui : I. Dissertatio apologetica ad vindicandam Mediolano sanctorum corpo-a Gervasii et Protasii possessionem, Bologne, 1719, et Milan, 1711, in-4.0 Cette Dissertation est contre le P. Papebroch, qui avoit soutenu que les corps de saint Gervais et de saint Protais avoient été transférés à Brisach en Alsace. Le P. Papebroch, alors àgé de 89 ans, en fit remercier l'auteur par le P. Janning son confrère, et se rétracta dans le Supplément de juin, des Acta Sunctorum. II. Vie de saint Jean Népomucene, Milan, in 12 , en italien. III. Epistola apolog etica pro sancti Augustini corpore Papiæ, etc. in-folio. 1V. De Studiis Mediolanensium antiquis et novis, Milan, 1729. V. Epistola pro vindicanda formuld in Ambrosiano canone ad missæ sacrum præscripta: Corpus tuum frangitur, Christe. VI. Epistola ad card. Quirinum de Litteratura Mediolanensium, in 4.º VII. Sancti Caroli Borromæi Homiliæ, præfatione et notis J. A. Saxii illustrata, Milan, 1747, 5 vol. in-folio. VIII. Noctes Vaticance, seu Sermones habiti in academid à Sancto Carolo Borromæo Romæ in palatio Vaticano instituta, cum notis et præfatione J. A. Saxii, in-fol. IX. Vindicia de adventu Mediolanum S. Barnabæ Apostoli. X. Archiespiscoporum Mediolanensium series critico-chro-•10logica , Milan , 1756 , in 4. XI. Des éditions de divers auteurs qu'il a enrichies de notes, entre autres: I. De l'Historia Getarum de Jordanis ou Jornandis, II. Des Actes du Concile de Pavie a de l'an 876. III. De l'Historia Mediolanensis de Landulphe le Jeune. IV. De l'Historia rerum Laudensjum de Morena, etc. Muratori a inseré ces productiona avec les notes de Saxi, dans sa collection Rerum Italicarum. Voy. la Storia Letteraria d'Italia, tom. 3.

SAXON a surnommé le Grama mairien, né dans l'île de Seeland en Danemarck, vint à Paris en 1177, pour y chercher des religieux de Sainte-Geneviève, et les emmener dans sa patric. Il mourut en 1204, après avoir écrit une Histoire des anciens peuples du Nord, qui s'étend jusqu'à l'an 1186. Cet ouvrage. publié à Sora par Stephanine, en 1644, in-fol., avec des notes, offre des traits fabuleux, des faits intéressans , un style élégant et pur ; ce qui est surprenant dans un auteur de ce siècle.

SCACCHI, Voy. SCHACCHI.

SCACCIA, (Sigismond) jurisconsulte Romain. a publié en l'année 1717, un vol. in-fol., intitulé, de cambris et Commercio. C'est un recueil très-étendu des décisions judiciaires sur le commerce, les lettres de change, leur acceptation, les sociétés mercantiles, les faillites, etc.

SCÆVA, Voy. Cassius, n° V. SCÆVOLA, Voy. Murius.

SCALA, (Barthelemi) né à Florence vers l'an 1424, se distingua dans les belles-lettres et dans les négociations. Il se sit estimer de plusieurs princes, entr'autres de Côme duc de Toscane, de Fran-

sois Sforce, duc de Milan, et du pape Innocent VIII. Il fut fait gonfalonier, sénateur et cheva-lier dans sa patrie. On avoit tant de confiance dans sa probité, qu'on le fit dépositaire des secrets de la république pendant 20 ans. Il mourut en 1497. On a de lui : I. Des Lettres en latin , intéressantes pour l'histoire de son temps. II. Apologi centum. III. Florentinæ Historiæ ab origine ejusdem urbis, dans Thesaurus Antiquit. de Burman tome 8, et Rome, 1677, in-4.0 IV. Vita Vitaliani Borromai. dans le même Thesaurus,

SCALA, Voy, DU BRAW,

SCALCKEN, (Godefroi) peintre, né en 1643, à Dordrecht, ville de Hollande, mort à la Haye en 1706, excelloit à faire des portraits en petit, et des sujets de caprice. Ses tableaux sont ordinairement éclairés par la lumière d'un flambeau ou d'une lampe. Les reflets de lumière qu'il a savamment distribués, um clair-obscur dont personne n'a mieux possédé l'intelligence, des teintes parfaitement fondues, des expressions rendues avec beaucoup d'art, donnent un grand prix à ses ouvrages. Ce maître se fit désirer en Angleterre, où il eut l'honneur de peindre Guilluume III. Scalcken étoit de ces hommes bizarres, qui se laissent trop aller à leur humeur libre. On rapporte que, faisant le portrait du roi, il eut la témérité de lui faire tenir la chandelle. Le prince eut la complaisance de s'y prêter, et de souffrir même patiemment que le suif dégouttàt sur ses doigts.

I. SCALIGER, (Jules-César) paquit en 1484, au château de

Ripa, dans le territoire de Vérone, de Benoît Scaliger, qui avoit servi dans les troupes de Matthias, roi de Hongrie. Jules-César se disoit descendu des princes de l'Escale, souverains de Vérone. Mais cette prétention semble être contredite par les lettres de naturalité que lui accorda François I en 1528. On n'auroit pas manqué d'y faire mention ( dit Niceron ) d'une semblable origine, si elle avoit eu quelque fondement, et il ne se seroit pas borné à prendre le titre de docteur en médecine, Augustin Niphus, et après lui Scioppius, hu firent une généalogie un peu dissérente de celle que Scaliger fabriqua en France. Îls prétendoient l'un et l'autre qu'il étoit fils d'un maître d'école appelé Benoît Burden. Ce maître d'école étant allé demeurer à Venise, y changea le nom de Burden contre celui de Scaliger , parce qu'il avoit une échelle pour enseigne, ou parce qu'il habitoit la rue de l'Echelle, Quoi qu'il en soit de ce conte, que de Thou rejette, Scaliger fut d'abord page de l'empereur Maximilien, puis il porta les armes avec honneur, et s'acquit ensuite une grande réputation dans les belles lettres et dans les sciences. Sa médiocre fortune l'ayant obligé de quitter l'Italie, il passa en France avec la Rovère, évêque d'Agen. Il pratiqua long - temps la médecine avec succès dans la Guienne. Joseph Scaliger son fils, le représente comme le plus habile médecin de l'Europe, quoiqu'il eût d'abord exercé cet art moins pour guérir les autres, que pour avoir une ressource contre les rigueurs de la fortune. Sealiger mourut à

Agen, le 21 octobre 1558, à 75 ans. « C'étoit, dit Nicéron, un homme bien fait et de belle taille, qui avoit un air grand, noble et vénérable. Il étoit fort adroit à toutes sortes d'exercices. et il avoit reçu de la nature un corps si fort et si vigoureux, qu'à l'âge de 60 ans, quoique ses mains fussent affoiblies par la goutte, on le vit trainer une grosse poutre, que quatre hommes n'avoient pu ébranler. Sa mémoire étoit si heureuse . même dans sa vieillesse, qu'il dicta un jour à Joseph son fils, 200 qu'il avoit composés la veille et qu'il avoit retenus sans les écrire. On remarquoit en lui une admirable sagacité à connoître les mœurs des hommes par les traits de leur visage, et son fils assure qu'il ne se trompoit jamais dans les jugemens qu'il en faisoit. Il étoit si ennemi du mensonge, qu'il n'avoit ni estime, ni amitié pour ceux qu'il savoit sujets à ce vice. Mais il étoit principalement recommandable par sa charité; car sa maison étoit comme un hôpital où il recevoit toutes sortes de nécessiteux ; fournissant des habits et des alimens à ceux qui se portoient bien, et des remèdes aux malades. Ces bonnes qualités que son fils lui attribue, ont été gâtées par une vanité insupportable, et par une humeur critique et médisante. » On a de hui: I. Un Traité de l'Art Poétique, 1561, in-fol. Cette Poétique a fait beaucoup d'honneur à Scaliger. Il y a en effet de la méthode, de l'ordre et -beaucoup d'érudition. D'ailleurs le style en est noble, concis, et fort convenable au sujet qu'il traite. Mais il manque par les fondemens, car il porte sur un goût faux, et sur! des minuties qui regardent plus le grammairien que le poëte. On n'y voit nul précepte pour la grande poésie, nul chemin ouvert aux poëtes, nul secours pour un génie qui cherche à s'instruire. rien qui lui élève l'esprit, et qui le dispose à l'enthousiasme, rien. qui lui montre en quoi consistent les richesses de la poésie; en un mot, rien qui découvre ce qui mène à la perfection et ce qui en éloigne. C'est le jugement que M. Dacier en porte. «Le Pèro Possevin, dit Nicéron, accuse outre cela Scaliger de n'avoir pas bien exécuté le dessein de son premier livre, dont le titre semble promettre l'histoire de la Poétique. Pour ce qui est du 5º livre qu'il appelle Critique, et du 6° à qui il donne le nom d'Hipercritique, tout le monde convient qu'il y a montré son mauvais goût, par les faux jugemens qu'il y a portés des poëtes Grecs et Latins, et qu'il y est tombé dans des ignorances si grossières 🔊 qu'elles lui ont attiré la risée de tous les gens de lettres, et de son fils même. » Ajoutons que les ouvrages qu'on a donnés dans le dernier siècle et dans celui-ci sur la Poétique , rendent celle Scaliger presque inutile. II. Un livre de Causis Linguæ Latinoz , 1540 , in-4.º III. Des Exercitations contre Cardan 1557, in-4.º IV. Des Commentaires sur l'histoire des Animaux d'Aristote, avec une traduction latine, 1619, in-fol. Scaliger dans sa version n'a pas voulu se rendre esclave des mots de son auteur, pour s'attacher mieux à leur sens : liberté que le savant Huet a jugée dangereuse et sujetto à erreur. V. Animadversiones in

Theophrasti Historiam plantarum, Lyon, 1584 , in-8.° VI. In Theophrasti libros. VII. De causis plantarum Commenturii, 1566, in-fol. VIII. Commentarii in Hippocratis librum de insomniis, Lyon, 1538; in-8.º IX. Des Lettres, Leyde, 1600, in-8.0, dont plusieurs, selon Huet, ne sont qu'un pur galimathias. Les meilleures sont celles qu'il écrivoit vîte ; lorsqu'il méditoit, son style sentoit l'huile de sa lampe. X. Des Poésies, in-8.°, et d'autres ouvrages en latin. On remarque dans ces différens ouvrages, de l'esprit, et beaucoup de critique et d'érudition; mais, comme il étoit peu habile dans la poésie grecque, on ne doit faire aucun fond sur les jugemens qu'il porte d'Homère et des autres Grecs. Sa vanité et son esprit satirique lui attirèrent un grand nombre d'adversaires , parmi lesquels Gaspar Scioppius et Cardan se signalèrent.

II. SCALIGER, (Joseph-Juste) fils du précédent, ne à Agen le 4 août 1540, embrassa le Calvinisme à l'age de 22 ans, et vint achever ses études dans l'université de Paris, où il apprit le grec sous Turnèbe. Il se rendit aussi trèshabile dans la langue hébraïque, dans la chronologie et dans les belles-lettres. Appelé à Leyde, il y fut professeur pendant 16 ans. On rapporte dans le Menagiana, une anecdote qui prouve que Menri IV ne se soucioit pas de le retenir en France. « *Joseph* Scaliger, dit-on, étant appelé par les Hollandois pour être professeur, alla prendre congé du roi Henri IV, auquel il exposa, en pen de mots, le sujet de son voyage. Tout le monde s'attendoit

à quelque chose d'important de la part du roi; mais on fut bien surpris , lorsqu'après lui avoir dit : Eh bien, M. l'Escale, les Hollandois vous veulent avoir, et vous font une grosse pension? j'en suis bien aise; ce prince changeant tout-àcoup de discours, se contenta de lui demander : Est-il vrai que vous avez été de Paris à Dijon sans aller à la selle? » Scaliger mourut à Leyde d'hydropisie, le 21 janvier 1609, à 69 ans, sans avoir été marié. C'étoit un homme fort sobre, qui avoit tant d'amour pour l'étude, qu'on le vit souvent passer des jours entiers dans son cabinet sans manger. Quoiqu'il déclare lui-même, dans ses lettres, que depuis sa jeunesse . la pauvreté avoit été sa compagne fidelle, il étoit très-désintéressé ; il ne voulut pas accepter une somme d'argent que Jeannin ambassadeur de France, lui offrit en le priant instamment de la recevoir. On lit aussi dans le Naudarana, que M. de Nevers, allant en Hongrie, et passant par la Hollande, le visita et voulut lui faire un présent considérable; mais Scaliger le refusa honnétement. Il étoit d'ailleurs parfaitement semblable à son père. Il avoit la vanité la plus déplacée, et l'humeur la plus caustique. Ses écrits sont un amas de choses utiles, et d'invectives grossières contre tous ceux qui ne le déclaroient point le phénix des auteurs. Ebloui par la sottise de quelques compilateurs qui l'appeloient Abyme d'Erudition, Océan de Science, Chef-d'œuvre, Miracle , dernier effort de la Nature, il s'imaginoit bonnement qu'elle s'étoit épuisée en sa faveur. Juste Lipse écrivoit qu'il aimeroit mieux jouir de l'entretien de Sca*liger*, que de voir toute la pompe

triomphale d'un ancien consul romain. Scaliger étoit cependant un tyran dans la littérature. Il se glo rifioit de parler treize langues. l'hébreu, le grec, le latin, le françois, l'espagnol, l'italien, l'allemand, l'anglois, l'arabe, le syriaque, le chaldaïque, le persan et l'éthiopien, c'est-à-dire, qu'il n'en savoit aucune à fond. La connoissance imparfaite qu'il avoit de toutes, étoit un répertoire dans lequel il puisoit des termes insultans et grossiers. Auteurs morts et vivans, tous furent également immolés à sa critique. Il leur prodigua plus ou moins, les épithètes de fou, de sot, d'orgueilleux, de bete, d'opinistre, de plagiaire, de misérable esprit, de rustique, de méchant, de pédant, de grosse bête , d'étourdi , de conteur de sornettes, de pauvre homme, de fat, de fripon, de voleur, de pendard. [Voy XI. CONSTANTIN.] Il appelle tous les luthériens, barbares, et tous les jésuites, Anes.... Origène n'est qu'un réveur, selon lui; S. Justin, un imbécille; S. Jérôme, un ignorant; Rufin, un vilain maraud; S. Chrysostome, un orgueilleux vilain; S. Basile, un superbe, et S. Thomas, un pédant. Une si grande déraison faisoit dire « qu'assurément le Diable étoit auteur de son érudition. » Son ton d'autorité et ses injures le rendoient redoutable; aussi Casaubon avouoitil qu'il trembloit lui-même , lorsqu'il songeoit que ce qu'il venoit d'écrire seroit vu par Scaliger. Celui-ci, pour se venger du jésuite Clavius, qu'on lui avoit préféré pour la réformation du calendrier, publia et chercha à prouver que tout grand mathématicien ne pouvoit avoir qu'un esprit borné. et n'avoit nul droit au génie.

Scaliger méritoit de rencontrer quelqu'un encore plus emporté que lui. Le champion qu'on désiroit se présenta. Joseph Scaliger avant donné, en 1594, une Lettre sur l'ancienneté et sur la splendeur de la race Scaligérienne, Scioppius, indigné du ton de bauteur qu'il prenoit, chercha à l'humilier, en publiant les bassesses et les infamies de sa famille. [ Voyez la suite de cette querelle dans l'article de ce dernier... I Scaliger se mêla de poésie comme son père; mais il n'y réussit pas mieux que lui. Le plus grand service qu'il ait rendu à la littérature, est d'avoir imaginé le premier un fil dans le labyrinthe de la chronologie, et d'avoir trouvé des principes sûrs pour ranger l'histoire dans un ordre exact et méthodique. Ses ouvrages sont : I. Des Notes sur les tragédies de Sénèque, sur Varron, sur Ausone, sur Pompeius Festus, etc. etc. Il y a souvent trop de finesse dans ces commentaires, et en voulant donner du génie à ses auteurs, il laissa échapper leur véritable esprit. II. Des Poésies, 1607, in-12. III. Un Traite de emendatione Temporum, très-savant, quoiqu'il y ait des inexactitudes. La meilleure édition de cet ouvrage est celle de Genève, 1609, in-fol. IV. La Chronique d'Eusèbe, avec des notes, Amsterdam, 1658, 2 vol. in-fol. V. Canones Isagogici. VI. De tribus Sectis Judæorum, à Delft, 1703, 2 vol. in-4. édition augmentée par Trigland. VII. Divers autres ouvrages, dans lesquels on voit qu'il avoit beaucoup plus d'étude, de critique et d'érudition, que Jules - César Scaliger son père; mais moins d'esprit. Les Recueils intitules Scaligeriana ( imprimés avec

d'autres Ana, 1740, en 2 vol. in-12 ) ont été recueillis des conversations de Joseph Scaliger. Ce n'est point lui qui en est l'auteur.

III. SCALIGER, (Camille) poëte burlesque Italien du xvi° siècle, assez peu connu, est auteur: I. De il Furto amoroso, comedia onesta, venise, 1613, in-12. II. De Bertoldo con Bertoldino, Poèma, Bologne, 1636, in-4.°, avec figures.

IV. SCALIGER DE LIKA, (Paul) comte des Huns, marquis de Vérone, croate de nation, descendoit, si on l'en croit, des princes de l'Escale. Elevé à la dignité du sacerdoce, il fut pendant quelque tenips aumônier de l'empereur Ferdinand; il alla ensuite faire profession du calvinisme en Prusse, obtint par des voies iniques un canonicat dans l'église de Munster, s'y montra catholique, et réfuta lui-même ce qu'il avoit écrit contre le pape. S'étant insinué dans les bonnes graces d'Albert duc de Prusse, et emparé de toute sa confiance, il l'engagea à casser son conseil pour en former un nouveau; mais Albert, duc de Mecklembourg, beau-frère du prince de Prusse, fit bientôt changer la face des affaires. Quatre des nouveaux conseillers furent mis à mort le 28 octobre 1566, et Scaliger ne trouva son salut que dans la fuite. Il vécut depuis dans l'obscurité, de manière qu'on ne sait rien de plus de sa vie. On a de lui : I. Plusieurs Opuscules contre la religion romaine, pleins de fiel, Bâle, 1559, in-4.º II. Judicium de præcipuis sectis nostræ Ætatis, Cologne. III. Miscellaneorum tomi duo, sive Catholici Epistemonis, contra depravatam Enpyclopediam , Cologne , 1572 , in-4. C'est la réfutation d'un ouvrage qu'il avoit fait étant protestant, intitulé: Encyclopediæ, seu orbis disciplinarum tam sacrarum quam profanarum, Epistemon. IV. Satyræ philosoph. et Genealogiæ præcipuorum regum et principum Europæ, Konigsberg, 1563, in-8. Voyez le Theatrum vitæ humanæ de Boissard.

SCAMOZZI, (Vincent) ne à Vicence en 1552, mort à Venise en 1616, fut un des plus excellens architectes et des plus employés de son temps. Il voyagea beaucoup, non-seulement en Italie, mais en France, en Allemagne, en Hongrie, pour perfectionner ses talens et ses connoissances. Il travailla à Vicence, sa patrie, à Padoue, à Génes, à Florence, et sit quantité de dessins pour différens pays, qui lui furent demandés par des princes ou grands seigneurs. Ses principaux ouvrages se voient à Venise où il s'étoit fixé, et dans les environs de cette ville où il bâtit plusieurs maisons de campagne. C'est sur ses dessins que fut construite l'importante citadelle de Palma dans le Frioul vénitien. Tant d'occupations ne lui permirent pas de mettre la dernière main à un grand ouvrage qu'il avoit entrepris, sous le titre d'Idea della Architettura universale, qui devoit contenir x livres, mais dont il n'en a publié que vi , à Venise, en 1615, en 2 volumes in-fol. Le vie qui traite des différens ordres d'architecture, et qui est un chef-d'œuvre, a été traduit par d'Aviler. Scamozzi avoit une basse jalousie contre le Palladio son compatriote, et en parloit toujours avec dédain. Ce n'est pas en blàmant et en dénigrant les grands hommes qu'on parvient à les surpasser; mais en leur rendant justice, et en faisant mieux.

SCANDERBERG ou plutôt SCANDERBEG, c'est-à-dire, Alexandre Seigneur, est le surnom de George CASTRIOT, roi d'Albanie. Il naquit en 1404, et fut donné en otage par son père an sultan Amurat II, avec ses trois frères, Repose, Stanise et Constantin. Ces trois princes périrent d'un poison lent que le sultan leur fit donner. George chit la vie à sa jeunesse, à son esprit et à sa bonne mine. Amurat le fit circoncire , l'éleva avec soin , et lui donna ensuite le commandement de quelques troupes, avec le titre de Sangiac. Scanderberg devint en peu de temps le premier des héros Turcs. Son père étant mort en 1432, il forma le dessein de rentrer dans l'héritage de ses ancêtres et de secouer le joug musulman. L'empereur ayant envoyé une puissante armée en Hongrie, voulut que Scanderberg y jouât un rôle. Dès qu'il y fut arrivé, il se lia secrétement avec Huniade-Corvin, un des plus redoutables ennemis de l'empire Ottoman. Il assura ce général qu'à la première bataille il chargeroit les Turcs, et se tourneroit du côté des Albanois. Il exécuta fidellement sa promesse. Les Turcs furent obligés de plier, et il en demeura 30000 sur le champ de bataille. Scanderberg, profitant du désordre où étoient les ennemis, se saisit du secrétaire d'Amurat, le met aux fers, et le force d'écrire et de sceller un ordre an gouverneur de Croie, capitale d'Albanie, de remettre la ville et la citadelle à celui qui portoit cet ordre expédié au nom de l'empereur. Scanderberg fait massacrer le secrétaire, et tous ceux qui avoient

été présens à l'expédition de ces fausses lettres, afin qu'Amurat n'en pût avoir aucune connoissance. Il se transporte aussitôt à Croie, et après s'être emparé de la place, il se fait reconnoître à ses peuples qui le proclament leur souverain. Il remonta ainsi sur le trône de ses pères en 1443, et s'v soutint par ses armes. Son parti lui gagna toute l'Albanie. En vain Amurat arma contre lui, et mit deux fois le siège devant Croie: il fut obligé de le lever. Scanderberg sut tirer tant d'avantage de l'assiette d'un terrain àpre et montagneux, qu'avec peu de troupes il arrêta toujours de nombreuses armées turques. Mahomet II, file et successeur d'Amurat, continua la guerre pendant onze ans par ses généraux qui furent souvent battus, sans que leurs pertes fussent compensées par aucun avantage. Enfin, las de la guerre Mahomet rechercha la paix et l'obtint en 1461. Le héros Albanois vint aussitôt en Italie, à la prière du pape Pie II, pour secourir Ferdinand d'Aragon assiégé dans Bari. Il fit lever le siége, et contribua beaucoup à la victoire que ce prince remporta sur le comte d'Anjou. L'empereur Turc ne tarda pas à recommencer guerre; mais ses généraux étant toujours repoussés, il voulut tenter la fortune lui-même. Croie fut encore assiégée deux fois en deux campagnes consécutives, et deux fois aussi le siège fut levé. Enfin Scanderberg, couvert de gloire, mourut à Lisse, ville des états de Venise, le 17 janvier 1467, à 63 ans. Les Musulmans le regardoient comme un perfide; mais il ne trompa que ses ennemis. S'il fut cruel dans quelques occasions, il fut contraint de l'être, **Sa** mort fut une véritable perte pour la chrétienté, dont il avoit été le rempart. Mahomet, en l'apprenant, dit en sautant de joie : Qui m'empéchera maintenant de détruire les chrétiens? Ils ont perdu leur épée et leur bouclier. Les Albanois trop foibles après la perte de leur chef, subirent de nouveau le joug de la domination turque, et cette même ville de Croie qui avoit soutenu tant de siéges, se rendit presque sans résistance. Scanderberg peut être mis au premier rang des guerriers les plus heureux, puisque s'étant trouvé à 22 batailles, et avant tué (dit-on) près de 2000 turcs de sa propre main, il ne recut jamais qu'une légère blessure. Il étoit de mœurs pures, et il exhortoit souvent ses soldats à la chasteté, disant avecraison qu'il n'y avoit rien de si nuisible à leur profession que les plaisirs de l'amour. Sa force étoit si extraordinaire, que Mahomet étonné des coups prodigieux qu'il portoit, lui fit demander son cimeterre, s'imaginant qu'il avoit quelque chose de surnaturel. Mais il le renvoya bientòt, comme une arme inutile dans les mains de ses généraux. Alors Scanderberg lui fit dire, qu'en Lui envoyant le cimeterre, il avoit gardé le bras qui savoit s'en servir. Le Pere du Poncet, jésuite, publia en 1709, in-12, la Vie de ce grand homme; elle est curieuse et intéressante.

SCANTILLA, (Manlia) femme de Didier-Julien. Ce fut par son conseil que son époux alla offrir ses trésors aux soldats romains qui avoient mis l'empire à l'encan, après la mort de Pertinax massacré le 28 mars 193. Julien fut en essat proclamé empereur; mais

Scantilla paya cher le titre d'impératrice. Elle passa les 66 jours du règne orageux de son époux, dans des alarmes continuelles; et elle le vit au bout de ce temps exécuter par la main du bourreau , tel qu'un vil scélérat. Septime Sévere la dépouilla du nom d'Auguste que le sénat lui avoit donné. Toute la grace qu'elle obtint, fut de faire inhumer le corps de son époux; après quoi elle rentra dans une vie privée: vie plus heureuse que celle du trône, si le souvenir de ses grandeurs et celui de ses infortunes, n'avoient point troublé sa tranquillité.

SCAPULA, (Jean) après avoir fait ses études à Lausanne, fus employé dans l'imprimerie de Henri Etienne. Pendant que cet habile homme imprimoit son excellent Trésor de la Langue Grecque, son correcteur en faisoit en secret un abrégé. Il prit du Trésor ce qu'il jugea être le plus à la portée des étudians, et en composa un Dictionnaire Grec, qu'il publia en 1580. Ce Lexicon, réimprimé à Leyde par les Elzévirs, 1652, in-fol., empêcha la vente du grand Trésor, et causa la ruina de la fortune de Henri Etienne. Scapula jouit tranquillement des fruits de son infidélité envers son maître.

SCAPULAIRE, (Le ) Voyez L. Stock.

SCARAMOUCHE, Voyes,

SCARELLA, (Jean-Baptiste) théatin, né à Brescia, mort en février 1779, âgé d'environ 70 ans, fut, en Italie, l'un des propagateurs des principes de Locke, de Newton et de Wolff. Il les a consignés dans sa Physica generalis,

Brescia, 1754 à 1757, 3 volumes in-4.°; et dans ses Commentaires de Rebus ad Scientium naturalem pertinentibus, 1766, 2 vol. in-4.º On a encore de lui : I. Un Traité de Magnete, 1759, in - 4.° II. Hydrodynamica , 1769 , in-4.° III. Des Elémens de Logique, d'Ontologie et de Théologie naturelle, 4 vol. in-4.º Sa modération et sa modestie donnoient du prix à ses lumières; et il ne répondit qu'avec honnêteté à des adversaires aussi impolis que fanatiques.

SCARGA, (Pierre) jésuite Polonois, né en 1536, mort à Cracovie en 1612, fut recteur du collège de Wilna, et prédicateur aulique de Sigismond III. On a de lui un Abrégé peu connu des Annales de Baronius, et un grand nombre d'ouvrages théologiques, imprimés en 4 vol. in-fol.

SCARLATTI, ( Dominique ) célèbre musicien Italien, étoit le plus habile joueur de harpe de son temps. Il ent un rival dans **H**undel ; mais cette rivalité ne produisit entr'eux que de l'estime et de l'amitié, et nulle ombre de jalousie. *Handel* ne parloit de Scarlatti qu'avec éloge; et Scar-Latti, quand on le louoit sur sa belle exécution , citoit Handel en faisant le signe de la croix : expression indécente, mais vive, de l'admiration que ce nom lui inspiroit. Ce célèbre artiste mourut en 17....

SCARRON, (Paul) fils d'un conseiller au parlement, d'une famille ancienne de robe, originaire de Lyon, naquit à Paris à la fin de 1610, ou au commencement de 1611. Son père, marié en secondes noces, le força d'embrasser

l'état ecclésiastique : il obéit : et vécut en mondain. Il fit à 24 ans un voyage en Italie, où il se livra à tous les plaisirs. De retour à Paris, il continua la même vie: mais des maladies longues et douloureuses l'avertirent de l'affoiblissement de sa complexion. Enfin une partie de plaisir lui ôta subitement, à l'age de 27 ans, ces jambes qui avoient bien dansé, ces mains qui avoient su peindre et jouer du luth. Il étoit allé passer, en 1638, le carnaval au Mans, dont il étoit chanoine. Un jour s'étant masqué en sauvage. cette singularité le fit poursuivre par tous les enfans de la ville. Obligé de se réfugier dans un marais, un froid glaçant pénétra ses veines, une lymphe acre se jeta sur ses norfs, et le rendit un raccourci de la misère humaine. Gai en dépit des souffrances, il se fixa à Paris, et attira chez lui, par ses plaisanteries, les personnes les plus aimables et les plus ingénieuses de la cour et de la ville. La perte de sa santé fut suivie de celle de sa fortune. Son père étant mort, il eut des procès à soutenir contre sa marâtre. Il plaida burlesquement une cause où il s'agissoit de tout son bien . et il la perdit. Mme de Hautefort, son amie sensible à ses malheurs. lui obtint une audience de la reine. Le poëte lui demanda la permission d'être son malade en titre d'ossice. Cette princesse sourit. et Scarron prit ce souris pour un brevet; depuis il prit le titre de SCARRON, par la grace de Dieu, malade indigne de la reine. Il tàcha de se rendre utile cette qualité. Il loua Mazarin, qui lui donna une pension de 500 écus ; mais ce ministre ayant reçu dédaigneusement la dédicace son

**38n** Typhon, et le poëte ayant lancé contre lui la Mazarinade, la pension fut supprimée. **n** s'attacha alors au prince de Condé, dont il célébra les victoires, et au Coadjuteur de Paris, auquel il dédia la première partie du Roman Comique. Son mariage avec Mademoiselle d'Aubigné, en 1652, vint augmenter ses plaisirs , sans augmenter sa fortune. Lorsqu'il fut question de dresser le contrat de mariage, Scarron dit qu'il reconnoissoit à l'accordée, deux grands yeux fort mutins, un très-beau corsage, une paire de belles mains, et beaucoup d'esprit. Le notaire demanda quel douaire il assuroit? L'immortalité, répondit Scarron. Le nom des femmes des Rois meurt avec elles; celui de la femme de Scarron vivra eternellement. Cette épouse, par sa modestie, réforma les saillies indécentes de son mari. et la bonne compagnie n'en fut que plus ardente à se rassembler chez lui. Scarron changea de ton. Il mit plus de décence dans ses mœurs et dans sa conversation; et peu à peu sa société s'habitua à une bienseance, qui sans bannir la gaieté excessive du maître de la maison, en adoucissoit les traits. Cependant Scarron vivoit avec si peu d'économie, qu'il fut bientôt réduit à quelques rentes viagères. et à son marquisat de Quinet : ( c'étoit ainsi qu'il appeloit le revenu de ses livres, du nom du libraire qui les imprimoit. ) Il demandoit des gratifications à ses supérieurs, avec l'effronterie d'un poëte burlesque et la bassesse d'un cul-de-jatte. Il parle ainsi au Roi dans sa Dédicace de Don Japhe d'Arménie : « Je tâcherai de persuader à Votre Majesté, qu'elle ne se feroit pas grand tort, si Tome XI.

ŚĈÀ

elle me faisoit un peu de bien : je serois plus gai que je ne suis. Si j'étois plus gai que je ne suis. je ferois des Comédies enjouées. Si je faisois des Comédies en jouées, Votre Majesté en seroit divertie, son argent ne seroit pas perdu. Tout cela conclut si nécessairement, qu'il me semble que j'en serois persuade, si j'étois aussi bien un grand Roi, comme je ne suis qu'un pauvre malheureux. " Ses Comédies furent pour lui une ressource. Ce n'est pas qu'il fût homme à étudier ni les règles , ni les modèles du poëme dramatique; il n'en avoit hi la patience, ni le loisir : Aristote, Horace, Plaute et Térence lui auroient fait peur, et peut - être ne savoit-il pas qu'il y eût jamais eu un Aristophane. Il voyoit devant lui un chemin fraye; la mode de ce temps étoit de piller les poetes Espagnols. Scarron savoit cette langue ; il lui étoit plus facile de moissonner dans un champ où il trouvoit déjà tout préparé, que de se rompre la tête à inventer un sujet, et ensuite à seconer un joug, dont son esprit, ennemi de toute contrainte, ne pouvoit s'accommoder. Ainsi une pièce de théâtre lui contoit peu; toutes les siennes sont des pièces espagnoles. Chez lui le travail consistoit, non à faire parler plaisamment les personnes comiques, mais à donner des expressions sérieuses à ceux qui devoient parler sérieusement. Le sérieux étoit une langue étrangère pour lui. Le grand succès de son Jodelet maître, étoit pour lui une merve lleuse amorce. Les comédiens qui s'en étoient bien trouves, lui demanderent avec empressement de nouveaux ouvrages. Ils lui contoient peu, if en tiroit de bonnes sommes, il se

divertissoit à les faire; falloit-il d'autres raisons pour le faire pencher vers ce travail? Dans l'abondance, Scarron dédioit ses livres à la levrette de sa sœur; et dans le besoin à quelque Monseigneur qu'il louoit autant, et qu'il n'estimoit pas davantage. Une charge d'Historiographe vint à vaquer; il la demanda, et ne l'obtint point. Enfin Foucquet lui donna une pension de 1600 liv. Scarron avoit vendu tous ses biens l'un après l'autre. Nublé avocat, ayant acquis de lui une terre près d'Amboise, pour 18000 livres, et avant vérifié qu'elle en valoit au moins 24000, lui porta 6 mille livres de plus, et le força de les accepter. La reine Christine ayant passé à Paris, voulut voir SCARnon. Je vous permets, lui dit-elle, d'être amoureux de moi : la Reine de France vous a fait son Malade, et moi je vous crée mon Roland... Scarron ne jouit pas long-temps de ce titre : il fut surpris d'un hoquet si violent, qu'on craignoit à tout moment qu'il n'expirât. Cet accident diminua : Si j'en reviens, dit-il, je ferai une belle satire contre le hoquet. Ses parens, ses domestiques fondoient en larmes au chevet de son lit : Mes enfans, leur dit-il, je ne vous ferai jamais autant pleurer que je yous ai fait rire. Et un moment avant que d'expirer, il dit : Je n'aurois jamais cru qu'il fût si aisé de se moquer de la mort. Il zendit le dernier soupir le 14 octobre 1660, à 51 ans. Il s'étoit fait lui-même cette épitaphe :

> Celui qui cy maintenant dort, Fit plus de pitié que d'envie, Et souffrit mille fois la mort Avant que de perdre la vie. Passant, ne fais isi de bruit;

Garde bien que tu ne l'éveilles Car, voisi la première nuit Que le pauvre Scatton sommeille.

Ses ouvrages ont été recueillis par Bruzen de la Martinière , en 10 vol. in-12, 1737, et réimprimés à Paris, en 7 vol. in-8.°, 1786. On y trouve : I. L'Encido travestie, en 8 livres. Elle a été continuée par Moreau de Brasey. «Votre père, dit Boileau à Racine le fils, avoit la foiblesse de lire quelquefois le Virgile travesti de Scarron, et d'en rire, mais il se cachoit bien de moi. » II. Typhon ou la Gigantomachie. III. Plusieurs Comédiès, telles que : Jodelet ou le Maître Valet; Jodelet soufflelé; Dom Japhet d'Armenie ; l'Héritier ridicule ; le Gardien de soi-même; le Marquis ridicule, l'Ecolier de Salamanque; la fausse Apparence : le Prince Corsaire, tragi - comédie, et d'autres petites Pièces de vers. IV. Son Roman Comique, ouvrage en prose, et le seul des ses ouvrages qui mérite quelque attention. Il est écrit avec beaucoup de pureté et de gaieté, et il n'a pas peu contribué à la perfection de la langue françoise. Scarron aimoit à lire ses ouvrages à ses amis , à mesure qu'il les composoit: il appeloit cela, essayer ses livres. Ségrais et un autre de ses amis étant venus un jour le voir : Prenez un siège , leur dit Scarron, et mettez vous là, que j'essaye mon Roman Comique. En même temps il prit plusieurs cahiers de son ouvrage, et leur lut quelque chose. Lorsqu'il vit que la compagnie rioit : Bon , dit-il, voild qui va bien! Mon livre sera bien reçu , puisqu'il fait rire des personnes bien délicates; et il ne se womps point. Son Roman eut am

163

anccès prodigieux. C'étoit le seul des ouvrages de ce poëte bouffon, dont Boileau pût soutenir la lecture. V. Des Nouvelles Espagnoles, traduites en françois. VI. Un volume de Lettres. VII. Des Poésics diverses, des Chansons, des Epttres, des Stances, des Odes, des Epigrammes. Tout respire dans ce recueil l'enjouement, et une gaieté pleine de vivacité et de feu. Scarron trouve à rire dans les sujets les plus sérieux; mais ses saillies sont plutôt d'un Bouffon, d'un Trivelin, que d'un homme délicat et ingénieux. Il tombe presque toujours dans le bas et dans l'indécent. Si l'on excepte quelquesunes de ses Comédies, plus burlesques cependant que comiques. quelques morceaux de son Enéide travestie, et son Roman Comique, tout le reste n'est digne d'être lu que par des laquais ou des baladins de village. On a dit qu'il a été-le premier homme de son siècle pour le burlesque; mais quelle gloire peut-on retirer du premier rang dans un genre aussi détestable que celui-là?... Voici le portrait que Scarron a fait de lui-même. « Lecteur qui ne m'as jamais vu, et qui peut-être ne t'en soucies guère, à cause qu'il n'y a pas beaucoup à profiter à la vue d'une personne faite comme moi. sache que je ne me soucierois pas aussi que tu me visses, si je n'avois appris que quelques beaux esprits facétieux se réjouissent à mes dépens, et me dépeignent d'une autre façon que je ne suis fait. Les uns disent que je suis cul-de-jatte; les autres que je n'ai point de cuisses, et que l'on me met sur une table, dans un étui, où je cause comme une pie borgne; les autres que mon chapeau tient à une corde qui passe dans

une poulie, et que je le hausse et baisse pour saluer ceux qui me rendent visite. Je pense être obligé, en conscience de les empêcher de mentir plus long-temps. J'ai trente ans pussés; si je vais jusqu'à quarante, j'ajouterai bien des maux à ceux que j'ai déjà soufferts depuis huit ou neuf ans. J'ai eu la taille bien faite, quoique petite; ma maladie l'a raccourcie d'un bon pied : ma tête est un pen grosse pour ma taille. J'ai le visage assez plein pour avoir le corps décharné ; des cheveux assez pour ne pas porter perruque : i'en ai beaucoup de blancs, en dépit du proverbe. J'ai la vue assez bonne quoique les yeux gros; je les ai bleus: j'en ai un plus enfoncé que l'autre, du côté que je penche la tête. J'ai le nez d'assez bonne prise; mes dents autrefois perles carrées, sont de couleur de bois, et seront bientôt de couleur d'ardoise : j'en ai perdu une et demie du côté droit, et deux un peu égrenées du côté gauche. Mes jambes et mes cuisses ont fait premièrement un angle obtus, et puis un angle égal, et enfin un aigu. Mes cuisses et mon corps en font un autre ; et ma tête se penchant sur mon estomac, je ne ressemble pas mal à un Z. J'ai les bras raccourcis aussi bien les jambes, et les doigts aussi bien que les bras; enfin, je suis un abrégé de la misère humaine : voilà à peu près comme je suis fait. Puisque je suis en si beau chemin , je vais apprendre quelque chose de mon humeur. J'ai toujours été un peu colère, un peu gourmand et un peu paresseux. J'appelle souvent mon valet sot; et peu après monsieur. Je no hais personne: Dieu veuille qu'on me traite de même. Je suis bien

aise quand j'ai de l'argent: je serois encore plus aise si j'avois de
la santé. Je me réjouis en compagnie, et suis content quand
je suis seul: quant à mes maux,
on ne peut les supporter plus patiemment. » Voyez B o ILEAU,
n° III.

SCARSELLI, (N. \*\*) poëte Italien, né dans l'état de l'Église au xviii siècle, a mis en vers le Télémaque de Fénélon. Il n'a ni l'imagination, ni les graces, ni l'onction de l'Archevêque de Cambrai, mais il en a l'harmonie et la facilité.

SCARUFFI, (Gaspard) écrivain Italien du xv1° siècle, est peu connu, quoiqu'il ait composé un ouvrage très-rare sur les monnoies, intitulé: L'Alitinonfo, per far ragione e concordanza d'Oro e d'Argento, etc. à Reggio, 1582, in fol. 65 feuillets. On doit trouver ensuite 10 feuillets qui ont pour titre: Breve Instruzione sopra il Discorso di Scaruff. Ce livre est recherché par les curieux.

I. SCAURUS, (M. Æmilius) consul Romain, fut si pauvre, quoique d'une ancienne noblesse. que son père qui étoit Patricien faisoit le métier de charbonnier. Il hésita long-temps s'il se mettroit sur les rangs pour parvenir aux charges de la république, ou s'il feroit la banque. Mais son goût pour l'éloquence l'ayant emporté, il y acquit beaucoup de gloire. Elevé à l'édilité, il s'occupa plus à rendre la justice, qu'aux autres fonctions de cette charge. Il fut fait Préteur peu après, et enfin Consul en 115 et 107 avant J. C. Pendant son consulat, il porta des lois somptuaires, et régla les suffrages des affranchis dans les

assemblées. Sa réputation de sagesse et d'intégrité le sit nommer chef de l'ambassade que les Romains envoyèrent à Jugurtha qui faisoit la guerre à Adherbal, roi de Numidie; mais il ternit sa gloire en se laissant corrompre comme les autres par l'argent de ce prince, Cependant Ciceron fait son éloge dans le plaidoyer pour Fonteius; Salluste au contraire le blâme de son avarice. Etant censeur, il fit bàtir le pont Milvien, et paver le chemin qui fut appelé de son nom la Voie Emilienne. Il composa aussi l'Histoire de sa Vie et quelques autres ouvrages qui sont perdus.

II. SCAURUS, (M. Æmilius) fils du précédent, et beau-fils de Sylla par Metella sa mère, fit construire étant édile, le Théatre le plus vaste et le plus magnifique qui ait jamais rassemblé des spectateurs. Il étoit capable de contenir 80000 personnes. Il y avoit 360 colonnes de marbre. Le premier étage étoit tout de marbre; celui du milieu étoit de verre, et le plus bas n'étoit que de colonnes qui soutenoient un plancher et un lambris dorés. Les colonnes d'en bas avoient toutes 38 pieds de haut, et dans les intervalles il y avoit 3000 statues de bronze. Tout l'appareil de ce Théâtre, et tout ce qui servoit aux acteurs, étoit de toile d'or, avec un grand nombre de riches tableaux. Pline dit de l'édilité de Scaurus, qu'elle fut la ruine des mœurs, et qu'elle en acheva le renversement. Il pense même qu'elle sit plus de tort à Rome, que la sanglante proscription de Sylla. beau-père de Scaurus. Cet édile épousa la fameuse Murcie, répudiée par le grand Pumpée. Voy. Pausias. - Il y a eu

m troisième Scaunus, célèbre par un trait d'histoire. La cava-lerie romaine repoussée par les Cimbres près le fleuve Adèse, ayant abandonné le proconsul Quintus-Catulus, et pris la fuite en tremblant vers Rome, Scaurus envoya des gens dire à son fils qui avoit part à ce désordre : qu'il auroit vu avec plus de satisfaction son corps étendu sur le champ de **b**ataille , que de le voir revenir complice d'une fuite aussi honteuse; qu'ainsi ce fils indigne devoit éviter la présence d'un père irrité, s'il avoit encore quelque reste de honte. Le jeune homme ayant appris cette nouvelle, tourna contre lui-même une épée dont il ne s'étoit point servi contre son ennemi, et se donna la mort.

SCEAVER, (Béda) né en Autriche, devint prévot de l'Eglise de St-Pierre de Saltzbourg, et se dévous par état à l'histoire ecclésiastique. Les écrits les plus importans qu'il ait publiés, sont des Questions critiques et morales sur l'Histoire des quatre Evangélistés par Krælle, et la Chronique du Monastère de Saltzbourg, imprimée en 1772, en un volume in-fol. Sceaver est mort dans cette ville en 1787.

SCÉLÈRE, Voyez BARDAS.

SCEPTIQUES, Voy. Pyranon.

SCEVOLA, Voyez Mutius. SCEVOLE, Voyez Sainte-MARTHE.

SCHAAF, (Charles) né en 1646, à Nuys ville de l'électorat de Cologne, étoit fils d'un major dans les troupes du Landgrave de Hesse-Cassel. Il perdit son père dès l'âge de 8 ans. Sa

mère l'accompagna à Duisbourg, où il enseigna les langues Orientales. Trois ans après il fut appelé à Leyde pour y exercer le même emploi. Il s'en acquitta avec tant de succès, que les curateurs de l'université augmentèrent souvent ses appointemens. Ce savant, nom moins distingué par la douceur et la pureté de ses mœurs, que par son érudition et son amour pour le travail, mourut en 1729, à 83 ans, d'une attaque d'apoplexie. Ses principaux ouvrages sont : I. Grammatica Chaldaica et Syriaca, 1686, in-8.º II. Novum Testamentum Syriacum, à Leyde, 1708, in-4.0, avec une traduction latine. III. Lexicon Syriacum concordantiale, à Leyde, 1708, in-4.º Il a été réimprimé par Vander-mey, en planches solides ou stéréotypes. IV. Epitome Grammatices Hebraea, 1716, in-8.

SCHABOL, (Jean Roger) diacre du diocèse de Paris, licencié en Sorbonne, étoit fils d'un sculpteur, qui lui donna une éducation supérieure à sa naissance. La nature lui avoit donné une espèce de passion pour le jardinage; il s'en occupa toute sa vie qui fut longue. Il fit part au public de ses observations, dans trois ouvrages pleins de choses excellentes, mais mal digérées : I. La Théorie da Jardinage, Paris, 1774, in-12. II. La Pratique du même, 1774, 2 vol. in-12. III. Le Dictionnaire du Jardinage, 1767, in-8.º La mort enleva l'auteur en 1768, à l'âge de 77 ans. Cet écrivain avoit beaucoup de littérature ; il écrivoit sans élégance, mais avec chaleur. Sa conversation étoit amusante, et s'il étoit prévenu en faveur de son mérite, il ne déprimeit jamais celui des autres.

SCHACCI, SCHACCHIOU SCAC-CHI, ( Fortunat ) religieux Augustin, né à Traou en Dalmatie vers 1560, fut le fruit du mariage illégitime d'un gentilhomme d'Ancone et d'une servante. Il enseigna la théologie, l'hébreu et l'Ecriture dans plusieurs villes d'Italie, avec beaucoup de réputation. Il devint ensuite maître de la chapelle du pape Urbain VIII, qui, prévenu contre lui par ses ennemis, lui ôta cette charge. Le Père Schacci en conçut tant de chagrin, qu'il vendit sa nombreuse bibliothèque, et se retira à Fano, où il mourut en 1633. On a de lui un livre intitulé : Myrothecium, Rome, 1625, 1627 et 1637, en 3 vol. in-4.°; et Amsterdam, 1701, 1 vol. in-fol.: ouvrage très-savant, mais prolixe, et plein de digressions étrangères à son sujet. Il y traite de toutes les onctions dont il est parlé dans l'Ecriture-Sainte : comme de celles des Rois, des Pretres, des Prophètes et des choses saintes, et même de l'huile des lampes et de l'huile des parfums. On a encore de lui: I. Une Traduction latine de la Bible, faite sur l'hébreu, le grec des Septante, et la paraphrase chaldaique, à Venise, 1609, 2 vol. in-fol. II. De cultu Sanctorum, Romæ, 1639, in-4.º III. Des Sermons italiens, Rome, 1636 : in-4.º La vie de Schacci fut fort agitée; il étoit naturellement bilieux et inquiet. La vivacité avec laquelle il s'éleva contre divers abus qui régnoient dans son ordre, et le peu 🕶 ménagement avec lequel il reprenoit la conduite de ses supérieurs, lui attirèrent des chagrins cuisans. Il avoit d'autant plus mauvaise grace de censurer les autres, que ses mœurs n'étoient point irréprocha-

bles, et qu'il avoit un penchant décidé pour le sexe. C'est ce qué dit Niceron (Mémoires des hommes illustres, tome xx1°.)

I. SCHAH-ABBAS, surnommé le Grand, et viie roi de Perse de la race des Sophis, monta sur le tròne en '1586. Les Portugais s'étoient rendus maîtres, depuis 15074 de l'isle et de la ville d'Ormus; il la reprit en 1622. Il conquit le Candahar. Il se rendit maître de plusieurs places importantes sur la mer Noire, et d'une partie de l'Arabie. Il chassa les Turcs de la Géorgie, de l'Arménie, de la Mésopotamie, et de tous les pays qu'ils avoient enlevés aux Persans au-delà de l'Euphrate. Il se préparoit à de plus grands exploits, lorsqu'il mourut à la fin de 1628, après un règne de 44 ans. ( Voy. GRÉGOIRE XV.) Ce conquérant fut le restaurateur de l'état par ses armes, et le soutien de la patrie par ses lois. Il commença à détruire une milice aussi insolente que celle des Janissaires, et cette suppression fut la source d'un despotisme absolu dont Schah-Abbas abusa quelquefois. Mais il sut allier à ce gouvernement oppresseur quelques vues d'utilité publique. Une colonie d'Arméniens transférée à Ispahan, porta au centre de l'empire l'esprit de commerce, l'abondance, et des arts inconnus aux Persans. Le Sophi s'associoit lui-même à leurs entreprises, et les récompensoit si elles étoient heureuses. Pour favoriser l'agriculture et les arts, il transporta des peuples d'un pays dans un autre : il construisit des édifices publics; il rebâtit des villes; il fit des fondations utiles. Ispahan devint sous lui la capitale de la Perses l'ordre fut rétabli par-tout. Mais, en travaillant pour le bien public, Schah-Abbass'abandonna souvent à la cruauté de son caractère,

II. SCHAH-ABBAS, arrièrepetit-fils du précédent, fut le ixe roi de Perse de la race des Sophis. Il commença à régner en 1642, à l'âge de 13 ans, et reprit à 18 la ville de Candahar, que son père avoit cédée au Mogol, qui tenta en vain de la reprendre. Le jeune monarque amassoit de grandes sommes d'argent pour étendre les bornes de son empire; mais la maladie vénérienne l'enleva au monde, au milieu de ses projets, en 1666, à 37 ans. Son nom doit avoir une place parmi ceux des princes justes: il protégeoit ouvertement le Christianisme, et ne permettoit pas qu'on inquiétat personne pour sa religion. L'intérieur des hommes relève, disoit-il, de Dicu seul et mon devoir doit se borner à veiller au gouvernement extéricur de l'Etat .... Voy. SHIRLEY, nº 1.

SCHAH-ISMAEL, Voyez Is-

SCHAH-SOPHI, Voy. KARIB.

SCHALL DE BELL, ( Jean-'Adam') né à Cologne en 1591, se Lit jésuite à Rome en 1611, s'appliqua avec succès aux mathématiques, et s'embarqua pour les missions de la Chine en 1620. Appelé à la cour de Pékin pour travailler à corriger le calendrier chinois, il mérita les bonnes graces de l'empereur, et fut fait chef des mathématiciens et mandarins, emploi qu'il exerça pendant 23 ans. L'empereur Xum - Chi le décora du titre de Maître des secrets du ciel, et l'honora d'une telle confiance que, contre les premières règles de l'étiquette chinoise, il

lui laissa un libre accès auprès de sa personne, et lui rendit chaque année quatre visites. Le P. Schall profita du crédit qu'il avoit auprès de ce prince pour le bien de la religion catholique. Il en obtint un édit, par lequel il étoit permis aux missionnaires de bâtir des églises, et de prêcher l'Evangile dans ce vaste empire; et dans l'espace de 14 ans, les missionnaires firent plus de cent mille prosélytes : mais après la mort de ce prince, il fut persécuté et condamné à une dure prison, où il mourut le 15 août 1666, après avoir exercé pendant 44 ans les penibles fonctions de missionnaire. On a de lui un très-grand nombre d'ouvrages en langue chinoise, sur l'astronomie , la géométrie et les mathématiques, faits en société avec le père Jacques Rho. Le père Prosper Intorcetta en apporta quatorze volumes in-4°, qu'il présenta, en 1671, au pape Clément X, et qui furent places à la bibliothèque du Vatican. Outre ces ouvrages, le P. Schall a publié en langue chinoise les traités de Lessius, de Providentiá Dei, et de Octo Beatitudinibus. C'est principalement sur ses lettres qu'on a rédigé l'Histoire de la Mission de la Chine, publiée en latin, à Vienne, 1665, in-8.º

SCHALOM, (Abraham) savant rabbin Espagnol, mort en 1593, a publié en hébreu un Traité intitulé: Séjour de la Paix.

SCHANNAT, (Jean-Fréderic) d'une famille de Franconie, naquit le 23 juillet 1683, à Luxembourg, d'un père de médiocre fortune. Il étudia la jurisprudence à Louvain, et fut avocat au conseil de Malines. Le succès qu'eut son Histeire du cemte de Mansfeld's

imprimée à Luxembourg en 1707, l'attacha à ce genre d'étude. Ce fut à peu près vers ce temps-là qu'il embrassal état ecclésiastique. Constantin, prince et abbé de Fulde, avant entrepris d'écrire l'Histoire de Fulde, Schannat pour lui faciliter ce travail, publia plusieurs ouvrages dont il tira les matériaux des archives de ce monastère. I. Vindemiæ litterariæ, hoc est, veterum monumentorum ad Germaniam sacram proecipue spectantium, collectio prima, Fulde et Leipzig, 1723, in-fol. II. Corpus Traditionum Fuldensium, 1724, III. Recueil d'anciens docu m ns, pour servir a l'Histoire du-Droit Public national des Germains, en allemand, 1726, in fol. IV. Diæcesis Fuldensis cum annexa hierarchia . 1727 in-fol. Ce dernier ouvrage fut attaqué par Eckard ( on Eccard ) dans ses Animadversiones historicæ et criticæ, Wirtzbourg, 1727. Schannat opposa à cette critique. Vindicice quorumdam Archivi Fuldensis diplomatum, 1728, in fol. Un autre ayant pris la plume pour soutenir quelques droits des Landgraves de Hesse, Schannat lui répondit dans l'Historia Fuldensis, in tres partes divisa, cum codice probationum annexo, 1729, in-fol. Après la mort de Constantin, abbé de Fulde, François-Georges électeur de Trèves et évêque de Worms, de la maison des comtes de Schoënborn , invita Schannat à écrire l'Histoire de Worms, qui parut l'an 1732, en deux tomes. Il mourut le 6 mars 1739, à Heidelberg, agé de 56 ans. Voyez Hartzeim.

SCHARDIUS, (Simon) né en Saxe l'an 1535, assesseur de la ghambre impériale à Spire, mourut en mai 1573. On doit à cet auteur un Recueil des Ecrivains de l'Histoire d'Allemagne, 1574, en 4 tomes in-fol., et d'autres ouvragea en latin, médiocrement bons.

SCHATEN, (Nicolas) jésuite Allemand, écrivit sur l'histoire de son pays, et mourut à la fin du xviie siècle. On lui doit I. Histoire Westphaliæ, 1690, in-fol. II. Annales Paderbornenses, 1693, in-fol. Ces ouvrages offrent de l'exactitude et de grandes recherches. Dans une Dissertation sur Charlemagne, il réfuta Nifanius, qui a prétendu que cet empereur avoit établi dans l'église des usages que Luther n'y a fait que renouveler.

SCHAWENBURG, (Adolphe, comte de ) coadjuteur, et ensuite archevêque de Cologne, assista avec distinction au concile de Trente; et après avoir répandu des bienfaits dans son diocèse et affermi la foi catholique, il mourut le 20 septembre 1556. On a imprimé, deux ans aupaçavant, le Actes de huit synodes qu'il présida, et où furent combattues les nouvelles opinions des Luthériens.

SCHEDIUS, (Paul-Melisse) ne à Meristadt en Franconie, l'an 1539, mort à Heidelberg en 1602, poëte latin et allemand, mérita, n'étant encore âgé que de 25 ans. la couronne de laurier que les empereurs avoient coutume de donner à ceux qui se distinguoient dans la poésie. Il fut aussi comblé d'honneurs dans les cours étrangères. En Angleterre, la reine Elizabeth lui témoigna beaucoup d'estime et de bienveillance; et en Italie il fut fait comte Palatin et citoyen Romain. Nous avons de ce poëte viii livres de Considéra sions on de Pensées, 1586 et 1625, in-8.°; deux d'Exhortations; deux d'Imitations. Des Epigrammes, des Odes, etc. 1592, in-8.° Il a aussi traduit les Pseaumes en vers allemands. On a trop vanté ce poëte, versificateur médiocre, en le comparant à Horace,

SCHEELE, (Charles-Guillaume ) de l'académie des Sciences de Suède de la société royale de Médecine de Paris, né à Stralsund en 1742, a été un des premiers chimistes de ce siècle. Il commenca par être garçon apothicaire. Son maître étant mort, ne laissant que des dettes, il aida sa veuve, et parvint, à force de travail et de patience, à tout acquitter. Cette femme reconnoissante le choisit pour son second époux; mais le jour même du mariage, 17 mai 1786, il fut attaqué d'une filvre aigue qui le conduisit au tombeau. Ce chimiste avoit vécu dans la pauvreté et la simplicité. long-temps obscur, et livré aux travaux les plus pénibles qui le conduisirent à des découvertes brillantes et précienses. Son Traité de l'air et du feu , traduit de l'allemand par M. le baron de Dietrich, in-12, remarquable par une théorie profonde et lumineuse, l'a fait connoître de toute l'Europe. Cet ouvrage est précédé d'une introduction par Torbern Bergman, habile chimiste, mort depuis quelques années, qui l'encouragea dans ses travaux et le seconda de ses lumières.

SCHEELSTRATE, (Emmapuel de) né en 1649, fut d'abord chanoine et chantre d'Anvers sa patrie, ensuite garde de la bibliothèque du Vatican, et chanoine de St-Jean de Latran, puis de St-Pierre à Rome, Il mourut dans

cette dernière ville le 5 avril 1692, à 43 ans. Il y jouit de la considération que devoit avoir un homme qui s'étoit toujours proposé d'étendre la juridiction du pape et de relever sa dignité. On a de lui un grand nombre d'ouvrages. Les plus connus sont : I. Antiquitates Ecclesiæ illustratæ. 1692 et 1697. 2 vol. in-fol. Les préjugés ultramontains y dominent. U. On fait le meme reproche à son ouvrage intitulé : Ecclesia Africana sub Primate Carthaginensi, 1679, à Anvers, in-4.º III. Acta Constantiensis Concilii, in-4.º IV. Acta Ecclesia Orientalis contra Calvini et Lutheri Hæreseon, Rome, 4 vol. in-fol. V. De disciplina arcani contra disputationem Ernesti Tentzelii, Rome, 1685, in-4. Tentzelius prétendoit que si l'Eglise ancienne eût créé la transsubstantiation , les Païens n'auroient pas mangué de lui reprocher ce dogme, et de rétorquer contr'eux les argumens qu'ils faisoient contre leurs divinités. Scheelstrate lui prouve que l'Eglise gardoit autrefois un secret inviolable à l'égard des mystères, et qu'elle ne les découvroit ni aux Païens, ni même aux Catéchumènes. On voit par ces différens écrits, que l'auteur étoit très-versé dans l'antiquité ecclésiastique; mais son savoir n'étoit pas toujours éclairé par le flambeau de la critique, du goût et de la philosophie.

I. SCHEFFER ou SCHOEFFER, (Pierre) de Gernzheim en Allemagne, doit être regardé comme l'un des premiers inventeurs de l'Imprimerie, avec Guttemberg et Fausth... Voyez ces deux articles. Scheffer mourut en 1491, à Maience. Le premier, il imagina de remplacer les caractères en bois et impac-

faits par d'autres en métal et mobiles, jetés dans des moules. Il perfectionna aussi l'encre de l'Imprimerie.

II. SCHEFFER , ( Jean ) né à Strasbourg en 1621, fut appelé en Suède par la reine Christine, qui le fit professeur en éloquence et en politique à Upsal. Il devint ensuite bibliothécaire de l'université de cette ville, où il mourut en 1679. Cent ans après, l'académie d'Upsal a proposé son éloge pour sujet de l'un de ses prix, obtenu par Eric-Michel Fant, professeur d'histoire à Upsal. On a de lui: I. Un Traité, de Militié navali Veterum, à Upsal, 1659, in-4.º II. Upsalia antiqua, in-8.º III. Laponia, in-4.°, traduit en françois par le Père Lubin, 1678, in-4.º IV. Suecia litterata, dans Bibliotheca Septentrionis eruditi. Leipzig, 1699, in-8.º. V. De re rehiculari Veterum, Francfort, 12671, in-4.º VI. Une édition de Julius Obsequens; et un grand nombre d'autres ouvrages pleins d'érudition.

SCHEFFMACHER, (Jean-Jacques) jésuite, né en 1668 dans la haute Alsace, montra du zèle et des talens, en remplissant la chaire de controverse établie par Louis XIV dans la cathédrale de Strasbourg. Il mourut le 18 août 1733, recteur de l'université de cette ville. On lui doit douze savantes Lettres contre les Luthériens, 2 vol. in-4.º Elles eurent quatre éditions, dont la dernière fut faite à Rouen en 1769, 3 vol. in-12.

SCHEGKIUS, (Jacques) ne à Schorndorff, dans le duché de Wittemberg, professa pendant 13 ans la philosophie et la médecine

a Tubingue. Il devint aveugle, et il fut si peu sensible à la perte de sa vue, qu'un oculiste lui en promettant la guérison, il le refusa, pour n'être pas obligé de voir tant de choses qui lui paroissoient odieuses ou ridicules. Cet accident ne l'empêcha pas de continuer ses occupations jusqu'à sa mort, arrivée en 1587. On a de lui un Dialogue, de Anima principatu; un Traite, de und persond et duabus naturis in Christo, adversus Anti-Trinitarios; une Resutatio errorum Simonii, Tubinge, 1573, in-fol.; et beaucoup d'autres livres de philosophie, de médecine et de théologie, où l'auteur préconise les antiques délires du Péripatéticisme.

SCHEINER, (Christophe) jésuite, né à Schwaben, dans le pays de Mindelheim, mort d'apoplexie à Niessen, le 18 juillet 1650, à 77 ans, fut mathématicien et confesseur de l'archiduc d'Autriche. On dit qu'il observa le premier les taches du soleil, quoique d'autres attribuent, avec plus de raison, cette découverte à Galilée. Scheiner publia en 1630, in-fol., son ouvrage intitulé Rosa Ursina. dans lequel il traite de ces taches. Quoique ce livre manque de précision, on y trouve quelques observations utiles. Lorsqu'il communiqua la découverte des taches du soleil à son provincial, on a prétendu que ce bon-homme, qui pensoit comme les Péripatéticiens. que cet astre étoit tout brillant de la plus pure lumière, lui dit avec dérision: Allez, jeune-homme, j'ai lu trois fois le grand Aristote, et je puis bien vous protester qu'il n'y est aucunement question des taches du soleil. L'autorité du provincial en imposa, dit-on, au

jeune astronome; il osa seulement faire part en secret, à quelqu'un de ses amis, de ce qu'il avoit vu. Cette anecdote est altérée. Tout ce qu'il y a de vrai, c'est que Scheiner ayant communiqué son phénomène au Père Théodore Busée, son provincial, ce jésnite ne jugea pas à propos de faire de l'éclat pour une chose qui paroissoit extraordinaire, et dont plusieurs doutoient encore. Le jeune mathématicien se vit alors réduit à faire publier sa découverte par Marc Velser, sénateur d'Augsbourg, son ami, qui eut soin de cacher le nom de celui à qui il la devoit. On a encore de lui un Traité de l'Œil, Londres, 1652, in-4.°

SCHELHAMMER, (Gonthier-Christophe ) né à lène en 1649. mort en 1716, à 75 ans, devint successivement professeur de médecine à Helmstadt, à lène et à Kiel, où il fut aussi médecin du duc de Holstein. On a de lui: Introductio in artem Medicam, 🛦 Hall, 1726, in-4°; et un grand nombre d'écrits curieux et savans sur cette science, objet de ses travaux, dont il seroit à souhaiter qu'on donnât un recueil complet, après ·les avoir élagués. Voyez sa Vie, par Scheffelius, à la tête des Lettres qui lui ont été écrites par divers savans, Wismar, 1727, in-8.°

I. SCHENCK, (Martin) général sous Philippe II roi d'Espagne, combattit les Hollandois, et vendit souvent sa bravoure à qui voulut la bien payer. Repoussé devant Nimègue dont il avoit vainement tenté de se rendre maître, il périt dans le Rhin en 1589. Strada dans son Histoire de la guerre contre les Belges, dit que Schenck

ne se battoit jamais avec plus de prudence, et ne gardoit mieux son secret que lorsqu'il étoit ivre.

II. SCHENCK, de GRAFFENBERG (Jean) médecin Suisse, naquit à Fribourg en 1531, et mourut dans cette ville le 12 novembre 1598. Charles Spon a fait imprimer à Lyon un ouvrage de ce médecin, intitulé: Observationum medicarum, rararum, admirabilium et monstrosarum volumen, 1644, in-fol. Il a été réimprimé en 1665 à Francfort, avec des additions par Laurent Strauss.

III. SCHENCK, (Jean-George) fils du précédent, fut un habile médecin comme son père, et exerça sa profession à Haguenau, où il mourut vers l'an 1620. On lui doit: I. De formandis Medicinæ studiis, 1607, in-12. II. Hortus Patavinus, 1608. III. Monstrorum Historia, 1609, in-4.°

I.SCHENCKIUS, (Jean-Théodore) savant professeur en médecine à lène, mort en 1671, dans sa 52° année, enseigna, pratiqua et écrivit avec succès. On a de lui: I. Observations de Médécine, 1644, in-fol., ou 1670, in-8.° II. De sero sanguinis, 1671, in-4.° III. Le Catalogue des Plantes du Jardin médicinal d'Iène, 1659, in-12, etc.

II. SCHENCKIUS, (Fréderic) baron de Taubtenburch, né en 1503, se fit avocat, devint conseiller intime de Charles-Quint, président de la chambre impériale de Spire, embrassa l'état ecclésiastique, et fut nommé à l'archevêché d'Utrecht. Son zèle et ses lumières firent accepter dans son diocèse le concile de Trente. Il

mourut après avoir publié: I. Les Actes de deux synodes qu'il tint à Utrecht. II. Enchiridion veri præsulis, in-8.º III. De vetustissimo sacrarum imaginum usu, 1567, In-12. Cet ouvrage est savant, et le meilleur de l'auteur.

SCHERRIUS, (Philippe) professeur en logique et en métaphysique à Akorf, où il mourut en 1605, étoit grand Aristotélicien, et combattit avec chaleur les partisans de Ramus, de sa plume et de vive voix.

SCHERTLIN, (Sébastien) né en 1495 à Schorndorff, dans le duché de Wittemberg, d'une famille honnête, fit ses premières armes en Hongrie et dans les Pays-Bas. Il passa en Italie, et signala tellement son courage à la défense de Pavie, que le vice-roi de Naples le créa chevalier. Il ne se distingua pas moins à la prise de Rome, à celle de Narni, et au secours de Naples en 1528. Plusieurs princes lui offrirent des pensions annuelles; mais il aima mieux s'attacher au service du sénat d'Augsbourg. En 1546, il épousa ouvertement le parti de la Ligue de Smalkalde contre l'empereur, et la servit de toutes ses forces. Il attaqua le premier le comté de Tirol; mais les Protestans le rappelèrent, dans le temps qu'il coupoit le passage aux troupes impériales qui venoient d'Italie. On attenta trois fois à sa vie, et toujours inutilement. La ville d'Augsbourg, menacée d'un siége, lui confia sa défense. Schertlin déploya alors toute sa bravoures mais cette ville ayant fait la paix, il fut exclu du traité, et obligé d'abandonner Augsbourg et de se retirer à Constance. Le héros disgracié passa au service des François, et aida en

1551 à conclure l'alliance entre le roi Henri II et Maurice, électeur de Saxe. Il accompagna Henri II dans ses expéditions du Rhin et des Pays-Bas. Charles-Quint et son frère Ferdinand lui accordèrent sa grace en 1553, et lui rendirent tous ses emplois. Il servit depuis avec zèle l'empereur Ferdinand I, fut anobli en 1562, et mourut fort âgé en 1577, avec la réputation d'un général habile et d'un politique entreprenant.

SCHERZ, (Jean-George) professeur de l'université de Strasbourg, y est mort en 1754, à l'âge de 76 ans, après en avoir passé cinquante à déchiffrer les anciens diplomes, et à former un Glossaire allemand du moyen âge. Cet écrit offre de grandes recherches, de la sagacité, et la signification d'une foule de termes qu'on ne trouveroit point expliqués dans les ouvrages savans de Schilter, de Wachter, d'Haltaüs, d'Ihrs, sur le même sujet. M. Oberlin, savant professeur de Strasbourg, a voulu. en 1780, devenir l'éditeur de ce Glossaire. On ignore s'il l'a publié.

SCHERZER, (Jean-Adam) professeur Luthérien de théologie à Leipzig, mort en 1684, à 56 ans, est auteur d'une Réfutation du Socinianisme, intitulée: Collegium Anti-Socinianum, in-8.°, 1684.

SCHETZEL, hermite renommé pour l'austérité de sa vie, dans le xu<sup>a</sup> siècle, passa sea jours dans une grotte de la forêt de Grunwald, près de Luxembourg. Cette grotte et une fontaine voisine, ont conservé le nom du solitaire.

I. SCHEUCHZER, (Jean-Jacques) docteur en médecine, et

professeur de mathématiques et de physique à Zurich, naquit dans cette ville en 1672, et y mourut en 1733. Le czar Pierre I l'avoit voulu attirer en Russie; mais le conseil de Zurich qui sentoit le prix de ce savant, l'attacha à sa patrie par sa générosité. Scheuchzer laissa à sa famille une bibliothèque bien choisie , un beau médaillier et un riche cabinet d'histoire naturelle. C'étoit un homme modeste. paisible et droit, ami des Catholiques, qui s'exprimoit franchement sur plusieurs préjugés de sa secte, quoiqu'il n'ouvrit jamais entièrement les yeux à la vérité. On a de lui un très-grand nombre d'ouvrages. Le principal est sa Physique sacrée, ou Histoire naturelle de la Bible, en quatre gros vol. in-fol. qu'on relie souvent en 8. L'édition originale de ce livre est de 1725, en allemand. La traduction en latin parut à Augsbourg , 1732-1735 , en 4 ou 8 vol. in-fol.; elle est de l'auteur même. Sa latinité est élégante, énergique, abondante, quoiqu'elle ne soit pas toujours correcte. On en publia une version françoise à Amsterdam, 1734, 8 vol. in-fol. L'édition allemande est préférée à toutes les autres, à cause de la beauté des épreuves des 750 planches dont elle est ornée ( Voy. Preffel): et l'édition latine est préférée à la françoise. Cet ouvrage, savant, curieux, et d'une lecture attachante, est trop diffus et contient des choses qu'on eût pu retrancher sans conséquence. Ses descriptions; dit l'abbé Soulavie, véritables copies de la nature, dureront autant que la nature nieme. On a encore de lui : I. Minera Alpina, Leyde, 1723,

4 tomes en 2 vol. in-4. avec figures. C'est une description de tout ce que les Alpes offient de curieux aux yeux d'un habile observateur de la nature. II. Piscium Querelæ, 1708, in-4.º fig. III. Herbarium Diluvianum, Zurich , 1709 , in fol. Leyde , 1723, in-fol. On a ajouté à cette édition un catalogue des plantes dont les empreintes se trouvent sur différentes pierres. Cet ouvrage est disposé selon la méthode de Tournefort. IV. Musæum Diluvianum , Zurich , 1716, in-8. V. Homo diluvii testis , 1726 . in-4.º On trouve dans ces deux ouvrages des monumens incontestables du déluge. VI. Historias Helvetica naturalis Prolegomena , 1700. VII. Sciagraphia Lithologica , seu lapidum figuratorum nomenclator, Dantzig, 1740, in-4.0, avec fig. VIII. Nova Litteraria Helvetica. C'est un journal de la littérature suisse. depuis l'an 1701 jusqu'à l'an 1714. IX. Un ouvrage sur les eaux minérales de la Suisse, en allemand, Zurich, 1732, in-4.

II. SCHEUCHZER, (Jean-Gaspard) fils du précédent, se rendit habile dans les antiquités et dans l'histoire naturelle. Sa Traduction, en anglois, de l'Histoire du Japon de Καπηγετ, 1727, 2 vol. in-fol. donnoit de ce jeune homme de belles espérances, que sa mort prématurée, arrivée à Londres en 1729, fit évanouir.

III. SCHEUCHZER, (Jean) frère de Jean-Jacques, étoit professeur ordinaire de physique à Zurich, docteur en médecine, et premier médecin de la république de Zurich, où il mourut en 1738. On a de lui: Agrostographia, seu graminum, juncorum, etc. Historia, Zurich, 1719, in-4.°, avec fig.; recherchée.

SCHEW, savant Danois, mort dans le milieu du siècle passé, étudia avec succès les langues orientales, et particulièrement l'ancien égyptien ou langue cophtique. C'est à lui que l'on doit la conservation d'un monument curieux, la table sur le Papyrus d'Egypte, écrite en lettres grecques par un prêtre d'Isis; monument qui fait en Italie l'ornement du célèbre musée Borgia.

SCHEWEIGHAEUSER, (Jean) né à Strasbourg en 1753, professeur de mathématiques, et nommé enswite secrétaire-interprète du département du Bas-Rhin, a publié, en langue allemande, une Grammaire françoise, un Cours de géographie historique, et un autre de mathématiques. Laborieux, honnête et désintéressé, il est mort dans sa patrie en l'an 9. — Ses parens, du même nom, suivent avec distinction à Strasbourg, la carrière des sciences et des lettres.

SCHIAVONE, (André) peintre, né l'an 1522 à Sebeenigo en Dalmatie, mourut à Venise en 1582. La nécessité lui fit apprendre la peinture, et cette dure nécessité ne lui permit pas d'étudier toutes les parties de son art. Son dessin est incorrect; mais ce défaut n'empêche point qu'il ne soit mis au rang des plus célèbres artistes. Il s'attacha aux ouvrages du Titien, du Georgion et du Parmesan. Il dessina sur-tout beaucoup d'après les estampes de ce dernier. Schiavone est un excellent coloriste. la peignoit parfaitement les femmes; ses têtes de vieillard sont très-bien touchées. Il avoit un goût de draperie, une touche facile, spirituelle et gracieuse; ses attitudes sont d'un beau choix et savamment contrastées. L'Aré-tin étoit son ami, et lui fournit des idées ingénieuses pour ses tableaux. Le Tinloret avoit toujours un tableau de Schiavone devant les yeux lorsqu'il peignoit.

SCH

SCHICKARD, (Guillaume) professeur d'hébreu dans l'université de Tubinge, mort de la peste en 1635, est auteur d'un petit abrégé. de Grammaire hébraïque, intitulé: Horologium Schickardi, in-8.°, et de quelques autres ouvrages, où l'on trouve beaucoup d'érudition. Les plus estimés sont: de jure regia Judæorum, à Leipzig, 1674, in-4.°; et Series Regum Persiæ, à Tubinge, 1628, in-4.°

SCHIDONE (Barthelemi) peintre, né dans la ville de Modène vers l'an 1**55**0 , mort à Parme en 1616, s'attacha principalement à imiter le style du Corrège. Personne n'a plus approché de ce grand maître. Le duc de Parme le fit son premier peintre, et lui fournit plusieurs fois l'occasion de se procurer un état honnête. Mais sa passion pour le jeu le réduisit au point de mourir de douleur et de honte . de ne pouvoir payer ce qu'il perdit en une nuit. Ses tableaux sont très-rares. Ceux qu'on voit de lui sont précieux pour le fini, pour les graces et la délicatesse de sa touche, pour le choix et la beauté de ses airs de tête, pour la tendresse de son coloris et la force de son pinceau. Ses dessins sont pleins de feu et d'un grand goût. Il a fait plusieurs portraits

Fort estimés, entr'autres une Suite des Princes de la Maison de Modène.

SCHIELEN, (Jean-George) bibliothécaire de la ville d'Ulm, étoit très-versé dans les antiquités, et s'est fait un nom par sa Bibliothèca enucleata, 1679, dans laquelle il a rangé par ordre alphabétique ce qui concerne les arts et les sciences. On y voît en quel état étoient chez les anciens la jurisprudence, la philosophie, la médecine, la politique et les mathématiques.

SCHILDER, (Louis de) né à Bruges en 1606, se sit jésuite et professa la théologie et la philosophie. Il mourut en 1667, après avoir publié un in-fol. sur les Sacremens, et un petit ouvrage mieux rédigé, ayant pour titre: De principiis formandæ conscientiæ.

SCHILL, (Jean-Adam) connu par son Nomenclator Philologicus, Eysenach, 1682, in-8.°, où il donne la signification des termes les plus obscurs, et une explication des usages des anciens.

I. SCHILLING, (Diebold) de Soleure en Suisse, fut fait greffier de l'un des tribunaux de la ville de Berne, dans le xve siècle. Il a laissé une Histoire en allemand, de la guerre des Suisses contre Charles le Téméraire, duc de Bourgogne, publiée pour la première fois à Berne, en 1743, in-folio. L'auteur s'étoit trouvé à presque toutes les batailles et actions de guerre qu'il décrit; aussi son ouvrage passe pour exact.

II. SCHULING, (Guillaume-Godefroi) médecin d'Utrecht, a publié divers écrits sur l'histoire naturelle, qui ne sont pas exempts d'erreurs. Spallanzani a réfuté, par un grand nombre d'expériences, celle qui attribuoit à l'aimant la propriété d'attier les torpilles et de les fixer avec autant de force que le fer. Schilling est mort au milieu du siècle qui vient de finir.

SCHILTER, (Jean) jurisconsulte, né à Pegaw en Misnie, l'an 1632, exerça des emplois honorables à lene. Il obtint les places de conseiller et d'avocat de Strasbourg, et de professeur honoraire de l'université de cette ville, où il mourut en 1705. On a de lui : I. Codex Juris Alemannici Feudalis, 1696, 3 vol. in-4.º II. Thesaurus Antiquitatum Teutonicarum, 1728, 3 vol. in-fol. III. Des Institutions Canoniques, 1721, in-8.0, dans lesquelles il se propose d'accommoder le droit-canon aux usages des Eglises Protestantes. IV. Analyse de la Vie de Pomponius Atticus, imprimée à Leipzig, en 1654, in-4.º V. Institutiones Juris publici, 1696, 2 vol. in-8.0, ouvrage savant et méthodique. VI. De pace Religiosa, in-8.°, petit traité judicieux.

SCHINDLERUS, (Valentin) professeur en langues Orientales, est auteur d'un Lexicon Pentaglotton, dont la meilleure édition est de 1612, in-fol; ouvrage assez estimé. Ce savant florissoit dans le xvie siècle.

SCHLICHTING, (Jonas de Bukowiee) écrivain Socinien, né en Pologne l'an 1596, exerça le ministère jusqu'à ce qu'il fut

chassé, en 1647, par la diète de Warsovie, où l'on fit brûler sa Confessio fidei Christianæ. Il se retira en Moscovie, parcourut plusieurs villes d'Allemagne, et se fixa enfin à Zullickaw . où il mourut en 1661, à 65 ans. C'étoit un homme inquiet, remuant, toujours en guerre avec les Catholiques et les Protestans, en un mot, avec tous ceux qui ne pensoient pas comme lui. Son attachement au Socinianisme lui attira de fâcheuses affaires. On a de lui plusieurs savantes productions. La plupart sont des Commentaires sur divers livres de l'Ecriture-sainte. Ils ont été imprimés à Amsterdam en 1666, in-folio, et ils se trouvent dans la Bibliothèque des Fières Polonois.

SCHMEIZEL (Martin) né en 1679, à Cronstadt en Ingrie, enseigna la philosophie et la jurisprudence à l'ène, jusqu'en 1731. Ce fut cette année que le roi de Prusse, instruit de son mérite, lui donna le titre de conseilleraulique, et le sit professeur en droit et en histoire à Hall. Il mourut dans cette ville, en 1747. Ses principaux ouvrages latins sont : I. Commentatio de Coronis tam antiquis quam modernis, 1712, in-4.°. II. Schediasma de Clenodiis regni Hungarice et ritu inaugurandi reges Hungariæ, 1713, in-4.º III. Præcognita historiæ civilis, Iène, 1730, in-4.º IV. Præcognita historiæ ecclesiasticæ, 1720, in-4.º V. Dissertatio de natura et indole artis. heraldica, Iene, 1721. VI. Un grand nombre d'ouvrages historiques et polémiques, en allemand. Il a encore laissé plusieurs écrits. qui n'ont pas vu le jeur, quoi-

qu'ils soient plus intéressans que les autres, 1° Bibliotheca Hungarica. 2° Anecdota ad Hungaria et Transylvania statum. 3° Notitia principatûs Transylvania egographice, historice et politice adornata. 4° Antiquitales Transylvania ex lapidum inscriptionibus nummisque antiquis Romanorum eruta, etc.

I. SCHMID, (Erasme) natifiede Delitzch en Misnie, professa avec distinction le grec et les mathémathiques à Wittemberg, où il mourut, le 22 septembre 1637, à 77 ans. On a de lui une Edition de Pindare, 1616, in 4.°, avec un Commentaire chargé d'érudition.

II. SCHMID, (Sébastien) professeur en langues Orientales à Strasbourg, mort en 1697, ne doit pas être confondu avec Jean-André Schmid, abbé de Mariendal, et professeur Luthérien en théologie 🛊 mort en 1726. L'un et l'autre ont enfanté un grand nombre de livres peu connus. On distingue , parmi ceux du dernier : I. Compendium Historiæ Ecclesiasticæ , 1704 , în-8.º II. De Bibliothecis, 1703, in-4.º III. Lexicon Ecclesiasticum minus, 1714, in-8.º Voy. Pardies:

III. SCHMID. (George-Fréderic) graveur célèbre, né à Berlin en 1712, et mort dans cette ville en janvier 1775, d'apoplexie, vint de bonne heure à Paris pour se perfectionner dans son art. Le fameux Larmessin fut son maître, et le disciple fit tant de progrès, que l'académie royale de Peinture l'admit en 1742, au nombre de ses membres, quoique les Protestans

testans soient exclus de son corps. Revenu deux ans après dans sa patrie, il fut nommé graveur du roi de Prusse, et accrut sa réputation par des chefs-d'œuvre successifs. Il excelloit sur-tout dans l'art de graver les portraits. En 1757, l'impératrice Elisabeth de Russie l'avoit appelé à Pétersbourg pour exécuter son portrait peint par Toqué. Elle en fut si contente, qu'elle le renvoya à Berlin comblé de présens et de faveurs.

SCHMIDELIN, Voy. André, nº xi.

SCHMITH, (Nicolas) né à Oedenbourg en Hongrie, se sit jésuite , enseigna les belles-lettres et la théologie avec distinction, dans son ordre, et mourut recteur du collége de Tirnau, en 1767, aimé et estimé par l'égalité et la douceur de son caractère. On a de lui : I. Series Archiepisc. Strigoniensium, Tirnau, 1751, 2 vol. in-8.º II. Episcopi Agrienses, fide diplomatica concinnati, Tirnau , 1768 , in-8.º III. Imperatores Ottomannici à capta Constantinopoli, cum epitome principum Turcarum ad annum 1718, Tirnau, 1760, 2 vol. in-fol. Ces ouvrages, pleins d'érudition, sont écrits d'un style pur, aisé et souvent élégant. On estime sur-tout son Histoire des Empereurs Ottomans, qui est peut-être la meilleure que nous ayons. C'est une suite de celle du P. Keri. Nous n'avons pas encore une Histoire Turque complète. Celle de Cantimir passe pour être assez exacte, mais elle est trop peu étendue, pour l'espace de temps qu'elle embrasse. Celle de l'abbé Mignot ne peut être considérée que comme un Tome XI.

abrégé. Ricaut en a donné une Histoire, en anglois, mais elle ne comprend que le xviie siècle. L'histoire des Turcs ne peut être connue que par celle de leurs ennemis. Ces relations penvent être suspectes, mais elles n'ont pas un caractère de fausseté comme les annales turques. Les Turcs, si on veut les en croire. ont été des conquérans invincibles. La Porte, dans ses Actes, représente les princes chrétiens implorant à genoux la clémence du vainqueur. On retrouve dans l'histoire , comme dans les diplomes des Turcs, le faste oriental qui n'est qu'un étalage ridicule.

SCHNEIDER, en latin Sartorius, (Jean Friedman) professeur de philosophie à Hall, étoit né en 1669, à Cranichfeld, petite ville de Thuringe. On a de lui: I. Philosophia rationalis fundamenta. II. De affectata Moralium omni scientia, etc. etc.

SCHNITZTEIN, savant Allemand, mort à Anspach en 1787, fut président du consistoire de cette ville. Il a publié, de 1769 à 1774, un ouvrage tres-érudit, ayant pour titre, Selecta Norimbergensia, 5 vol. in-4.º

SCHODELER, (Wernher) Avoyer de la ville de Bremgarten en Suisse, engagea, en 1532, ses concitoyens à rentrer dans le sein de l'Eglise Catholique. On a de lui une Chronique de Suisse, en allemand, estimée pour sonexactitude.

SCHOEFFER, Voy. Schef-fer.

SCHOEFFER, (Jean-Chrétien) savant naturaliste Allemand, M mort dans le cours du siècle qui vient de finir, a publié plusieurs euvrages sur l'histoire naturelle, et entr'autres une Description des champignons, publiée à Ratisbonne en 1764, in-4.º La partie typographique est magnifiquement exécutée, et les figures sont enluminées.

SCHOEN, (Martin) est le plus ancien des graveurs connus, et le premier qui ait tiré des épreuves de ses ouvrages. On le connoit aussi sous le nom de Beau Martin de Colmar. Il grava depuis l'an 1460, jusqu'à sa mort en 1486.

SCHOEPFIIN , ( Jean-Daniel) professeur d'histoire dans l'université Luthérienne de Strasbourg, né à Sultzbourg dans le Brisgau en 1694, mourut en 1771; c'étoit un érudit profond et un écrivain lourd. On a de lui : I. Historia Zaringo-Badensis Carlsruhe, 7 vol. in-4.º II. Alsatia diplomatica, 1772, 2 vol. in-fol. III. Alsatia illustrata. 1751 et 1762, 2 vol. in-fol. IV. Alsaticarum rerum scriptores, in-fol. V. Vindicie typographicae, 1760, in-4.0, figur. ouvrage rempli de recherches curieuses. On y trouve les pièces d'un procès entre Guttenberg et ses associés. L'auteur prétend prouver par elles que Guttenberg fit à Strasbourg lès premiers essais de son art, que Schoeffer perfectionna ensuite à Mayence. Fournier le jeune a publié, en 1760, des observations sur cet ouvrage de Schoepflin. Ce dernier a légué son cabinet à la ville de Strasbourg, et M. Oberlin en a donné la description sous le titre de Musœum Schoepflinianum.

SCHOLARIUS . ( George ) l'un des plus savans Grecs du xve siècle, fut juge-général des Grecs, secrétaire de l'empereur de C. P. et son prédicateur ordinaire. Il embrassa depuis l'état monastique, et prit le nom de Gennade. N'étant encore que laïque, il assista an concile de Florence, où il se déclara hautement en faveur de l'union des Grecs avec les Latins. Il fit, à son retour à Constantinople une excellente Apologie des articles contenus dans le décret du concile de Florence : il y dépeint. avec l'éloquence la plus touchante , l'état où cette malheureuse ville, bâtic par Constantin, se trouvoit réduite. Mais Marc d'Ephèse l'ayant depuis fait changer de sentiment, il devint un des plus grands adversaires de la réunion. Après la prise de Constantinople par les Turcs, en 1453, Gennade fut élu patriarche de cette ville. Le sultan Mahomet II lui donna l'investiture, suivant la coutume des empereurs Grecs, et lui mit en main le bâton pastoral; mais voyant les troubles s'augmenter. sans espérance de pouvoir les appaiser, ce patriarche abdiqua en 1458 et se retira dans un monastère de la Macédoine, où il mourut vers 1460. Ses principaux ouvrages ( qu'on trouve dans les Conciles du Père Labbe et dans la Bibliothèque des Pères) sont : I. Une Lettre adressée aux Evêques Grecs touchant l'Union. II. Trois Discours, prononcés dans le concile de Florence, sur les moyens de procurer la paix. III. Un Traité de la Procession du Saint - Esprit, contre Marc d'Ephèse. IV. Un de la Prédestination, et plusieurs autres, dont l'abbé Henaudot nous à donné le catalogue dans la Créance de l'Eglise Orientale sur la Transsubstantiation. Ce savant a publié aussi une Hométic de Scholarius, dans laquelle il reconnoît la Transsubstantiation.

SCHOLASTIQUE, (Ste) vierge, sœur de S. Benoît, née à Nursie, ville d'Italie, sur la fin du ve siècle, suivit la vie ascétique, et établit une communauté de religieuses. Elle alloit visiter son frère tous les ans: la dernière année qu'elle lui rendit ce devoir, elle prédit sa mort prochaine, qui arriva vers l'an 543. S. Benoît la fit enterrer au Mont Cassin. « Son corps, dit Buillet, fut transporté en France avec le sien dans le vue siècle, selon l'opinion commune. »

I. SCHOMBERG, (Henri de ) d'une ancienne famille de Misnie en Allemagne, établie en France, porta d'abord les armes sous le nom de comte de Nanteuil. Son père, Gaspard de Schomberg, avoit mérité par sæ valeur le gouvernement de la haute et basse Marche. Il avoit servi en qualité de maréchalde-camp général des troupes allemandes en France, sous Charles IX, Henri III et Henri IV. Protecteur des gens de lettres, ils célébrèrent ses vertus et ses exploits. La membrane qui enveloppe le cœur étant devenue osseuse, il mourut subitement dans son carrosse en 1599. Le jeune Schomberg qui fut tué dans le fameux duel de Quélus et Entragues, étoit frère de Gaspard. Ce fut le premier duel où les seconds se battirent. Henri fils de Gaspard succéda à son gouvernement de la Marche et à sa valeur. Il servit en 1617 dans le Piémont maréchal d'Estrées ; sous le et sous Louis XIII, en 1621 et 1622, [ Voy. I. BUCKINGHAM. ] contre les Huguenots. Après s'être distingué en diverses occasions. il fut honoré du bàton de maréchal de France l'an 1625. ll prouva qu'il en étoit digne . par la défaite des Anglois au combat de l'île de Rhé , l'an 1627, et en forçant le pas de Suse en 1629. Il fut blesse, dans cette dernière journée, d'un coup de mousquet aux reins : et dès qu'il fut guéri, il se rendit maître de Pignerol en 1630, et secourut Casal. Envoyé en Languedoc contre les rebelles, il gagna en 1632 la victoire de Castelnaudari, où le célèbre duc de Montmorenci fut blessé et fait prisonnier. Cette victoire valut le gouvernement de Languedoc au maréchal de Schomberg, qui mourut à Bordeaux d'apoplexie, 17 novembre de la méme année, à 49 ans. On a de lui la Relation de la Guerre d'Italie . à laquelle il eut tant de part. Elle fut imprimée en 1630 . in-4.º, et réimprimée en 1669 et 1682. Le maréchal de Schomberg avoit été ambassadeur en Angleterre et en Allemagne. Il étoit aussi adroit dans les néqu'habile dans la gociations , guerre. Homme d'une prudence. admirable, d'une éloquence male, d'une probité singulière, et aussi magnifique qu'obligeant.

II. SCHOMBERG, (Charles de ) fils du précédent et frère de la duchesse de Liancourt, étoit duc d'Halluin par sa femme, Anne duchesse d'Halluin. Il fut élevé enfant d'honneur auprès de Louis XIII, qu'il suivit dans M 2

son voyage de Savoie en 1630. Trois ans après, le roi lui donna le collier de l'Ordre du Saintle gouvernement de Esprit, Languedoc, et enfin le bàton de maréchal de France en 1637, après qu'il eut remporté une victoire sur les Espagnols près de Leucate en Roussillon. Il eut l plusieurs autres avantages sur eux dans le cours de cette guerre. Devenu vice-roi de Catalogne , il prit d'assaut la ville de Tortose en 1648. Ce guerrier mourut à Paris , le 6 juin 1656 , a 56 ans. Le duc d'Halluin (car c'étoit sous ce nom-là que Schomberg étoit le plus connu ) épousa en secondes noces, l'an 1646, Marie d'Hautefort, dame aussi belle que sage, que Louis XIII avoit beaucoup estimée. Il n'eut point d'enfans de cette 2° femme, non plus que de la 1<sup>re</sup>. Son père lui avoit appris le métier des armes, et il soutint dignement le nom illustre qu'il lui avoit transmis.

III. SCHOMBERG, (Fréderic-Armand de ) d'une famille illustre, mais différente de celle des précédens, porta d'abord les armessous Fréderic-Henri, prince d'Orange, et ensuite sous son fils le prince Guillaume. Son nom avoit pénétré en France; il passa en 1650 au service de cette monarchie, et obtint les gouvernemens de Gravelines, de Furnes, et des pays circonvoisins. En 1661 il fut envoyé en Portugal et y commanda si heureusement, que l'Espagne fut contrainte de faire la paix en 1668, et de reconnoître la maison de Bragance légitime héritière du royaume de Portugal. Schomberg ayant combattu avec autant de succès en

Catalogne, l'an 1672, obtint quoique protestant, le bâton de maréchal de France en 1675, année où il reprit sur les Espagnols la forteresse de Bellegarde. Il passa ensuite dans les Pays-Bas, où il sit en 1676, lever les sièges de Mastricht et de Charleroi. La France le perdit en 1685, année de la révocation de l'édit de Nantes. Il se retira chez l'électeur de Brandebourg, qui lui donna le gouvernement de la Prusse ducale. le choisit pour son ministre d'état et pour généralissime de ses armées. Il passa de là en Portugal. ensuite en Hollande, puis en Angleterre , avec Henri-Guillaume prince d'Orange, qui alloit s'emparer de ce royaume. Ce monarque l'envoya commander en Irlande en 1689, et s'y étant rendu l'année d'après, il y eut un combat contre l'armée du roi Jacques, campée au-delà de la rivière de la Boyne, le 11 juillet 1690. Schomberg passa cette rivière à la tête de sa cavalerie . battit huit escadrons de l'armée ennemie, et rompit l'infanterie irlandoise, secondé par Guillaume. Le beau-père mis en désoute et poursuivi jusqu'à la nuit, abandonna la victoire à son gendre. Le maréchal de Schomberg s'étant exposé comme un soldat, fut tué d'un coup de sabre et de pistolet par les gardes du roi Jacques. Sa postérité est restée au service du roi d'Angleterre. Les titres de Maréchal de France, de Duc et de Grand en Portugal, de Milord-Duc et de Chevalier de la Jarretière en Angleterre, marquent assez quelle estime on avoit pour lui dans toute l'Europe.

SCHOMER, (Juste-Christophe) né à Lubeck en 1648, moct en 1693, étoit professeur de théologie à Rostock. Il publia en 1690 sa Theologia morulis sibi constans. Elle est estimée dans les universités de la Basse-Saxe. C'est presque l'unique que l'on suive dans les écoles luthériennes. La meilleure édition de cet ouvrâge est celle de 1707. On a encore de Schomer des Commentaires sur toutes les Epitres de S. Paul, en 3 vol. in-4.º

SCHONÆUS , ( Corneille ) natif de Goude en Hollande, mort en 1611 âgé de 71 ans, poëte latin, a joui d'une grande réputation. Ses poésies se font encore rechercher dans son pays, car on les lit peu ailleurs ; on le regarde comme un poëte médiocre. Il a composé des Elégies, des Epigrammes, etc. Mais ce qui l'a fait connoître, ce sont des Comédies saintes, dans lesquelles il a tâché de saisir le style de Térence, dont il a imité la pureté de l'expression, le naturel et la précision, comme un esclave mal-adroit copie un maître habile. Ces pièces sont d'ailleurs peu théâtrales. Le recneil des comédies de Schonœus a pour titre : Terentius Christianus, sen Comædiæ sacræ, Amsterdam, 1629, in-8.º

SCHONER, (Jean) mathématicien, né a Carlstadt en Franconie, l'an 1477, mort en 1547, occupa une chaire de mathématiques à Nuremberg. Ses Tables Astronomiques, Wittemberg, 1588, in-4.º qui furent publiées après celles de Regiomontan, et qui furent appelées Resolutæ, à cause de leur clarté, lai firent un nom célèbre. On a encore de lui, le recueil de ses Œuvres Mathématiques, à Nuremberg, 1551, in-fol.

SCHONLEBEN, (Jean-Louis) né à Laubach en Alsace, étudia l'Histoire avec succès, et mérita d'en être nommé professeur dans l'académie de sa patrie. Ses souverains qui l'honorèrent, en furent honorés à leur tour. Il composa une Histoire savante de leur maison intitulée : Dissertatio de prima origine Domûs Habsburgo-Austriacæ, à Laubach, 1680, in-fol. Après avoir rendu cet hommage littéraire à ses maîtres, il en rendit un pareil à son pays. Il en fit l'Histoire sous ce titre: Carniola antiqua et nova, jusqu'à l'an 1000, à Laubach, 1681, in-fol. Cet auteur mourut au commencement de ce siècle.

SCHOOCKIUS, (Martin) ne à Utrecht en 1614, fut successivement professeur en langues, en éloquence et en histoire, en physique, en logique et en philosophie pratique, à Utrecht, à Deventer , à Groningue , et enfin à Francfort-sur-l'Oder, où il mourut en 1669, à 55 ans. Il étoit laborieux, avoit des connoissances étendues, et se plaisoit à traiter des matières singulières : mais à force de vouloir montrer de l'érudition, il perdoit souvent son sujet de vue, et l'absorboit dans de longues digressions. On lui reproche d'avoir été extrêmement satirique, ce qui l'a fait appeler par Vossius , Impudentissimabestia. ( In append. Guidiand, p. 329.) On a de lui un nombre prodigieux d'ouvrages de critique, de philosophie, de théologie, de littérature, d'histoire, etc., in-12 et in-8.°, dans lesquels il ne fait que compiler. Les principaux sont: I. Exercitationes varia, 1663, in-4.°, qui ont reparu avec ce titre: Martini Themidis Exercitationes<sub>2</sub>

1688, in-4.º II. Des Traités sur le Beurre. III. Sur l'uversion pour le Fromage. IV. Sur l'Œuf et le Poulet. V. Sur les Inondations. VI. De Harengis, seu Halecibus. VII. De signaturis fætus. VIII. De Ciconiis. IX. De scepticismo. X. De sternutatione. XI. De Cerevisia. XII. Tractatus de Turffis. XIII. De Statu i e publica fæderati Belgii. XIV. De imperio maritimo. XV. De natura soni. XVI. De Nihilo. XVII. De Lingua Hellenistica. XVIII. Admiranda Methodus novæphilosophiæ contre Descartes. XIX. Des écrits de controverse, qui prouvent qu'il savoit mie ix disserter sur le beurre et le fromage, qu'écrire sur des matières de religion.

SCHOONHOVIUS, (Florent) poëte Hollandois, né en 1594, mort au milieu du siècle suivant, se fit catholique, et publia des Poëmes latins, recueillis à Leyde en 1613, et des Emblemes, 1618, in-4.°

SCHOREL, (Jean) peintre, natif d'un village nommé Schorel en Hollande, étudia quelque temps 'sous Albert Durer. Un re-·ligieux qui alloit à Jérusalem, engagea Schorel de le suivre. Ce voyage lui donna occasion de dessiner les lieux sanctifiés par la présence de Jesus-Christ, et les autres objets qui penvent intéresser la curiosité ou la piété. Il parcourut ensuite l'Europe. S'étant arrêté pendant quelque temps en Italie, le pape Adrien VI lui donna l'intendance des ouvrages du bâtiment de Belvedère; mais **l**a mort de ce pontife, qui survint un an après, engagea Schorel à retourner dans sa patrie, et sa route le conduisit en France, où François I voulut inutilement

le retenir. Ce peintre, recommande dable par la connoissance de la poésie, de la musique, des langues, et par l'intégrité de ses mœurs, mourut en 1572, à 76 ans. Le roi de Suède, pour lequel il avoit fait un tableau de la Vierge, lui fit présent d'un anneau d'or.

SCHORUS, (Antoine) grammairien , natif d'Hooghstrate en Brabant, embrassa la Religion Protestante, et mourut à Lausanne en 1552. On a de lui plusieurs bons ouvrages de grammaire, dont les humanistes venus après lui, ont souvent profité sans les citer. Les principaux sont : L. Thesaurus Ciceronianus, Strasbourg, 1570, in-4.º II. Phrases Linguæ Latinæ e Cicerone collectæ, Bàle, 1550, in-8.º III. Ratio discendæ docendæque Linguas Latina ac Graca in-8.º IV. Uno comédie latine, intitulée : Eusebia. sive Religio, qu'il fit représenter par ses écoliers en 1550 à Heidelberg, où il étoit professeur de belles-lettres; et comme dans cette pièce satirique, il vouloit prouver que les grands méconnoissoient la religion et qu'elle n'étoit aconeillie que par le peuple, l'empereur le fit chasser de la ville.

SCHOT ou Scot, (Reginald) gentilhomme Anglois, avoit beaucoup de jugement. On a de lui un ouvrage latin, où il a entrepris de prouver que tout ce que l'on dit aujourd'hui des magiciens et des sorciers est fabuleux, ou se peut expliquer par des raisons naturelles. Il parut en 1584, in-4.°, et fut condamné au feu en Angleterre, qui, comme le reste de l'Europe, étoit soumise aux présiggés populaires.

SCHOTANUS, (Christian) ministre protestant, néà Scheng,

village de Frise, en 1603, fut professeur de la langue grecque et de l'histoire ecclésiastique, et prédicant à Francker. Il y mourut l'an 1671, après avoir donné : I. Description de la Frise, avec figures, 1656, in-4.º II. Histoire de la Frise jusqu'en 1558, in-fol. Ces deux ouvrages sont en flamand. Il y parle des catholiques avec la partialité si ordinaire aux protestans. III. Continuatio historia sacræ Sulpitii Severi, Francker, 1658 , in-12. IV. Bibliotheca historia sacra Veteris Testamenti, sive Exercitationes sacrae in historiam sacram Sulpitii Severi et Josephi, 1664, 2 vol. in-fol. A voir le titre, on croit que c'est un commentaire pour éclaircir le texte de ces historiens suivant les règles de la critique, et dans la réalité ce n'est que le résultat informe des lecons de l'auteur. - Schotanus a en un fils nommé Jean, qui a été professeur de philosophie à Francker, mort l'an 1699. Il a fait des Paraphrases en vers sur les Méditations de Descartes, où il entre en lice avec le savant Huet, et attaque, mais bien foiblement, l'ouvrage de ce prélat sur la philosophie cartésienne.

I. SCHOTT, (Pierre) né à Strasbourg en 1460, fit ses études à Paris et à Boulogne, où il se fit aimer des savans. Il retourna dans sa patrie, et y fut nommé chanoine de St-Pierre. Il fut moissonné au milieu de sa carrière en 1491, dans sa 31° année. On imprima en 1498 le recueil de ses Œuvres à Strasbourg. On y trouve: I. Les Vies de S. Jean-Baptiste, de S. Jean l'Evangéliste, et de S. Jean-Chrysostome, en vers élégiaques; l'Eloge de Jean Gerson aussi en vers. Il. Quelques

Lettres, et diverses Questions sur des cas de conscience.

II. SCHOTT, (Jean) imprimeur de Strasbourg au commentement du xvr<sup>e</sup> siècle, est auteur d'un Enchiridion Poëticum. Ses éditions sont recherchées. Celle des Dialogues des Dieux par Lucien, a la première page en lettres rouges.

III. SCHOTT ou Schot (André) né à Anvers en 1552, se sit jésuite en 1586, et sut nommé professeur en éloquence à Rome. Il retourna ensuite à Anvers, où il enseigna le grec avec réputation jusqu'à sa mort, arrivée le 23 janvier 1629, dans sa 77° année. C'étoit un homme laborieux, franc, généreux, poli , officieux. Il cherchoit à obliger tous les savans, de quelque religion qu'ils fussent; aussi les Hétérodoxes l'ont autant loué que les Catholiques. On a de lui : I. Des Traductions de Photius et de divers autres ouvrages grecs dont il a aussi donné des éditions. Sa version de *Photius* , imprimée à Paris en 1606, in-fol., manque d'exactitude et de précision. Il s'est plus attaché au sens de son auteur qu'à ses paroles, et il ne l'a pas toujours saisi, parce qu'il n'étoit pas profondément instruit de certaines matières traitées par quelques écrivains cités par Photius. II. De savantes Notes sur plusieurs auteurs tant grees que latins. III. De bonnes Editions de différens écrivains, entr'autres de S. Isidore de Peluse, in-fol., à Paris, 1638. IV. Les Vies de S. François de Borgia, 1596, in-8.°; de Ferdinand Nunrez, et de Pierre Ciaconius. V. Hispania illustrata, 1603 à 1608, 4 vol. in-fol. On lui attribue eu-M 4

core la Bibliothèque d'Espagne, in-4.°, en latin: mais cet ouvrage a été fait seulement sur ses Mémoires. Tous ses écrits sont remarquables par un grand fond de savoir.... (Voyez III. Theo-Phylacte.) François Schott son frère, et membre de la régence d'Anvers, mort en 1622, est connu par son Itinerarium Italiæ, Germaniæ, Galliæ, Hispaniæ, Vienne, 1601, in-8.°

IV. SCHOTT, (Gaspard) jésuite, né dans le diocèse de Wurtzbourg en Franconie, en 1608, et mort dans cette ville en 1666, cultiva la philosophie et les mathématiques qu'il professa jusqu'à sa mort. Il passa plusieurs années à Palerme en Sicile, ensuite à Rome où il se lia d'une amitié étroite avec le célèbre P. Kircher qui lui fit part de beaucoup d'observations sur les sciences et les arts. On a de lui divers ouvrages, qui prouvent beaucoup d'érudition. Les plus connus sont : I. Sa Physica curiosa, sive Mirabilia natura et artis. Cet ouvrage, réellement curieux, est en 2 vol. in-4.º L'auteur y a compilé beaucoup de singularités sur les hommes, sur les animaux, sur les météores. On y voit encore des recherches sur le pouvoir du diable, sur les monstres, etc. L'auteur montre autant de crédulité que de savoir; et au milieu de beaucoup d'observations curieuses, d'expériences dignes d'attention, on trouve une foule de faits hasardés, inutiles, ridicules, et puisés dans des historiens décriés. Il dit tout bonnement, que les animaux qui ont peuplé l'Amérique, y ont été vraisemblablement transportés par les anges. II. Magia naturalis et artificialis, 1677, 4 vol. in-4.0, plein de recherches et de connoissances physiques et statiques. III. Technica curiosa, à Nuremberg, 1664, in-4.º IV. Machina hydraulico-pneumatica, 1657 in-4.º V. Pantometrum Kircherianum, sive instrumentum geometricum novum, 1660. VI. Itinerarium staticum Kircherianum. 1660. VII. Encyclopedia, 1661. C'est un cours de mathématiques. VIII. Mathesis Cæsarea, 1662. 2 vol. in-4.º IX. Anatomia physico-hydrostatica fontium et Auminum, 1663, in-8.º X. Arithmetica practica generalis et speculativa, 1663, in-8.º XI. Schola stegano-graphica, 1664, in-4.º XII. Organum mathematicum, 1668, in-4.º On trouve dans ces ouvrages une multitude d'expériences propres à inspirer de la modestie à ceux de nos contemporains qui veulent passer pour des génies créateurs dans la physique expérimentale. On fait peu d'experiences maintenant dont on ne trouve la marche, le résultat et l'explication dans ce dernier ouvrage; cependant on ne le voit presque cité nulle part : on en sent facilement le motif. Le célèbre Boyle avoue que ce physicien lui a donné les premières idées de sa machine pneumatique. Voyez la Notice raisonnée des ouvrages du savant Jésuite, que l'abbé Mercier a publiée à Paris, 1785. Cette analyse donne une idée avantageuse du Jésuite Allemand et du savant François qui l'a tiré de la poussière.

SCHOTTELIUS, (Juste-George) né a Eimbeck en 1612, conseiller du duc de Brunswick-Lunebourg, mourut à Wolffembutel en 1676. Sa Grammaire Allemande et les autres Ecrits

qu'il a faits pour enrichir et pour perfectionner sa langue, ont eu beaucoup de cours

SCHOUTEN, (Guillaume) navigateur Hollandois, découvrit avec Jacques le Maire, (Voyez ce mot.) le détroit qui porte le nom de ce dernier. Son Voyage, qui forme 2 vol., se trouve à la suite de ceux de la compagnie des Indes orientales.

SCHREVELIUS, (Corneille) écrivain Hollandois, mort en 1667, étoit un compilateur sans discernement et un critique sans justesse. On a de lui : I. Des éditions d'Homère, d'Hésiode, et de plusieurs autres auteurs anciens. qui sont fort belles, mais faites sans goùt. Il prend souvent ce qu'il y a de mauvais dans les critiques, et néglige les remarques les plus judicieuses. II. Un Lexicon grec et latin , Leyde , 1647 , in-8.°, et 1676, in-fol., augmenté et corrigé par Hill. Ce Dictionnaire est fort commode pour les commençans. C'est son meilleur ouvrage; on s'en sert dans plusieurs colléges.

SCHROEDER, (Jean) né en Westphalie l'an 1600, s'appliqua à la médecine, exerça sa profession dans les armées suédoises, et fut nommé physicien de la ville de Franckfort, où il mourut le 30 janvier 1684. On a de lui: Pharmacopæia medico-chymica, Franckfort, 1677, in-4.°, et en allemand, Nuremberg, 1685, in-4.° Boërhaave parle avec éloge de cet ouvrage dans sa Methodus studii medici; mais Haller dans ses notes, en parle moins avantageusement.

SCHWARTZ, (Ignace) né en Souabe en 1690, et mort à

Augsbourg en 1763, professa l'histoire dans l'université d'Ingolstadt, et a publié trois savans ouvrages: I. Institutiones historicæ, 1729, 2 vol. in-8.° II. Collegia historica, 1737, 9 vol. in-8.° III. Institutiones juris universalis, 1743, in-8.°

SCHUDT, (Jean-Jacques) né à Franckfort-sur-le-Meinen 1664, y fut recteur de l'université, professeur en langues orientales, et y mourut en février 1722. On a de lui un Commentaire sur les Pseaumes, et plusieurs autres ouvrages remplis d'érudition, et qui marquent plus de connoissance des langues de l'Orient, que de l'art de bien écrire. Il étudioit nuit et jour, et entretenoit une correspondance très-étendue.

SCHULEMBERG, (Jean de) comte de Mondejeu, après avoir servi long-temps contre les Espagnols, fut fait gouverneur d'Arras en 1652. Deux ans après, il en soutint le siége avec tant d'habileté, qu'il força les Espagnols de le lever avec perte de leurs bagages, munitions et artillerie. Ce service lui valut le bàton de maréchal de France en 1658. Il mourut 10 ans après, sans postérité, après avoir été décoré du titre de chevalier des Ordres du roi en 1661.

SCHULEMBOURG, (Matthias-Jean, comte de) né en 1661, d'une famille originaire de Brandebourg, se consacra à la guerre dès sa plus tendre jeunesse. Il so mit au service du roi de Pologne, qui lui confia en 1704, les troupes saxonnes dans la grande Pologne. Schulembourg, poursuivi par le roi Charles XII, et se voyant à la tête d'une armée découragée, son-

gea plus à conserver les troupes de son maître, qu'à vaincre. Ayant été attaqué avec son petit corps de troupes le 7 novembre de cette année, près de Punitz, par le roi de Suède fort de 1000 hommes de cavalerie, il sut se poster si avantageusement, qu'il déconcerta toutes ses mesures. Après cinq attaques. Charles fut obligé de se retirer, laissant les Saxons maîtres du champ de bataille. Cette action fut regardée comme un coup de maître, et Charles XII ne put s'empecher de dire : Aujourd'hui Schulembourg nous a vaincus. Ce héros fut battu l'année d'après. mais sans que ses défaites altérassent sa gloire. En 1708, il obtint le commandement de 9000 hommes que le roi Auguste donna à la solde des Hollandois, et il se trouva l'année d'après à la bataille de Malplaquet. Le prince Eugène, témoin de son courage, conçut dès-lors pour lui l'estime la plus sincère. Schulembourg ayant quitté le service polonois en 1711, pour passer à celui de Venise, ce prince le recommanda en termes si forts, que la République lui donna 10000 sequins par an, et le commandement de toutes ses forces par terre. Son courage fut bientôt nécessaire aux Vénitiens. Les Turcs tournèrent leurs regards, en 1716, sur l'île de Corfou, qui est comme l'avant-mur de Venise. Ils abordèrent dans cette île avec 30000 hommes. munis d'une nombreuse artillerie, et les firent avancer vers la forteresse qu'ils commencerent à assiéger vigourensement. Schulembourg qui s'y étoit renfermé de bonne heure, soutint avec tant de courage les assauts, et fit des sorties si vives, que les Turcs furent obligés, la nuit du 21 août, de lever le siége de cette place. Ils abandonnèrent leur camp , leur artillerie, plusieurs milliers de buffles et de chameaux, et laissèrent un nombre considerable de leurs morts sans sépulture. Schu-Lembourg fit rétablir ensuite tout ce qui avoit été endommagé; il forma des projets pour mieux fortifier l'île de Corfou; il mit une garnison dans l'île de Maura, que les Turcs avoient abandonnée. Après avoir fait tout ce qu'on peut attendre d'un général expérimente, il s'en retourna vers la fin de l'année à Venise, où il fut reçu avec les marques d'estime qu'il méritoit. On augmenta sa pension. On lui fit présent d'une épée enrichie de diamans. On lui fit dresser une statue dans l'île de Corfou, comme un monument perpétuel de son courage. En 1726, il fit un voyage en Angleterre, pour aller voir sa sœur, qui étoit comtesse de Kendale. Georges I l'accueillit avec distinc-Après avoir été comblé d'honneurs, il s'en retourna à Venise, où il mourut en 1743. Schulembourg fut pendant plus de 28 ans général-welt-maréchal au service de la république. Il est presque sans exemple, qu'un général étranger ait servi pendant tant d'années cette république avec une entière approbation du senat et du peuple.

SCHULTENS, (Albert) né à Groningue, montra beaucoup de goût pour les livres arabes. Il devint ministre de Wassenaar, et deux ans après professeur en langues orientales à Francker. Enfin on l'appela à Leyde, où il enseigna l'hébreu et les langues orientales avec réputation jusqu'à sa mort arqivée en 1750, à l'à

d'environ 70 ans. On a de lui un grand nombre d'ouvrages qui sont aussi remarquables par la justesse de la critique, que par la profondeur de leur érudition. Les principaux sont : I. Un Commentaire sur. Job, 2 vol. in-4.º II. Un Commentaire sur les Proverbes, in-4.º III. Un livre intitulé : Vetus et regia via hebraizandi, in-4.º IV. Une Traduction latine du livre arabe d'*Hariri*. V. Un Traité des Origines hébraïques. VI. Plusieurs Ecrits contre le système de Gousset. Il y soutient contre cet auteur, que pour avoir une parfaite intelligence de l'hébreu, il faut y joindre l'étude de l'arabe. VII. *La Vie de Saladin* , traduite de l'arabe, Leyde, 1732, in-folio, etc. VIII. Animadversiones philologicæ et criticæ ad varia loca Veteris Testamenti. IX. Une bonne Grammaire Hébraique. X. De Palma ardente, Francker, 1729, in-4.0

SCHULTING, (Corneille) né à Steenwyck, dans l'Over-Yssel, vers l'an 1540, régent de la Bourse Laurentienne, et chanoine de St-André à Cologne, mort le 23 avril 1604, a donné plusieurs ouvrages dans lesquels il montre beaucoup de lecture, de savoir, et assez de critique pour le temps où il vivoit. Les principaux sont : I. Confessio Hieronymiana ex omnibus germanis B. Hieronymi operibus, Cologne, 1585, in-fol. II. Bibliotheca Ecclesiastica, seu commentaria sacra de expositione et illustratione Missalis et Breviarii, Cologne, 1599, 4 vol. in-fol. Il y fait voir l'antiquité des offices de l'église et combat les liturgies des Protestans. Cet ouvrage, qui a demandé des recherches infinies, n'est pas commun. M. Bibliotheca Catholica contra Theologiam Calvinianam, Cologne, 1602, 2 vol. in-4.º

IV. Hierarchica Anarrysis, Cologne, 1604, in-fol. Il y donno une liste raisonnée des colloques que les différentes sectes des Protestans ont tenus entr'eux, et montre combien ils sont différens des synodes de l'église catholique.

SCHULZE, (Jean-Henri) médecin, né à Colbitz dans le duché de Magdebourg, l'an 1687, fut professeur à Hall et mourut en 1745. Il avoit beancoup de connoissances, sur-tout dans l'anatomie, et possédoit bien les langues grecque et arabe. On a de lui : I. Historia Medicinæ à rerum initio ad annum urbis Romæ 535 deducta, Leipsig, 1728, in-4. On y trouve beaucoup de choses, mais écrites d'après des mémoires peu sûrs, sur la médecine des Chinois, des Malabares et des Egyptiens, J.' Histoire de la Médecine de Daniel le Clerc lui a été d'une grande utilité. II. Physiologia Medica, Hall, 1746, in-8.º Il s'y éloigne de tout ce qui a l'air de système. III. Pathologia generalis et specialis, 1747. IV. De Materia medica. V. Dissertationes medicæ et historieæ, etc.

SCHUPPACH, (Michel) médecin de Lagnau dans le canton de Berne, étoit né à Pighen, village du même canton. Après avoir exercé la chirurgie avec un succès médiocre, il se tourna du côté de la médecine, et se rendit célèbre par l'heureux usage qu'il fit des simples de son pays. Il prétendoit avoir le talent de juger des maladies à la vue des urines; ce qui lui a fait donner par Voltaire le nom de Médecin des urines. Cependant les moyens qu'il

employoit pour guérir, étoient, à ce qu'on dit, moins ceux d'un charlatan que d'un vrai médecin. Il mourut en 1781, âgé d'environ 67 ans. Il étoit d'une grosseur monstrueuse. Le burin a conservé les traits de cet homme singulier, célèbre en Suisse, autant pour ses cures que pour ses vertus. Il étoit le bienfaiteur de son canton, libéral, charitable, humain, compatisssant setc.

SCHUPPEN, (Pierre Van) graveur d'Anvers, retiré à Paris, où il mourut en 1707, à 74 ans, fut le rival d'*Edelinck* par le fini et la correction de son burin. Il excella dans le portrait.

SCHUPPIUS, (Jean-Balthasar) né à Giessen en 1610, fit divers voyages littéraires et occupa différentes places, entr'autres celle de pasteur à Hambourg en 1661. On a de lui des ouvrages de littérature et de philosophie imprimés à Franckfort en 1701, en 2 vol. in-8.º On estime sur-tout ses Oraisons latines, et un petit Traité en allemand, intitulé: L'Ami au besoin. Ce théologien avoit de l'esprit, des connoissances, mais trop de penchant à la satire. Il connoissoit les travers et les ridicules des gens du monde. et il les peignoit en chaire d'une manière un peu bouffonne.

SCHURMAN, (Anne-Marie de) née à Cologne en 1606, montra un génie précoce. A l'âge de six ans, elle faisoit avec des ciseaux sur du papier toutes sortes de figures sans aucun modèle; à huit, elle apprit à crayonner des fleurs d'une manière qui faisoit plaisir; et à dix, il ne lui fallut que trois heures pour apprendre à broder. Elle s'appliqua à la musique, à la sculpture, à la peinture, à la gra-

vure, et y réussit parfaitement. Elle étoit sur-tout habile à peindre en miniature, et à faire des portraits sur verre avec la pointe d'un diamant. Le latin, le grec, l'hébreu lui étoient si familiers, que les plus habiles en étoient surpris. Elle parloit aussi facilement le françois, l'italien, l'anglois, et savoit la géographie. Vers l'an 1650, il se fit un assez grand changement dans la vie de cette fille illustre. Labadie en fut la cause. Ce visionnaire s'étant insinué auprès d'elle. lorsqu'elle étoit à Utrecht, lui inspira toutes ses rêveries. Sa maison avoit été jusqu'alors une académie de belles-lettres ; elle devint un bureau de controverse et de Quiétisme. Après la mort de Labadie, elle vendit ses biens, abandonna les lettres, et se retira à Wyvert où elle mourut en 1673, à l'âge de 70 ans. Jamais les Protestans ne purent la ramener à leurs principes; elle voulut être l'architecte de sa foi comme Luther et Calvin. Contre l'esprit de la secte dans laquelle elle avoit été élevée, elle avoit fait vœu de chasteté; cependant quelques auteurs lui font épouser Labadie, mais il paroît que c'est sans fondement. Elle avoit pris pour devise ces mots: Amon meus cruci-FIXUS EST. On dit qu'elle aimoit beaucoup à manger des araignées. Les plus savans hommes de son siècle se firent honneur d'avoir un commerce épistolaire avec elle. Leurs éloges la firent connoître, et dès qu'elle fut produite sur le théàtre du grand monde, plusieurs princes et princesses l'honorèrent de leurs lettres et de leurs visites. On a d'elle divers ouvrages qui ne justifient pas l'enthousiasme qu'elle inspira. Les principaux sont : I. Des Opuscules, dont la meilleure édition est celle d'Utrecht, 1652, in -8.° II. Deux Lettres que Mare de Zonteland a traduites du flamand en françois, à Paris, 1730, in-12: l'une roule sur la prédestination, l'autre sur le miracle de l'aveuglené. III. Des Possies Latines. IV. Une Dissertation latine sur cette question, Si les femmes doivent studier? C'est l'apologie de sa conduite; mais l'abus qu'elle fit de son esprit, affoiblit beaucoup ses preuves.

SCHURTZFLEISCH, (Conrad-Samuel) né en 1641 à Corbac, dans le comté de Waldeck, docteur de Wittemberg, obtint dans cette université une chaire d'histoire, puis celle de poésie, et enfin celle de la langue grecque. Ces emplois ne l'empêchèrent point de faire des voyages littéraires en Allemagne, en Angleterre, en France et en Italie. De retour à Wittemberg en 1700, il devint professeur d'éloquence, conseiller et bibliothécaire du duc de Saxe-Weimar. Ce savant mourut en 1708, avec la réputation d'un critique sévère et d'un compilateur exact. On a de lui un trèsgrand nombre d'ouvrages, d'histoire, de poésie, de critique, de littérature, etc. Les plus connus sont : I. Disputationes historicæ civiles, Leipsig, 1699, 3 vol. in-4.º II. Trois vol. in-8.º de Lettres. III. Une Continuation de Sleidan, jusqu'en 1678. IV. Un grand nombre de Dissertations et d'Opuscules sur divers sujets, dans lesquels il a mis plus de citations que de raisonnemens. Il écrivoit avec facilité et avec netteté. — Il ne faut pas le confondre avec son frère Henri-Léonard SCHUMZELEISCH, dont on a gussi quelques ouvrages, entr'autres: Historia Ensiferorum ordinis Teutonici, Wittemberg, 1701, in-12.

SCHUT, (Corneille) peintre, élève de Rubens, naquit à Anvers en 1600. Ses tableaux sont estimés, et d'une composition ingénieuse. Il en a orné plusieurs églises d'Anvers. Ce maître a gravé quelques sujets à l'eau-forte. On a aussi gravé d'après lui. — Il ne faut point le confondre avec Corneille Schut, son neveu, peintre en périrait, mort à Séville en 1676.

I. SCHWARTZ, (Berthold) fameux cordelier de la fin du 13º siècle, originaire de Fribourg en Allemagne, passe pour l'inventeur de la poudre à canon et des armes à feu. Quelques auteurs ont attribué cette découverte à Roger Bacon; mais elle appartient avec plus de vraisemblance à Schwartz; comme le prouve le baron de Bielfeld (Progres des Allemands dans les Sciences, etc. 1756, pag. 40). Les Vénitiens se servoient du canon des 1300. les Anglois peu de temps après, et les François dès 1338, comme l'observe du Cange d'après des registres de la chambre des comptes. On a beaucoup disputé sur la nature de cette découverte, que les uns regardent comme un des plus grands malheurs de l'humanité, et d'autres comme un moyen moins destructeur que ceux qui servoient à la guerre des anciens. On peut croire effectivement qu'il périssoit autrefois plus de monde dans les batailles, mais une bataille décidoit du sort des peuples ; au lieu que le genre de tactique que la poudre a produit. multiplie les batailles, les siéges et toutes les opérations de la

guerre, immole durant une longue suite d'années les peuples tantòt vaincus, tantòt vainqueurs, et n'est presque jamais suivi d'une tranquillité durable. A cela l'on doit ajouter qu'elle a détruit les ressources de la valeur, du courage personnel, les avantages de la torce et du génie des subalternes et du soldat, en commettant à la masse plus ou moins grande du bronze foudrovant la décision d'une victoire que les individus ne peuvent plus fixer. Par la même raison elle a renversé les murs de la liberté; le despostisme seul a trouvé chez elle la garantie de ses lois, parce qu'il possède seul les moyens de la mettre en action.

II.SCHWARTZ, (Christophe) peintre, né à Ingolstadi vers l'an 1550, mourut à Munich en 1594. L'excellence de ses talens le fit nommer le Raphaël d'Allemagne. Il travailla à Venise sous le Titien, et l'étude particulière qu'il fit des ouvrages du Tintoret, le porta à imiter la manière de cet illustre artiste. Schwartz réussissoit dans les grandes compositions; il avoit un bon coloris et un pinceau facile. Il a peint tant à fresque qu'à l'huile. L'électeur de Bavière le nomma son premier peintre, et l'occupa beaucoup à orner son palais.

SCHWEITZER, (Jean-Henri) ministre de Richenbach en Suisse, étoit de Zurich. Il exerça le ministère pendant 18 ans, jusqu'en 1612. On a de lui: Compendium Historiæ Helveticæ, qui finit en 1607. Cet ouvrage est assez estimé.

SCHWENCKFELD, (Gaspard de) né l'an 1490, dans son

château d'Ossig, au duché de Lignitz en Silésie, soutint d'abord le parti des Protestans; mais peu après il les attaqua dans un Truité de l'abus qu'on fait de l'Evangile en faveur de la sécurité charnelle. Cet ouvrage l'engagea dans une conférence avec Luther en 1525. Ses erreurs particulières le firent également rejeter des Catholiques. des Luthériens et des Calvinistes. Devenu odieux à tous les partis. il entra dans la secte naissante des Anabaptistes, et la sit valoir par sa naissance et ses talens. Personne ne parloit et n'écrivoit aussi élégamment que lui en allemand. Il accusoit Luther d'avoir établi une réforme qui n'alloit qu'à corriger quelques abus dans la discipline extérieure, tandis qu'elle negligeoit le solide de la réformation. C'est par le cœur, disoit-il, qu'il faut commencer. Le point capital est d'apprendre aux fidelles à marcher en esprit. La vie de ce sectaire étoit conforme à ses dogmes. Il joignoit l'affectation de l'austérité la plus rigoureuse, aux apparences du plus grand recueillement intérieur, et paroissoit toujours attentif aux inspirations de Dieu. Cet air imposant lui attira une foule de disciples. Le parti des Spirituels s'accrut considérablement en fort peu de temps. On y faisoit profession d'y garder la neutralité entre la religion Romaine et celle de Luther, sous prétexte que la dispute ne convenoit pas à des hommes qui sont sans cesse appliqués à consulter Dieu au fond du cœur, et à recevoir de lui des inspirations particulières dans la paix et dans le silence. Malgré la protection que la naissance, le bel-esprit, et les apparences de piété donnoient à Schwenckfeld,

Luther eut le crédit de le faire chasser de la Silésie, où il avoit déjà fait un grand nombre de partisans. Il roula d'un endroit à l'autre, sans être presque nulle part en sûreté, et mourut à Ulm en 1561. à 71 ans. Toutes ses Œuvres ont été recueillies, et imprimées en 1564, in-fol., et en 1592 en 4 vol. in-4.º Luther disoit c'étoit le Diable qui les avoit vomis. On trouve encore aujourd'hui dans quelques villages de Silésie. des Schwenckfeldiens, qui vivent paisiblement et qui ne dogmatisent point. Son Traité de statu, officio et cognitione Christi, 1546. in-8.0, de 22 pages, est très-rare et recherché des curieux.

SCHWENCKFELT, (Gaspard) médecin de Greiffenberg en Silésie, exerça sa profession à Gorlitz en 1609. On a de lui: I. Thesaurus pharmaceuticus, Franckfort, 1680, in-8.º II. Stirpium et fossilium Silesiæ catalogus, Leipsig, 1600, in-4.º III. Theriotropheium Silesiæ, Lignitz, 1603, in-4.º C'est une description des quadrupèdes, oiseaux, reptiles, insectes, etc. de la Silésie. IV. Descriptio et usus Thermarum Hirsbergensium, Gorlitz, 1607, in-8.º

SCHWENTER, (Daniel) natif de Nuremberg, professa pendant 28 ans, à Altorf, les mathématiques, jusqu'en 1636 qu'il mourut dans sa 51° année. Sa femme l'avoit devancé de quelques jours dans ce fatal passage, ainsi que deux jumeaux dont elle étoit nouvellement accouchée. Un même tombeau les réunit tous les quatre. On a de Schwenter des Récréations Philosophiques et Mathématiques, intitu-

lées: Deliciæ Physico-Mathematicæ.

SCHWERIN, (Christophe, comte de ) gouverneur de Neiss et de Brieg, général - feld - maréchal au service du roi de Prusse, né le 26 octobre 1684, s'éleva par son mérite, et gagna la bataille de Molwitz, le 10 avril 1741, dans le temps que les Prussiens la croyoient perdue. Il se signala dans tous les combats qui se donnèrent depuis contre les Autrichiens, et fut tué à la bataille de Prague en 1757, à 72 ans. Le roi de Prusse lui fit dresser en 1769 une statue de marbre sur la place Guillaume à Berlin, et l'empereur Joseph II, un monument en 1783, dans l'endroit où il mourut. Il étoit né à Anclam en Poméranie, en 1685, du grand maître de cuisine héréditaire de ce duché. Envoyé en 1712 par le duc de Meckenbourg, auprès de Charles XII à Bender, il profita pendant un an , des entretiens de ce monarque guerrier, pour perfectionner talens militaires. Le roi de Prusse le regretta comme un général intrépide, éclaire, endurci à la fatigue, sobre, ami de la discipline et père des soldats. Il avoit été marié deux fois ; il eut de sa première épouse des enfans qui lui ont survécu, et il n'en eut point de la seconde.

SCICH-ALI, Kan de Derbent en Perse, régna avec gloire dans le Schirvan. Il combattit souvent les Russes avec succès; mais sur la fin de sa vie, le comte Zubow s'empara de sa capitale après un siège de 50 jours. Scich-Ali étoit alors âgé de 120 ans. Il s'avança lui-même au-devant du vainquour,

avec tous les officiers de sa cour, et obtint grace pour tous les Persans, le 19 mai 1796. Près de cent ans auparavant, il avoit reçu à Derbent Pierre-le-Grand, souverain de Russie. Scich-Aliest mort quelque temps après l'envahissement de ses états.

SCIOPPIUS, (Gaspard) né à Neumarck dans le haut Palatinat, le 27 mai 1576, étudia dans les universités de sa patrie avec tant de succès, qu'à l'âge de 16 ans il avoit déjà la réputation d'un bon auteur. Son cœur ne répondit pas à son esprit. Natureilement emporté et méchant, il abjura la religion Protestante, et se fit Catholique vers l'an 1500, mais sans changer de caractère. Il devint l'Attila des écrivains : il avoit tout ce qu'il falloit pour bien remplir ce role: de l'imagination, de la mémoire, une profonde littérature, et une présomption démesurée. Les mots injurieux de toutes les langues hui étoient connus, et venoient d'abord sur la sienne. Il joignoit à cette singulière érudition, une ignorance complète des usages du monde ; il n'avoit ni décence dans la société, ni respect pour les grandeurs. C'étoit un frénétique d'une espèce nouvelle, débitant de sang froid les calomnies les plus atroces, un vrai sléau du genre humain. Joseph Scaliger fut sur-tout l'objet de sa fureur et de ses satires. Ce savant avant donné l'Histoire de sa famille, alliée selon lui à des princes, Scioppius détruisit toutes les prétentions de Scaliger, qui à son tour découvrit toutes les taches de la famille de son adversaire. Son libelle intitulé : La Vie et les Parens de Gaspard

Scioppius, nons apprend la généalogie de ce Cerbère de la littérature. Quoiqu'il y ait apparence que ses ennemis le traitèrent comme il les avoit traités, nous rapporterons en peu de mots les particularités racontées par Scaliger. Scioppius eut pour père un homme qui fut successivement fossoyeur, garcon libraire, colporteur, soldat, meunier, enfin brasseur de bière. Nous y voyons que la femme et la fille de ce bas aventurier. furent des personnes sans maurs. La femme, long-temps entretenue, et délaissée enfin par un homme débauché qu'elle avoit suivi en Hongrie, fut obligée do revenir auprès de son mari, qui la traita durement, jusqu'à condamner son épouse aux plus viles occupations d'une servante. La fille aussi déréglée que la mère, après la fuite d'un mari scélérat qu'on alloit faire brûler pour le crime le plus infame. exerça la profession de courtisane. Elle poussa si loin le scandale, qu'elle fut mise en prison, et qu'elle ne put échapper que par la fuite à la sévérité des Tant d'horreurs publiées sur la famille de Scioppius, ne lui semblèrent qu'une invitation à mieux faire. Il ramassa toutes les médisances, toutes les calomnies répandues contre Sca*liger* , et il en forma un **gros** volume, sous lequel il s'efforça de l'écraser. Baillet dit que Scioppius y passa les bornes d'un Correcteur de Collège, et d'un Exécuteur de la Haute-Justice. Personne n'entendoit comme lui les représailles. Il traita avec le dernier mépris Jacques I, roi d'Angleterre, dans son Ecclesias ticus, Hartbergæ, 1611, in-4.°;

t ses deux plus zélés partisans, Casaubon et du Plessis-Mormay, parce qu'ils l'avoient contredit sur un point d'érudition. On fit brûler publiquement son libelle 'à Londres. Son effigie fut pendue dans une comédie représentée devant le Monarque, qui lui fit donner des coups de bàton par le moyen de son ambassadeur en Espagne. Dans ses démelés avec les Jésuites, il publia contre la Société plus de 30 libelles diffamatoires; dont on a la liste. Ce qui surprendra davantage, c'est que, dans un endroit où il se déchaîne le plus contre ces Pères, il met son nom au bas avec de grandes marques de piété : Moi GASPARD Scioppius, déjà sur le bord de ma tombe, et prêt à pa-roltre devant le Tribunal de JESUS-CHRIST pour lui rendre compte de mes œuvres. Il s'occupa sur la fin de ses jours, de l'explication de l'Apocalypse, et il prétendoit avoir trouvé la clef de ce livre mystérieux. Il mourut le 19 novembre 1649, àgé de 74 ans, à Padoue, la seule retraite qui lui restât contre la multitude d'ennemis qu'il s'étoit faits. Le seul ami qu'il sut conserver, fut Virginius Cesarini, camérier du pape, homme d'un caractère doux, et qui faisoit agréablement des vers latins et italiens. On a de Scioppius 104 ouvrages, dans lesquels on remarque de la littérature et quelque esprit. Les principaux sont : I. Verisimilium libri 17, 1596, in-8.º II. Commentarius de Arte critica, 1661, in-8.º III. De sua ad Catholicos migratione, 1600, in-8.º IV. Notationes criticæ in Phædrum, in Priapeia, Patavii, 1664, in-8.0, qu'on peut joindre Tome XI.

aux Variorum. V. Suspectarum lectionum libri v , 1664 , in-8.º VI. Classicum Belli sacri, 1619, in-4.° VII. Collyrium regium, 1611, in-8.º VIII. Grammatica Philosophica, 1644, in -8.º IX. Relatio ad Reges et Principes de Stratagematibus, etc. Societatis Jesu, 1641, in-12. Il publia ce libelle sous le nom d'Alphonse de Vargas. Il avoit été d'abord très-lié avec les Jésuites; mais ces Pères n'avant pas été favorables à une requête qu'il avoit présentée à la diète de Ratisbonne, en 1630, pour obtenir une pension, requête renvoyée aux Jésuites confesseurs de l'empereur et des électeurs, Scioppius tourna toute son artillerie contre eux. Bellurmin avoit cependant loue en lui peritiams Scripturarum sacrarum, zelum conversionis Hæreticorum, libertatem in Thuano reprehendendo. sapientiam in Rege Anglicano exagitando, etc. Les Jésuites changèrent de ton , et chantèrent la palinodie, comme il l'avoit lui-même chantée.

I. SCIPION, ( Publius-Cornelius) surnommé l'AFRICAIN, étoit fils de Publius-Cornelius Scipion, qui fut consul dans la 2º guerre Punique, lorsqu'Annibal passa les Alpes pour entrer en Italie. In combat ayant été engagé sur les bords du Tésin, Scipion le père fut blessé; et mis hors de combat. Son fils, âgé de 17 ans, qui faisoit sa première campagne, le tira des mains de l'ennemi, et lui sauva la vie. Cette action de courage fut l'avant-coureur de plusieurs autres. Après la bataille de Cannes, plusieurs officiers désespérant du salut de la république, avoient projeté de quitter l'Italie, pour se retirer

chez quelque roi, ami des Romains. Scipion n'eut pas plutôt appris ce funeste dessein, que tirant son épée : Que ceux qui aiment la république, s'écria-t-il, me suivent. Il court aussitôt vers la tente où ces officiers étoient assemblés, et leur présentant la pointe de son épée : Je jure le premier, dit il, que je n'abandonnerai point la république, et que je ne souffrirai pas qu'aucun autre l'abandonne. Grand JUPI-TER, je vous prends à témoin de mon serment! et je consens, si je manque de l'exécuter, que vous me fassiez périr, moi et les miens, de la mort la plus cruelle. Faites le méme jurement que moi, vous Dous qui étes ici assemblés. Quiconque refusera d'obeir, perdra sur-le-champ la vie. Ils jurcrent tous, et le courage patriotique d'un seul homme sauva peut-être la république.... Scipion fut créé édile, à l'age de 21 ans. On ne pouvoit cependant alors entrer en charge qu'à 27 ans. Aussi, lorsque Scipion se présenta pour demander l'édilité curule, les tribuns du peuple s'opposèrent à sa nomination, apportant pour raison qu'il n'avoit pas l'àge compétent pour l'exercer. Mais si tous les citoyens veulent me nommer ed le, répondit Scipion, j'ai assez d'age. Sur-le-champ toutes les tr.bus lui donnèrent leurs suffriges, avec tant de zèle et d'unan mité, que les tribuns se désistèrent aussitôt de leurs prétentions. Son père et son oncle ayant perdu la vie, en combattant contre les Carthaginois, il fut envoyé en E-pagne, à l'âge de 24 ans. Il en Let la conquête en moins de quatre années, battit l'armée ennemie, et prit Carthagène en un seul jour. La femme de Mardonius et

les enfans d'Indibilis, qui étoiens des principaux du pays, s'étant trouvés parmi les prisonniers, le généreux vainqueur les fit mener honorablement à leurs parens. Ses vertus contribuèrent autant à ses victoires, que son courage. Il mit fin à la guerre d'Espagne, par une grande bataille qu'il donna dans la Bétique, où il défit plus de 50000 hommes de pied et 4000 chevaux. Scipion porta ensuite la guerre en Afrique, Il battit Asdrubal, un des meilleurs généraux Carthaginois. et vainquit Syphax, roi de Numidie, l'an 203 avant J. C. Il surprit d'abord son camp pendant la nuit, y mit le feu, et ensuite il le défit en bataille rangée. Les suites de cette victoire furent étonnantes, et peut-être elles l'auroient eté davantage, si Scipion eut marche droit à Carthage. Le moment paroissoit favorable; mais il crut, comme Annibal aux portes de Rome, qu'avant de faire le siège d'une capitale, il falloit s'y établir solidement. L'année suivante, il y cut une entrevue entre ces deux fameux capitaines, pour parler de paix; mais ils se séparèrent sans convenir de rien, et ils coururent aux armes. La bataille de Zama fut donnée; elle décida entre Rome et Carthage. Annihal, après avoir long-temps disputé le terrain, fut obligé de prendre la fuite. Vingt mille Carthaginois restèrent sur le champ de bataille, et autant furent faits prisonniers. Cette victoire produisit la paix la plus avantageuse pour Rome, qui en cut toute l'obligation à Scipion, et qui lui en laissa toute la gloire. Il fut honoré du triomphe et du surnom d'Africain. On accorda à chacun de ses soldats deux arpens de terre pour chaque année qu'ils avoient porté

les armes en Espagne et en Afrique. Quelques années après, il obtint une seconde fois le consulat ; mais les intrigues de ses concurrens affoiblirent son crédit. Las de lutter contre eux à Rome, il passa en Asie, où de concert avec son frère, il défit Antiochus, l'an 189 avant J. C. Ce prince lui fit proposer des conditions de paix pen avantageuses à la république, mais flatteuses pour lui. Il lui proposoit de rendre sans rancon son fils encore jeune, pris au commencement de la guerre, et il lui offroit de partager avec lui les revenus de son royaume. Scipion, sensible à cette offre, mais plus sensible encore aux intérêts de la république, lui fit une réponse digne de lui et des Romains. Ce grand homme, revenu à Rome après qu'Antiochus se fut soumis aux conditions qu'on voulut, y trouva l'envie acharnée contre lui. Il fut traduit devant le peuple par les deux Petilius. Ces tribuns, à l'instigation de Caton, qui (pour me servir de l'expression de l'ile-Live ) ne cessoit d'aboyer après le grand Scipion, l'accusèrent de péculat. Ils prétendirent qu'il avoit tiré de grandes sommes d'Antiochus, pour lui faire accorder une paix avantageuse. Il fallut que le vainqueur d'Annibal, de Siphax et de Carthage, qu'un homme à qui les Romains avoient offert de le créer consul et dictateur perpétuel, se réduisit à soutenir le triste rôle d'accusé. Il le fit avec cette grandeur d'ame qui caractérisoit toutes ses actions. Comme ses accusateurs, faute de preuves, se répandoient en reproches contre lui, il se contenta le premier jour, de faire le récit de ses exploits et de ses services, défense ordinaire aux illustres accusés : elle

fut recue avec un applaudissement universel. Le second jour fut encore plus glorieux pour lui : Tribuns du Peuple, dit-il, et vous, Citoyens, c'est à pareil jour que j'ai vaincu Annibal et les Carthaginois. Venez, Romains, allons dans le Cupitole en rendre aux Dieux de solennelles actions de graces. On le suivit en effet, et les tribuns resterent seuls avec le crieur qu'ils avoient amené pour citer l'accusé. L'affaire fut agitée une 3º fois, mais Scipion n'étoit plus à Rome, il s'étoit retiré à sa maison de campagne à Literne, où, à l'exemple des anciens Romains, il cultivoit la terre de ses mains victorieuses. Il y mourat peu de temps après, l'an 180 avant J. C., avec la réputation d'ungénéral qui joignoit à de grandes. vues une exécution prompte. La justice la plus flatteuse rendue 🔌 sa valeur, est sans doute celle que lui rendit Annibal même. Ce général Carthaginois parloit en présence de Scipion, des généraux les plus accomplis, et s'adjugeoit la 3º place après Alexandre et Pyrrhus. Scipion lui demanda ce qu'il diroit donc, s'il l'avoit vaincu? Annibal lui répondit : Alors jo prendrois le pas au-dessus d'Ale-xandre et de Parhus, et de tous les Généraux qui ont jamais existé. Ses vertus égaloient son courage. On sait le rare exemple de continence qu'il donna pendant guerre d'Espagne. A la prise de Carthagène, ses soldats lui amenèrent une jeune Espagnole, trouvée dans la ville. Sa beauté surpassoit l'éclat de sa naissance . et elle étoit éperdument aimée d'un prince Celtibérien, nommé Allutius [ Voyez ce mot. ] auguel elle étoit fiancée. Scipion vit sa belle prisonnière, l'admira, et la

remit entre les mains de son père et de son amant. Il est certain cependant que ce grand homme eut de la passion pour les femmes; mais sans donte il en eut beaucoup plus pour la gloire et pour la vertu. Après la défaite du roi Syphax, voyant Masinissa se livrer à un amour hors de saison pour Sophonisbe sa prisonnière. Scipion le prit à l'écart, et lui dit: Croyez-moi, nous n'avons point tant à craindre, pour notre dge, des ennemis armés que des passions qui nous assiègent de toutes parts. Celui qui par sa sagesse a su leur mette un frein et les dompter, s'est acquis en vérité beaucoup plus d'honneur, et a remporté une victoire plus glorieuse que celle que nous venons de gagner sur Syphax... Dans une victoire qu'il remporta sur les Espagnols, il se conduisit à leur égard avec tant de bonte, qu'une multitude de voix confuses le proelamèrent Roi, d'un consentement unanime. Alors Scipion evant fait faire silence par un hérant, dit: « Que la qualité de Général que ses soldats lui avoient donnée, étoit la plus grande et la plus honorable pour lui; que le titre de Roi, par-tout ailleurs il-Instre, étoit odieux et insupportable à Rome; que s'ils regardoient comme quelque chose de plus glorieux, tout ce qui approchoit de la majesté d'un Roi, ils pouvoient aisément juger en euxmêmes qu'il en avoit le cœur, mais qu'il les prioit de ne lui en point imposer le nom. » Polybe et Tite-Live remarquent une foiblesse de Scipion, qui ne doit pas ternir l'idée, que nous avons donnée de ses vertus. A peine avoitil pris la robe virile, qu'il affecta al'aller souvent au Capitole, et

d'entrer dans le temple de Jupiter où il passoit seul un temps considérable, pour faire croire au peuple qu'il avoit des entretiens avec le maître des Dieux. Il faisoit aussi courir le bruit qu'on avoit vu souvent un serpent dans la chambre de sa mère ; voulant sans doute, à l'exemple d'Alexandre, persuader que son origine étoit divine. La famille de Scipion étoit celle des Cornéliens, aussi ancienne qu'illustre. Le surnom de Scipion, qui signifie un bàton, lui fut donné, parce que quelqu'un d'entre eux avoit servi de baton à son père aveugle qu'il conduisoit dans les rues. Avant Scipion l'Africain, onze personnages de cette famille avoient été élevés aux premières charges de la république. L'abbé Seran de la Tour a donné, en 1738, une Histoire estimée de ce célèbre Romain, pour servir de suite aux Hommes illustres de Plutarque, avec les observations du chevalier Folard sur la bataille de Zama, in-12, à Paris. Publius-Cornelius Scipion son fils, fut fait prisonnier dans la guerre d'Asie, et adopta le fils de Paul-Emile, qui fut nommé le jeune Scipion l'Africain. Il se montra digne de son père, par son courage et pas son amour pour les lettres.

II. SCIPION, (Lucius-Cornelius) surnommé L'ASIATIQUE, frère de Scipion l'Africain, le suivit en Espagne et en Afrique-Ses services lui méritèrent le consulat, l'an 189 avant J. C. On lui donna alors la conduite de la guerre d'Asie contre Antiochus, auquel il livra une sanglante bataille dans les champs de Macnésie, près de Sardes, où les Asiatiques perdirent 50000 hommes de pied et

4000 chevaux. Le triomphe et le surnom d'Asiatique furent la récompense de sa victoire : mais ses succès excitèrent l'envie. Caton le Censeur fit porter une loi pour informer des sommes d'argent qu'il avoit reçues d'Antiochus; et Lucius Scipion fut condamné à une amende pour le même prétendu crime de péculat dont on avoit accusé son frère. Ses biens furent vendus, et leur modicité le justifia assez : il ne s'y trouva pas de quoi payer la somme à laquelle il avoit été condamné.

IIL SCIPION-NASICA, étoit fils de Cneïus Scipion Calvus. Son père fut tué en Espagne avec son frère Cornelius, père du premier Scipion l'Africain. Nasica étant parvenu au consulat, s'opposa aux prétentions des tribuns du peuple; mais il se démit bientot après de sa place, et refusa les honneurs du triomphe et le titre d'Imperator, que les soldats lui décernèrent après une victoire. Pendant sa censure, il fit enlever les statues qu'on lui avoit érigées dans la place publique, lorsque le Sénat l'eut déclaré solennellement le plus homme de bien de la répu-Llique. Ce fut lui qui, de son autorité privée, tua Tiberius Gracchus qui excitoit des troubles dans l'état, et cette action fut louée par tous les citoyens que ces troubles alarmoient. Enfin, après avoir rempli les devoirs que la patrie exigeoit de lui, il vécut en homme privé, et n'en fut que plus heureux. A ses vertus, il joignoit le talent de l'éloquence et une grande connoissance des lois. Il eut un fils non moins estimable, et qui mérita d'être surnommé les Délises des Romains.

IV. SCIPION, ( Publius-Æmilianus) surnommé Scipion l'Africain le jeune, étoit fils de Paul-Emile, et fut adopté par Scipion, fils de l'Africain. Après avoir porté les armes sous son père, il alla servir en Espagne en qualité de tribun légionnaire. Quoiqu'agé seulement de 30 ans, il annonça par ses vertus et par sa valeur ce qu'il seroit un jour. Un Espagnol d'une taille gigantesque. ayant donné le défi aux Romains. Scipion l'accepta et fut vainqueur. Cette victoire accéléra la prise d'Intercatie. Le jeune héros monta le premier à l'assaut, et obtint une couronne murale. De l'Espagne. il passa en Afrique en qualité de tribun, et y effaça tous ses concurrens. Phaméas général de la cavalerie ennemie, le redoutoit tellement, qu'il n'osoit paroître quand c'étoit son tour d'aller en parti. Pénétré d'estime pour ce grand homme, il passa enfin au camp des Romains pour vivre sous sa discipline. Le roi Masinissa ne lui donna pas une moindre marque de sa considération : il le pria, en mourant, de régler le partage de ses états entre ses trois fils. Le Sénat ayant envoyé des députés en Afrique pour prendre des informations sur l'état des affaires, toute l'armée rendit hautement justice au mérite de Scipion. Peu de temps après, ce jeune héros étant venu à Rome où il brigua l'édilité, son nom, sa figure, sa réputation , la croyance commune que les Dieux l'avoient choisi pour terminer la 3º guerro Punique, tous ces motifs engagèrent de lui donner le consulat l'an 158 avant J. C., quoiqu'il n'eût pas l'àge requis pour cette charge; mais les Romains savoient faire des exceptions, et certainement Scipion les N 3

méritoit. Il eut. comme son aïeul adoptif, l'avantage d'être chargé de la guerre d'Afrique, avec la permission de choisir son collègue: ct par un nouveau trait de ressem-Comspagner dans ces expéditions par Lalius son intime ami, fils de cet autre Lælius qui avoit autrefois si bien secondé la valeur du grand Scipion. Le général romain trouva le siège de Carthage moins avancé qu'il ne l'étoit à la fin de la preanière campagne. Les lignes des assiégeans n'étoient pas assez resserrées : pour remédier à ce défaut, il établit son camp sur une langue qui formoit une communication entre les terres et la presqu'ile dans laquelle Carthage étoit située. Par ce moyen, il òtoit aux assiégés toute espérance de recevoir des wivres de ce côté-là; mais ils pou-Noient en faire venir par mer, attendus que les vaisseaux romains n'osoient s'approcher jusqu'à la portée des machines de guerre, qui les auroient accablés. Scipion leur enleva cette dernière ressource. en faisant fermer l'entrée de leur port par une longue et large digue de pierre; cette digue avoit ( dit-on ) 24 pieds de long par le baut, et 92 par la base : travail immense et presque inconcevable. Les Carthaginois cependant en firent un encore plus surprenant. Leur ville contenoit 700 mille habitans, qui tous à l'envi, hommes, femmes et enfans, s'employèrent à creuser un nouvezu port et à construire une flotte. Les Romains eurent tout lieu d'être surpris, lorsque du milieu des dunes, ils virent sortir 50 galères qui s'avançoient en bel ordre, toutes prêtes à livrer bataille, et à soutenir les convois qu'on leur améneroit. On croit que les Carthaginois firent une

grande fautede nepoint attacuer les vaisseaux romains dans cette première surprise; ils ne donnèrent bataille que trois jours après, et elle ne fut pas à leur avantage. Le consul s'empara d'une terrasse qui dominoit la ville du côté de la mer, s'y retrancha, et y établit 4000 soldats pour y passer l'hiver. La suite de ses manœuvres fut la prise de Carthage, l'an 146 avant J. C. Scipion répandit des larmes sur les cendres de cette ville. [ Voy. II. MAGON, à la fin. ] De retour à Rome, il eut les honneurs du triomphe, et se rendit propre le surnom d'Africain, qu'il portoit déjà par droit de succession. Le consulat lui fut décerné pour la 2º fois, l'an 134 avant J. C. : il l'avoit été la première fois pour aller détruire Carthage; il le fut celle-ci pour aller détruire Numance, dont le siége duroit depuis 14 ans. Il eut le bonheur de la prendre, et d'obtenir un second triomphe et le nom de Numantin. Quelque temps après, ayant aspiré à la dictature, les triumvirs le firent étrangler dans son lit; d'autres disent qu'il fut empoisonné par sa femme Sempronia, sœur des Gracques, avec lesquels il avoit eu de grands démèlés. Ainsi périt le second Africain, qui égala on même surpassa le vainqueur d'Annibal, par sa valeur, par ses vues, par son zèle pour la dircipline militaire, par son amour pour la patrie. Il cultiva, comme lui, les lettres dans le tumulte des camps, et servit d'exemple aux soldats par les vertus d'un particulier, et aux capitaines par les qualités d'un général. On ne sit point d'information sur sa mort, parce que ('dit *Plutarque*) le peuple appréhendoit que si on approfondissoit cette affaire, Caius-Gracchus no SCI

n trouvât coupable, on cite plusieurs traits honorables à sa mémoire. Après la mort de Paul-Emile, Scipion fut héritier avec son frère Fabius; mais, voyant qu'il avoit moins de biens que lui, il lui abandonna en entier l'héritage qui étoit estimé plus de 60 talens. Cette action étoit belle; mais il donna une marque plus éclatante encore de son bon cœur. Fabius ayant dessein de donner le spectacle des gladiateurs aux funérailles de son père, et ne pouvant aisément soutenir cette dépense, Scipion lui fournit pour cela la moitié de son bien. Papiria, mère de ces i lustres frères, étant morte quelque temps après, Scipion laissa toute sa succession à ses sœurs, quoiqu'elles ne pussent y prétendre aucune part suivant les lois. Ce grand homme avoit senti de bonne beure l'importance du danger où les richesses excessives exposeroient sa patrie. Célébrant le lustre en qualité de censeur, le greffier, dans le sacrifice ordinaire de ce jour solennel, lui dictoit le vœu par lequel on conjuroit les Dieux de rendre les affaires du peuple Romain meilleures et plus brillantes : Elles le sont assez, dit-il, et je les prie de les conserver toujours en ce même état. Il fit aussitôt changer le vœu de cette manière. Les censeurs, par respect, s'en servirent depuis dans la cérémonie des lustres.

V. SCIPION, (Publius) beaupère de Pompée, se retira en Afrique après la bataille de Pharsale, avec les débris de l'armée vaincue, l'an 48 avant J. C. Ayant joint ses troupes à celles de Juba, roi de Mauritanie, il remporta d'abord quelques avantages; mais Cesar 5'y étant rendu peu de temps

après, il fut battu et tué dans le combat.

VI. SCIPION-EMILIEN, Voy. l'article. Porcellus.

SCIPION AMMIRATO, Voy. ce dernier mot.

SCIPION MAFFEE, Voyez Maffée, n° v.

SCIRON, fils de Canèlhe et d'Héniocle, étoit un sameux brigand qui infestoit les environs de Mégare, où il attendoit les passans pour les dépouiller et les jeter dans la mer. Thésée l'ayant tué, jeta ses os dans la mer, qui furent, selon la Fable, changés en rochers appelés de son nom Scironia saxa.

SCOMBERG, Voyez Schom-BERG.

SCOPAS, architecte et sculpteur de l'île de Paros, vivoit vers l'an 430 avant J. C. Il travailla au fameux mausolée qu'Artemise fit ériger à son mari dans la ville d'Halicarnasse, et qui étoit réputé pour l'une des sept merveilles du monde. Il sit aussi à Ephèse une colonne, célèbre par les beautés dont ce savant artiste l'avoit enrichie. Mais parmi ses ouvrages, on fait sur-tout mention d'une Vénus qui fut transportée à Rome, et que Pline (Hist. Nat., liv. 36, chap. 4) jugeoit être supérieure à celle de *Praxicle*, quoiqu'elle fit moins admirée à Home que l'autre à Gnide, à raison de la multitude de chefs-d'œuvre que renfermoit. la capitale du monde : car c'est là . bien certainement le sens du passage de Pline, auguel M. Falconet et M. de Lalande ont trop légérement reproché une contradis-

N 4

et graveur, de Voltaggio dans le

territoire de Gênes, mourut dans

cette derniere ville en 1631, agé

de 41 ans. Né avec un goût sin-

gulier pour le dessin, il copioit

à la plume les estampes d'Albert Durer, d'une manière à tromper

les connoisseurs, qui les croyoient

gravées, ou qui les prenoient pour

des originaux mêmes. Il excelloit

aussi à peindre des animaux, des

fleurs et des paysages. Ce peintre

s'attacha ensuite à la miniature. Le

cavalier Marini, avec lequel il

étoit lié d'amitié, l'introduisit à la

cour de Savoie. Vers ce temps, les

Génois eurent une guerre à soutenir contre cette puissance. Scorza

revint dans sa patrie, où ses en-

vieux l'accusèrent d'étre en intel-

ligence avec le duc de Savoie. On

crut trop facilement les déposi-

tions de la calomnie; il fut banni,

mais peu de temps après on le

son génie sophistique, il fronda l'Ecriture et la Tradition, et tomba bientòt dans plusieurs erreurs. Ses écrits ne tardèrent pas à soulever tous ceux qui étoient attachés à la religion. Le pape Nicolas I en porta ses plaintes au monarque protecteur de ce téméraire écrivain: on ne sait pas si elles firent effet sur l'esprit de Charles le Chauve. Ce qui paroit constant, c'est que Jean Scot termina ses jours en France quelques années avant ce prince, qui mourut en 877. Ainsi c'est une erreur de dire qu'il soit retourné en Angleterre, et qu'il ait été tué, l'an 883, à coups de canif par ses écoliers. Nous n'avons plus le Traité qu'il composa sur l'Eucharistie, contre Paschase Ratbert. Cet ouvrage, qui contenoit, à ce qu'on prétend, le premier germe de ce qui a été écrit depuis contre la Transsubstantiation et la Présence réelle, ( Voy. II. BERENGER.) fut proscrit par plusieurs conciles, et condamné au feu, l'an 1059, par celui de Rome. Mais nous avons le Traité de la Prédestination Divine, qu'il fit à la prière de Hincmar de Rheims et de Pardule de Laon:

**seo** 

SCOT, (Jean) Voyez Duns.

SCOT, Voyez Schot.

rappela.

SCOT, (Jean) appelé aussi ERIGENE, du nom d'Erin que portoit anciennement l'Irlande sa patrie. Après avoir fait quelques progrès dans les belles-lettres et la philosophie, il passa en France sous le règne de Charles le Chauve. Ce prince qui aimoit les sciences, oncut pour lui une grande estime. Il goûta son caractère enjoué, au point de l'admettre à sa table, et de s'entretenir familièrement avec lui. Erigène, appuyé de la protection du roi, se crut tout permis, C'étoit un esprit vif, pénétrant et hardi, mais peu versé dans les matières de religion : malgré cela, il voulut se mêler des questions . théologiques; et en se livrant à

SCOTISTES, Voyez Duns.

il se trouve dans Vindiciæ Præ-

destinationis et Gratiæ, 1650, en

SCOTTEN, — HUDDE.

2 vol. in-4.º

SCOTTI, (Jules - Clément) ex-jésuite, quoique profès des quatre vœux, enseigna la philosophie et la jurisprudence canonique à Padoue. On lui attribue Monarchia Solipsorum, 1648, in-12, traduite en françois par Restaut, 1721, in-12, sous le titre de la Monarchie des Solipses: livre peu lu aujourd'hui, quoi.

que fort recherché dans le temps que les Jésuites étoient puissans et haïs. On a voulu faire passser la Monarchie des Solipses, pour un livre inspiré par la charité la plus pure. Bayle, plus sincère, ne reconnoit dans cet ouvrage qu'une satire dictée par le dépit. On y voit par-tout un homme fort content de lui-même, et fort mécontent des Jésuites, occupé à se laver et à les noircir. S'il n'a pas été employé à enseigner la théologie, c'est qu'ils ne savent pas comme il faut l'enseigner; s'il n'a pas été dans les charges qu'il souhaitoit, c'est qu'on n'y admet que des sujets indignes. S'il a quitte l'ordre, ce n'est pas apostasie, c'est qu'on l'a congédié, parce qu'il avoit trop de mérite, et que ses grandes qualités faisoient ombrage à ses supérieurs. Ses autres ouvrages sont : I. De Potestate Pontificia in Societatem JESU, 1646, in-4.º II. De Obligatione Regularis, etc. 1647, in-4.º Cet auteur mourut en 1669, àgé de 67 ans, à Padoue, où il jouissoit d'une assez grande considération quoiqu'il fût d'un caracture hautain et aigre.

## SCOTUS, Voyez MARIANUS.

SCOUVILLE, (Philippe) célèbre missionnaire jésuite, né à Champion, dans le duché de Luxembourg, en 1622, mort le 17 novembre 1701, se dévoua entièrement à l'instruction de cette province et des pays voisins. Si la chaire et le confessionnal lui laissoient quelque loisir, il l'employoit à la composition d'un grand nombre d'ouvrages solides et édifians, qui ont assuré et qui soutiennent encore les fruts de ses travaux. Tels sont: I. Un Catéchisme en allemand, Colo-

gne, 1685, 7 vol. in-8.º C'est un abrégé de théologie dogmatique et morale, d'un excellent usage pour les missionnaires et les curés. II. Abrégé du Catéchisme : c'est le catéchisme du diocèse de Trèves, un des meilleurs qu'il y ait pour la clarté, l'ordre, la dignité dans l'exposition du dogme, et sur tout une judicieuse proportion avec l'intelligence des enfans et du peuple. Il seroit seulement à souhaiter qu'on y eût mieux distingué les choses absolument certaines de celles qui peuvent être contestées. III. Sancta sanctorum sanctè tractanda. etc. On a publié sa Vie en latin, Coblentz, 1703, in-4.°; elle est écrite avec simplicité, mais avec pureté.

SCRIBANI, ('Charles') iésuite, né à Bruxelles en 1561. mort en 1629, fut professeur puis recteur de Bruxelles et d'Anvers , et enfin provincial de Flandre. Pendant 40 ans qu'il vécut à Anvers, on le regarda comme l'arbitre de tous les différens de cette ville. C'est à ses soins qu'on a dù la maison professe d'Anvers. le collége et le noviciat de Malines, etc. Le P. Scribani parloit avec facilité presque toutes les langues vivantes. Plusieurs princes, entr'autres Ferdinand II, Philippe IV, l'archiduc Albert, lui donnèrent des marques distinguées de leur estime. Il laissa plusieurs ouvrages. Celui qui a fait le plus de bruit, est son Amphitheatrum honoris adversus Calvinistas, Anvers, 1606, in-4.0, qu'il publia sous le nom de Clarus Bonarscius, qui est l'anagramme de son nom. Les artifices et les procédés des Calvinistes y sont peints avec une chaleur qui les

irrita. Aussi Casaubon dit que ce livre auroit dû être intitulé : Amphithédtre d'horreur. On sollicita vivement Henri IV de faire brûler ce livre, parce que certaines maximes qu'il renferme paroissoient être contraires à la sûreté des princes; mais quelle fut la surprises des adversaires de Scribani, quand ils surent que Henri IV avoit écrit une lettre d'éloge à l'auteur, accompagnée de lettres de naturalisation! On a encore de lui : I. Une Histoire des guerres civiles des Pays-Bas, en latin, 1627, in-8.º II. Antuerpia, 1610, in-4.º C'est un éloge des citoyens d'Anvers. III. Origines Antwerpensium, in-4.°, bien écrit: l'auteur s'est éloigné des vieilles fables qui regardent la naissance de cette ville. IV. Orthodoxæ fidei controversa, Antuverp. Roccaberti en a inséré une partie dans sa Bibliotheca maxima Pontificia, tome 7. V. Ars mentiendi Calvinistica. VI. Meditationes sacræ, latin et flamand, 1615, 2 vol. in-8.º VII. Medicus religiosus, 1619. Il y parle des maladics de l'ame et de leur guérison. VIII. Superior religiosus, 1619, In-12. IX. Cænobiarcha, 1624, in-8.º Ces trois ouvrages sont les fruits d'une longue expérience. X. Politico-Christianus, 1624, in-4.º, etc.

SCRIBONIUS-LARGUS, ancien médecin du temps d'Auguste ou de Tibère, est auteur de plusieurs ouvrages, dont la meilleure édition est celle de Jean Rhodius: ils sont consultés par les savans.

SCRIMGER, (Henri) savant Ecossois, mort à Genève en 1571, à 65 ans, passa en Allemagne où il s'attacha à *Ulric Fugger*, bienfuteur des gens de lettres, qui lui

prosura beaucoup de manuscrits grecs et latins. Il alla à Genève pour les faire imprimer par Henri Elienne, ainsi que les Novelles de Justinien. Après avoir professé la philosophie deux ans dans cette ville, il fut le premier qui y enseigna le droit. On a de lui une Histoire d'Ecosse, imprimée sous le nom de Henri d'Ecosse. Il avoit aussi travaillé à éclaireir Athénée; mais ses Notes n'ont pas vu le jour.

SCRIVERIUS, (Pierre) né à Harlem, mort en 1653, à l'âge de 63 ans, selon Hoffman, a bien mérité des gens de lettres, par ses éditions de Végèce, de Frontin, et de quelques autres qui ont traité de l'Art militaire. Il a publié le premier les Fables d'Hygin; et la Hollande où il étoit né, lui a obligation de deux grands et assez bons ouvrages qui concernent son histoire: l'un sous le titre de Batavia illustrata, 1611, in-4.°; et l'autre, Batavice Comitumque Historia... Voy. PONTANUS.

SCRODER, (N...) savant Allemand, a publié à Amsterdam, en 1711, une Grammaire Arménienne, intitulée: Thesaurus linguæ Armenicæ antiquæ et hodiernæ. La langue arménienne s'écrit de gauche à droite; elle a 38 lettres, et se divise en quatre sortes d'écriture: la première est appelée erghatachir, écriture de fer; la seconde poloverchir, écriture ronde; la troisème noderchir, écriture des notaires; et la quatrième est composée des majuscules.

I. SCUDÉRI, (George de) naquit au Havre-de-Grace en 1601, d'une famille noble, originaire d'Apt en Provence. Après avoir passé quelque temps dans cette ville, il vint ouvrir boutique de vers dans la capitale. L'académie Françoise lui donna une place dans son corps en 1650. Il étoit alors gouverneur de Notre-Dame de la Garde en Provence, gouvernement très - mince qu'il exaltoit sans cesse. Il en fit dans un poeme, une description magnifique, quoique, suivant Chapelle et Bachaumont, il n'y ent pour toute garde qu'un Suisse peint avec sa hallebarde sur la porte. Cette place ne tira pas Scuderi de l'indigence ; mais il n'en fut pas moins fanfaron. Il eut une partie des travers des mauvais poëtes, et sur-tout les distractions et la manie de parler de vers. Il se piquoit sur-tout de noblesse et de bravoure. Dans une Epître dédicatoire au duc de Montmorenci, il lui dit : Je veux apprendre à écrire de la maifi gauche, afin que ma droite vous serve plus no-Ument ... Et ailleurs il dit : Qu'il est sorti d'une maison ou l'on n'a jamais eu de plumes qu'au. caapeau... Telle fut l'une de ses préfaces. « Tu couleras aisément, dit-il au lecteur, sur les fautes que je n'ai point remarquées, si tu daignes apprendre que j'ai employé la plus grande partie de l'age que j'ai, à voir la plus belle et la plus grande partie de l'Europe, et que j'ai passé plus d'années dans les armes que d'heures dans mon cabinet, et beaucoup plus usé de mèches en arquebuse qu'en chandelles ; de sorte que je sais mieux ranger les soldats que les paroles, et mieux carrer les bataillons que les périodes. » Pendent qu'il mendioit la faveur du cardinal de Richelicu, il ne craignoit pas, par exemple, de dire aux Grands:

Princes, ne pensez pas, si je vous, importune.

Que mon propre intérêt m'oblige à ces discours :

Je songe à votre gloire, et non à me fortune :

La vérité me plaît, et je la dis toujours,

Quelles rodomontades ne trouvet-on pas dans son Sonnet sur les dégoûts du monde?

J'ai vécu dans la Cour, J'ai pratiqué les Princes;

J'ai connu Richelieu , j'en fus plus estimé ;

Et, dans la belle ardeur dons j'étois anime,

L'Europe m'a counu dans toutes ses provinces.

Pour moi, plus d'une fois, le danger eut des charmes,

Et dans mille combais je sus tout hasarder:

L'on me vit obeir, l'on me vit commander;

Et mon poil sout poudreum a clauchi sous les armes.

Il est peu de beause arts où je ne sois instruit :

En prose comme en vers, mon nom fit quelque bruit;

Et par plus d'un chemin, je parvins à la Gloira.

Ayant porté la modestie à cet excès, il n'est pas étonnant qu'il traitât Corneille, le premier auteur de son temps, avec dédain. Cet homme bizarre étoit fait pour les aventures singulières. Dans un voyage qu'il fit avec sa sœur en Provence, on les plaça dens une chambre où il y avoit deux lits. Avant quede se coucher, Scudéri demanda àsa sœur ce qu'ils feroient du prince Mazare, (un des héros du Roman de Cyrus); il fut ar-

rêlé, après quelques contestations, qu'on le feroit assassiner. Des marchands qui étoient dans une chambre voisine ayant entendu cette conversation, crurent que c'étoit la mort de quelque grand prince que l'on complotoit. La justice fut avertie : le frère et la sœur furent mis en prison, et ce ne fut qu'avec peine qu'ils parvinrent à se justifier. Ce poëte mourut à Paris, le 14 mai 1667, à 66 ans, accablé de ridicules qu'il avoit souvent mérités, et qui fermèrent les yeux sur quelques qualités estimables, la fidélité à l'amitié, et la fermeté d'ame dans le malheur ou la pauvreté. Sa veuve, morte en 1711, avoit beaucoup plus d'esprit que lui, ou du moins un esprit plus naturel et plus agréable. Les ouvrages de Scudéri sont : I. Seize Pieces de thédtre, représentées depuis 1629 jusqu'en 1643. Elles sont défigurées par des intrigues de ruelle, et assez platement écrites, à quelques vers près, semés de loin en loin, Sa tragi-comédie de l'Amour tyrannique est la plus supportable. II. Le Cabinet ou Mélange de Vers sur des tableaux, des estampes, etc. III. Recueil de Poésies diverses, dans lequel, outre 101 Sonnels et 30 Epigrammes, on trouve des Odes, des Stances, des Rondeaux, des Elégies, etc. IV. Alaric, ou Rome vaincue, poëme héroïque en 10 livres, que Boileau a jugé digne de la Pucelle de Chapelain, mais qui fournit à l'auteur l'occasion de faire une action généreuse. Il avoit dédié cet ouvrage à la reine Christine, qui lui destinoit une chaîne d'or de dix mille francs, à condition qu'il retrancheroit les louanges données au comte de la Gardie qu'elle avoit disgracié. Scudéri

répondit à la proposition en'ont lui en fit: Quand la chaîne d'or seroit aussi pesante que celle dont il est fait mention dans l'Histoira des Incas, je ne détruirois jamais l'autel où j'ai sacrifié. Le comte de la Gardie, qui le priva de ce don, ne lui en fit pas même un remerciment. V. Apologie du Thédire. VI. Des Discours politiques. VII. Des Harangues qui marquent plus de fécondité que de génie. VIII. Des Traductions: Voyez Mancin, n.º II,

II. SCUDERI, (Magdeleine de ) sœur du précédent , née au Havre-de-Grace comme lui, en 1607, fut auteur par nécessité. Elle vint de bonne heure à Paris, et tout concourut à y faire parler d'elle : les agrémens de son esprit. la difformité de son visage, et surtout les romans dont elle inonda le public, et que le satirique  $oldsymbol{Dcs}$ préaux appeloit une boutique de verbiage. La plupart de ceux qu'elle a composés, ne sont que le tableau de ce qui se passoit à la cour de France. Les petits-maîtres applaudirent sur-tout à la Carte du Pays de Tendre, qui se trouve dans Clélie. Cette Carte représente trois rivières, sur lesquelles sont situées trois villes nommées TENDRE: Tendre sur inclination, Tendre sur estime, et Tendre sur reconnoissance. L'abbé d'Aubignac lui enleva la gloire de cette frivole découverte, en publiant sa Relation du royaume de Coquetterie. Ce plagiat excita une querelle qui auroit pu devenir importante, si Mile de Scudéri n'avoit pris le parti du silence. Cette fille illustre mourut à Paris le 2 juin 1701, à 94 ans, honorée du titre de Sapho de son siècle. Les plus beaux génies de l'Eutope étoient en commerce de lettres avec elle. L'académie des Ricovrati de Padoue, se l'associa. Sen Discours sur la Gloire remporta le premier prix d'éloquence que l'académie Françoise ait donné. La reine Christine de Suède, le cardinal Mazarin, le chancelier Boucherat, et Louis XIV, lui firent des pensions. Le célèbre Nanteuil la peignit en pastel, et Mile Scudéri l'en remercia par ces vers:

Nanteuil, en faisant mon image, A de son art divin signalé le pouvoir : Je hais mes traits dans mon miroir, Je les aime dans son ouvrage.

On ne peut nier qu'elle n'ait répandu de la délicatesse et des agrém ins dans ses vers : sa prose n'en offre pas moins quelquefois. Il y a des morceaux heureux, et dans ses romans même, qu'on rechercha trop d'abord, et qu'on dédaigna peut-être trop ensuite; il y a plusieurs traits ingénieux, et des portraits très-bien rendus et pleins de finesse. Ses principaux ouvrages sont : I. Clélie, histoire romaine, Paris, 1656, 10 vol. in-8.º, réimprimée plusieurs fois, entr'autres en 1731, en 10 vol. in-12, édition plus commode que l'in-8.º « Clélie , dit Voltaire , est un ouvrage plus curieux qu'on ne pense. On y trouve les portraits de tous les gens qui faisoient du bruit dans le monde, du temps de Mile de Scudéri: tout Port-Royal y est; le chàteau de Villars, qui appartient aujourd'hui à M. le duc de Praslin, y est décrit avec la plus grande exactitude. » Ceux qui aiment à connoître les mœurs et les personnages de ce temps-là, y trouvetoient encore des renseignemens utiles. Quoique l'héroine soit Romaine, en sent bien que tout y

est dans le goût françois. II. Artamene, ou le grand Cyrus, 1650, 10 vol. in-8. Ce qui rend cen Romans si longs, c'est que les aventures sont continuellement interrompues par des entretiens sur l'amour, sur la galanterie, et même sur d'autres objets. « On v voit (dit l'abbé Trublet) un mon dèle de ces conversations savantes et ingénieuses de l'hôtel de Rambouillet. On me dira pcutêtre que ce n'est pas de quoi en donner une grande idée, et il faut avouer en effet, que les conversations de ces romans paroissent ennuyeuses à la plupart du monde, et qu'elles ont beaucoup contribué à dégoûter des romans mêmes. Ce n'est pas que plusieurs ne soient assez belles; mais elles sont mal placées dans un roman. où le lecteur cherche des faits et non des discours. Elles interrompent quelquefois la narration. quand elle est la plus intéressante. et reculent un dénouement qu'on attendoit avec impatience. D'ailleurs ces conversations sont entre plusieurs personnes : cela n'ent seroit peut - être que plus vif. plus varié, et par conséquent plus agréable dans la réalité, dans une chambre; mais dans un livre, dans un dialogue, tant d'interlocuteurs différens ne servent qu'à répandre de la confusion : je ne saurois distinguer nettement tous ces personnages; je ne sens pas assez la différence de leurs caractères, la raison précise qui fait dire telle chose à l'un plutôt qu'à l'autre, et ainsi je ne goûte point le vrai plaisir du dialogue: je ne crois point assister à une conversation. » Voilà les raisons pour lesquelles les conversations des romans de Mile de Sculeri, et enfin ses romans même, cessèrent

de plaire. III. Célanire ou la Promenade de Versailles , 1698, in-12. IV. Ibrahim, ou l'illustre Bassa, 1641, 4 vol. in-8.° V. Almahide on l'Esclave Reine, 1660, 8 vol. in-8.º VI. Célinte. in-8.º VII. Mathilde d'Aguilar, in-8.º VIII. Des Conversations et des Entretiens, en 10 vol. etc. C'est ce qu'elle a fait de meilleur. Autrefois on les lisoit pour se former aux belles manières et à la politesse; mais le ton de la société ayant bien changé depuis, on n-y apprendroit aujourd'hui qu'à se rendre nidicule. On a publié en 1766, in-12, l'Esprit de Mile de Scudéri. Ses amis l'appeloient Sapho.

Si la Grèce autrefois, fertile en beaux esprits,

Dans la tendre Sapho voyoit une merveille,

Dans Scudéri la France a trouvé sa pareille,

Non par sas traits, mais bien par ses écrits.

Cette nouvelle Sapho cultiva l'amitié et même l'amour. Elle fut très-liée avec Pelisson, dont la laideur épouvantable auroit empéché de soupçonner qu'elle pût s'attacher à lui. Un plaisant dit à cette occasion, que chacun aimoit son semblable. La maîtresse ctoit presque aussi laide que l'amant: mais son ame étoit belle. La donceur de son caractère lui sit beaucoup d'amis illustres. On l'avoit fait peindre en Vestale, entretenant le feu sacré, avec çe mot Forebo, au bas de l'autel, pour marquer qu'elle avoit soin de nourrir le feu de l'amitié. Les princes et les princesses de la famille royale ne dédaignoient pas de la prevenir, et Madame lui disoit quelquefois: Cest moi qui suis l'amant dans notre commerce; c'est moi qui vous cherche avec mystère. Elle avoit souvent des saillies, et faisoit facilement des impromptu. Ayant visité le donjon de Vincennes, où Conde avoit été prisonnier, on lui montra une pierre dans laquelle ce prince avoit fait planter des œillets qu'il arrosoit tous les jours. Elle fit sur-le-champ les vers suivans:

En voyant ces æillets, qu'un illustre guerrier

Arrosa d'une main qui gagna des bas tailles,

Souviens-toi qu'Apollon bătissoit des murailles.

Et ne t'étonnes pas de voir Mars jardi-

Ayant été éclaboussée par le carrosse d'un financier : Cet homme-là , dit-elle , est vindicatif; nous l'avons crotté autrefois; il nous crotte maintenant. On parloit en sa présence de Versailles , et l'on disoit que c'étoit un lieu enchanté. Oui, repartit-elle, pourvu que l'enchanteur y soit .... Ménage et Duperrier disputoient pour savoir si les dames devoient finir leurs lettres, par Votre très-humble et tres - obeissante servante., Il est vrai , dit-elle , qu'elles n'écrivoien**t** point ainsi autrefois. Mais elles doivent être moins fières, depuis qu'elles sont moins vertueuses.

I. SCULTET, (Abraham) né à Grumberg en Silésie, l'an 1566, se signala par son talent pour la chaire. Nommé professeur de théologie à Heidelberg, il fut envoyé au synode de Dordrecht, où il travailla en vain à mettre la paix entre les Protestans. Les fanatiques se vengèrent de

bes soins pour la tranquillité commune, en lui faisant perdre sa chaire par les calomnies les plus atroces. On a de lui un livre intitulé: Medulla Patrum, 1634, in-4.°, et plusieurs autres savans ouvrages de théologie. Il mourut à Embden en 1626. Son amour pour le travail hui avoit fait placer sur la porte de son cabinet, à l'exemple de Zach. Ursinus, cette inscription, qui étoit à la-fois une invitation pour les savans, et un épouvantail pour les oisifs:

Amica, quisquis huc venis, Aut agito paucis, aut abi, Aut me laborantem adjuva.

Il pensoit que les Calvinistes ne devoient pas écrire contre les Luthériens, parce que la controverse irritoit les esprits, souvent sans les convaincre. Le silence et la patience lui paroissoient les moyens les plus propres à produire la paix.

II. SCULTET, (Christophe) Luthérien, né à Trugard, connu par un assez bon Commentaire sur Job, mourut en 1649, après avoir exercé le ministère à Stetin, et mis au jour divers autres Ecrits.

SCUPOLI, (Laurent) né à Otrante, dans le royaume de Naples, se distingua dans la Congrégation des clercs réguliers, dits vulgairement Théatins, par sa régularité, sa mortification, son zèle et ses lumières. Il mourut en odeur de sainteté à Naples en 1610, à l'àge de 80 ans. On lui attribue avec fondement, le Combat spirituel, excellent traité de la morale et de la perfection shrétienne, traduit en latin par

Lorichius, professeur dans l'université de Fribourg en Brisgaw, et en françois par le P. Olympe Masotti Théatin, et le P. Jean Brignon.

SCYLAX , mathématicien et géographe, de l'île de Cariande dans la Carie, florissoit sous le règne de Darius, fils d'Hystaspes, vers l'an 522 avant Jesus-Chrîst. Ce prince l'envoya à la découverte de l'Inde, dont il vouloit faire la conquête. Scylax, après un voyage de trente mois, aborda en Egypte, et lui rendit un compte exact de ses observations. Plusieurs savans lui attribuent l'invention Tables des géographiques. Nous avons, sous son nom , un Périple publi6 par Haschelius, avec d'autres anciens Geographes, Leyde, 1697, in 4.°; mais cet ouvrage est d'un auteur beaucoup plus récent.

SCYLITZES, (Jean) dit Curopulate, grand - maître de la maison de l'empereur de Constantinople, composa en grec, dans le xie siècle, l'Histoire abrégée de cet empire, depuis les premières années du 1xe siècle, jusqu'à l'an 1081 que vivoit cet écrivain. Cedrenus a copié une partie de cette Histoire dans la sienne, imprimée à Paris, en 1647, 2 vol. in fol. L'ouvrage entier de Scylitzes paret en latin à Venise, en 1570, de la traduction de Gabius ; et la partie que Cedrenus n'a point copiée (c'est' à-dire, depuis 1067, jusqu'en 1081 ) fut publiée en grec et en latin, en 1647, par le P. Goar, avec Cedrenus.

SCYLLIS et DIPÆNUS, sculpteurs Crétois, vivoient sous

l'empire des rois Mèdes, et avant que Cyrus ent détruit leur domination. Ils furent les premiers, suivant Pline, qui se distinguèrent dans l'art de tailler le marbre. Ils firent pour les habitans de Sycione, les statues d'Apollon, de Diane, de Minerve et d'Hercule:

I. SEBA . de la tribu de Benjamin, étoit un des complices de la révolte d'Absalon contre son père. Loin de détester son crime après la mort de ce his rebelle : il empêcha onze des tribus d'Israël de reconnoître David pour leur roi. Il eut lieu de s'en repentir. Etant alle se renfermer dans la ville d'Abela pour se soustraire aux poursuites de Joab général de David , les habitans alarmés lui coupèrent la tête vers l'an 1023 avant l'ère chrétienne, et la jetèrent par-dessus les murailles à la vue de Joub. qui leva aussi-tôt le siége de cette ville.

II. SEBA, (Albert) natif d'Etzéel en Oostfrise, membre de l'académie des Curieux de la Nature, est auteur de la Description d'une immense collection sur l'Histoire Naturelle, qu'il fit imprimer et graver à Amsterdam, en 1734 et années suivantes, en 3 vol. in-fol.; le Ive vol. n'a point paru. Les explications sont en latin et en françois.

I. SÉBASTIEN, (Saint) surnommé le Défenseur de l'Eglise Homaine, fut martyrisé le 20 janvier 288. On ne sait rien de bien certain sur ses derniers momens. Les actes de son martyre sont peu authentiques, et méritent peu de foi. (Voyez ce qu'en dit Buillet, dans ses Vies des Saints.) Mais saint Ambroise rend de glorieux témoignages à sa constance. Son culte qui étoit presque général dans l'Eglise; reçut de grands accroissemens, en 680. La peste ravageoit homes Le pape Agathon mit cette ville sous la protection de saint Sébastien, et ce fléau fit bien moins de ravages. C'est depuis cette époque que les fidelles invoquent ce Saint dans les temps de contagion.

II. SÉBASTIEN, frère cadet de Jovin, tyran dans les Gaules. fut associé à la puissance souveraine, par son frère, vers l'an 412; mais le roi Ataulphe, qui étoit venu d'Italie pour partager les Gaules avec Jovin, ne put souffrir un pareil concurrent. S'étant raccommodé avec Honorius, il jura la perte des deux freres. Il poursuivit d'abord S4. bastien, qui fut pris et décapité à Narbonne en 413, et Jovin subit peu de temps après le même sort. Sébastien, l'un des plus puissans seigneurs Gaulois, vivoit heureux; mais il perdit la félicité dont il jouissoit, dès qu'il se fut livré aux desseins d'un frère ambitieux. Les tétes des deux frères furent exposées comme celles des plus vils scélérats.

III. SEBASTIEN, roi de Portugal, fils posthume de l'Infant Jean, et de Jeanne fille de l'empereur Charles Quint. naquit en 1554. Il monta sur le trône en 1557, après Jean III son aïeul. Son courage et son zèle pour la religion lui firent entreprendre, en 1574, un voyage en Afrique contre les Maures; mais cette course n'eut qu'un médiocre succès. Quelque temps après, Mulei-Mohammed lui demanda du se-

60UIS

Mours contre Moluc son oncle. roi de Fez et de Maroc. Dom Sébastien lui mena l'élite de la noblesse de Portugal, et aborda à Tanger, le 29 juillet 1578. Il se donna, le 4 août suivant, une grande bataille, dans laquelle presque toute la noblesse resta sur la place. Moluc mourut dans sa litière, Mohammed périt dans un marais, et Sébastien fut tué en la 25<sup>e</sup> année de son âge. Comme on ne trouva pas son corps, et qu'il s'étoit répandu un bruit qu'il s'étoit sauvé de la bataille pour aller faire pénitence de ses péchés dans un désert, le Portugal vit à-la-fois deux faux Sébastiens, tous deux hermites, l'un fils d'un tailleur de pierres, et l'autre d'un faiseur de tuiles. Après avoir joué un rôle assez important pendant quelque temps, ils finirent leur vie, l'un sur l'échafaud, et l'autre aux galères.

SÉBASTIEN, (Le Père) Voy. TRUCHET.

IV. SEBASTIEN DEL PIOMBO, peintre, est encore connu sous les noms de Sébastien de Venise, et de Fra-Bastien. Il naquit à Venise, en 1485, et mourut en 1547. Sa réputation naissante le fit appeler à Rome, où il s'attacha à Michel-Ange. Instruit des secrets de l'art par ce maître, il sembla **vouloir disputer le prix de la peint**ure au célèbre Raphaël. Sébastien avoit en effet retenu du Giorgion, son premier maître, la partie séduisante de la peinture, je veux dire, le coloris; mais il n'avoit ni le génie, ni le goût de dessin de son rival. Le tableau de la Résurrection de Lazare, dont on attribue mêmé l'invention et le dessin sur la toile au grand Michel-Ange, et que Sebastien pei-Tome XI.

gnit pour l'opposer au tableau de la Transfiguration, est admirable pour le grand goût de couleur: mais il ne prévalut point sur celui de Raphaël : ce tableau précieux est actuellement au Palaisroval. Sébastien travailloit difficilement, et son irrésolution lui fit commencer beaucoup d'ouvrages à-la-fois, sans en terminer aucuna Le portrait est le genre qui lui convenoit le mieux: aussi en a-t-il fait un grand nombre, qui sont tous excellens. Il employoit quelquefois le marbre et autres pierres semblables, faisant servir leura couleurs naturelles de fond à ses tableaux. L'office que le pape Clément VII lui donna, de scelleur dans la chancellerie, le mit dans un état d'opulence qui lui fit quitter la peinture. Il ne songea plus alors qu'à mener une vie douce et oisive, se livrant tout entier à ses amis, et associant à ses plaisirs la poésie, et sur-tout la musique pour laquelle il avoit du goùt et du talent. Les dessins de Sébastien, travaillés à la pierre. noire, sont dans le goût de ceux de Michel-Ange.

V. SÉBASTIEN DE SAINT PAUL, né à Enguien en 1630, carme de l'ancienne observance, mort à Bruxelles le 2 août-1706, est connu par quelques ouvrages où il attaque les Bollandistes qui avoient rejeté quelques opinions touchant l'ordre des Carmes, qui ne paroissoient pas trop d'accord avec la saine critique.

SEBASTIEN D'AQUILA, Voy.

SÉBASTIEN, (la marquise de Saint-) seconde éponse de Victor-Amèdée II, premier roi de Sardaigne. Voy. l'article de ce prince, SEBIZIUS, (Melchior) né en 1578, fut tout-à-la-fois chanoine de Strasbourg et professeur de médecine dans cette ville. L'empereur Ferdinand II, touché de son mérite, l'éleva à la dignité de comte Palatin. Sebizius mourut en 1674, à l'àge de 95 ans. On lui doit un Commentaire sur les Œuvres de Galien; et en outre: I. Exercitationes mediox. II. Miscellaneæ questiones mediox. III. Speculum medicinæ practicum, 1661, 2 vol. in-8.°

SEBONDE, (Raymond de) philosophe Espagnol du xve siècle, s'est fait connoitre par un Traité latin , intitulé : Theologia naturalis, sive Liber Creaturarum, en 330 chapitres, Strasbourg, 1496, in-fol., en lettres gothiques. Il offre des singularités hardies, qui plurent dans le temps aux philosophes de ce siècle, et qui ne déplairoient pas à cenx du nôtre. Montagne le trouva, en beaucoup d'endroits, conforme à ses idées, et en fit une Traduction, imprimée par Vascosan, Paris, 1581 , in-8.º Cette version est assez libre. Montagne dit qu'il a donné au philosophe Espegnol « un accoutrement à la françoise, et qu'il l'a dévêtu de son port farouche et maintien barbaresque, de manière qu'il a mes-hui assez de facon pour se présenter en toute bonne compagnie. » Cependant, malgré son nouvel habit, le livre de Sebonde n'est guère recherché.

I.SECKENDORF, (Vite-Louis de ) né dans la Franconie en 1626, d'une maison ancienne, revint gentilhomme de la chambre du duc de Cotha, conseiller-aulique, premier ministre et directeur en chef de la régence, de

la chambre et du consistoire ; puis conseiller-privé et chancelier de Maurice, duc de Saxe-Zcitz, et après la mort de ce prince, conseiller-privé de l'électeur de Brandebourg, et chancelier de l'université de Hall. On a de lui : I. Histoire du Luthéranisme 🛌 à Franckfort, 1692, 2 vol. in-fol. en latin , dans laquelle ce sujet est traité avec beaucoup d'étendue et d'érudition. C'est un guide sur pour les affaires d'Allemagne, à l'exception de quelques endroits où les préjugés de secte le dominent. II. État des Princes d'Allemagne, in-8.º III. Description de l'Empire Germanique, in-8.º Cas deux ouvrages sont en allemand. et passent pour exacts. L'auteur. mourut en 1692, à 66 ans. Ses connoissances s'étendoient à tout; il ne possédoit pas sculement les langues savantes il peignoit et il gravoit. Son eœur étoit vertueux. Dévot sans fard, savant sans vanité, il soutint le poids de ses travaux par une vie sobre et réglée.

II. SECKENDORF, (N. comte de ) général de l'empereur Charles VI, fut vainquenr des François à Clausen, en 1735, et fit ensuite la guerre aux Turcs. Il est mort vers 1740. Son caractère brusque et colère lui fit des ennemis.

SECOND, (Jean) SECUNDUS, célèbre poëte latin, né à la Haye en Hollande, l'an 1511, d'une famille qui portoit le nom d'Everard, reçut le bonnet de docteur en droit à Bourges, en 1532, sous le célèbre Alciat: mais la jurisprudence eut moins de charmes pour lui que la littérature. Il passa en Italie, ensuite en Espagne, où il fut secrétaire de l'archevêque de Tolède. C'est par le conseil de ce

brelat qu'il suivit Charles-Quint dans son expédition de Tunis. La foiblesse de son tempérament l'obligea de quitter l'Espagne, et de retourner dans les Pays-Bas. Il mourut d'une fi vre maligne à Utrecht, en 1536, à 25 ans. Ses ouvrages sont remarquables par une facilité et une fécondité rares. iointes à beaucoup de délicatesse et d'agrément. Nous avons de lui 3 livres d'Elégies, un d'Epigrammes . deux d'Epitres , un d'Odes . un de Sylves, un de Pieces funébres: ontre des Poésies galantes qui font honneur à son goût et à son esprit, mais beaucoup moins à ses mœurs, et qui occasionnerent ces vers:

Non benè Johannem sequeris, tascive Secunde:

Tu Veneris cultor , Virginis ille fuit.

in Les xix Baisers de Jean Second peuvent être regardés comme des elans rapides d'un génie tendre, voluptueux et passionné. Rien de plus varié, de plus naturel, de plus délicat, de plus animé que ses tableaux. On n'a point à lui reprocher le cynisme de Catulle, mais peut-être il y conduiroit. Ses peintures, quoique plus chastes que celles du chantre de Vérone, paroissent d'autant plus séduisantes, qu'elles sont l'expression la plus vive d'une ame qui ne respire que l'amour. » (BIBLIOTHE-QUE d'un homme de goût.) Ses Juvenilia ont été recueillis dans la collection de Barbou, et imprimés dans le volume intitulé : Theodori Bezæ, Vezelii . Poemata ; Marci-Antonii Mureti Juvenilia; Joannis Seconni Hagiensis Juvenilia; Joannis Bonefonii , Arverni , Pancharis; et Pervigilium Veneris, 1757, 1 vol. Le recueil des

Poésies de Jean Second parut à Leyde en 1631, in-12; et elles ont été traduites en françois, 1771, in-8.º, avec le latin à côté. Second cultivoit aussi la peinture et la gravure; mais ses ouvrages en ce genre sont peu connus. Il étoit frère de *Nicolas Gaudius* et d'André MARIUS; distingués l'un et l'autre par leurs poésies. ( Voyez leurs art. ) Leur pire, Nicolas Everard, président du conseil souverain de Hollande et Zélande, mort en 1532, à 70 ans, est auteur de deux ouvrages in fol. intitulés, l'an, Topica Juris, l'autre , Consilia.

SECONDAT, Voyez Mon-

SECONDAT DE MON-TESQUIEU. ( Jean - Baptiste ) fils du célèbre auteur de l'Esprit des lois, conseiller au ment de Bordeaux, est mort dans cette ville le 17 juin 1796, à l'âge de 79 ans. S'il ne partagea pas la gloire de son père, il eut comme lui des vertus. Modeste, bienfaisant et ami des lettres, il s'occupa beaucoup d'histoire naturelle et d'agriculture. On lui doit : I. Mémoire sur l'électricité , 1746 , in-8.º L'auteur s'élève contre la théorie de Nollet. II. Observations sur les eaux minérales des Pyrénées 4 1750 4 in-12. III. Considérations sur la constitution de la marine de France; 1756, in-8.º Secondat fit imprimer cet ouvrage à Londres, où il se trouvoit: on lui reproche d'y avoir exagéré la force navale de la France. IV. Histoire naturelle du chêne, 1785, in-fol. L'ouvrage de du Choul, sur le même sujet, a servi de base à celui-ci. L'auteur v a joint la dénomination des diverses espèces de raisins qu'on cultive dans la Bordelois.

0 2

SECOUSSE, (Denis-François) né à Paris le 8 janvier 1691, d'une bonne famille, fut l'un des premiers disciples du célèbre Rollin, avec lequel il lia une étroite amitié. Après avoir plaidé quelques causes avec assez de succès, il quitta le barreau, pour lequel il ne se sentoit aucun goût, et se livra tout entier à l'étude des belleslettres et de l'histoire de France. Son application au travail, qu'aucune autre passion ne détournoit, le fit bientôt connoître des savans. L'académie des belles-lettres l'admit dans son sein en 1723; et le chancelier d'Aguesseau le chargea. en 1728, de continuer le Recueil des Ordonnances de nos Rois, commencé par Laurière. Secousse remplit toutes les vues du savant magistrat. On lui confia, en 1746, l'examen des pièces conservées dans les dépôts des différentes villes des Pays-Bas, nouvellement conquises. Au milieu de ces grands travaux il trouvoit encore le temps de remplir les fonctions de Censeur royal, de travailler à différens ouvrages, et d'aider les auteurs qui le consultoient, de ses lumières et de ses conseils. Sa vue s'affoiblissant de jour en jour, il essaya de tous les remèdes ; mais les soins des médecins ne produisant rien, on la vit s'éteindre peu à peu les deux dernières années de sa vie, et il mourut à Paris le 15 mars 1754, à 63 ans. La douceur de son caractère rendoit son érudition attrayante, ét l'ornoit beaucoup. Il étoit d'un accès facile, d'une probité à toute épreuve, d'un cœur droit, libéral et compatissant. Il remplissoit tous les devoirs de chrétien, de citoyen, de parent, d'ami , d'académicien. Son goût pour l'histoire de France lui avoit fait recueillil tous les livres et

toutes les pièces qui ont rapport à cet objet. Sa bibliothèque étoit. en ce genre, la plus ample et la plus curieuse qu'aucun particulier eût encore possédée. Les pièces les plus rares et les plus curienses de cette importante collection, furent déposées par son ordre à la bibliothèque du roi. Ses ouvrages sont: I. La suite du Recueil des Ordonnances de nos Rois, depuis le 11º jusqu'au Ixe inclusivement. M. de Villevaut, conseiller à la cour des Aides, publia ce dernier volume en 1755, et l'enrichit de l'Eloge de l'auteur. Il est chargé de continuer cet ouvrage, dont il donna une Table qui forme le xe vol., et il a publié depuis le xie et le xiie. Il marche dignement sur les traces de son prédécesseur, qui avoit donné beaucoup de prix à son travail par de petites Notes pleines d'érudition, et par des Tables des matières d'une exactitude scrupuleuse. II. Mémoires pour servir à l'histoire de Charles le Mauvais, 2 vol. in-4.º III. L'édition des Mémoires de Condé, avec l'abbé Lenglet, 1743, 6 vol. in-4.º IV. Plusieurs Dissertations dans les Mémoires de l'académie des Inscriptions. On y trouve des recherches, de la méthode, et une élégante simplicité.

SECUNDINUS, (Julius) célèbre orateur, étoit de Lyon, et se distingua dans le barreau de Rome. Quintilien en fait l'éloge. Neveu de Julius Florus, autre orateur renommé, ce dernier lui demanda un jour ce qui causoit son air triste. Secundinus lui avoua qu'il cherchoit depuis trois jours à corriger l'exorde d'un discours. « Ne cherchez jamais, répondit Florus, à faire mieux que vous ne pouvez. » Quintilien à fait de ce mot l'un de ses préceptes. Secundinus vécut et mourut dans le second siècle.

SEDAINE, (Michel-Jean) membre de l'académie Françoise et secrétaire de celle d'architecture, naquit à Paris le 14 juin 1719, d'un père architecte qui avoit consommé toute sa fortune. Forcé par l'indigence à se faire tailleur de pierres, pour nourrir sa mère et deux frères plus jeunes que lui, il parvint par son application au travail, à devenir maître macon. Son goût pour le théâtre lui donna l'idée de faire des pièces; et la facilité de son esprit, la connoissance de la scène, la fécondité de son imagination, lui firent bientôt obtenir des succès en ce genre, et abandonner sa profession. En 1754, Monet, directeur de l'opéra-comique, l'engagea à lui consacrer ses talens; il s'en trouva bien. Son théâtre étoit désert, Sedaine y fit affluer les spectateurs. Ce dernier, doux, modeste, obligeant, heureux dans sa famille, estimé des gens de lettres, et laissant beaucoup d'amis, est mort le 28 floréal de l'an 5 (1797) à 78 ans. Son Epître à son habit fut la première qui lui acquit de la réputation. On lui doit plusieurs autres poésies fugitives, parmi lesquelles on doit distinguer un poëme en 4 chants. sur le Vaudeville. Le théâtre de Sedaine est très-nombreux. Il a donné à l'opéra Aline, reine de Golconde, en trois actes, dont Monsigni a fait la musique: le sujet en est tiré d'un joli conte de M. de Boufflers; Amphytrion, en trois actes, musique de Grétry; et *Protogène* , dont il abandonna le bénéfice à Philidor, qui en a fait les airs. Le théâtre françois

lui doit : I. Le Philosophe sans le savoir, comédie en 5 actes, qu'il auroit dû plutôt intituler le Duel. Les situations en sont d'une grande vérité, le but en est moral, et tend fortement à détruire la barbarie du préjugé si mal à propos nommé le Point d'honneur. Elle fut jouée en 1765. II. La Gageure imprévue, petite pièce en un acte, représentée pour la première fois en 1768. et dont l'intérêt du dialogue a assuré le succès jusqu'à ce jour. Scarron en a fourni l'idée. III. Maillard on Paris sauvé, tragédie en prose, dont l'auteur ne put obtenir la représentation. IV. Raimond ou le Troubadour. comédie qui de même n'a pas encore été jouée. C'est sur-tout le théâtre italien que Sedaine a enrichi. Il avoit 37 ans lorsqu'il y donna : L. Le Diable à quatre, imité d'une pièce angloise, et qui est son premier ouvrage dramatique. II. Blaise le Savetier, musique de Philidor, 1759. III. L'Huitre et les Plaideurs, 1759. IV. Les Troqueurs dupés, musique de Sodi, 1760. V. Le Jardinier et son Seigneur, musique de Philidor, 1761. VI. On ne s'avise jamais de tout, musique de Monsigni. VII. Le Roi et le Fermier, en trois actes, musique du même, 1762. Cette pièce, tombée à la première représentation, en obtint ensuite plus de cent consécutives. VIII. Rose et Colas, 1764.IX. L'Anneau perdu et retrouvé, en 2 actes. Cet opéra, joué d'abord en 1764, avec la musique de la Borde, a été repris en 1788 avec celle de Chardini. X. Les Sabots, musique de *Duni*, 1768. XI. Le *Dé-*serteur, en 3 actes, musique de Monsigni, 1769. On observoit à Sedaine que cet opéra avoit pen-O 3

réussi dès son début, et qu'il paroissoit nécessaire d'y faire des changemens: « Je les ferai, dit-il, après la centième représentation. » En effet, elle eut lien sans que l'auteur y fit des corrections. XII. Thémire, pastorale, musique de Duni, 1770. XIII. Le Faucon, . 1772. XIV. Le Magnifique, en 3 actes, musique de Gretry, 1773. XV. Les Femmes vengées, musique de Philidor, 1775. XVI. Le Mort marié, en 2 actes, 1777. XVII. Félix ou l'Enfant trouvé, en 3 actes, musique de Monsigni, 1777. XVIII. Aucassin et Nicolette : la magie du spectacle s'v unit à l'intéret des situations: le denouement en est heureux, et relevé par un air d'ensemble qui produit le plus grand effet. XIX. Richard Cœur-de-tion, en 3 actes, musique de Grétry, 1784. Il eut 130 représentations de suite. XX. Le Comte d'Albert et sa suite, en 3 actes, musique du même, 1787. XXI. Raoul Burbe-lleue, en 3 actes, musique du même, 1789. En général, Seduine connoissoit parfaitement tout l'effet de l'illusion théatrale. et en a profité : son dialogue est facile et naturel, mais extrêmement incorrect et plein de fautes de langage; aussi toutes ses pièces sont elles bonnes à voir jouer, mais non à lire.

I. SEDECIAS, nommé auparavant Muthanias', fils de Josias et d'Amital. Nabuchodonosor le mit sur le trône de Juda à la place de son neveu Jéchonias, l'an 599 avant J. C. Ce prince avoit alors 21 ans, et il en régna onze dans l'impiété et dans la débauche. Il oublia les bienfaits de Nabuchodonosor. Pour punir la mauvaise foi de ce prince, le

monarque Assyrien se mit en marche avec une puissante armée. et arriva à la tête d'un chemin qui se partageoit en deux, dont l'un conduisoit à Rabbath, et l'autre à Jérusalem. Ce prince, incertain de quel coté il devoit d'abord tourner, voulut se décider par le sort des flèches; et ayant écrit Jérusalem sur l'une et Rabbath sur l'autre, Dieu, qui faisoit concourir toutes choses à l'exécution de son dessein, fit sortir la première de son carquois, celle qui portoit Jerusalem. Nabuchodonosor alla donc en Judée, où il mit tout à feu et à sang ; et après avoir saccagé toutes les places, il vint assieger la capitale. La ville fut prise, et les Chaldéens y entrèrent en foule. Sédécias ne voyant point d'espérance d'arrêter l'ennemi . chercha son salut dans la fuite; mais il fut bientot atteint, chargé de chaînes, et mené à Nabuchodonosor qui étoit à Reblata au pays d'Emath. Après avoir vu égorger ses deux fils, on lui arracha à lui-même les yeux, et il fut conduit dans cette capitale d'Assyrie. Il mourut dans les fers, et c'est en lui que finit le royaume de Juda, l'an 588 avant Jesus-Christ.

II. SEDECIAS, fils de Chanana, faux prophète de Samarie, un de ceux qu'Achab, roi d'Israël, consulta sur la guerre que Josaphat et lui vouloient aller faire à la ville de Ramoth en Galaad. Ces imposteurs prédirent au roi heureux succès. Sédécias qui s'étoit fait faire des cornes de fer, imitoit l'action d'un taureau furieux qui renverse avec ses cornes tout ce qu'il trouve à son chemin. Il étoit assez ordinaire aux prophètes de joindre l'action à la pai

role, pour faire plus d'impression sur les esprits. Ce prophète de mensonge eut la douleur de voir arriver précisément le contraire de ce qu'il avoit prédit.

I. SEDULIUS (Caïus-Cælius ou Cæcilius) prêtre et poëte du ve siècle, n'est guère connu que par son Poëme latin de la Vie de J. C. intitulé : Paschule Carmen. Ce n'est pas un chef-d'œuvre, mais il offre quelques vers heureux. On le trouve dans la Bibliothèque des Pères. Les Aldes en ont donné une belle édition dans un Recueil in-8.°, 1502, qui renferme ceux de Juvencus, d'Arator et de plusieurs autres auteurs sacrés. Cellarius en a donné une bonne édition, à Halle, 1704, in-12, à l'aide d'un manuscrit qu'il tira de la Bibliothèque Pauline à Leipsig, et des variantes que lui fournit Théodore Jansson van Almeloveen. On le trouve aussi dans le Corpus Poëtarum de Maittaire.

II. SEDULIUS (Henri) savant Récollet, né à Clèves vers 1547, fut élevé aux premiers emplois de sa province, et mourut à Anvers en 1621, après avoir publié: I. Historia Sti Francisci illustriumque virorum et fæminarum, etc. Anvers, 1613, in-fol. avec figures. Ce sont les actes originaux des vies des Saints et de plusieurs martyrs de son ordre accompagnés de Commentaires. II. Vie de S. François d'Assise, par S. Bonaventure, avec des Commentaires, Anvers, 1597, in-8.º III. Apologeticus adversus Alcoranum Franciscanorum , pro libro. Conformitatum, Anvers, 1607 in -4.º Sedulius auroit mieux fait de ne point entrepren-Luc cette apologie. (Voy. ALBIZI.)

IV. Præscriptiones adversus hæreses, Anvers, 1606, in 4.° V. Martyria FF. Minorum Alemariensium, Gorcomiensium, etc. Anvers, 1613, in-4.° avec fig. C'est l'histoire des Religieux de son ordre, mis à mort par les hérétiques des derniers siècles en Hollande. VI. Imagines religiosorum ord. Sti Francisci in æs incisæ, cum elogiis, 1602. VII. Commentarius in vitam Sti Ludovici episcopi Tolosani, 1602.

SÉE-MA-KOANG, Chinois célèbre par ses connoissances et ses vertus, vivoit dans le onzième siècle, et y obtint une réputation brillante qui a pénétré jusqu'en Europe. A l'age de quatre ans, il s'amusoit à voir nager des poissons dorés autour d'un large vase de terre cuite rempli d'eau. L'un de ses camarades, voulant prendre un poisson et se penchant trop sur le bord, tomba dans le vase la tête la première. Il alloit périr ; les autres enfans avoient pris la fuite; See-Ma-Koang, reste scul, imagina de prendre un caillou aigu et de frapper le vase jusqu'à ce qu'il fût rompu : l'eau s'écoula, et l'enfant fut sauvé. Les poetes et les peintres Chinois ont souvent célébré ce trait dans leurs . ouvrages. See-Ma-Koang, nommé très-jeune, Mandarin d'une grande province, et ensuite Gouverneur de l'Empereur, ne profita de sa place que pour dire la vérité à son souverain, éloigner de lui les flatteurs et faire le bien des peuples. Dans sa vieillesse, il se retira dans une solitude, d'où il ne sortoit que pour mettre la paix dans les familles. C'est dans cette retraite, et dans l'espace de quinze ans, qu'il écrivit une Histoire de la Chine, qui commence à la

Digitized by Google

403° année avant l'ère chrétienne. et renferme quatorze siècles. Les Chinois en font grand cas : c'est le meilleur de leurs ouvrages en ce genre. On attribue encore à Séc-Ma-Koang des Traités de morale dont un auteur moderne prétend avoir extrait les maximes suivantes: Le sage ne se presse point 'de parler, mais d'agir. — Conseille et ne commande pas; persuade et ne décide point. — Qu'est-ce que la grandeur suprême ? la faculté de faire le bien. -- Sois juste avant que d'être libéral; mais sois humain avant que d'être juste. -Un mot peut tout perdre; un homme peut tout sauver. - L'orgueil peut quelquefois paroître modeste, jamais la vanité. — L'aumone est la dette de l'homme sensible. — Respecte la confiance; me tire point sur l'oiseau qui est à terre - Voulez-vous être juste? commencez par vous oublier, et remplissez-vous des intérêts d'autrui. — Le pauvre est l'homme réduit à sa valeur, dépouillé de tout ce qui le déguise. — La bienfaisance manque presque toujours d'adresse, et la reconnoissance de sincérité. - Imaginer un bonheur pur, c'est vouloir un ciel sans nuages. — L'ivresse ne produit pas les défauts, elle les décèle; La fortune ne change point les mœurs, elle les découvre. ---La religion est le premier frein de l'homme; la sagesse n'est que le second. — Les larmes de l'innocence opprimée sont les vapeurs qui forment la foudre. — Il n'y a point d'étincelles à négliger. — Défends-toi de goûter des plaisirs qui coûtent des larmes à ton frère. - Honore ton père dans un vieillard, et dans un enfant aime ton fils. - Ne demande qu'une fois pour toi, mais

ne rougis pas de demander aves importunité pour les autres.

SÉE-MA-TSIEN, Chinois, rassembla, vers l'an 176 avant J. C., les mémoires relatifs à l'histoire de la Chine: ces mémoires étoient en petit nombre depuis que l'Empereur Chi-Oang-Ti avoit ordonné de détruire tous les monumens historiques. L'ouvrage du savant Chinois se nomme Seki.

SÈGAREL ou Sagaret ( Geor ge ) homme du bas peuple, sans connoissances et sans lettres, qui, n'ayant pu être recu dens l'Ordre de aint-François, se fit faire un habit semblable à celui dont on habille les Apòtres dans les tableaux. Il vendit une petite maison, qui faisoit toute sa fortune, en distribua l'argent, non aux pauvres, mais à une troupe de bandits et de fainéans. « Il se proposa, dit M. l'abbé Pluquet, de vivre comme S. François, et d'imiter Jesus-Christ. Pour porter encore plus loin que S. François la ressemblance avec J. C., il so fit circoncire, se fit emmaillotter, fut mis dans un berceau, et voulut être allaité par une femme. La , canaille s'attroupa autour de ce chef digne d'elle, et forma une société d'hommes qui prirent le nom d'Apostoliques. C'étoient des mendians vagabonds, qui prétendoient que tout étoit commun. et même les femmes. Ils disoient que Dieu le Père avoit gouverné le monde avec sévérité et justice; que la grace et la sagesse avoient caractérisé le règne de J. C.; mais que le règne de J. C. étoit passé, et qu'il avoit été suivi de celui du Saint-Esprit, qui est un règne d'amour et de charité. Sous ce règne, la charité est la seule loi ;

mais une loi qui oblige indispensablement, et qui n'admet point d'exception. Ainsi, selon Ségarel, on ne pouvoit se refuser rien de ce qu'on demandoit par charité; à ce seul mot les sectateurs de Ségarel donnoient tout ce qu'ils avoient, même leurs femmes. Ségarel fit beaucoup de disciples. L'inquisition le fit arrêter, et il fut brûlé; mais sa secte ne finit pas avec lui: Dulcin, son disciple, se mit à la tête des Apostoliques. » Voyez Dulcin.

SEGAUD (Guillaume) né à Paris en 1674, mort dans la même ville le 19 décembre 1748, 74 ans, prit l'habit de jésuite à l'age de 16 ans. Ses supérieurs le choisirent pour enseigner les humanités au collège de Louis le Grand à Paris, puis à Rennes et à Rouen. Une des places de régent de rhétorique à Paris étant venue à vaquer, les Jésuites balancèrent entre Porée et Segaud. Le premier l'emporta, et le second fut destiné à la chaire, quelque envie qu'il eût d'aller annoncer l'Evangile aux infidelles. Ce fut à Rouen que le Père Segaud sit l'essai de son talent. Il commença à prêcher à Paris en 1729. On ne tarda pas à l'y admirer. Appellé à la cour pendant trois carêmes, il satisfit tellement le Roi qu'il lui fit une pension de 1200 liv. Le P. Segaud vivoit d'une manière conforme à la morale de ses Sermons : sidelle à tous les exercices de piété, dur à lui-même, et ne conpoissant point d'autres délassemens que ceux qui étoient prescrits par sa règle. Au sortir d'un Avent ou d'un Carême, il couroit avec zèle faire une Mission dans le fond d'une campagne. Ses manières douces, simples et unies,

son air affable . lui attiroient les cœurs de tout le peuple. Les plus grands pécheurs accouroient à lui dans le tribunal de la Pénitence, Il étoit également recherché des grands'et des petits, sur-tout aux approches de la mort : on s'estimoit heureux de mourir entre ses mains. Le Père Segaud avoit des manières simples; mais sous un extérieur peu imposant, il cachoit beaucoup de mérite. On trouve dans ses Sermons un grand fonds d'instruction, beaucoup d'élégance et d'énergie, et surtout cette onction qui pénètre. l'ame, et qui la dispose à profiter des vérités évangéliques. Ouelques-uns de ses discours sont des modèles ; mais ils ne sont pas tous d'une égale force, et l'on pourroit en citer plusieurs qui ne sont que médiocres. Ils ont été imprimés à Paris, chez Guerin, en 1750 et 1752, en 6 vol. in-12, par les soins du P. Berruyer, si connu par son Histoire du Peuple de Dieu. Entre les Sermons de son respectable confrère, on estime sur-tout le Pardon des injures; les Tentations; le Monde ; la Probité ; la Foi pratique, et le Jugement général. Le Père Segaud a aussi composé plusieurs petites pièces de vers, qui ont elu le suffrage des connoisseurs. La principale est son Poème latin sur le camp de Compiègne : Castra Compendiensia.

I. SEGHERS (Gérard) peintre, né à Anvers en 1592, mort dans la même ville en 1641, imita le goût de Rubens et de Van-Dyck. Ses premiers tableaux sont d'un coloris vigoureux. Les ombres y sont très-fortes, et ses figures presque rondes. Un voyage qu'il fit à Londres l'obligea de

quitter cette manière, pour en prendre une plus briffante et plus gracieuse. Les ouvrages qu'il a faits dans ces différens genres, sont tous également estimés. Il a peint beaucoup de Sujets de dévotion; il a aussi représenté des assemblées de Joueurs et de Musiciens.

II. SEGHERS ( Daniel ) frère aîné de Gérard, naquit à Anvers en 1590, et mourut dans la même ville en 1660. Il ne se sit pas, comme lui, un état de la peinture: mais il la choisit comme un amusement : il étoit jésuite. Il excelloit à peindre des fleurs; on ne peut trop admirer l'art avec lequel il saisissoit le coloris brillant, propre à ce genre de peinture. Sa touche étoit d'une légéreté et d'une fraicheur singulières. Ses ouvrages sont précieux, et ils étoient d'autant plus recherchés, qu'on ne pouvoit se les procurer par une somme d'argent.

SEGNERI, (Paul) né à Nettuno en 1624, d'une famille originaire de Rome, montra dès sa jeunesse, beaucoup de goût pour l'état religieux. Il entra dans la société des Jésuites, et y brilla par la sainteté de ses mœurs, et par le succès de ses prédications. Il joignit à l'emploi de prédicateur celui de missionnaire, et il remplit l'un et l'autre avec un zèle apostolique. Le pape Innocent XII l'appela à Rome, pour y remplir les places de son prédicateur ordinaire et de théologien de la pénitencerie; mais il ne les exerça pas long-temps. Ce saint religieux, ce directeur infatigable, usé par ses travaux et par ses austérités, tomba dans une langueur qui l'emporta

le 9 décembre 1694, à 70 ans. Tous ses ouvrages furent reun s après sa mort, dans un Recueil en 3 vol. in fol. Outre ses Scrmons, traduits en françois, Lyon, 7 vol. in-12, 1713, nous avons de lui: I. Des Méditations, traduites en françois, Paris, 1713, en 5 vol. in-12. Il L'Incrédule sans excuse. III. La Manne ou la Nourriture de l'ame. IV. Le Pasteur instruit. V. Le Confesseur instruit. VI. Le Pénitent instruit, in 12. Cet ouvrage a été traduit en françois. et publié en l'an 10. VII. L'Accord de l'action et du repos dans l'Oraison. Ce livre, qu'il publia pour découvrir le venin de la doctrine de Molinos, faillit à lui coûter la vie, tant ce mystique avoit séduit de dévots à Rome. On peignit Segneri comme un homme jaloux, qu'une basse envie portoit à décrier un saint, l'un de ses rivaux dans la direction. Son ouvrage fut censuré, et l'on né rendit justice à l'anteur, que lorsque l'hypocrisie de l'imposteur Espagnol fut démasquée. VIII. Les Illusions des Quiétistes, traduites en françois, 1687, in-12. IX. Le Serviteur de Marie. X. L'Exposition du Miserere, traduite en françois par l'abbé Laugier, in-12. XI. Divers autres Opuscules de piété. On en a traduit quelquesuns en notre langue.

SEGOING, (Charles) avocat de Paris, fit imprimer dans cetto ville, en 1657, le Trésor héraldique, ou Mercure armorial. Boileau ne l'a pas oublié dans sa satire sur la noblesse.

Quand l'orgueil, d'un faux zitre aps puyant sa foiblesse, Maîtrisa les humains sous le nom de noblesse, On vit paroître en foule et Marquis et ... Barous.

Chacun pour ses vertus n'offrit plus que des noms.

Aussitot maint esprit fécond en rê-

Inventa le blason avec les armoiries;

De ses termes obscurs fit un langage

à part;

Composa tous ces mots de cimiet et d'écart,

De pal, de contre-pal, de lambel es de face,

Et tout ce que Segoing dans son Mercuie entasse.

« Le blason, dit Voltaire, étoit à la vérité une science fort profonde; mais elle n'est plus à la mode depuis qu'on a perdu l'habitude de faire peindre ses armoiries aux portières de son carrosse. C'étoit la chose la plus inutile dans un Etat bien policé. D'ailleurs, cette étude seroit une étude immense, parce qu'il n'y a point aujourd'hui de barbier qui n'ait ses armoiries. »

## SEGOVESE, Voy. Sigovese.

SEGRAIS, ( Jean Regnault de) né à Caen l'an 1624, d'une famille noble, fut d'abord destiné à l'état ecclésiastique. Il n'avoit que 20 ans, lorsque le comte de Fiesque, éloigné de la conr, se retira dans cette ville. Ce courtisan, charmé de son esprit, l'emmena à Paris, et le plaça chez Mile de Montpensier, qui lui donna le titre de son aumônier ordinaire, avec la chantrerie de la collégiale de Mortain, et depuis, la qualité de son gentilhomme ordinaire. Segrais n'ayant pas approuvé son mariage avec Lauzun, fut obligé de quitter cette prin-Il se retira alors chez M<sup>ine</sup> de la Fayette, qui lui donna un appartement. Cette nouvelle retraite lui fit prendre quelque part à la composition de Zaide, un des romans les plus ingénieux que nous ayons. Enfin , lassé du grand monde, il se retira dans sa patrie, où il épousa en 1676 une riche héritière, Claude Acher du Mesnilvitté sa cousine. On lui proposa en vain l'éducation du duc du Maine; il la refusa sous prétexte qu'il étoit sourd. L'expérience . ajoutat-il, m'a appris qu'il saut à la cour de bons yeux et de bonnes oreilles. L'académie de Caen étant dispersée par la mort de Matignon son protecteur, Segrais en recueillit les membres. et leur donna un appartement. Sa conversation avoit mille agrémens. et la vivacité de son esprit lui fournissoit toujours quelque chose de nouveau. Son long séjour à la cour avoit enrichi sa mémoire de plusieurs anecdotes intéressantes. Sa surdité n'empêcha pas qu'il ne fût recherché; et l'on se faisoit un plaisir singulier d'écouter celui qui ne pouvoit pas entendre les autres. Il mourut le 25 mars 1701. à 76 ans, après avoir fait son testament, où sont empreints les sentimens de religion dont il étoit pénétré. Quelque temps avant sa mort, il avoit mis au bas du cadran solaire de sa maison de campagne, un vers italien, imité du Tasse, dont le sens étoit : Tout le temps qu'on n'emploie pas à aimer Dieu, est perdu, Quoiqu'il fût de l'académie Francoise, et qu'il est passé une partie de sa vie à la cour, il ne put jamais perdre l'accent normand. Cela donna lieu à Mile de Montpensier de dire à un gentilhomme qui alloit faire avec lui le voyage de Normandie : Vous avez là un fort bon guide, il sait parfaitement

la langue du pays.... Segrais est principalement connu comme poëte françois. Il s'est rendu célèbre par ses Eglogues, Amsterdam, 1723, in-12, dans lesquelles il a tâché de conserver la naïveté propre à ce genre de poésie, sans avoir rien de la bassesse où sont tombés quelques - uns de nos poētes. Il a pris les anciens pour modèle; il a même évité quelques-uns de leurs défauts. Cependant, aujourd'hui, il n'a point ou presque point de lecteurs. Quelle est la raison de cette indifférence? c'est, dit M. de la Dixmerie, qu'il lui manque l'art d'intéresser; c'est que le genre pastoral a perdu pour nous une partie de son intérêt. On peut ajouter qu'il parle trop d'amour dans ses Eglogues, et qu'il n'en a pas assez varié le ton et les images. La réputation de sa Traduction des Géorgiques et de celle de l'Enéide de Virgile, en vers françois, l'une et l'autre in-8.0, s'est encore moins soutenue que celle de ses Eglogues. Celle-ci parut en 1681. Il y a quelques morceaux bien rendus; mais les auteurs du Moreri ont tort de dire qu'elle est telle que Virgile nous l'auroit donnée lui - même s'il étoit né françois. Le traducteur est fort loin de son original. Sa versification est inégale, làche, traînante. On lui a reproché d'ailleurs beaucoup de contre sens; mais le plus fâcheux de tous, dit d'Alembert, cest qu'il est par-tout fort au-dessous de son modèle. La Traduction des Géorgiques, qui parut en 1712, in-8.°, ne vaut pas mieux. Elle a été éclipsée par celle de M. l'abbé Delille, de l'académie Françoise. On a encore de Segrais des Poésies diverses, où il y a du naturel, mais peu de graces et peu de correction; et son Poëme pastoral d'Aus,

en v chants, dans lequel il a atteint quelquefois la simplicité noble des Pastorales des anciens. Ses ouvrages en prose sont : I. Les Nouvelles françoises, Paris, 1722, in-12, en 2 vol. C'est un recueil de quelques historiettes racontées à la cour de Mile de Montpensier. Elles ont quelque intérêt, non par elles-mêmes, mais parce que l'auteur y peint sous des noms supposés quelques femmes de son temps. On a recueilli une partie de ces portraits, la plupart trop flattés, dans la Bibliothèque des Romans, septembre 1775. II. Segraisiana, ou Mélanges d'Histoire et de Littérature, in-8.°, 1722, à Paris, sous le titre de la Haye; et à Amsterdam, 1723, in-12 : cette dernière édition est beaucoup plus belle. Parmi quelques faits singuliers et curieux, on en trouve un grand nombre de minutieux et quelques-uns de hasardés. III. Il a eu part à la Princesse de Cleves et à la Princesse de Montpensier.

SEGUENOT, (Claude) né à Aválon en 1596, entra dans l'Oratoire, après avoir brillé dans le barreau à Dijon et à Paris. Il fut supérieur de plusieurs maisons; mais ayant publié en 1638, in-8.°, une Traduction françoise du livre de la Virginité, de S. Augustin, avec des notes, le fameux Père Joseph, capucin, crut y voir l'image et la satire de sa conduite, et il fit mettre l'auteur à la Bastille. La Sorbonne censura l'ouvrage en même temps. Seguenot ayant obtenu sa liberté, fut élevé à la place d'assistant du général, et mourut à Paris le 7 mars 1676, à 80 ans, après avoir essuyé quelques nouvelles disgraces, qu'il dut à ses liaisons avec les solitaires de Port-Royal. On a de lui plusieurs autres Ecrits.

SEGUI, (Joseph) né à Rodez en 1689, se consacra de bonne heure à l'éloquence et à la poésie. Il remporta le prix de *Vers* à l'académie Françoise en 1732, et il remplit les chaires de la cour et de la capitale avec distinction. Une place à l'académie Françoise, l'abbaye de Genlis et un canonicat de Meastx, furent le prix de ses succès. Cet auteur mourut à Meaux, en mars 1761, à 72 ans, après avoir publié : I. Le recueil de ses Panégyriques, 2 vol. in-12; ses Sermons, en 2 vol., et des Discours académiques en z vol. L'abbé Segui écrivoit avec assez de noblesse et de pureté, et quelquefois avec chaleur et avec force. Fait pour marcher dans les routes battues, et non pas pour se tracer une carrière nouvelle, il a cependant peu de traits de la vraie et grande éloquence. Il avoit commencé par versifier; il abandonna cet art ingrat pour la chaire, où il transporta quelquefois le langage de la poésie. Son Oraison funèbre du maréchal de Villars fut très-applaudie dans le temps. Son Panégyrique de saint Louis, prononce à l'académie Françoise en 1729, eut un tel succès, qu'on l'attribua à la Mothe; mais il n'avoit pas besoin d'emprunter sa plume. L'abbé Segui joignoit beaucoup de piété à ses talens, et cette piété lui fut d'un grand secours dans les derniers jours de sa vie, où il fut accablé d'infirmités et de souffrances. Dégoùté du monde et presque de la société, il ne se communiquoit qu'à un petit nombre d'amis choisis. L'abbé Segui avoit un frère qui fut l'ami de J. B. Rous-

seau, et l'éditeur de ses ouvrages.

I. SEGUIER, (Pierre) président à mortier au parlement de Paris, d'une famille de Quercy, rendit des services importans aux rois Henri II et Charles IX. Cesmonarques l'employèrent dans diverses négociations: il fit briller dans toutes une éloquence et une intelligence peu communes. Il mourut en 1580, à 70 ans, comblé d'honneurs et de biens. On a de lui des Harangues, et un Traité de cogitatione Dei et suf.

II. SEGUIER, (Antoine) fils du précédent, occupa successivement les places de maître des requêtes, de conseiller d'état, d'avocat général au parlement de Paris, enfin de président à mortier. Il fut envoyé à Venise l'an 1598, en qualité d'ambassadeur place qu'il remplit avec succès. Sa mort, arrivée en 1624, fut une perte sensible pour les gens de bien. Il fonda, par son testament, l'hôpital des Cent Filles, au faubourg St-Marcel à Paris.

III. SEGUIER, (Pierre) né à Paris le 29 mai 1588, de *Jean* Seguier fils de Pierre, remplit les charges de conseiller au parlement, de maître des requêtes. de président à mortier, et enfin de garde des sceaux et de chancelier en 1635. Louis XIII le trouvoit bien jeune pour remplir une place de cette importance : mais il obtint son suffrage en lui disant, qu'il n'en seroit que plus long-temps à son service. Les émotions populaires s'étant élevées en Normandie, il passa dans cette province en 1639, et y mit la paix. Il ne se signala pas moins dans les troubles des Barricades. et il osa résister au parlement souleve contre le ministère. Les sceaux lui furent enlevés en 1650 et \ 652: mais ils lui furent rendus en 1656, et il les garda jusqu'à sa mort. A cette charge il joignoit les titres de Duc de Villemor, et de Protecteur de l'académie Françoise. Après la mort du cardinal de Richelieu, il succéda aux vues de ce grand ministre, et consola généreusement de sa perte cette illustre compagnie. L'académie de peinture et de sculpture n'eut pas moins à se louer de sa protection et de son zèle. Il mourut à St-Germain-en-Lave le 28 janvier 1672, à 84 ans. Il ne laissa que deux filles; Marie, qui épousa le marquis de Coislin, et ensuite le marquis de Laval, et qui mourut en 1710; et Charlotte, d'abord duchesse de Sully, puis duchesse de Verneuil, morte en 1704. Mais les branches collatérales de sa maison ont produit d'autres magistrats illustres. Le chancelier Seguier avoit quelques foiblesses; il aimoit , dit-on , les femmes. Il avoit plus de talent pour être magistrat que ministre; mais le secret qu'il eut d'intéresser à sa gloire la plupart des gens de lettres, a effacé ou fait oublier tous les propos de la médisance et de l'envie. Son nom est parmi les plus illustres de la magistrature et du ministère, et ceux qui le portent anjourd'hui l'ont dignement soutenu. Le chancelier Seguier avoit été chartreux dans sa jeunesse. Les conteurs d'anecdotes disent tu'étant tourmenté de fortes tentations, le supérieur lui permit de tinter la cloche du chœur, pour que la communauté se mit en prières lorsque l'esprit tentateur l'inquiéteroit; mais qu'il eut recours si souvent à cet avertisse-

ment, qu'on lui en interdit l'usager Nous doutons de la verité de cette anecdote, quoique reproduite dans l'ouvrage intitulé: Galerie de l'ancienne Cour.

IV. SEGUIER , ( Jean-Francois ) né à Nîmes en 1703, d'une bonne famille, s'appliqua d'abord à la jurisprudence. Mais en admirant le jardin des plantes rares de son compatriote Pierre Baux il prit goût pour la botanique, et reussit dans cette science. L'abb > Bignon, bibliothécaire du roi de France, le chargea de mettre en ordre les précieuses collections de botanique de cette magnifique bibliothèque. C'est en exécutant cette commission, qu'il travailla à l'ouvrage qui a pour titre : Bibliotheca botanica, la Haye 1740, in-4.°; Leyde, 1760, in-4.°, par les soins de Laurent-Théo÷ dore Gronovius qui y a ajouté un Supplément. Cet ouvrage contient un catalogue des auteurs et des ouvrages qui traitent de la botanique. Les voyages qu'il fit avec le marquis Scipion Mafei, en France, en Angleterre, en Hollande, en Allemagne, et sur-tout en Italie, le firent connoître avantageusement des gens de lettres, et augmentèrent ses connoissances dans la botanique. Le champ fertile du Véronèse fixa longtemps ses recherches, et lui fit publier : Planta Veronenses , 2 vol., Vérone, 1747, in-8.º II donna un 3e volume ibidem, en 1754, in-8.°-Seguier étoit aussi bon antiquaire que grand botaniste; son goût pour les médailles naquit dès l'age de dix ans, où il en gagna une au jeu à l'un de ses camarades. Onelone temps après , avant appris que des ouvriers en avoient retiréd'un puits un'ils creusoient, il y descendit, et s'efforça en vain de remonter. Il y resta un jour et une nuit, et y auroit péri d'inanition si le hasard n'eût conduit quelqu'un à son secours. N'ayant pu dáns sa jeunesse acquérir un cabinet de médailles, dont la valeur surpassoit ce qu'on lui donnoit pour ses plaisirs, il en tomba dangereusement malade. On sait que c'est à lui que l'on doit l'explication de l'inscription de la maison carrée de Nimes, qu'il devina par le moyen des trous formes par les cra-npons qui tenoient les lettres. Associé de l'académie des Inscriptions, celle de Nîmes le nomma son protecteur, et il lui legua ses l ivres , ses objets d'antiquités et ses manuscrits. Il mourut dans cette ville le 1er septembre 1684. Outre les ouvrages que nous avons cités, on lui doit encore la traduction des Mémoires de Massei, 2 40l. in-12.

V. SEGUIER (Antoine Louis) de l'académie Françoise, et avocatgénéral au parlement de Paris, descendant du chancelier de son nom, eut de l'éloquence et en fit preuve dans divers réquisitoires imprimés. Celui du 18 août 1770 est remarquable en ce qu'il annonça, près de 20 ans auparavant, les causes et les désastres d'une prochaine révolution. Sa conversation ne répondoit pas à la réputation qu'il s'étoit acquise au barreau. Après avoir quitté la France, au moment des orages révolutionnaires ; il est mort subitement à Tournai, le 25 janvier 1792.

SEGUIN (Joseph) avocat, né à la Ciotat, mort en 1694, est auteur des Antiquités de la ville d'Arles, à Arles, 1687, in-4.º 2 parties. Cet ouvrage savant est utile aux antiquaires.

SEGUINEAU (N\*) né à Paris, y est mort en 1722, àgé de 45 ans. Il est auteur de la tragédie d'Egisthe, représentée en 1722, et de l'opéra de Pirithoüs dont Mouret fit la musique; cet opéra fut joué en 1723, et repris en 1734.

I. SEGUR (Olympe de) dame illustre par sa naissance et par les vertus conjugales, épousa le marquis de Beleier, fils du premier président de Bordeaux. Son mari étant prisonnier dans le château Trompette, elle résolut de le délivrer, l'alla voir et lui persuada de prendre ses habits et sa coiffure. Cette entreprise lui réussit : Belcier s'esquiva le soir sous cet habit, sans être reconnu des gardes. Elle demeura comme en otage pour son époux, et elle sortit dans la suite. Hérodote rapporte que des femmes Lacédémoniennes sauvérent la vie à leurs maris par ce stratagème. En 934, Dona Sancha, femme de Ferdinand de Castille, employa aussi la même ruse, dictée par la même vertu.

II. SEGUR (Jean-Charles de) vit le jour à Paris en 1695, d'une famille ancienne et avantageusement connue. Après avoir été quelque temps dans le service militaire, il entra dans la congrégation de l'Oratoire, et appela de la Bulle Unigenitus. La grande faveur où étoit sa famille, sous la régence du duc d'Ork'ans, lui inspira, disent les Jansénistes, de l'ambition. Il révoqua son appel, et fut pourvu de l'abbaye de Vermand. Il quitta l'Oratoire, devint grand - vicaire de M. de

Saint-Albin, évêque de Laon, et enfin évêque de Saint-Papoul. Il sentit bientôt des scrupules sur son entrée dans l'épiscopat. Ses remords furent si violens, qu'il s'éclipsa de son diocèse, laissant à ses ouailles une instruction pastorale, dans laquelle il leur rendoit compte des raisons qui l'obligeoient de se démettre de son évěché. Sa retraite fut une énigme; elle l'est encore pour bien du monde. Les Molinistes l'ont représentée comme une apostasie affreuse, comme la démarche d'un ignorant et d'un esprit médiocre. Les Jansénistes la regardent comme une action géhéreuse, digne des plus beaux siècles de l'Eglise. Quoi qu'il en soit, Segur vécut 13 ans depuis son abdication, dans l'obscurité qu'il méritoit, dit malignement le Lexicographe des livres jansénistes, par tant de titres. Cet écrivain satirique auroit dû marquer plus de considération pour son nom et plus d'estime pour ses vertus. La prière, la lecture de l'Ecriture sainte, les bonnes œuvres, les austérités remplirent ses derniers jours, et les abrégèrent. Il mourut à Paris le 28 septembre 1748, à 53 ans. On a publié l'abrégé de **an** Vie, Utrecht, 1749, in-12.

SEGUR, Voyez Puisegue, et Aubigné.

SEGUSIO, (Henri de) Voy. HENRI de Suse, nº XXIV.

SEJAN, (Ælius) né à Vulsine en Toscane, d'un chevalier Romain, nommé Sejus Strabon, qui fut capitaine des gardes Prétoriennes sous Auguste et sous Tibère, suivit d'abord la fortune de Caïus César, petit-fils d'Aum guste. Il s'attacha ensuite à Tibère,

auguel il se rendit agréable per la souplesse de son caractère et par l'enjouement de son esprit. Endurci au travail, audacieux. habile à cacher ses vices et à faire éclater ceux des autres, tour à tour insolent et flatteur, modeste au dehors, mais dévoré au dedans de la soif de régner, il employoit, dans cette vue, tantôt le luxe et les largesses, tantôt l'application et la vigilance. Il mit en œuvre tant d'artifices auprès de Tibère, que ce prince, caché pour tout le monde, étoit pour lui sans secret et sans défiance. Il l'éleva à la dignité de chef des cohortes Prétoriennes, le nommant partout le compagnon de ses travaux, et souffrant que les statues de son favori fussent placées sur les théâtres et dans les places publiques. Sejan, parvenu au plus haut degré de puissance, sans avoir assouvi son ambition , aspiroit au trone impérial. Il fit périr par les artifices les plus odieux, tous les fils et tous les petits-fils de Tibère, Drusus, fils de ce prince, lui ayant donné un soufflet, il ne trouva point de moyen plus sûr pour se venger, que de corrompre Livie sa femme, qui empoisonna son mari. Agrippine, Ger-manicus et ses fils, furent aussi les victimes de ses sourdes perfidies. Alors il voulut épouser *Livie ;* mais Tibere la lui refusa. Outré de colère, il se vanta « qu'il étoit Empereur de Rome, et que Tibere n'étoit que prince de l'île de Caprée où il étoit alors. » Il osa le faire jouer sur le théâtre. Une telle audace ne pouvoit rester longtemps impunie. Tibère donna ordre au sénat de lui faire son procès. Cet ordre fut bientôt exécuté, et dans le même jour il fut arrêté et étranglé en prison , l'an

3r de J. C. Le peuple déchira son sadavre, et en jeta dans le Tibre les misérables restes. Ses enfans périrent aussi par le dernier supplice, et *Tibere* enveloppa dans la perte de ce scélérat, tous ceux qui lui étoient suspects et dont il vouloit se venger.

SEIGNELAY, (le marquisde)
Voyez II. COLBERT.

SEISLAS, Voy. CIASLAS.

SEIZE, (Faction des) Voy. ROCHEBLOND.

SEKENDORF, Voy. SECKEN-DORF.

SELDEN, (Jean) né à Salvington, dans le Sussex, le 16 décembre 1584, fit ses études à Chichester, puis à Oxford, et s'y consacra principalement à la connoissance du droit et de l'antiquité sacrée et profane. Ce savant auroit pû être élevé aux plus grandes places d'Angleterre . s'il n'eût préféré son cabinet à tous les emplois. Après avoir mené une vie douce et appliquée, il mourut le 30 novembre 1654, à 70 ans. Il avoit pris pour devise : LA LIBERTÉ sur toutes choses. Cette liberté, qu'il mettoit dans ses propos comme dans sa conduite, le brouilla quelquefois avec Jacques I et Charles I. Mais, comme le zèle plutôt que l'esprit de satire animoit ses discours, on les lui pardonnoit plus facilement qu'à tout autre. La république des lettres le compte parmi ceux de ses membres qui l'ont le plus enrichie. On a de lui : I. De successionibus in bona defuncti, secund'um Hebraos. II. De Jure Naturali et Gentium, juxtà disciplinam Hebræorum : ouvrage fort estimé par Puffendorf, qui n'est Tome XI.

nas d'accord en cela avec le Clera: et Barbeirac. « Il paroit (dit Niceron) qu'il s'étoit un peu enteté des écrits des rabbins, et qu'il a voulu y puiser des connoissances qu'il auroit pu prendre ailleurs. » « Outre le désordre et l'obscurité. qui règnent dans la manière d'écrire de ce savant Anglois , dit le chevalier de Jaucourt, ses principes, ne sont point tirés des lumières de la raison; mais des sept Préceptes donnés à Noé, qui ne sont fondés que sur une tradition douteuse, ou sur les décisions des rabbins. » III. De Nuptiis et Divor. tiis. IV. De Anno civili veterum He. brosorum. V. De Nummis. VI. De Diis Syriis, Amsterdam, 1680, in-8.º : ouvrage plein de profondes recherches. On a accusé Selden d'avoir pillé quelques endroits des Semestres de Pierre Fabry; et il s'en plaint fortement dans las préface de sa seconde édition. Mais ceux qui ont lu son livre avec soin, ne peuvent douter qu'il n'eût puisé dans les sources. Au reste, quoiqu'on trouve dans son ouvrage de très-bonnes choses et une grande érudition, il n'y a pas assez d'ordre. Le style de Selden est souvent un mélange de tout ce que la latinité a de bon et de mauvais. C'est le défaut général de cet auteur : ce qui a fait dire. à Colomiés, qu'il étoit prodigieusement savant., mais qu'il écrivoit d'une manière dégoûtante: VII. Uxor Hebraïca. VIII. De laudibus legum Angliæ. IX. JANI Anglorum facies altera. [ Voy. L LITTLETON.] X. Mare clausum, contre Grotius. L'auteur y donne l'empire des quatre Mers à sa nation. Le zèle patriotique l'anima toute sa vie. XI. Analecton Anglo-Britannicum, etc. livre curieux. dans lequel on trouve l'Histoire

du gouvernement d'Angleterre. jusqu'au règne de Guillaume le Conquérant. XII. De Synedriis Hebræorum: traité très-savant et estimé. XIII. Une Explication des Marbresd' Arondel. 1628 in-4.º en latin, avec des notes pleines d'érudition. Elle nous a valu les belles éditions que Prideaux et Maittaire ont données de ces Marbres. l'une en 1676, et l'autre en 1732. XIV. Un Traité des Dixmes, qui irrita beaucoup le clergé d'Angleterre. XV. Un autre de l'Origine du Duel. XVL C'est lui aussi qui a publié le livre d'Eutichius d'Alexandrie, et l'Histoire d'Edmer. Tous les Ouvrages de Selden, tant latine qu'anglois, ont été imprimés à Londres, en 1726, 3 vol. in-fol. Ce Recueil est recherché , quoiqu'on reproche à l'auteur un style plein d'obscurité, ot qu'il prodigue une érudition souvent mal choisie et mal digérée. On a imprimé en anglois un Reeueil des paroles remarquables de cet habile Juriconsulte, sous le titre de Seldeniana.

SELENUS, (Gustave) Voy. AUGUSTE, nº II.

I. SELEUCUS I, Nicanor, (c'est-à-dire, Victorieux) roi de Syrie, fils d'Antiochus, devint l'un des principaux généraux d'Alexandre le Grand. Après la mort de ce conquérant, il s'établit à Babylone; mais il en fut chassé par Antigone, et se retira en Egypte près de Ptolomée. Pour se venger de son ennemi, il se ligua avec Ptolomée, Cassandre et Lysimachus, contre Antigone, qui fut tué dans la bataille d'Ipsus, Fan 301 avant J. C. Seleucus partagea avec les vainqueurs, les provinces qui furent le fruit de leur victoire, et commença le royaume de Syrie, qui, de son nom. fat appelé le Royaume des Seleucides. Tranquille sur le trône, il fit la guerre à Demetrius, arma contre Lysimachus et le tua dans une bataille. l'an 282 avant J. C. Il alloit tomber sur la Thrace et sur la Macédoine, lorsque Ptolomée Céraune, un de ses courtisans, conspira contre lui, et le tua à Argon, la même année. à 78 ans, dont il en avoit régné 34 avec beaucoup de gloire. Il s'étoit élevé par ses vertus sur le trône de l'Asie; sa valeur et sons expérience secondèrent son ambition : sa sagesse et son humanité la justifièrent. Il fut conquérant pour faire du bien, et il acquit des sujets pour en être le père et le bienfaiteur. Ce prince aimoit les sciences : il renvoya aux Grecs les livres et les monumens précieux que Xercès leur avoit enlevés : il leur rendit, entre autres. les statues d'Armodius et d'Aristogiton, ces illustres défenseurs de la liberté. Les Grecs par reconnoissance, placèrent sa statue à l'entrée du portique de leur académie. Ce roi fit bâtir jusqu'à 34 villes dans l'Asie, et les peupla de colonies grecques, qui apportèrent dans cette partie du monde, leur langage, leurs mœurs et leur religion ... Voyez ERASIS-TRATE.

II. SELEUCUS II, surnommé Collinique, monta sur le trôme de Syrie après la mort d'Antio-vhus II. Ce prince fit une guerre malheureuse au roi d'Egypte; sa flotte fit naufrage et ses armées furent battues. Lui-même fut fait prisonmer par Arsace, et mourut quelque temps après, d'une chute de cheval, 226 aus avant J. C.: il en avoit régné 22. Som

Sis, Seleucus III, lui succeda. Celui-ci fut surnommé Cataunus, à cause de sa timidité. Il ne régna que trois ans, et fut tué par ses soldats.

III. SELEUCUS IV, fils d'Antiochus le Grand, succéda à son père l'an 187 avant J. C., et fut surnommé Philopator. Ce prince, par le respect qu'il eut pour le grand-pretre Onias, fournissoit tous les ans ce qu'il falloit pour les sacrifices du Temple; mais comme c'étoit un prince foible, ses flatteurs l'engagèrent à envoyer Héliodore piller le Temple de Jérusalem. Quelque temps après, le même Héliodore l'empoisonne. Son règne fut de 12 ans.

IV. SELEUCUS VI, fils d'Antiochus Gryphus, fut chassé du trône et se réfugia en Cilicie, où le peuple le brûla dans le palais qu'il avoit choisi pour asile.

I. SELIM I, empereur des Turcs, 2º fils de Bajazet II, vouhut détrôner son père, mais il perdit, l'an 1511, la bataille qu'il Iui livra. Cette défaite ne le découragea point ; il revint à la charge, et Bajazet fut obligé de hi céder l'empire l'année suivante (23 juin 1512), au préjudice d'Achmet son aîné. Après s'être défait par le poison de ce père malheureux, il ôta la vie à Achmet, et à Korkud son puiné, prince paisible et ami des lettres. Affermi sur le tròne par ses forfaits, il porta les armes en Egypte contre Campson-Gaury [Voyez ce mot.] souverain de ce royaume. Il lui livra bataille près d'Alep en Syrie l'an 1516, et l'emporta une victoire long-temps disputée par le soudan, qui périt dans le combat.

Cependant les Mammelucks préparèrent à résister aux Ottomans: mais Selim, entrant dans leur paysen 1517, attaqua près du Caire Toumonbai, qu'ils avoient créé nouveau sultan, et le défit successivement dans deux batailles. dont la dernière dura trois jours et trois nuits. Ce prince infortuné avant été trouvé dans un marais où les Arabes l'avoient caché, fut pendu par l'ordre de Selim, à une des portes du grand-Caire. Ce barbare se rendit maître du Caire. d'Alexandrie, de Damiette, de Tripoli, et de tout le reste de l'Egypte, qu'il réduisit en province. C'est ainsi que finit la domination des Mammelucks en Egypte, où elle avoit duré plus de 260 ans, à compter depuis la mort du sultan trui avoit fait S. Louis prisonnier. Quelque temps auparavant, Selim avoit remporté une victoire signalée à Chalderon contre les Perses, et leur avoit enlevé Tauris et Keman. Il se préparoit à faire la guerre aux Chrétiens, mais en retournant à Constantinople, il fut attaqué d'un charbon pestilentiel à l'épine du dos. Il voulut se faire porter à Andrinople, dans l'idée que l'air de cette ville le rétabliroit; et il mourut à Cluri en Thrace, sur la route de cette ville, le 2r septembre 1520, dans le mêmo lieu où il avoit fait empoisonner son père. Il étoit dans sa 54° année, et il en avoit régné huit. Co prince étoit courageux, infatigable, sobre, libéral. Il se plaisoit à la lecture de l'Histoire, et faisoit assez bien des vers dans sa langue. Mais, malgré ces qualités, il fut l'horreur de ses sujets. Il trempa ses mains dans le sang de son père, de ses frères, de hu:t de ses neveux, et d'autant de bachas qui l'avoient servi fidellement. Il entretint tonjours une discipline sévère dans ses troupes, et ne se laissa pas gouverner par ses visirs. Je ne porte point de barbe, disoit-il, comme mes prédécesseurs, parce que je ne veux pas que mes Ministres me prennent par le menton. Selim forma le premier une Bibliothèque dans le sérail; elle est composée d'environ 4000 volumes turcs, arabes ou persans, mais sans aucun manuscrit grec.

IL SELIM II. empereur des Turcs, fils de Soliman II, et petit-fils de Selim I, monta sur Te trône après son père, en 1566. Il fit l'année suivante, une trève de huit ans avec l'empereur Mascimilien II. Vers le même temps, il confirma le traité de paix que son père avoit fait avec les Vénitiens. Mais en 1570, au mépris de sa parole, il tourna ses armes contre eux, et leur prit l'île de Chypre par son général Mustapha. Il en fat bientot puni : le 7 octobre 1571, il perdit la celèbre bataille de Lépante, dans laquelle Hali Bassa fut tué avec près de 32000 Infidelles, outre 3500 prisonniers, et 151 galères prises ou coulées à fond. Cette victoire jeta la consternation dans Constantinople, et hâta la paix avec Venise. Dès que Selim l'eût conclue, il posa le glaive et le sceptre, pour aller s'ensevelir au fond de son sérail avec ses femmes. Il se plongea dans la débauche jusqu'à sa mort, arrivée en .1574, à 52 ans. La mort de ses frères Mustapha et Bajazet lui avoit ouvert le chemin du trône dont il se rendit indigne par ses vices. Sans talens et sans courage, il n'aima que les femmes et le vin. et ne dut l'éclat passager de ses conquêtes qu'à la valeur de ses généraux.

SELINCOUR (Jacques Epée de) publia en 1783, chez J. Guinet à Paris, un traité de chasse, intitulé: le Parfait Chasseur, avec la manière de rendre les pigeonniers, les garennes, les bassescours et les étangs profitables, in-12.

SELIS (Nicolas-Joseph) professeur de belles-lettres à l'école centrale du Panthéon, et membre de l'Institut national, naquit à Paris le 27 avril 1737. La ville d'Amiens fut le premier théâtre où ses talens se développèrent ; il y publia une épître sur les Pédans de société , pleine de détails agréables, et qui le tira des-lors de la classe des poëtes vulgaires. Appelé à Paris par l'amitié de M. l'abbé Delille, il y fut fixé par une place utille, par l'accueil des littérateurs distingués, et le succès de ses ouvrages. Les principaux sont : I. Traduction des Satires de Perse, 1776, in-8.°; c'est la meilleure que nous ayons de ce poëte. M. de la Harpe lui a donné de justes éloges. « Ce n'est pas . dit - il, que le traducteur soit parvenu à faire des Satires de cet obscur et pénible écrivain, un livre amusant ou attachant; on ne peut venir à bout que de faire entendre à-peu-près ce qu'il a voulu dire. Les Notes et la Préface de M. Selis sont pleines de raison et d'instruction. » II. Relation de la maladie, de la confession et de la mort de M. de Voltaire, petite brochure pleine de sel et de sinesse, qui eut trois éditions dans la même année. III. Epitres en vers, sur divers sujets, 1776: elles ont de la faci. lité, et offrent une douce philosophie. IV. Dissertation sur Perse, 1778. V. Petite Guerre entre le Monnier et Selis, 1778: c'est un modèle d'honnèteté en fait de critique, et des égards que se doivent mutuellement, dans leurs combats, les gens de lettres. VI. Lettre à M. de la Harpe sur le collège de France, 1779. VII. Lettre d'un père de famille sur les petits spectacles, 1789. VIII. Autre d'un Grand Vicaire à un Evêque, sur les Curés de campagne, 1790. IX. Lettres écrites de la Trappe: on y trouve un style pur et de l'intérêt dans la narration. X. Discours sur les écoles centrales, 1797. XI. Diverses Dissertations littéraires et grammaticales, insérées dans les Mémoires de l'Institut. Ces divers écrits en général, jouissent d'une réputation méritée; « mais ce qui valoit mieux encore, a dit M. Gail confrère de Selis, c'étoit l'ame droite, bienfaisante et pure de cet écrivain : aussi a-t-il emporté les regrets d'une compagne aimable et vertueuse, des pauvres dont il soulageoit la misère, de ses nombreux auditeurs qui trouvoient en lui un guide éclairé et sûr, des gens de lettres qui rendirent justice à son talent, à son goût exquis, à sa franchise et à sa bonté.» Selis est mort le 19 février 1802, après six mois de mélancolie : il avoit épousé la nièce de Gresset.

SELKIRK (Alexandre) né à Largo en Ecosse, vers l'an 1680, se fit matelot, et parvint par ses connoissances mathématiques, au grade de maitre de navire. Il en remplissoit l'emploi en 1705, sur le vaisseau commandé par le capitaine Pradling, qui, ayant pris querelle avec lui, le fit déposer

dans l'Île déserte de Juan-Fernandez, en lui laissant ses hardes, son fusil, de la poudre et quelques ustensiles de ménage. L'île étoit fertile, peuplée de chêvres; les bords de la mer y étoient poissonneux. Selkirk s'y forma une habitation où il ne fut point trop malheureux. En 1709, le capitaine Vood - Hogers ayant abordé dans l'île, le ramena en Angleterre. C'est d'après cet événement de la vie de Selkirk qu'on a fait le roman de Robinson-Crusoé.

## SELLAN, Voy. LANUZA.

SELLE (Ch... Théop.) médecin renommé, directeur du collège de Berlin, naquit en 1748, à Stettin en Poméranie, et est mort à Berlin le 9 novembre 1800. Nommé médecin de Fréderic roi de Prusse, il a publié les détails de la dernière maladie de ce monarque. Profond physiologiste, savant praticien, on lui doit plusieurs écrits estimés, et sur-tout des Elémens de Pyrétologie, ou de la connoissance des fièvres. Ils ont été traduits deux fois dans notre langue; la première fois par M. Montblanc, la seconde par M. Clanet.

SELLIUS (Godefroy) né à Dantzig, membre de l'académie. impériale et de la société royale. de Londres, passa une partie de sa vie en France, où il cultiva les lettres avec succès. Il mourut le 25 juin 1767, à Charenton où il avoit été renfermé comme atteint de folie, sur la fin de ses joius. Son. érudition étoit immense. Nous avons de lui des traductions et d'autres ouvrages. Les plus consus sont : I. Description géographique du Brabant Hydlandois.

in-12. II. Voyage de la Baie d'Hudson, in-8.º III. Dictionnaire des Monogrammes, in-8.º IV. Histoire naturelle de l'Irlande. V. Histoire des anciennes révolutions du Globe terrestre, in-12. VI. Traduction des Satires de Rabener avec M. du Jardin, 4 vol. in-12. VII. Histoire des Provinces - Unies, cn 8 vol. in-4.º, avec le même. Cet ouvrage intéressant est exact, à quelques erreurs près, qu'il seroit facile de corriger.

SELLUM, meurtrier de Zacharie roi d'Israël, usurpa la couronne l'an 771 avant J. C. Mais au bout d'un mois il fut mis à mort par Manahem, général des troupes de Zacharis, qui fut luimême proclamé roi par son armée.

SELVE, (Jean de) né dans le Limousin, quitta la profession des armes, qui étoit celle de ses ancêtres, pour entrer dans la magistrature. Il fut premier président à Bordeaux, à Rouen, à Paris, et employé par Louise de Savoie, mère de François I, pour aller traiter avec Charles - Quint de la délivrance du monarque François. Il s'acquitta de cette commission avec succès et avec zèle. Il mourut en 1529, avec la réputation d'un négociateur babile et d'un savant magistrat. Il laissa six fils, dont cinq furent employés dans les ambassades : Lazare, l'aîné fut ambassadeur auprès des Suisses: Jean-François, en Turquie ; George, évêque de Lavaur, suprès de l'empereur ; Jean-Paul, évêque de Saint-Flour, et Odet, à Rome et à Venise. On attribue communément au père le livre de Beneficio, qui n'est point de hi, et on l'a faussement accusé d'avoir corrompu l'Histoire de Philippe de Comines. — On doit à un auteur nommé Selve, la tragi - comédie des Amours de Léandre et Hèro, jouée en 1633.

SEM, fils de Noé, né vers l'an 2446 avant J. C., couvrit la nudité de son père. Noé, à son réveil, lui donna une bénédiction particulière. Sem mourut âgé de 600 ans, laissant cinq fils, Ælam, Asur, Arphaxad, Lud, Aram, qui eurent pour partage les meileures provinces de l'Asie. D'Arphaxad descendirent, en ligne directe, Salé, Heber, Phaleg, Reü, Sarug, Nachor, et Tharé père d'Abraham.

SEMEI, parent du roi Saül, imita et servit ce prince dans sa haine pour David. Voyant ce père infortuné, contraint de s'enfuir par la rebellion de son fils Absalon, il profita de cette calamité pour le poursuivre, et lui lança des pierres avec les injures les plus outrageantes. Mais David ayant été vainqueur, Semei courut audevant de lui, se jeta à ses pieds, implorant son pardon , et le priant de considérer qu'il étoit le premier à se soumettre. David lui fit grace : mais il recommanda en mourant, a son fils Salomon, de no pas laisser impunie la conduite du rebelle. Ce prince, devenu roi, fit venir Semei, et lui défendit, sous peine de la vie, de sortir de Jérusalem. Le compable, s'estimant heureux d'obtenir son pardon à ce prix, remercia Salomon, et se soumit à la peine qu'il lui imposoit. Mais trois ans après, un de ses gens s'étant enfui à Geth, chez les Philistins, Semei trop prompt, oublia son engagement, et courut après son esclave, qu'il atteignit et ramena chez luiLe roi, instruit de sa désobéisnance, le fit arrêter, et le coudamna à avoir la tête tranchée; ce qui fut aussitôt exécuté.

SEMEIAS, enthousiaste de la ville de Nehelele, voulut se mêler de composer des Prophéties, et envoya à Sophonias, fils de Maasias, un livre de prétendues révélations, où il disoit que Dieu ordonnoit à Sophonias de prendre soin du peuple qui restoit à Jérusalem. Le prophète Jérémie avertit, de la part de Dieu, Sophonias de ne pas croire ce fourbe, qui en seroit puni par une captivité éternelle, pour lui et pour sa postérité... Il ne faut pas le confondre avec le prophète Sz-MEIAS, qui vivoit sous Roboam roi de Juda, et qui défendit à ce prince, de la part du Seigneur, de faire la guerre aux tribus révoltées... Il y a un troisième Sz-MEIAS dit Noadias, qui se laissa corrompre par les présens du gouverneur de Samarie, pour susciter des obstacles au saint homme Néhémie qui vouloit rébâtir Jérusalem. Ce fourbe avare supposa des révélations, arme employée dans tous les temps pour en imposer à la multitude; mais sa tentative n'eut pas plus de succès que celle du premier Semeias.

SEMELÉ, (Mythol.) fille de Cadmus roi de Thèbes, Voyez BACCHUS, et BEROÉ.

SEMELIER, (Jean-Laurent le) prêtre de la Doctrine Chrétienne, né à Paris d'une bonne famille, enseigna la théologie dans son Ordre, avec un succès distingué. Ses talens lui méritèrent la place d'assistant du général. Il mourut à Paris, le 2 juin 1725, à 65 ans. On a de lui: L D'excel-

lentes Conférences sur le Mariage : l'édition la plus estimée est celle de Paris, en 1715, 5 vol. in-12., parce que cette édition fut revue et corrigée par plusieurs docteurs de la maison de Sorbonne. II. Des Conférences sur l'Usure et sur la Restitution , dont la meilleure édition est celle de 1724, en 4 vol. in-12. III. Des Conférences sur les Péchés, 3 vol. in-12. Ce livre est rare. Le Père Semelier s'étoit proposé de donner de semblables conférences sur tous les traités de la morale chrétienne; mais la mort l'empêcha d'exécuter un si louable dessein. On a cependant trouvé dans ses papiers, de quoi former 10 vol. in-12, qui ont été publiés en 1755 et 1759, et qui ont soutenu la réputation de ce savant et pieux Doctrinaire. Il y en a 6 sur la Morale, et 4 sur le Décalogue.

SEMIRAMIS, reine des Assyriens, née à Ascalon, ville de Syrie, épousa un des principaux officiers de Ninus. Ce prince, entraîné par une forte passion, que le courage de cette femme et ses autres grandes qualités lui avoient inspirée, l'épousa après la mort de son mari. Le roi laissa, en mourant, vers l'an 2164 avant J. C., les rênes de l'empire à Sémiramis, qui gouverna comme un grand homme. Elle fit construire Babylone, ville superbe dont on a beaucoup vante les murailles, les quais, et le pont construit sur l'Euphrate, qui traversoit la ville du nord au midi. Le lac, les digues et les canaux faits pour la décharge du fleuve, avoient encore plus d'utilité que de magnificence. On a aussi admiré les palais de la reine, et la hardiesse avec laquelle on y aveit

P 4

suspendu des jardins; mais ce qu'il y avoit de plus remarquable, étoit le Temple de Belus, au milieu duquel s'élevoit un édifice immense, qui consistoit en huit tours bàties l'une sur l'autre. Sémiramis, avant embelli Babylone, parcourut son empire, et laissa par-tout des marques de sa magnificence. Elle s'appliqua sur-tout à faire conduire de l'eau dans les lieux qui en manquoient, et à construire de grandes routes. Elle fit aussi plusieurs conquêtes dans l'Ethiopie. Sa dernière expédition fut dans les Indes, où son armée fut mise en déroute. Cette reine avoit un fils de Ninus, nommé Ninias. Avertie qu'il conspiroit contre sa vie. elle abdiqua volontairement l'empire en sa faveur, l'an 2108 avant J. C., se rappelant alors un Oracle de Jupiter Ammon, qui lui avoit prédit « que sa fin seroit prochaine . lorsque son fils lui dresseroit des embûches.,» Quel-· ques auteurs rapportent qu'elle se déroba à la vue des hommes - dans l'espérance de jouir des honneurs divins; d'autres attribuent, avec plus de vraisemblance, sa mort à Ninias. Cette grande reine fut honorée après sa mort par les Assyriens, comme une divinité, sous la forme d'une colombe. Sémiramis a été la source de beaucoup de fables qui ne méritent point d'être rapportées. Le dégui-· sement de cette princesse, rap-. porté par Justin, en est une ri-. dicule. En effet, il n'est nullement · wraisemblable que Sémiramis, qui devoit être d'un certain âge , ent voulu se faire passer pour Ninias son fils, qui étoit encore un en-· fant. Plusieurs auteurs peignent cette princesse comme une femme -abandonnée à toutes sortes de dé-: banches ; mais quelques - uns en

même temps la justifient sor l'amour illigite qu'elle avoit, dit on, pour son fils. Photius nous apprend qu'on a eu tort d'attribuer à Sémiramis, épouse de Ninus, co que les écrivains rapportent d'Atosa fille de Belochus. Eprise d'amour pour son fils qu'elle ne connoissoit pas, elle eut d'abord quelque intrigue secrète avec lui : mais lorsqu'elle l'eut connu, elle le prit pour son mari. C'est depuis ce temps-là que les Mèdes et les Perses permirent ces mariages. qu'ils avoient regardés jusqu'alors avec horreur.

SENAC, (Jean) né dans le diocèse de Lombez, mort à Paris le 20 décembre 1770, avec les titres de premier médecin du roi, de conseiller-d'état, et de surintendantgénéral des eaux minérales du royaume, mérita ces places par des talens distingués et par des ouvrages utiles. Les principaux sont : I. La traduction de l'Anatomie d'Heister, avec des Essais de Physique sur l'usage des parties du corps humain, Paris, 1735, in-8.°, avec fig.; 1753, 3 vol. in-12, avec fig. Les réflexions de Senac rendent cet ouvrage très-intéressant. II. Traité des causes, des accidens et de la cure de la Peste, 1744, in-4.º III. Traité de la structure du Cœur, 1748, 2 vol. in-4.°, réimprimé en 1777 et 1783, avec desadditions endes corrections de l'auteur, publiées par M. Portal. C'est le chef-d'œuvre de cet habile médecin. Il employa 20 ans à ce travail, le plus vaste et le plus pénible. ( Voyez Louver. ) IV. De recondita Febrium natura et curatione, 1759, in-8.°, plein de connoissances profondes et utiles. M. Tissot, dans une Lettre à Zimmermann, assure que ce traité est réellement de Senac; ce que d'autres révoquent en doute. V. Ré-Rexions sur les Noyes, dans les Mémoires de l'Académie, 1725. Il y combat beauconp de préjugés populaires. VI. Discours touchant L'opération de la taille, 1727, in-12. VII. Mémoire sur le Diaphragme. - C'est faire injure à la mémoire de ce médecin que de lui attribuer le Nouveau Cours de Chimie suivant les principes de Newton et de Stalh, 1787, 2 vol. in-12. Cette production informe a été tirée par quelques étudians mal-adroits et qui ne consultoient qu'un intérét sordide, des leçons de MM. Geoffroy et Boulduc. Senac avoit tout ce qu'il faut pour plaire à la cour et dans le grand monde.

SENALLIÉ, (Jean-Baptiste) musicien François, mort à Paris en 1730, àgé de 42 ans, étoit re-commandable par la précision et l'art avec lequel il jouoit du violon. La cour de Modène, où il s'étoit rendu, applaudit à ses talens, et sur-tout à ses Sonates. En effet, il y avoit mis un mélange agréable du chant noble et naturel de la musique françoise, avec les saillies et l'harmonie savante de la musique italienne. Nous en avons cinq livres pour le violon.

I:SENAULT, (Jean-François) né à Anvers (Fromentière dit à Douay, dans l'oraison funcbre qu'il fit de Senault) en 1599, d'un secrétaire du roi, Ligueur furieux, montra dès son enfance autant da douceur que son père avoit fait éclater de frénésie. Le cardinal de Berulle, instituteur de l'Oratoire, l'attira dans sa Congrégation naissante, comme un homme qui en seroit un jour la gloire par ses talens et par ses

vertus. Après avoir professé les humanités, il se consacra à la chaire, livrée alors au phébus et au galimathias : il sut lui rendre la dignité, la noblesse qui convient à la parole divine. Ses succès en ce genre lui firent offrir des pensions et des évêchés; mais sa modestio les hui fit refuser. Ses confrères l'élurent supérieur de St-Magloire. et il s'y conduisit avec tant de douceur et de prudence, qu'ils le mirent à leur tête en 1662. Il exerça la charge de général pendant dix années, avec applaudissement et avec l'amour de ses inférieurs, et mourut à Paris le 3 août 1672, à 71 ans. L'abbé Fromentiere, depuis évêque d'Aire, prononça son oraison funèbre. Parmi les ouvrages qu'il a laissés, on distingue : I. Un Traité de l'Usage des Passions, imprimé plusieurs fois in-4.º et in-12. et traduit en anglois, en allemand, en italien et en espagnol. On trouve dans cet ouvrage plus d'élégance que de profondeur; et quoique l'auteur eut purgé la chaire des antithèses puériles et des jeux de mots recherchés, son style n'en est pas tout-à-fait exempt. II. Une Paraphrase de Job, in-8.0, qui, en conservant toute la majesté et toute la grandeur de son original, en éclaircit toutes les diffieultés. III. L'*Homme Chrétien* , in-4.**°,** et l'Homme Criminel, aussi in-4. IV. Le Monarque, ou les Devoirs du Souverain, in-12; ouvrages estimés, et qui furent bien recus dans le temps; mais on a écrit depuis avec plus de force et de profondeur sur des sujets que Senault se contente quelquefois d'effleurer. V. Trois volumes in-8.°, de Panegyriques des Saints. VI. Plusieurs Vies des personnes illustres par leur piété, etc. Senœult fut

pour le P. Bourdaloue, ce que Rotrou fut pour Corneille: son prédécesseur, rarement son égal.

II. SENAULT, (Louis) calligraphe renommé pour la beauté de sa plume, et dont toutes les pièces sont recherchées, dedia à Colbert des Modèles d'écriture supérieurement exécutés au burin et à la plume. Il est mort à la fin du 17° siècle.

SENEBIER, (Pierre) né à Arles en 1715, s'appliqua à l'arithmétique et aux calculs relatifs au commerce. Il a publié: L'Traité des changes et arbitrages, 1755, in-4.° II. Traité d'Arithmétique, 1771, in-4.° III. Art de tenir les livres en parties doubles, in-4.° Sénebier est mort en 1778.

SENECAI ou SENECE, (Antoine Bauderon de) né à Mâcon le 13 octobre 1643, étoit arrièrepetit-fils de Brice Bauderon, savant médecin, connu par une Pharmacopée. Son père, Brice Bauderon de Senece, lieutenantgénéral au présidial de Màcon, qui mérita par son zèle patriotique un brevet de conseiller-d'état, lui donna une excellente éducation. Il suivit le barreau quelque temps, moins par inclination, que par déférence pour ses parens. De retour dans sa patrie, il accepta un duel, qui l'obligea de se retirer à la cour du duc de Savoie. Poursuivi partout par son mauvais destin, il y eut une autre affaire avec les frères d'une demoiselle amoureuse de luiqui vouloit l'épouser malgré eux. Ce nouvel incident l'obligea de passer à Madrid. Sa première affaire ayant été accommodée, il revint en France, et acheta, en 1673, la sharge de premier valet-de-cham-

bre de la reine Marie-Thérèse. femme de Louis XIV. A la mort de cette princesse, arrivée en 1683, la duchesse d'Angoulème le reçut chez elle, avec toute sa famille qui étoit nombreuse. Cette princesse étant morte en 1713, Seneçai retourna dans sa patrie, où il monrut le 1er janvier 1737, dans sa 94° année. La littérature, l'histoire, les Muses françoises et latines étoient l'objet de ses plaisirs. Il ne ne négligea pourtant pas la société. et il y plut autant par son caractère que par son esprit. Il conserva, jusqu'à la fin de sa vie, un esprit sain et animé de cette gaieté et de cette joie innocente, qu'il appeloit avec raison le baume de la vie. Les Poésies que nous avons de cet auteur, le mettent au rang des favoris d'Apollon. Sa versification est cependant quelquefois un peu négligée : mais les graces piquantes de sa poésie dédommagent bien le lecteur de ce défaut. Il a fait des Epigrammes, 1727, in-12; des Nouvelles en vers, des Satires, 1695, in-12, etc. Son Conte du Kaimac est d'un style plaisant et singulier; il se trouve dans l'Elite des Poésies fugitives, ainsi que la Manière de filer le parfait Amour, autre Conte estimé. On distingue aussi le poëme intitulé : les Travaux d'Apollon, ouvrage original, et dont le poëte Rousseau faisoit grand cas... Voyez Lulli.

SENECHAL, (Sébastien-Hyacinthe le ) marquis de Kercado, de la maison des seigneurs de Molac en Bretagne, (Voyez Molac) porta les armes dès sa jeunesse. Il donna en diverses occasions des marques si signalées de courage et de capacité, qu'il fut envoyé, dès l'àge de 27 ans, n'étant encore que brigadier des

ermées du roi, pour commander en chef dans le royaume de Naples, en 1704 et en 1705. Il y futchargé de plusieurs affaires importantes, également politiques et militaires, dont il se tira avec honneur. Elevé au grade de maréchal-de-camp, il vint au siége de Turin en 1706, et y fut tué d'un éclat de bombe à l'age de 30 ans, dans le temps qu'il donnoit les plus grandes espérances.

I. SENEQUE, ( Lucius Annœus SENECA) orateur, né à Cordoue en Espagne, vers l'an 61 avant J. C., dont il nous reste des Déclamations, que l'on a faussement attribuées à Sénèque le philosophe son fils. Sénèque l'orateur épousa Helvia, illustre dame Espagnole, dont il eut trois fils : Séneque le philosophe, Annœus Novatus, et Annœus Mela, père du poëte Lucain... Les défauts du style de *Sénèque l'orateur* , sont les mêmes que ceux de Sénèque le philosophe : ainsi voyez l'article suivant.

II. SÉNÉQUE, le Philosophe, ( Lucius Annœus SENECA) fils du précédent, naquit à Cordoue. vers l'an 6 avant J. C. Il fut formé à l'éloquence par son père. par Hygin, par Cestius et par Asinius Gallus; et à la philosophie, par Socion d'Alexandrie, et par Photin, célèbres stoiciens. Après avoir pratiqué pendant quelque temps les abstinences de la secte Pythagoricienne ( c'est-àdire, s'être privé dans ses repas de tout ce qui a vie), il se livra au barreau. Ses plaidoyers furent admirés ; mais la crainte d'exciter la jalousie de Caligula, qui aspiroit aussi à la gloire de l'éloquence, l'obligea de quitter une carrière si brillante et si dangereuse sous un

prince bassement envieux. Il brigua alors les charges publiques, et obtint celle de questeur. On croyoit qu'il monteroit plus haut, lorsqu'on lui imputa un commerce illicite avec Julie Liville, veuve de Vinicius, l'un de ses bienfaiteurs. Cette accusation, qui pouvoit être injuste, ayant été accréditée par ses ennemis, il fut relégué dans l'île de Corse. C'est là qu'il écrivit ses Livres de Consolation, qu'il adressa à sa mère Helvia. C'étoit une femme en qui l'esprit ornoit la vertu. Son fils lui tint, dans cet ouvrage, le langage le plus fort et le plus sublime : tout le faste de la philosophie stoïcienne y est étalé. « On pourroit penser ( dit *Crevier* ) qu'il en dit trop pour être cru; mais au moins estil certain, que s'il cût été abattu par son infortune, ll n'auroit pas eu la liberté d'esprit nécessaire pour composer un écrit fortement pensé, et d'une assez juste étendue. » Cependant la longueur de son exil l'ennuya, et sa fierté stoïque se démentit vers la troisième année de son séjour dans l'île de Corse. « Nous avons ( dit Crévier, tom. III) de lui une pièce de cette date, qui ne fait guère d'honneur à la philosophie. Polybe, affranchi de Claude, et son homme de lettres, avoit perdu un frère. Sénèque composa, à ce sujet, un discours dans lequel il flatto bassement ce misérable valet, dont l'insolence alloit jusqu'à se promener souvent en public entre les deux consuls. On s'étonnera moins qu'il comble des plus magnifiques éloges l'imbécille empereur, pour qui copendant il n'avoit que du mépris. Mais ce qui est le plus inexcusable, c'est qu'il demande son rappel, à quelque condition que ce puisse être, consentant de laisser

un nuage sur son innocence, pourvu qu'on le délivre de l'exil. Après s'être loué de la clémence de Claude, qui, dit-il, ne m'a pas renversé, mais au contraire sounu par sa main bienfaisante et divine, contre le choc de la fortune ; qui a prié pour moi le Sénat, et ne s'est pas contenté de me donner ma grace, mais a voulu la demander : il ajoute : C'est à lui de décider quelle idée il veut que l'on prenne de ma cause. Ou sa justice la reconnottra bonne, ou par sa clémence il la rendra favorable. Ce sera pour moi un égal bienfait, soit qu'il me trouve innocent, soit qu'il me traite comme tel; et en finissant. il témoigne adorer le foudre dont il a été justement frappé. C'étoit descendre bien bas; et cet écrit si làche est vraisemblablement celui dont Dion assure que l'auteur eut tant de honte dans la suite. qu'il tàcha de le supprimer. Pour comble de malheur, toute cette lâcheté fut inutile. Sénèque demeura encore cinq ans dans son exil, et sans la révolution arrivée à la cour par la chute de Messaline, il couroit le risque d'y passer toute sa vie. Mais lorsqu' Agrippine eut épousé l'empereur Claude, elle rappela Senèque, pour lui donner la conduite de son fils Néron, qu'elle vouloit élever à l'empire. Tant que ce jeune prince suivit les instructions et les conseils de son précepteur, il fut l'amour de Rome; mais Poppée et Tigellin s'étant rendus maîtres de son esprit, Néron devint la honte du genre humain. La vertu de Sénèque lui parut être une censure continuelle de ses vices : il ordonna à l'un de ses affranchis, nommé Cléonice, de l'empoisonner. Ce malheureux n'ayant pu exécuter son crime, par la défiance de Séneque, qui ne vivoit que de fruits et ne buvoit que de l'eau, Néron l'enveloppa dans la conjuration de Pison. Sénèque étoit soupçonné, et n'étoit pourtant pas convaincu . d'y avoir eu part. Il n'avoit été nommé que par Natalis, l'un des principaux conjurés, qui même, ne le chargeoit pas beaucoup. Il disoit qu'il avoit été envoyé par Pison à Sénèque, pour lui faire. des reproches de ce qu'ils ne se voyoient point; et que Sénèque avoit répondu, « qu'il ne convenoit aux intérêts ni de l'un ni de l'autre, qu'ils entretinssent commerce ensemble; mais que sa sûreté dépendoit de la vie de Pison. » Granius Silvanius, tribun d'une cohorte Prétorienne, fut chargé de faire informer Senèque de cette déposition de Natalis, et de lui demander s'il reconnoissoit qu'elle contînt la vérité. Sénèque, soit par hasard, soit à dessein, étoit revenu ce jour-là même de Campanie, et il s'étoit arrêté dans une maison de plaisance qu'il avoit à quatre lieues de Rome. Le tribun y arriva sur le soir, et posta des gardes tout autour de la maison. Il trouva Senèque à table avec sa femme Pauline et deux amis, et lui exposa les ordres de l'empereur. Sénèque répondit, que « le message de Natalis étoit vrai; mais que pour lui, il s'étoit excusé uniquement sur sa mauvaise santé et sur son amour pour la tranquillité et le repos: qu'il n'avoit point de raison de faire dépendre sa sureté de la vie d'un particulier; et que d'ailleurs son caractère ne le portoit pas à la flatterie; que personne ne le savoit mieux que Néron, qui avoit épronvé de sa part plus de traits de liberté que de servitude. » Le tribun revint

avec cette réponse, qu'il rendit à Néron, en présence de Poppée et de Tigellin, conseil intime du prince, lorsqu'il étoit dans ses fureurs. Néron demanda à Granius si Sénèque faisoit les apprêts de sa mort? « Il n'a donné aucun signe de frayeur, répondit l'officier ; je n'ai rien vu de triste ni dans ses paroles, ni sur son visage. — Retournez donc, dit l'empereur, et signifiez-lui l'ordre de mourir. » Le Philosophe se voyant condamné à perdre la vie, parut recevoir avec joie l'arrêt de sa mort. dont l'exécution fut à son choix. Il demanda le pouvoir de disposer des biens immenses qu'il avoit amassés en prêchant le mépris des richesses; mais on le lui refusa. Alors il dit à ses amis, que puisqu'il n'étoit pas en sa puissance de leur faire part de ce qu'il crovoit posséder, il laissoit au moins sa vie pour modèle, et qu'en l'imitant exactement, ils acquerroient parmi les gens de bien une gloire immortelle. Comme il les voyoit verser des larmes, il tâcha de les rappeler à des sentimens de fermeté, soit par des représentations douces, soit même par des reproches. « Où sont, leur disoitil les maximes de sagesse que vous avez étudiées? Quand donc ferezvous usage des réflexions par lesquelles vous avez travaillé à vous munir contre les coups du sort? Ignoriez-vous la cruauté de Néron? Après avoir tué sa mère et son frère, il ne lui restoit plus que d'ajouter la mort violente de celui qui a instruit et élevé son enfance.» Pauline, son épouse chérie, répandoit des larmes; Sénèque tâcha de calmer sa douleur. « Ne passez pas vos jours, lui dit-il, dans une affliction éternelle. Occupez-vous sans cesse de la vie vertueuse que t'ai toujours menée. C'est une consolation bien digne d'une belle ame, et qui doit adoucir en vous le regret de la perte d'un époux. » Pauline répondit qu'elle étoit résolue de mourir avec lui, et elle demanda à l'officier qui étoit présent, de l'aider à exécuter ce dessein. Sénèque regardoit la mort volontaire comme un sacrifice héroïque. D'ailleurs, il craignoit de laisser une personne si chère, exposée après lui à mille traitemens rigoureux. Il consentit donc at désir de Pauline. « Je vous avois montré, lui dit-il, ce qui pouvoit adoucir pour vous les amertumes de la vie. Vous préférez la gloire de la mort, je ne vous envierai pas l'honneur d'un si bel exemple. Nous mourrons peut-être avec la même constance; mais la gloire est plus pleine et plus nette de votre côté. » Ainsi, ils se firent en même temps ouvrir les veines des bras; mais Néron qui aimoit Pauline, ordonna qu'on lui conservât la vie. Les abstinences continuelles de Sénèque l'avoient si fort exténué, qu'il ne coula point de sang de ses veines ouvertes. Il eut recours à un bain chaud, dont la fumée, mêlée à celle de quelques liqueurs, l'étoussa. Il parla beaucoup, et irès-sensément, en attendant la mort; et ce qu'il dit fut recueilli par ses secrétaires, et publié depuis par ses amis. Cette triste scène se passa l'an 65 de J. C., et la 12e année de Néron. Tacite, plus équitable ou mieux instruit que Dion et Xyphilin, lui a donné un beau caractère : mais si le portrait qu'en font les deux autres historiens, étoit d'après nature, on devroit avouer que Sénèque ayant vécu d'une manière très-opposée à ses écrits et à sei maximes; sa mort pourroit être

regardée par les adorateurs de la Providence, comme une punition de son hypocrisie. On ne peut nier que sa conduite n'ait quelquefois démenti ses principes, et que dans le mépris des richesses, sa sagesse n'ait été plus dans ses discours que dans ses actions. Il avoit d'ailleurs une vanité et une présomption ridicules dans un philosophe, quoiqu'il prit souvent un ton modeste. Quant à l'auteur, il possédoit toutes les qualités nécessaires pour briller. A une grande délicatesse de sentimens il unissoit beaucoup d'étendue dans l'esprit ; mais l'envie de donner le ton à son siècle, le jeta dans des nouveautés qui corrompirent le goût. Il substitua à la simplicité noble des anciens, le fard et la peruce de la cour de Néron; un style sententieux. semé de pointes et d'antithèses; des peintures brillantes, mais trop chargées; des expressions neuves. des tours ingénieux, mais peu naturels. Enfin il ne se contenta pas de plaire, il voulut éblouir, et il y réussit. Ses ouvrages peuvent être lus avec fruit par ceux qui auront le goût formé. Ils y trouveront toutes les leçons utiles de morale, qu'on trouve éparses dans les écrits des anciens. Ses idées sont rendues ordinairement avec vivacité et avec finesse. Mais pour profiter de ce qu'il a de bon, il faut savoir discerner l'agréable d'avec le forcé, le vrai d'avec le faux, le solide d'avec le puéril, et les pensées véritablement dignes d'admiration, d'avec les simples jeux de mots. Je ne sais comment des gens d'un goût faux. ont osé comparer le style de Tacite à celui de Sénèque. Tacite fait un usage modéré des ornemens dont Sénèque abuse. Le

premier offre toujours à l'espris des pensées nouvelles ; le second tourne sans cesse autour de la même idée. Les antithèses de Tacite ont toujours une base solide : la subtilité de Séneque ne s'exerce souvent que sur des mots. Chez Tacite, l'esprit ne sert qu'à orner le sentiment et la raison, et chez Séneque il en tient lieu. Un des défauts de Sénèque, qu'on n'a pas assez remarqué, c'est qu'il manque de précision. « Un écrivain, dit l'abbé Trublet, peut être concis, et néanmoins diffus: tel est, entr'autres, Sénèque. On est concis, lorsque, pour exprimer chaque pensée, on n'emploie que le moins de termes qu'il est possible. On est diffus. lorsqu'on emploie trop de pensées particulières, pour exposer et développer sa principale pensée ; lorsqu'à cette idée principale on joint trop d'idées accessoires peu importantes; enfin, lorsque non content d'avoir dit une fois une chose, on la répète plusieurs fois en d'autres termes et avec des tours différens. Or tel est Sénèque. C'est ce qui a fait dire qu'il est très-beau entre deux points. » La première édition de ses ouvrages est celle de Naples. 1475, in-fol. Les meilleures sont celles d'Elzevir, 1640, 3 vol. in-12; et d'Amsterdam, 1672, en 3 vol. in-8.°, avec les Notes des interprètes connus sous le nom de Variorum. Les principaux ouvrages de ce Recueil sont : I. De Ira. II. De Consolatione. III. De Providentia. IV. De Tranquillitate animi. V. De Constantia Sapientis, VI. De Clementia. VII. De Brevitate vitæ. VIII. De Vita beata. IX. De Otio Sapientis. X. De Beneficiis. XI. Un grand nombro de Leitres morales. XII. Natura🎎 m quæstionum Libri septem. Ces sept livres renferment une physique assez étendue, et qu'une foule de traits historiques rendent agréable. « Suivant la doctrine des Stoiciens, Sénèque croyoit que Dieu est l'ame du monde, et que cette ame, également répandue, agite et vivisie tout l'univers. Il suit de-là, disoit-il, que chaque élément a une vie qui lui est propre; que l'air se meut de luimême, et que tantôt il se dilate, tantôt il se resserre; que l'eau se nourrit à sa manière et en s'imbibant de toutes les vapeurs; que le feu, qui dévore et consume les choses les plus dures, produit cependant une infinité de plantes et d'animaux. Ainsi la matière agit par elle-même, et le mouvement lai est essentiel.... Sénèque admet un air souterrain, mu avec rapidité, et différant selon les canaux par où il passe, qu'il appelle l'ame du monde. Il lui attribue tout le jeu et tout le mécanisme de la nature : les tremblemens de terre, les volcans qui jettent une pluie de soufre, les couleurs de l'arc-enciel, les parhélies, les cercles lumineux qui paroissent autour du soleil, mille autres phénomènes encore plus rares et plus difficiles à expliquer. Enfin, Sénèque a sans cesse recours à cet air agité qui circule dans tout l'intérieur de la terre, et qui est capable, en se resserrant , de résister aux corps les plus durs, et même de les soutenir. » ( Deslandes , Hist. de la Philos. tom. III.) Plusieurs des raisonnemens de Sénèque sont faux, d'autres ne sont que spécieux. Mais ce qu'il ajoute à son snjet, vaut souvent plus que le sujet mame. On voit qu'il étoit plein d'anecdotes sur l'histoire des hommes et sur celle de la na-

ture, et il les place à propos-Malherbe et du Ryer ont traduit en françois ses différens ouvrages, 1659, in-fol. et en plusieurs vol. in-12. D'autres écrivains se sont exercés sur cet auteur: mais la seule traduction complète qu'on estime, à quelques inexactitudes près, est celle de la Grange, Paris, 1777, 6 vol. in-12. publiée après la mort du Traducteur, par M. Naigeon, son ami. Diderot y a ajouté un 7º vol. intitule : Essai sur la Vie de Sénèque, qui est, non une histoire exactement fidelle, mais un plaidover éloquent pour ce Philosophe, et un tableau animé des règnes de Claude et de Néron. On a donné une nouvelle édition de cet Essai, en 2 vol. in-8.º et in-12. ( Voy. Poincol. ) Diderot y paroît mécontent du jugement que nous avons porté sur Séneque. Nous ne lui répondrons que par ces mots de d'Alembert, son ami: « On voit par la fin du récit de la mort d'Agrippine, et malgré les éloges que Tacite donne ailleurs à Burrhus et à Sénèque, que ces deux hommes. et sur-tout le Philosophe, n'étoient pas d'aussi honnêtes gens qu'on le croit communément : funeste exemple des écueils que la vertu et la philosophie trouvent à la Cour. » (Mélanges, tom. III. Notes sur Tacite, pag. 25.) Quelques savans aussi enthousiastes que Diderot, ont été si touchés de la belle morale de Sénèque, qu'ils ont prétendu qu'il étoit Chrétien dans le cœur. Ils se sont appuyés sur quelques lettres de Sénèque à St. Paul, et de St. Paul à Sénèque, mais des critiques judicieux en ont prouvé la supposition. Le style n'en est pas latin, dit la Beaumelle; les penedes en sont

foibles. St. Paul écrit en philosophe, et Sénèque en apôtre. Il est bien vrai que Sénegue pouvoit avoir entendu parler de St. Paul. Cet Apôtre avoit été long-temps en Achaïe, dont Gallion, frère de Séneque, étoit proconsul. Galkion l'instruisit vraisemblablement de la doctrine prêchée par l'Apôtro des nations. Mais que Sénèque l'ait connu personnellement, qu'il lui ait parlé, qu'il lui ait écrit, c'est ce qu'on ne sauroit prouver. Nous avons, sous le nom de Séneque, plusieurs Tragédies latines qui ne sont pas toutes de lui; on lui attribue Médée, Œdipe, la Troade et Hippolyte. On y trouve des pensées males et hardies, des sentimens pleins de grandeur, des maximes de politique trèsutiles; mais l'auteur est guindé : il se jette dans la déclamation, et ne parle jamais comme la nature. Les meilleures éditions de ces Tragédies sont : celle d'Amsterdam , #662, in-8.°, cum notis Variorum; de Leyde, 1707, in-8.º; et celle de Delft, 1728, en 2 vol. in-4.º L'infatigable abbé de Marolles les a maussadement traduites en françois. On a Senecæ Sententiæ, cum notis Variorum, Leyde, 1708, in-8:°, qui ont été traduites en partie dans les Pensées de Sénèque, par la Beaumelle, 2 vol. in-12.

SENESINO, (N...) l'un des plus célèbres musiciens Italiens de ce siècle, passa en Angleterre, à peu près dans le même temps que Farinelli. Ils étoient engagés à deux différens théatres. Chantant les mêmes jours, ils n'avoient pas l'occasion de s'entendre mutuellement. Cependant, par un hasard heureux, ils se trouvèrent un jour réunis. Scnesino avoit à représenter un tyran furieux; Fa-

rinelli, un héros malheureux dans les fers. Mais pendant son premier air, Farinelli amollit si bien le cœur endurci de ce tyran farouche, que Senesino oubliant le caractère de son rôle, courut dans les bras de son rival, et l'embrassa de tout son cœur. Ce qui caractérisoit particulièrement de nesino, étoit l'élévation et la force.

SENETERRE, Voyez Ferté, et Saint - Nectaire.

SENGUERD, (Arnold) philosophe Hollandois, natif d'Amsterdam, fut professeur de philosophie à Utrecht, puis à Amsterdam où il mourut en 1667, à 56 ans. On a de lui divers ouvrages sur toutes les parties de la philosophie. Wolferd SENGUERD, son fils, professeur de la même science à Leyde, est aussi auteur de plusieurs ouvrages philosophiques.

SENKENBERG, (Henri-Chrétien , baron de ) naquit à Francfort-sur-le-Mein, le 19 octobre 1704, professa long-temps le droit dans l'université de Gottingue, et fut chargé par l'empereur François I de plusieurs missions honorables. Il fut député par lui en 1764, à Franckfort, pour assister au couronnement de Joseph II. Il a publié plusieurs écrits, parmi lesquels on distingue Voyage en Alsace, in - 8. II. Une Dissertation latine sur l'établissement des Monts-de-piété. III. Une Méthode de jurisprudence. IV. Un Traité des droits féodaux en Allemagne. V. Une Introduction à l'étude du droit. VI. Un Traité sur les restitutions en entier. Tous ees ouvrages sont en latin. Senkenberg est mort le 31 mai 1768.

SENNACHERIB,

manasar, succéda à son père dans le royaume d'Assyrie, l'an 714 avant J. C. Ezechias, qui regnoit alors sur Juda, avant refusé de payer à ce prince le tribut auquel Teglatphalassar avoit soumis Achaz, Sennacherib entra sur le territoire de Juda avec une armée formidable. Il prit les plus fortes places de Juda qu'il ruina, et dont il passa les habitans au fil de l'épée. Ezéchias se renferma dans sa capitale, où il se prépara à faire une bonne déiense. Cependant il envoya faire des offres de vaix à Sennacherib, qui exigea de lui 300 talens d'argent et 30 talens d'or, qu'Ezéchias lui fit toucher bientôt après; mais l'Assytien rompant tout à coup le traité, continua les hostinités, et voulant profiter de la consternation où ce houveau malheur setteroit Ezéchias et les habitans de Jérusalem, il leur envoya trois de ses principaux officiers, pour les sommer de se rendre. Ils revinrent rendre compte de Leur commission à Sennacherib, qui avoit quitté le siège de Lachis, pour faire celui de Lebna. Sennacherib ayant alors appris que Tharaca, roi d'Ethiopie, venoit au secours des Juifs, et s'avançoit pour le combattre, leva le siège de Lebna, alla au devant de lui, tailla son armée en pièces, et entra comme vainqueur jusqu'en Egypte, où il ne trouva aucune résistance. Il revint ensuite en Judée, mit le siége devant Jérusalem; mais la nuit même qui suivit le jour de son arrivée, un Ange exterminateur, envoyé de Dieu, tua 185000 hommes, qui faisoient presque toute son armée; Sennacherib après ce carnage, denfuit dans ses états, et fut tué

Tome XI.

SENNACHERIB, fils de Sal-, à Ninive, dans un temple, par amasar, succèda à son père ses deux fils aînés, vers l'an 710 avant J. C. Assarhaddon, le plus jeune de ses enfans, monta sur gnoit alors sur Juda, ayant re- le trône après lui.

SENNE, ( La ) Voy. Lascene.

SENNERT, (Daniel) ne l'an 1572, à Breslaw, d'un cordonnier, devint docteur et professeur en médecine à Wittemberg. La manière nouvelle dont il enseignoit et pratiquoit son art, lui fit un nom célèbre; mais sa passion pour la chimie, jointe à la liberté avec laquelle il réfutoit les anciens, et à la singularité de ses opinions, lui suscita beaucoup d'ennemis. On a de lui un grand nombre d'ouvrages, imprimés à Venise en 1640, en 3 vol. in-fol., et réimprimés en 1676 à Lyon, en 6 vol. in fol. On y remarque beaucoup d'ordre et de solidité: il suit en tout la théorie Galénique. Il ne faut pas y chercher les lumières qu'on a acquises depuis; mais les principes fondamentaux de la médecine y sont savamment établis, les maladies et leurs différences exactement décrites, et les indications pratiques très-bien déduites. Ses ouvrages. sont une bibliothèque complète de médecine, et ils valent infiniment mieux que beaucoup de livres modernes fort vantés. Cet habile médecin mourut de la peste, le 21 juillet 1637, à 65 ans... André SENNERT son fils mort à Wittemberg le 22 décembre 1689, à 84 ans, après y avoir enseigné les langues orientales avec succes, pendant 51 ans, soutint dignement la réputation de son père. On a de lui beaucoup de gros livres sur la langue hébraïque.

SENSARIC , (Jean-Bernard) Bénédictin de la Congrégation de Saint-Maur, prédicateur du roi, né à la Réole, diocèse de Bazas, en 1710, mort le 10 avril 1756. se distingua autant par ses talens que par les vertus qui forment le religieux et le ohrétien. On a de lui : I. Des Sermons, 1771, en 4 vol. in-12. Des vues neuves dans le choix des sujets, une sage économie dans les plans, une composition soignée, un style abondant : telles sont les qualités de l'éloquence de Dom Sensaric, à qui l'on pourroit désirer plus de nerf, de force et de profondeur. II. L'Art de peindre à l'esprit; ouvrage dans lequel les préceptes sont confirmés par les exemples tirés des meilleurs orateurs et poëtes François, en 3 vol. in-8.º, Paris, 1758. Le choix de cette compilation, qu'on peut regarder comme une espèce de Rhétorique, est en général assez bon; mais peut-être seroit-il à souhaiter qu'une critique plus sévère eût retranché un assez grand nombre d'exemples, qui ne servent qu'à grossir ce recueil, sans le rendre plus estimable. On ne doit pas être tenté d'acheter des tableaux médiocres, lorsqu'on est à portée d'avoir les chefs - d'œuvre de Raphaël.

SENTA est la même que Fauna. [ Voyez ce dernier mot.]

SENTIUS, (Caius) parvint au consulat sous le règne d'Auguste, l'an de Rome 755. Il est connu par la loi Ælia Sentia, qu'il fit adopter. Cette loi interdisoit le commerce, le mariage et le droit de tester aux affranchis qui, pendant leur esclavage, avoient été marqués au front pour avoir fui, ou uns aux fers pour ques-

que délit. D'après l'une de sed dispositions, un esclave ne pouvoit être mis en liberté avant l'àge de trente ans , et un maître ne pouvoit la lui donner, avant qu'il en eût lui-même vingt, à moins gu'il n'y cût une raison valable et prouvée devant les magistrats. Elle vouloit qu'un patron qui négligeoit de nourrir son affranchi tombé dans l'indigence. fût déchu des droits qu'il s'étoit réservés sur sa personne ou son héritage. «En frappant les maîtres. barbares, elle punissoit aussi les affranchis ingrats, et les condamnoit aux carrières. Cette loi, très-respectée pendant long-temps, fut abrogée par Justinien. »

SEPHER, (Pierre-Jacques) docteur de Sorbonne, né à Paris, et mort dans cette ville le 12 octobre 1781, a traduit du latin et de l'allemand plusieurs ouvrages, tels que la Vie de St. Charles Borromée, par Godeau, 1747, 2 vol. in-12; Histoire des anciennes révolutions du globe terrestre, par Sellius, 1752, in-12; Histoire du Prince d'Orange, par Amelot de la Houssaie , 1754 , 2 vol. in-12: Histoires édifiantes, par Duché, 1756, in-12; et les Mémoires sur la vie de Pibrac, aves ses Lettres et ses Quatrains, par Lépine de Grainville , 1758, in-12. Cesdiverses traductions sont accompagnées de notes et de remarques du traducteur. Il a publié lui-même le Joli Recueil, 2 vol. in-12; les trois Imposteurs, on les fausses Conspirations, in-12; et il a travaillé à l'Europe Ecclésiastique.

SEPHORA, fille de Jethro, prêtre du pays de Madian. Moise, obligé de se sauver de l'Egypte, arriva au pays de Madian, où il se

réposa près d'un puits. Les filles de Jethro étant venues à ce puits pour y abreuver les troupeaux de leur père, des bergers les en chassèrent; mais Moise les defendit. Jethro l'envoya chercher, et lui donna en mariage Sephora, une de ses sept filles, dont il eut deux fils, Gerson et Eliezer... Voyez I. MARIE.

SEPTCHENES, (Le Clerc de) auteur d'un Essai curieux sur la Religion des anciens Grecs, Genève, 1787, in-8.°, ne survécut pas beaucoup à son ouvrage. Il mourut le 21 mai 1789. Un a encore de lui la traduction des trois premiers vol. de l'Histoire de la décadence de l'Empire Romain, par Gibbon, in-8.°, 1776.

## SEPTIME, Voy. Sévère.

SEPULVEDA, (Jean-Genès de ) né à Cordoue en 1491, devint théologien et historiographe de l'empereur Charles-Quint. Il eut un démèlé très-vif avec Barthelemi de Las Casas, au sujet des cruautés que les Espagnols exercoient contre les Indiens. Sepulveda les excusoit en partie. Il composa même un livre pour prouver qu'elles étoient permises par les lois divines et humaines. et par le droit de la guerre. Cet ouvrage, intitulé: de La justice de la guerre du roi d'Espagne contre les Indiens, souffrit des difficultés, même avant qu'il vît le jour. Les théologiens d'Alcala et de Salamanque, auxquels on en soumit l'examen, déciderent qu'il étoit de l'intérêt de la religion chrétienne de ne point l'imprimer, parce qu'il contenoit une mauvaise doctrine. Sepulveda, sans égard à leur avis, envoya son livre à Rome en il fut pu-

blié. Charles-Quint, irrité de cette conduite, défendit la publication du livre dans tous ses états, et ordonna la suppression de tous les exemplaires. Ce fut alors que Sepulveda demanda d'avoir une conférence publique avec Las Casas. [ Voyez ce mot. ] Ce docteur ne céda point à l'humain évêque de Chiapas, et les cruautés des Espagnols continuèrent d'être tolérées. Sepulveda mourut en 1572 à Salamanque, où il étoit chanoine, dans sa 82º année. On a de lui plusieurs Traités : I. De regno et Regis officio. II. De appetenda gloria. III. De honestate rei militaris. IV. De Fato et Libero-Arbitrio contra Lutherum.  $V. \mathbf{Des}$ Lettres latines, curieuses. Ces différens ouvrages out été recueillis à Colegne en 1602, in-4.º VI. Des traductions d'Aristote, avec des notes. On n'estime ni la version, ni les remarques.

SERAFINO d'Aquila, Voyes

SERAPION, (Jean) médecin Arabe, vivoit entre le viii et ix siècle. Ses Ouvrages, imprimés à Venise, 1497, in-fol., et plusieurs fois depuis, ne traitent que des maladies internes. Ils sont recherchés.

## SERAPIS, Voy. Ostris.

SERARIUS, (Nicolas) savant jésuite, ne à Rambervillers en Lorraine, l'an 1555, s'appliqua à l'étude des langues savantes avec un succès peu commun. Il enseigna ensuite les humanités, la philosophie et la théologie à Wurtzbourg et à Mayence. C'est dans cette dernière ville qu'il finit sea jours, le 20 mai 1610, à 65 ans. On a de lui un grand nombre d'ouvrages: L. Des Commentaires sur

plusieurs Livres de la Bible, à Mayence, 1611, in-fol. II. Des Prolégomènes estimés sur l'Ecriture-sainte, Paris, 1704, in-fol. III. Opuscula Theologica, en 3 tomes in-fol. IV. Un Traité des trois plus fameuses sectes des Juifs (les Pharisiens, les Saducéens et les Esséniens ), en 1703. On en donna une édition a Delft, 1703, en 2 vol. in-4.°, dans laquelle on a joint les Traités sur le même sujet, de Drusius et de Scaliger. V. Un savant Traité de rebus Moguntinis, 1722, 2 vol. in-fol. Tous ces ouvrages, recueillis en 16 vol. in-fol., décèlent un homme consommé dans l'érudition.

SERAUCOURT, (Claude) Lyonnois, acquit de la réputation par ses gravures. Il est mort au commencement du siècle passé.

SERBELLONI, (Gabriel) chevalier de Malte, grand - prieur de Hongrie, étoit d'une ancienne maison d'Italie, féconde en personnes de mérite. Après avoir donné des preuves de sa valeur au siége de Strigonie en Hongrie, il devint lientenant-général dans l'armée de l'empereur Charles-Quint, en 1547, lorsque ce prince triompha du duc de Saxe, qui étoit à la tête des Protestans d'Allemagne. Il se signala ensuite dans les guerres d'Italie. Son courage éclata sur-tout à la journée mémorable de Lépante, en 1571. On le fit vice-roi de Tunis; mais cette ville ayant été prise et son défenseur fait prisonnier, il fallut donner 36 officiers Turcs pour obtenir sa liberté. Serbelloni gonverna ensuite le Milanois qualité de lieutenant-général, l'an 1576. Il avoit de grands talens pour l'architecture militaire, dont a se servit pour fortifier plusieurs

places importantes. Ce hétos finites a brillante carrière en 1580.

SERENUS SAMMONICUS . (O.) médecin du temps de l'empereur Sévere et de Caracalla, vers l'an 210 de J. C., fut précepteur de Gordien le fils. De divers Traités sur l'Histoire naturelle, qu'il avoit écrits, il ne nous est parvenu qu'un Poëme, assez plat, de la Médecine et des Remèdes, 1581, in-4.°, et Amsterdam, 1662, in-8.° On le trouve aussi dans le Corps des Poëtes latins de Maittaire, et dans les Poetæ latini minores. Screnus périt dans un festin par ordre de Caracalla. Il avoit une bibliothèque de 62000 volumes. — Il faut le distinguer de SERENUS Antissensis, qui a écrit sur les Sections coniques un Traité en 2 liv., publié par le célèbre Halley. [ Voy. son article. ]

SEREY, (N\*\* de) est auteur d'un Poème sur la Musique et la Chasse, dont la seconde partie est une version libre des Cervinæ venationis leges, de Savary. L'ouvrage est rempli de figures et de gravures des tons et fansares propres aux chasseurs. Il est intitulé: les dons de Latone. Paris, Prault, 1734, in-8.º

SERGARDI, (Louis) né à Sienne, se rendit de bonne heure à Rome, où il se fit un nom par ses talens, et où il obtint les honneurs de la prélature. Il cultivoit avec succès la poésie latine. Les Saires qu'il publia sous le nom de Quintus Sectanus, sont, si l'on en croit quelques littérateurs ultramontains, dignes d'Horace, par le sel, l'enjouement et la force qu'il y a répandus. Mais au lieu d'attaquer les vices et les abus en général, il s'attacha à faire une guerre cruèlle

au fameux Gravina, qui, malgré son excessif amour-propre et sa causticité, étoit un homme de beaucoup de mérite. Sergardi mourut en 1726.

I. SERGIUS-PAULUS, proconsul et gouverneur de l'île de Chypre pour les Romains, fut converti par S. Paul. Ce proconsul, homme prudent, avoit auprès de lui un magicien nommé Barjesu. qui s'efforçoit d'empêcher qu'on ne l'instruisît; mais Paul l'ayant frappé d'aveuglement, Sergius, étonné de ce prodige, embrassa la foi de J. C.

II. SERGIUS I, originaire d'Antioche, et né à Palerme, fut mis sur la chaire de St-Pierre après la mort de *Conon*, en 687. Son élection avoit été précédée de celle d'un nommé Paschal, qui se soumit de son bon gré à Sergius, et de celle de Théodore, qui le fit aussi, mais malgré lui. Il improuva les canons du concile connu sous le nom de in Trullo ou de Ouini - Sexte. Cette action brouilla avec l'empereur Justinien le Jeunc. C'est ce pape qui ordonna que l'on chanteroit l'Agnus Dei à la Messe. Il mourret le 8 septembre 701, avec une réputation bien établie. Sous son pontificat, Cerdowalla, roi de Westsex, vint reconnoître en personne, à Rome. l'Eglise Romaine, dont la foi avoit passé en son île, et recut le baptême des mains du pape.

III. SERGIUS II, Romain, fut pape après la mort de Grigoire IV. le 10 février 844, et mourut le 27 janvier 847. L'empereur Lothaire trouva fort mauvais qu'on l'eût ordonné sans sa participation.

IV. SERGIUS III, prêtre de l'Eglise Romaine, fut élu par une

partie des Romains pour succéder au pape Théodore, mort l'an 898; mais le parti de Jean IX ayant prévalu . Sergius fut chassé et se tint caché pendant 7 ans. Il fut rappelé ensuite et mis à la place du pape Christophe, l'an 905. Sergius regardant comme usurpateur Jean LX qui lui avoit été préféré, et les trois autres qui avoient succédé à Jean . se déclara contre la mémoire du pape Formose, et approuva la procédure d'Etienne VI. Ce pape déshonora le trône pontifical par ses vices, et mourut comme il avoit vécu, en qui. Luitprand, que nous avons suivi en parlant de ce pape, est le seul qui l'accuse d'un commerce infame avec la fameuse Marosie; mais il pourroit cependant avoir exagéré, car Flodoard fait l'éloge de son gouvernement. Il est vrai que Patercule loue excessivement Tibere. et qu'on ne peut guère compter sur le témoignage des historiens.

V. SERGIUS IV, appelé Os Porci ou Bucca Porci (apparemment parce que dans sa famille II y avait en quelqu'un dont le menton avoit quelque ressemblance au groin d'un pourceau) succéda le 11 oct. 1009, au pape Jean XVIII. Il étoit alors évêque d'Albane. On le loue sur-tout de sa libéralité envers les pauvres. Il mourut l'an 1012.

VI. SERGIUS I, patriarche de Constantinople en 610, Syrien d'origine, se déclara, l'an 626, chef du parti des Monothelites; mais îl le fit plus triompher par la ruse que par la force duverte. L'erreur de ces héréliques consistoit à ne reconnoître qu'une volonté et qu'une opération en J. C. Il persuada à l'empereur Héraclius que ce sentiment p'altéroit en rien la

ζ3

pureté de la Foi, et ce prince l'autorisa par un Edit qu'on nomma Ecthese, c'est-à-dire, Exposition de la Foi. Sergius le fit recevoir dans un synode, et en imposa même au pape Honorius qui lui accorda son approbation. Cet homme artificieux mourut en 639, et fut anathématisé dans le vie concile général, en 681... Un autre patriarche de Constantinople. nommé Sergius II, soutint dans la xre siècle, le schisme de Photius contre l'Eglise Romaine. Il mourut l'an 1019, après un gouvernement de 20 ans.

SERINI, (Nicolas, comte de) d'une famille hongroise, féconde en guerriers, s'est rendu célèbre par la belle défense de Sigeth assiégée par l'armée de Soliman II. Après une longue résistance, se voyant dépourvu de munitions de bouche, il fit une sortie avec sa garnison, qui ne consistoit plus qu'en 217 hommes, et combattit courageusement jusqu'à ce qu'il restat sur la place avec les siens, le 7 septembre 1566, trois jours avant la mort de Soliman, qui mourut dans son camp sans avoir la satisfaction de voir sa conquête. - Pierre SERINI, un de ses descendans, entra dans une conspiration contre l'empereur Léopold, et fut décapité dans la ville de Neustadt en Autriche le 30 avril 1671. Voyez NADASTI (François).

SERIPAND, (Jérôme) néà Naples en 1493, se fit religieux de l'Ordre de St-Augustin. Il devint ensuite docteur et professeur en théologie à Bologne, Son mérite lui procura les dignités d'archevêque de Salerne, de cardinal, et de légat du pape Pie IV au concile de Trente, où il mourut en 1563, regardé comme un prélat aussi

pieux qu'éclairé. On a de lui é I. Un Traité latin de la justification. II. Des Commentaires latins sur les Epitres de S. Paul, et sur les Epitres Catholiques. III. Un Abrégé en latin des Chroniques de son Ordre. IV. Des Sermons en italien sur le Symbole. Ces différens ouvrages sont peu consultés aujourd'hui.

SERLIO, (Sébastien) célèbre architecte, né à Bologne, florissoit vers le milieu du xvie siècle. C'étoit un homme de goût, et qui avoit bien étudié l'architecture ancienne et moderne. François I l'appela en France. Cet architecte embellit les maisons royales, entre autres Fontainebleau, où il mourut vers 1552, dans un âge avancé. On a de lui un livre d'Architecture en italien, qui est une preuve de son goût et de sa sagacité. La meilleure édition est de Venise, 1584, in-4.

SERLON, moine Bénédictin de Cerisi, né à Vaubadon près de Bayeux, passa avec Geoffroy son maître d'études , par le motif d'une plus grande perfection, dans la célèbre abbaye de Savigny, au diocèse d'Avranches, et en devint abbé l'an 1140. Sept ans après, s'étant rendu au chapitre général de Citeaux, il réunit entre les mains de S. Bernard, en présence du pape Eugène III, son abbaye à l'ordre de Cîteaux, et la lui soumit avec tous les autres monastères qui en dépendoient, tant en France qu'en Augleterre. Cet abbé, recommandable par son talent pour la parole, et encore plus par sa sagesse et sa pieté, se retira dans l'abbaye de Clairvaux après avoir abdiqué, et vecut cinq ans en simple religieux. Il mourut saintement l'an 1158. On a de lui un Recueil de Sermona dans le Spicilége de Dom d'Achern Tome x°; un écrit de *Pensies morales*, dans le vie vol. de la Bibliothèque de Citeaux, et quelques autres ouvrages manuscrits.

SERMENT, (Louise-Anastasie) de Grenoble en Dauphine, de l'académie des Ricovrati de Padoue. surnommée la Philosophe, mourut à Paris vers l'an 1692, âgée de 50 ans. Elle s'étoit rendue célèbre par son savoir et par son goût pour les belles-lettres. Plusieurs beaux esprits, Pavillon, Corneille, et sur-tout Quinault qui lui avoit inspiré un attachement fort tendre, la consultoient sur leurs onvrages. Elle a fait aussi quelques Poésies françoises et latines, qui ont été insérées, pour la plupart, dans le Recueil de pièces académiques, publié par Guyonnet de Vertron, sous le titre de la Nouvelle Pandore, Paris, 1698, 2 vol. in-12. Elles manquent de chaleur et de force; mais il y a du sentiment et de la philosophie. On peut en juger par ces vers faits dans ses derniers momens, et pendant qu'elle supportoit avec patience les douleurs affreuses d'un cancer.

Bientôt la lumière des cieum Ne paroîtra plus à mes yeux; Bientôt , quitte envers la nature J'irai, dans une nuis obscure, Me livrer pour jamais aum douceurs du sommeil.

Je ne me vertai plus, par un triste révetl

Exposée à sentir les sourmens de la vie. Mortels qui commences icibas votre cours.

Je ne vous porte point d'envie ; Votre sort ne vaut pas le dernier de mes jours.

Viens, favorable mort, viens briser des

Qui malgré mei m'attachent è la nie.

Frappe, seconde mon envie:

Ne point souffrir 'est le plus grand des biens.

Dans ce long avenir j'entre l'esprit tranquille :

Pourquoi ce dernier pas est-il tant readout! ?

Du Maître des humains l'éternelle bonté a Des malheureum mortels est le plus sûr asile.

SERMONAIRES, (VIEUX Voyez BARLETTE... I. CAMUS...
I. BOULANGER... MENOT...
MAILLARD... MESSIER... I. RAU
LIN... VIEIRA, etc.

SERNIN, Voy. III. SATURNIN.

SERODINI, (Jean) habile peintre, sculpteur et architecte, mort à Rome vers 1633, étoit né à Ascorna dans le bailliage de Lucarno.

SERON, général d'Antiochus Epiphanes, ayant appris la déroute des troupes d'Apollonius, crut avoir trouvé une belle occasion de s'illustrer par la défaite de Judas et des siens. Il s'avança donc dans la Judée jusqu'à la hauteur de Bethoron, suivi d'une armée nombreuse. Judas qui n'avoit qu'une poignée de soldats, courut aux enternis, qu'il renversa et mit en deronte, et après en avoir tué 800, il chassa le reste sur les terres des Philistins.

SERONVILLE, Voyez Vol-

SERPILIUS, (George) Hongrois, né en 1668, devint surintendant de l'Eglise Protestante de Ratisbonne, et mourut dans cette ville vers 1710. On lui doit : I. Les Vies de Moise, Samuel, Esdras, Néhémie, Esther, Job, etc. U. Le Catalogue de la Bibliothè-

Q 4

que de Ratisbonne, 1707, 2 vol. in-fol. III. Epitaphia theologorum Suevorum, 1707, in-8.º IV. Beaucoup de Pieces en vers latins et allemands. L'auteur ne manque point de goût et encore moins de savoir.

SERRANO, (Joseph-Franco) juif, professeur d'hébreu dans la Synagogue d'Amsterdam, a publié en espagnol une traduction des Livres de Moise, avec des notes, 1695, in-4.° L'auteur a souvent altéré le texte et les citations des écrivains dont il fait mention.

## SERRANT, Voyez BAUTRU.

SERRAO, (François) premier médecin du roi de Naples, né dans un village de la Campanie en 1702, mort à 81 ans, publia un petit Traité italien sur le pritendu danger de la morsure de la Tarientule. Il le réduit à des crampes légères, et à quelques taches éryspélateuses.

L SERRE, (Jean Puget de la) né à Toulouse vers l'an 1600. mort en 1665, fut d'abord ecclésiastique, et se maria ensuite. Ilvécut des fruits de sa plume. Il a beaucoup écrit en vers et en prase; mais ses ouvrages sont le rebut de tous les lecteurs. La Serre se connoissoit lui-même : ayant un jour assisté à un fort mauvais discours. il alla, comme dans une espèce de transport, embrasser l'orateur, en s'écriant : « Ab , Monsieur, depuis so ans j'ai bien débité du galimathias: mais vous venez d'en dire plus en une beure, que je n'en ai écrit en toute ma vic. » Il dit à un très - médiocre écrivain de son temps : Je vous ai, Monsieur, bien de l'obligation; sans vous je cerois le dernier des auteurs. La

Serre se vantoit d'un avantage in connu aux autres écrivains : Cast. disoit-il, d'avoir su tirer de l'argent de mes Ouvrages tout mauvais qu'ils sont , tandis que les autres meurent de faim avec de bonnes productions. Ses livres les plus connussont : I. Le Secrétaire de la Cour ( ou plutôt du peuple), qui a été imprimé plus de 50 fois, et qui ne méritoit pas de l'étre une seule. IL La Tragédio de Thomas Morus, qui eut un succès infini dans le temps du mauvais goût.Quatre portiers 🔻 furent étouffes : «Je ne le céderai à Corneille, dit alors La Serre, quo lorsquecing portiers auront expiré à l'une de ses pièces. » Cette Tragédie est en prose, ainsi que les autres du même auteur, intitulées : le Sac de Carthage, Catherine, Thésée et Pandoste. Climène, Celle-ci est en deux journées, chacune de cing actes. Ceux qui avoient vu la première, ne devoient pas être tentés de voir la seconde. Montfleuri, dans sa Mort d'Asdrubal, ne sit presque que traduire en mauvais vers, la mauvaise prose du Sac de Carthage.

II. SERRE, (Louis de) médecin du 17º siècle, a traduit la Pharmacopée de Renou, a fait des Notes sur Avéga, et a publié un Traité sur la Stérilité des Femmes.

III. SERRE, (Jean - Louis-Ignace de la) sieur de Langlade, censeur royal, étoit du Querci, et mourut le 30 septembre 1756, à 94 ans. Voyez ce que nous en disons à l'article II. Lessan, (Marguerite de). Ajoutez qu'outre son opéra de Pyrame et Thisbé, il donna à la Comédie françoise, Artuxare; et à l'Opéra, Polixène et Pyrrhus, Diomède, Polydore,

Seunderberg, et d'autres pièces. On a encore de lui le Roman d'Hyppalque, Prince Scythe, 17274 in - 12; et les Désespérés, traduits de l'italien de Marini. 1732, 2 vol. in-12. La Tragédie de Pirithoüs, publiée sous le nom de la Serre, est de Seguineau. La Serre joignoit à la passion des lettres, celle du jeu. Avant risqué un jour, sur le tapis, le revenu de son opéra de Diomède à l'hôtel de Gévres, tandis qu'on représentoit cette pièce, un plaisant, présent à cette séance, dit finement: Miracle, Messieurs! on joue aujourd'hui Diomède en deux endroits.

IV. SERRE, (Jean-Antoine la ) chanoine de Nuits, ci-devant pretre de l'Oratoire, de plusieurs académies de province, né à Paris en 1731, mort à Lyon le 2 mars 1781, entra jeune dans la congrégation de l'Oratoire, et y professa la rhétorique avec éclat. Après avoir remporté des prix de poésie par ses Odes sur les poêtes lyriques, la prise de Mahon, les grands hommes de Dijon; des prix d'éloquence, par ses Eloges de Gassendi et de Corneille, par ses Discours sur les exercices et les jeux publics chez les différens peuples, il s'occupa d'ouvrages plus étendus. Ce sont : L Une Poétique élémentaire, in - 12, utile aux jeunes gens, auxquels l'auteur l'a destinée, et qui a été long-temps classique dans plusieurs Colléges. II. L'Eloquence, poëme, in-8.º: c'est son meilleur ouvrage. Des tirades bien versifiées, des préceptes rendus d'une manière agréable, quelques portraits d'orateurs pe nts avec vérité, et des notes utiles, l'ont fait lire avec plaisir, malgré quelques morceaux foibles et négligés. La Serre quitta l'Oratoire en 1770, pour travailler avec plus de continuité à l'édition de l'Encyclopédie de Genève, in-4.º Il se fit aimer dans la société par son esprit et la franchise de son caractère. Il y défendoit ses amis avec feu, et personne n'y encouragea avec plus de bonté les jeunes talens. Ses mœurs furent douces et à l'abri de tout reproche. Ennemi de toute critique, incapable d'envie, il ne vécut que pour les lettres, la bienfaisance et l'amitié.

V. SERRE DE MONTAGNAC. (Hugues de la) ancien archiprêtre de Montcabrier en Querci, prieur de Pomérie et vicaire-général d'Agen, mourut le 25 avril 1743, à 80 ans. C'étoit un homme d'une naissance distinguée, et d'une vertu vraiment apostolique. Le cardinal de Noailles qui connoissoit son mérite, le proposa à Louis XIV, comme un sujet propre à l'épiscopat. Mais le Père de la Chaise l'écarta sous prétexte de jansénisme, quoique l'abbé de la Serre fût aussi peu janséniste que les Jésuites eux - mêmes. Renfermé dans le second ordre du clergé, il remplit chaque jour de sa longue yie; par une bonne œnvre. Il fit des missions, donna des retraites, instruisit les ecclésiastiques dans les conférences, soulagea les pauvres, dota le séminaire d'Agen, et rebâtit l'église de Montcabrier.

VI. SERRE, (Michel) peintre, mort en 1735, à 75 ans, à Marseille où il avoit fixé sa demeure, étoit né en Catalogne. Il se distingua par l'invention et la coloris.

I. SERRES, (Jean de) Serranus, fameux Calviniste, s'acquis

nne grande réputation dans son parti. Ayant échappé au massacre de la St-Barthelemi, il devint ministre à Nîmes en 1582, Il fut employé par le roi Henri IV, en diverses affaires importantes. Ce prince lui ayant demandé si on pouvoit se sauver dans l'Eglise Romaine? il répondit qu'on le pouvoit. Cette réponse ne l'empecha pas d'écrire avec emportement, quelque temps après. contre les Catholiques. Il entreprit ensuite de concilier les deux communions, dans un grand Traité qu'il intitula : de Fide Catholicd , principiis Religionis sive de Christiana, communi omnium Christianorum consensu semper et ubique ratis, 1607, in-8.º Cet ouvrage fut méprisé par les Catholiques, et reçu avec tant d'indignation par les Calvinistes de Genève, que plusieurs auteurs les ont accusés d'avoir fait donner à Jean de Serres du poison. On prétend qu'il en mourut en 1598, a 50 ans. Cet écrivain étoit d'un emportement insupportable dans la société et dans ses écrits. Tout ce qui nous reste de lui est rempli de contes faux, de déclamations indécentes, de réflexions frivoles et triviales. Ses principaux ouvrages sont : I. Une Edition de Platon en grec et en latin, avec des notes, 1578, 3 vol. in-fol. Cette version, bien imprimée, ♦toit pleine de contre-sens; mais Henri Etienne la corrigea avant qu'elle fût livrée au public. II. Un Traité de l'Immortalité de l'Ame, in-8.º III. Inventaire de l'Histoire de France, en 3 vol. in-12, dont la meilleure édition est en 2 vol. in-fol. 1660. Elle fut retouchée par des gens habiles, qui en retranchèrent les traits hardis, l'aigreur et la partialité : il n'y reste

plus que la platitude, le ton sottement emphatique et les mensonges. Loisel disoit que cet Inventaire ne devoit être cru que par bénéfice d'inventaire. IV. De statu Religionis et Reip in Francia. V. Mémoires de la 111º Guerre civile et des derniers troubles de France sous Charles IX en 4 livres. 3 vol. in-8.º VI. Recueil des choses mémorables advenues en France sous Henri II, François II. Charles IX et Henri III, in-8. Ce livre est connu sous le titre de l'Histoire des Cing Rois. parce qu'il a été continué sous le règne de Henri IV, jusqu'à l'an 1597, in-8.º VII. Anti-Jesuiticoe. 1594, in-8.°; et dans un Recueil qu'il intitula : Doctrinæ Jesuiticæ præcipua Capita. L'inexactitude. l'incorrection, la grossièreté caractérisent son style. De Serres s'est trompé en tant d'endroits à l'égard des personnes, des faits, des lieux et des temps, que Dupleix a fait un gros volume de ses erreurs.

II. SERRES, (Olivier de ) célèbre agronome, naquit en 1539, à Villeneuve - de - Berg, près de Viviers, et fut élevé au sein des discordes civiles, pendant lesquelles on pilla ses propriétés et on rasa sa maison, qu'il fit rebâtir, et qu'un incendie détruisit de nouveau. Il se consola par l'étude, la philosophie et lea travaux champêtres. Henri IV, qui avoit conçu une grande estima pour l'auteur et ses ouvrages désira converser avec lui, et la fit venir à Paris, où il le chargea de diverses améliorations dans sea domaines, et entr'autres d'une plantation de mûriers blancs dans le jardin des Tuileries. C'est le premier qui sit introduit en

France la culture de cet arbre utile, et annoncé qu'on pouvoit faire de belles étoffes avec l'écorce des branches qu'on en retranche à la taille. Olivier de Serres devint l'oracle des cultivateurs, qui le surnommèrent le Père de l'agriculture; mais ceux qui l'ont copié, qui, dans ces derniers temps mêmes, ont puisé dans ses écrits leurs idées les plus justes, n'ont pas daigné faire mention de lui. Il mourut en 1619, à l'âge de 80 ans, après avoir été témoin des changemens heureux qu'il produisit dans la culture. Ses ouvrages, malgré leur style suranné, se lisent avec intérêt, parce que aucun n'est privé de simplicité, et de vues neuves et profitables. On lui doit : I. Traité de la cueillette de la Soie, 1599. II. Seconde richesse du Mûrier blanc, 1603, réimprimé en 1785. III. Thédire d'Agriculture et Ménage des Champs, in-4.º : c'est dans cet écrit principalement que l'auteur consigna le fruit de ses longues et paisibles observations. . faites dans sa terre du Pradel en Vivarais. Il y traite des terres, des labours, des engrais, des récoltes, des grains, des vignes et des vins : des animanx domestiques, des abeilles, des vers-à-.soie, des jardins, des prés, des eaux, des arbres et bois, et de tous les objets importans de l'économie rurale. « Ce grand et bon ouvrage, dit Haller, est cehi d'un homme expert qui préfère avec raison, des moyens simples à ceux d'une grande dé-. pense. » Il est divisé en 8 livres qui offrent 110 sous - divisions: imprimé pour la première fois en 1600, il a obtenn depuis quatorze éditions, dont l'une des meilleures a été publiée par M. Gisors, en

2 vol. in-8.º Celui-ci a eu la sagesse de ne point toucher au plan de l'auteur, et de se contenter de remplacer les expressions vieillies par d'autres plus modernes et mieux entendues. Olivier de Serres, suivant ce dernier, ne s'écarte jamais de son sujet ; il ne dit que ce qu'il doit dire; chaque objet est à sa place : son érudition n'est point fatigante; il cite toujours à propos et avec discernement. Son admiration pour l'antiquité ne l'aveugle point; par-tout où il découvre une erreur qui pourroit nuire à la prospérité de l'agriculture, il l'indique à ses lecteurs et les invite à s'en défendre. Il convertit souvent ses préceptes en maximes versifiées. En voici quelques-unes:

Stiu te couches tard, tard tu te léveras, Tard te mettras en œuvre, aussi tard dineras.

Qui le temps par trop attendra.

A la fin le tempe lui faudra.

Tu payeras promptement le salaire Qu'auras promis su pauvre mercenaire.

Le mattre, des son réveil, Au ménage est un soleil.

La Société d'agriculture de Paris a proposé, en l'an 10, une nouvelle édition de l'ouvrage d'Olivier de Serres, augmentée de notes et d'observations par plusieurs de ses membres, qui se sont distribués chaque chapitre de l'ouvrage. Il doit être orné du portrait de l'auteur, donné par Charles Cafarelli, préfet du Calvados. Liger, dans sa Maison Rustique, a suivi Olivier de Serres dans presque tous ses principes et dans leur application. On a proposé, dans ces dernières années, d'éle-

ver dans le département de l'Ardèche, un monument à la mémoire de cet écrivain utile, et trop long-temps oublié.

III. SERRES, (Jean de) Voy. LAMBERT, n.º v.

IV. SERRES, (Claude) habile furisconsulte du xvme siècle, professa long-temps et avec succès le Droit françois dans l'université de Montpellier. Il est connu par un bon Traité des Saisies réelles, in-12, et sur-tout par ses Institutions du Droit françois, suivant l'ordre de celles de Justinien, qu'il publia en 1753, in-40, et qui ont été souvent réimprimées. L'auteur y montre avec précision et avec justesse, la liaison ou les différences de l'ancienne jurisprudence avec la nouvelle. Il confirme ses décisions par un grand nombre d'arrêts rendus au parlement de Toulouse. Son ouvrage, composé dans le goût de celui de Boutaric, est beaucoup plus utile, parce qu'il marque les changemens que les nouvelles ordonnances sur les donations. les testamens, etc. ont pu apporter dans le Droit françois.

SERRONI, (Hyacinthe) premier Archevêque d'Albi, fut pourvu, dès l'àge de 8 ans, de l'abbaye de Saint-Nicolas à Rome, où il étoit né en 1617. Il prit l'habit de Dominicain, et lui fit honneur par sa vertu et par les progrès qu'il fit dans les sciences ecclesiastiques. Il reçut en 1644 le bonnet de docteur. Le Père Michel Mazarin, frère du cardinal - ministre, l'emmena en France pour lui servir de conseil. Ses talens le firent bientôt con-moitre à la Cour, qui le nomma à

l'évéché d'Orange. Quelque temps après, le roi le fit intendant de la marine; et en 1648, il l'envoya en Catalogne, en qualité d'intendant de l'armée. Il se signala dans ces différentes places; mais son esprit parut sur-tout à la conférence de Saint-Jean-de-Luz. Ses services furent récompensés par l'é éché de Mende, et par l'abbave de la Chaise - Dieu: enfin, il fut transféré en 1676 à Albi . dont il fut le premier archevêque. Ce illustre Prélat finit sa garrière à Paris, le 7 janvier 1687, à 77 ans. Il étoit fort zelé pour la discipline ecclésiastique. Mende et Albi hi doivent des Séminaires et d'autres établissemens utiles. Nous avons de lui. des Entretiens affectifs de l'Ame, 5 vol. in-12, livre de piété oublié; et une Oraison funebre de la Reine-mère, qui n'est pas du premier mérite, ni même du second.

SERRY, (Jacques-Hyacinthe) fils d'un médecin de Toulon, entra fort jeune dans l'Ordre de Saint-Dominique, et devint un des plus célèbres théologiens de son temps. Après avoir achevé ses études à Paris, où il reçut le bonnet de docteur en 1697, il alla à Rome et enseigna la théologie au cardinal Altieri. Il devint consulteur de la Congrégation de l'Index, et professeur de théologie dans l'université de Padone, où il mourut le 12 mars 1738, à 79 ans. Ses principaux ouvrages sont : I. Historia Congregationis de Auxiliis, dont la plus ample édition est celle de 1709, in-fol, à Anvers. « On peut appeler son livre un Roman Théologique, tant il y a de faussetés, de calomnies et de mensonges débités avec

ame andace incroyable », dit l'auteur du Dictionnaire des livres Jansénistes: mais tout le monde n'en a pas pensé comme lui ; et les écrivains opposés aux Jésuites, en font le plus grand éloge. Ces différens témoignages peuvent être également suspects. Tenonsnous-en au jugement de l'éditeur de la Méthode de l'abbé Lenglet. Selon ce critique, l'ouvrage du P. Serry est excellent, et travaillé avec beaucoup d'exactitude et de fidélité. La vérité y est exposée dans un si grand jour, que ceux qui avoient d'abord attaqué cette Histoire, n'ont rien pu y opposer depuis. L'auteur se cacha sous le nom d'Augustin le Blanc. Ce fut le Père Quesnel qui revit le manuscrit, et qui se chargea d'en diriger l'édition. II. Une Dissertation intitulée : Divus Augustiwus, summus Prædestinationis et Gratiæ Doctor, à calumnid vindicatus, contre Launoy, Cologne, 1704, in-12. III. Schola Thomistica vindicata, contre le Père Daniel, Jésuite, Cologne, 1706, in-8. IV. Un Traité intitulé : Divus Augustinus Divo THOME conciliatus, dont la plus ample édition est celle de 1724. à Padoue, in-12. V. Un Traité en faveur de l'infaillibilité du Pape , publié aussi à Padoue , en 1732, in-8.°, sous ce titre : de Romano Pontifice. Il soutenoit une opinion qu'il n'adoptoit pas, et qu'il vouloit faire adopter. VI. Theologia supplex, Cologne, 1736, in-12; traduite en françois, 1756, in-12. Cet ouvrage roule sur la Constitution Unigenitus. VII. Exercitationes historicæ, criticæ, polemicæ, de CHRISTO ejusque Virgine Matre, Venetiis, 1719, in-4.º Voyez DROUIN.

SERTIO, (Sebastien) architecte de Bologne dans le xvie siècle, vint en France, et y fut accueili par François I, qui le chargea de faire exécuter sur ses dessins, tous les ornemens du palais de Fontainebleau. Cet architecte a publié un Trailé d'architecture qui prouve du goût et du savoir.

SERTORIUS, (Quintus) capitaine Romain, naquit dans la ville de Nurcia, dans le pays des Picentins. Il se signala d'abord dans le barreau, qu'il quitta pour suivre Marius dans les Gaules, où il fut questeur, et où il perdit un œil à la première bataille. Il rejoignit ensuite Marius, et prit Rome avec lui, l'an 87 avant J. C. Mais au retour de Sylla . il se sauva en Espagne. On dit que, dans un accès de mélancolie, il songea à se retirer dans les lles Fortunées, pour y passer le reste de ses jours au sein d'une vie privée et tranquille. La douceur de son caractère pouvoit le porter à cette résolution : mais l'amour de la gloire le ramena en Lusitanie, où il se mit à la tête des rebelles. Il ent bientôt une nombreuse Cour, composée de ce qu'il y avoit de plus illustre parmi les Romains, que les proscriptions de Sylla avoient obligés à s'expatrier. Il donnoit des lois à presque toute l'Espagne, et il y avoit formé comme une nouvelle Rome, en établissant un Sénat, et des Ecoles publiques où il faisoit instruire les enfans des nobles dans les arts des Grecs et des Romains. Le peuple lui étoit aussi dévoué que la noblesse. Sertorius voulant l'assujettir à la discipline et à l'ordre, ne put point d'abord y réussir.Pour faire quet-

que impression sur lui par l'exemple, il fit mener au milieu de l'armée deux chevaux, l'un vieux et maigre, l'autre jeune, vigoureux, et remarquable par l'épaisseur de sa queue. A un signal donné, un homme très-robuste prit la queue du cheval maigre à deux mains, et fit les plus grands efforts pour l'arracher. Ils furent inutiles. Dans le même temps un homme d'un tembérament foible, arrachoit les crins de la queue du beau cheval l'un après l'autre ; elle fut dépouillée peu à peu et sans peine. Alors Sertorius dit aux spectateurs : Vous voyez que la palience vient à bout de ce que ne peut la seule force. Le temps est l'ami le plus assuré pour ceux qui savent l'employer comme il faut, et un ennemi dangereux lorsqu'on le prend à rebours. Sertorius employa la superstition pour mieux contenir le peuple. Il lui persuada qu'il étoit en commerce avec les Dieux, qui lui donnoient des avis par l'organe d'une biche blanche qu'il avoit élevée, et qui le suivoit par-tout, même dans les batailles. Les Romains alarmés des progrès de Sertorius, envoyèrent contre lui Pompée, dont les armes ne furent pas d'abord fort heureuses. Il fut obligé de lever le siége de la ville de Laurone dans l'Espagne citérieure, après avoir perdu dix mille hommes. La bataille de Sucrone, donnée l'année d'après, demeura indécise entre les deux partis. Sertorius y perdit sa biche, mais elle fut retrouvée quelques jours après par des soldats, qu'il engagea au secret. il feignit d'avoir été averti en songe du prochain retour de cet animal favori, et aussitôt on lâcha la bishe qui vint caresser son maître

au milieu des acclamations de toute l'armée. Metellus, autre général Romain, envoyé contre Sertorius, se réunit avec Pompée. et le battit auprès de Ségontia. Ce fut alors que Mithridate résolut de lui envoyer une ambassade. Il étoit excité à cette démarche par les flatteries de ses courtisans, qui, le comparant à Pyrrhus, et Sertorius à Annibal, soutenoient que les Romains senécessairement accablés roient quand le plus habile des capitaines seroit joint au plus grand des rois. Mithridate fit done offrir à Sertorius par ses ambassadeurs, de l'argent et des navires pour continuer la guerre, pourvu qu'il lui assurat la possession de l'Asie, cédée aux Romains par le traité fait avec Sylla. Sertorius refusa d'abord ses propositions, ne voulant point céder une province que la guerre et un traité avoient acquise à la République. Il faut, dit-il, que Rome croisse par mes victoires, et non que mes victoires croissent par l'affoiblissement de Rome. Cette réponse rapportée à Mithridate, le surprit tellement qu'il dit : Quels ordres ne nous donnera point Sertorius quand il sera assis dans le Sénat au milieu de Rome, puisque aujourd'hui qu'il est confiné sur le rivage de l'Océan Atlantique, il prescrit des bornes à mes Etats? Cependant il y eut un traité, par lequel Mithridate devoit avoir la Bithynie et la Cappadoce, à condition qu'il enverroit à Sertorius trois mille talens et quarante galères. Ce traité donnoit beaucour d'alarmes à Rome, lorsque Perpenna, un des principaux officiers de Sertorius, lassé d'être subalterne d'un homme qui lui étoit inférieur en naissance, l'assassina

dans un repas, l'an 73 avant J. C. Sertorius, devenu voluptueux et cruel sur la fin de ses jours, ne s'occupoit plus que des plaisirs et de la vengeance, et ne se soucioit plus de la gloire. Il fit oublier par ses vices les qualités qui l'avoient illustré, sa générosité, son affabilité, sa modération; mais on n'oubliera jamais ses talens militaires. Personne, ni avant, ni après lui, n'a été plus habile dans les guerres de montagnes. Il étoit intrépide dans les dangers, grand dans ses desseins, prompt ·à les exécuter, observateur zélé de la discipline militaire. La nature lui avoit donné beaucoup de force et d'agilité, qu'il entretint long-temps par une vie simple et frugale.

SERVAGI, fondateur de l'empire des Marattes dans la presqu'ile de l'Indostan, s'éleva par son courage au rang de chef d'une horde belliqueuse d'Indiens, et repoussa souvent avec avantage le farouche Aureng-Zeb, qui s'efforcoit de détruire les anciennes souverainetés de l'Asie. « Mes armées, disoit celui-ci, ont été employées contre Servagi pendant 19 ans, et cependant ses états ont toujours augmenté. » Servagi prit le titre de roi en 1674, et son discours d'inauguration fut ainsi conçu : « Je suis Roi par la vertu de ce cimeterre qu' Aureng-Zeb n'a pu briser : voilà mon premier titre; j'y joins le consentement de ces braves qui ont jusqu'à présent partagé mon sort. » Servagi, pour s'attirer le respect des peuples, consacra son couronnement par diverses cérémonies religieuses. Il passa un mois en purification avec les Brames; on le pesa publiquement centre de

l'or; et les 16000 pagodes qu'il se trouva peser, furent distribuées aux Brames qui avoient purifié son ame.

SERVAIS, (S.) évêque de Tongres, transporta son siège épiscopal de cette ville en celle de Maestricht, où ce siège resta jusqu'au VIIIe siècle, qu'il fut encore transféré à Liége. Îl assista, l'an 347, au concile de Sardique, où saint Athanase fut absous; et au concile de Rimini en 359, où il soutint la foi de Nicée: mais surpris par les Ariens, il signa une confession de foi énoncée d'une manière insidieuse. Dès qu'il con nut la fourberie de ces hérétiques, il détesta sa facilité. (Voy. PHE-BADE. ) Il mourut en 384. Il avoit composé, dit-on, un ouvrage contre les hérétiques Valentin, Marcion, Aëtius, etc., que nous n'avons plus.

SERVANDONI, (Jean-Nicolas) né à Florence en 1695. s'est signalé par son grand goût d'architecture, et a travaillé dans presque toute l'Europe. Il avoit, pour la décoration, les fêtes et les bàtimens , un génie plein d'élévation et de noblesse. Il méritoit d'être employé et récompensé par les princes, et il le fut. En Portugal, il fut décoré de l'Ordre royal de Christ. En France, il eut l'honneur d'être architecte, peintre et décorateur du roi, et membre des académies établies pour ces différens arts. Il eut les mêmes titres auprès des rois d'Angleterre, d'Espagne, de Pologne, et du duc de Wittemberg. Malgré ces avantages, il n'a pas laissé de richesses, parce qu'il ne connut jamais la nécessité de l'économie. Il mourut à Paris le 19 janvier 1766. La liste de ses ouvrages seroit trop longue. Indépendamment de plusieurs édifices particuliers, tels que le grand Portail de l'Eglise de Saint-Sulpice à Paris, et une partie de la même Eslise: on a de lui plus de 60 Décorations au Théatre de Paris. dont il eut la direction pour cette partie, pendant environ 18 ans. Il en a fait un très-grand nombre pour les Théatres de Londres et de Dresde. On observera, pour donner une idée de la magnificence des Spectacles étrangers. que dans une de ses décorations qui servoit à un triomphe, plus de 400 chevaux firent leurs évolutions sur la scène avec toute la liberté nécessaire à l'illusion. Le Théâtre du roi, appelé la Salle des Machines, au palais des Tuileries, fut à sa disposition pendant quelque temps. On lui permit d'y donner à son profit des spectacles de simples décorations pour former des élèves en ce genre. On sait à quel point il étonna, dans la Descente d'Enée aux enfers, et dans la Forêt enchantée, sujet tiré de la Jérusalem délivrée du Tasse. Il construisit et décora un Théâtre au château de Chambor, pour le maréchal de Saxe. Il donna les plans, les dessins et les modèles du Théâtre roval de Dresde. Son Palais de Ninus , son Temple du Soleil dans l'opéra de Phacton, la Foret de Dodone dans l'opéra d'Issé, furent sur-tout admirés. Né avec un génie particulier pour les fêtes, il en donna un très-grand nombre à Paris, à Bayonne, à Bordeaux. On l'appela à Londres pour celle de la Paix de 1749. Il en donna une à Lisbonne pour les Anglois, à l'occasion d'une victoire remportée par le duc de Cumberland. Il <u>fut aussi</u> employé fort souvent par

le roi de Portugal , à qui il ord senta de très-beaux plans et plusieurs modèles. Il en avoit fait aussi un grand nombre pour le prince de Galles, père du roi d'Angleterre régnant: la mort de ce prince en empêcha l'exécution. Il présida aux grandes et magnifigues fêtes qui se firent à la cour de Vienne, pour le mariage de l'archiduc Joseph et de l'infante de Parme. Il en sit de tres-belles encore , à la cour de Stutgard . pour le duc de Wittemberg; il donna, au théâtre de l'Opéra de ce prince, plusieurs superbes décorations. Il avoit fait, avec noblesse et grandeur, les projets, les plans et les dessins d'une Place pour la Statue équestre du Roi de France, au bout des Tuileries, entre le Pont-Tournant et les Champs-Elysées. Cette Place, destinée encore pour les fêtes publiques, auroit pu contenir à l'aise, sous ses galeries et ses péristiles, plus de 25000 personnes, sans compter la foule presque innombrable qui auroit pu tenir dans l'enceinte méme. Elle devoit être ornée de 316 colonnes, tant grandes que petites, de 520 pilastres, et de 136 arcades. Les bornes de ce Dictionnaire ne nous permettent pas d'entrer dans un plus grand détail sur les projets et les ouvrages de cet illustre architecte.

SERVET, (Michel) né à Villanueva en Aragon, l'an 1509, fit ses études à Paris, où il obtint le bonnet de docteur en médecine. Il se signala de bonne heure par des opinions hardies et singulières, qui l'engagèrent dans plusieurs disputes. Son humeur contentieuse lui suscita une vive querelle en 1536, avec les médecina

decins de Paris. Il fit son Apologie. qui fut supprimée par arrêt du parlement. Les chagrins que ce procès lui causa, et sa mésintelligence avec ses confrères, le dégoûtèrent du séjour de la capitale. Il alla à Lyon, où il demeura quelque temps chez les Frellons, libraires célèbres, en qualité de correcteur d'imprimerie. Il fit ensuite un vovage à Avignon . puis retourna à Lyon; mais il ne fit qu'y paroitre. Il alla s'établir en 1540 à Charlieu, où il exerça la médecine pendant trois ans. Ses insolences et ses bizarreries l'obligérent de quitter cette ville. Il trouva à Lyon Pierre Palmier, archevêque de Vienne, qui l'avoit connu à Paris. Ce prélat aimoit les savans et les encourageoit par ses bienfaits : il le pressa de venir à Vienne, où il lui donna un appartement auprès de son palais. Servet auroit pu y mener une vie douce et tranquille, s'il avoit su se borner à la médecine et à ses occupations littéraires; mais toujours acharné à former des difficultés contre les mystères, il ne laissoit échapper aucune occasion d'établir son malheureux système. Voici quelles étoient ses principales erreurs, suivant le continuateur de Fleury. « Ceux-là sont Athées, ou n'ont d'autre Dicu qu'un assemblage de Divinités, qui mettent l'Essence divine dans trois personnes réellement distinctes et subsistantes dans cette Essence. Il est bien vrai qu'on peut reconnoître une distinction personnelle dans la Trinité: mais il faut convenir: que cette distinction n'est qu'extérieure. Le Verbe n'a été dès le commencement qu'une idéale qui représentoit l'Homme futur; et dans ce Verbe ou rai-Tome XI.

son ideale, il y avoit J. C., son image, sa personne, son visage, et sa forme humaine. Il n'y a point de différence réelle entre le Verbe et le Saint-Esprit. Il n'y a jamais eu en Dieu de véritable et réelle génération et spiration. Le Christ est Fils de Dieu, parce qu'il a été engendré dans le sein d'une Vierge par l'opération du Saint-Esprit, et parce que Dieu l'a engendré de sa substance. Lo Verbe de Dieu descendant du Ciel est maintenant la chair de de Jesus-Christ, en telle sorte que sa chair est la chair du Ciel . que le corps de Jesus-Christ est le ' corps de la Divinité, que la chair est toute divine, qu'elle est la chair de Dieu. Servet se raille de la distinction des Personnes, et prétend qu'il n'y a cu qu'une image ou une face personnelle, et cette image étoit la personne de Jesus-Christ en Dieu, et qui a été communiquée aux Anges. Le Saint-Esprit est descendu dans les ames des Apôtres, comme le Verbe est descendu dans la chair de J. C. Après avoir dit beaucoup d'impiétés sur la substance de l'ame, il conclut qu'elle est de Dieu et de sa substance: que Dieu a mis dans l'ame une spiration créée avec sa Divinité. et que par une même spiration, l'ame est substantiellement unio avec Dieu dans une même lumière par le moyen du Saint-Esprit. Il prétend encore que le Baptème des enfans est inutile : qu'il est d'une invention humaine; qu'on ne commet point de péché avant l'âge de 20 ans; et que l'ame se rend mortelle par le péché. » Plein de toutes ces idées, il s'avisa d'écrire à Calvin sur la Trinité. Il avoit examiné ses ouvrages; mais ne trouvant R

pas qu'ils méritassent les éloges emphatiques que les Réformés en faisoient, il consulta l'auteur, moins pour l'avantage de s'ins-Truire, que pour le plaisir de l'embarrasser. Il envoya donc de Lyon, trois Questions à Calvin. Elles rouloient sur la Divinité de J. C., sur la Régénération, et sur la Nécessité du Bapteme. Ce théologien lui répondit d'une manière assez honnête. Servet réfuta sa réponse avec beaucoup de hauteur. Calvin repliqua avec vivacité. De la dispute il passa aux injures, et des injures à cette haine polémique, la plus implacable de toutes les haines. Il eut par trahison les feuilles d'un ouvrage que Servet faisoit imprimer secrétement. Il les envoya à Vienne avec les lettres qu'il avoit reçues de lui, et son adversaire fut arrêté. Servet s'étant échappé peu de temps après de la prison, chercha un lieu de sûreté. Comme il vouloit passer en Italie, il prit sa route par Genève; et dès qu'il y fut arrivé, Calvin le dénonça comme un impie aux magistrats qui le firent arrêter. Une des lois de cette ville étoit que tout accusateur de crime devoit. se constituer prisonnier, et subir la peine du talion, si l'imputation étoit fausse. Calvin ne vouiant point entrer en prison, fit paroître à sa place son propre domestique, Nicolas de la Fonsaine qui présenta une requête très-forte contre le médecin Espagnol. Il consentit en même temps d'ètre renfermé avec l'accusé, jusqu'à ce que la preuve des quarante erreurs principales qu'il lui reprochoit, eût été administrée dans les formes. Cette preuve fut faite dans trois jours, et l'acausateur fut remis en liberté. Ce-

pendant Calvin eut des conférences dans la prison avec Servet, qui fut convaincu, dit le P. Berthier, dé n'entendre ni l'Ecriture, ni les Pères. Il n'en persista pas moins dans ses opinions. On le réfuta de bouche et par écrit. On consulta ensuite les ministres de Bale, de Berne, de Zurich. qui pressèrent tous les magistrate de Genève de punir ses blasphèmes. Il fut donc condamné au supplice du feu, à la sollicitation de Calvin et par le crédit de ceux qu'il dirigeoit. Ce fut le 27 octobre 1553, que Michel Servet fut conduit au bûcher. Il demeura dans le feu plus de deux heures, parce que le vent repoussoit la flamme en sons contraire ; et l'on dit qu'il s'écria, en voyant prolonger ses tourmens : Malheureuse que je suis! ne pourrai-je donc mourir dans ces feux ? Quoi donc! avec cent pièces d'or, es le riche collier qu'on m'a pris en m'arretant prisonnier, ne pouvoit-on pas acheter assez de bois pour me consumer plus promptement? On ajoute à cette anecdote. qui peut être fausse, que Servet prononce avant son supplice un discours sur la connoissance de Dieu et de son Fils. On trouve même ce discours dans l'histoire de la Réformation de Pologne. Mais cette Pièce est tout-à-fait différente du style de Servet ; et d'ailleurs qui auroit pu recueillir ce sermon d'un malheureux criminel, dans une ville où l'on faisoit brûler tous ses autres livres, et où on le brâloit luimême ? Quoi qu'il en soit , Calvin qui avoit méconnu jusqu'alors la puissance du glaive contre les Hérétiques, publia divers écrits pour justifier la conduite des magistrats de Genève. Mais, « comment tes magistrats (dit l'auteur du Dictionnaire des Hérésies ) qui ne reconnoissoient point de juge infaillible du sens de l'Ecriture, pouvoient-ils condamner au feu Servet, parce qu'il y trouvoit un sens différent de Calvin? Des que chaque particulier est maître d'expliquer l'Ecriture comme il lui plant sans recourir à l'Eglise, c'est une grande injustice de condamner un homme qui ne veut pas déférer au jugement d'un enthousiaste qui peut se tromper comme lui. » L'ouvrage latin dans lequel Calvin osa faire l'apologie de la conduite des magistrats Genevois envers Servet, fut publié chez Robert Etienne, 1554, in-8.°, et traduit par Colladon, l'un des juges du téméraire et infortuné Espagnol, ( Genève, 1560, in - 8.0). Il a fourni aux Catholiques un argument invincible, ad hominem; contre les Protestans, lorsque ceux-ci leur ont reproché de faire mourir les Calvinistes en France. Les principaux d'entre eux pensoient alors comme Calvin. Philippe Melanchthon félicita les magistrats de Genève de ce qu'ils avoient ordonné contre le médecin Aragonois. Les ministres équitables de la Réforme ont abandonné aujourd'hui la doctrine peu humaine de leurs apôtres. Servet a composé plusieurs ouvrages contre le mystère de la Trinité; mais ses livres avant été brûlés à Genève et ailleurs, ils sont devenus fort rares. On trouve sur-tout très-difficilement l'ouvrage publié in-8.0, en 1531, sous ce titre : de Trinitalis erroribus Libri septem, per Michaelem Servetum, alids Reves, ab Aragonia Hispanum. Le lieu de l'édition n'est point marqué. Ce volume, qui est imprimé en atractères italiques, fut suivi de

deux autres Traités sous ce titre : Dialogorum de Trinitate Libri duo, 1532, in8.º De justitia regni CHRISTI Capitula quatuor, per Michaelem Servetum, alias Reves. ab Aragonia Hispanum, anno 1532, in-8.º Dans l'avertissement qu'il a mis au-devant de ses Dialogues, il rétracte ce qu'il a écrit dans ses vii livres de la Trinité. Ce n'est pas qu'il eût changé de sentiment, car il le confirme de nouveau dans ses Dialogues, mais parce qu'ils étoient mal écrits . et qu'il s'y étoit expliqué d'une manière barbare. Servet paroît dans tous ses livres un pédant opiniatre, qui fut la victime de ses folies et la dupe d'un théologien cruel. On a encore de lui: I. Une Edition de la Version de la Bible de Santès - Pugnin, avec une Préface et des Scholies, sous le nom de Michel Villanovanus. Cette Bible, imprimée à Lyon en 1542, in - fol., fut supprimée parce qu'elle est marquée au coin de ses autres ouvrages. On y voit un homme qui a des idées confuses sur les matières qu'il traite. Un passage de la description de la Judée, qui se trouvoit dans la <sup>re</sup>édition à la tête de la x11° Carte. forma un chef d'accusation contre lui, dans le procès qui lui fut in= tenté à Genève. Il tâche d'infirmer tout ce que l'Ecriture à dit sur la fertilité de la Palestine. Il se fonde sur ce qu'aujourd'hui ce pays n'a plus le même air de fertilité et d'abondance ; comme si les terres les plus fécondes, devenues désertes et incultes, devoient produire les mêmes richesses, et que les montagnes dépouillées du sol végétal pouvoient êtr∉ autre chose que des masses de pierres. Cette Bible est rare. 🗓 Christianismi restitutio , 👌 K 2

Vienne, 1553, in-8.º Cet ouvrage rempli d'erreurs sur la Trinité. et dont on ne connoît qu'un exemplaire unique, qui étoit dans la bibliothèque de feu M. le duc de la Vallière, renferme les trois Traités publiés en 1531 et 1532, avec quelques Traités nouveaux. III. Sa propre Apologie en latin, contre les médecins de Paris, qui fut supprimée avec tant d'exactitude qu'on n'en trouve plus d'exemplaire. Postel, aussi fanatique que lui, a fait son apologie dans un livre singulier et peu commun, qui a resté manuscrit, sous ce titre: Apologia pro Serveto, de Anima mundi, etc. IV. Ratio Syruporum, Paris, 1537, in-8.º Servet n'étoit pas sans mérite, considéré comme médecin. Il remarque dans un des Traités du Christianismi Restitutio, que toute la masse du sang passe par les poumons, par le moyen de la veine et de l'artère pulmonaires. Cette observation fut le premier pas vers la découverte de la circulation du sang, que quelques auteurs lui ont attribuée; mais cette vérité confusément connue par Servet, ne fut bien développée que par l'illustre Harvée, ( Voyez ce mot, n.º 1.) ... Mosheim a écrit en latin l'Histoire de ses délires et de ses malheurs, in-4.0, Helmstadt, 1728; elle se fait lire avec plaisir, par les détails curieux qu'elle renferme.

SERVIEN, (Abel) ministre et secrétaire d'état, surintendant des finances, et l'un des Quarante de l'académie Françoise, d'une ancienne maison du Dauphiné, naquit à Grenoble en 1593. Il fut d'abord procureur-général au parlement de cette ville, ensuite conseiller d'état. Il fut employé dans

des affaires importantes, qui lui méritèrent la première présidence au parlement de Bordeaux. Il alloit exercer cet emploi, lorsque le roi le retint pour lui confier une place de secrétaire d'état. Sa capacité et sa prudence le firent nommer ambassadeur extraordinaire, avec le maréchal de Thoiras, qui alloit négocier la paix en Italie. Dès qu'elle fut conclue, il revint exercer sa charge: mais le cardinal de Richelieu cherchant à la lui enlever, il la remit entre les mains du roi même en 1636. Retiré en Anjou, il vécut en philosophe jusqu'en 1643, qu'il fut rappel**é** par la Reine régente. Cette princesse l'envoya à Munster en qualité de plénipotentiaire, et il conclut la paix avec l'Empire à des conditions glorieuses pour la France. Le roi reconnut ce service, par la charge de surintendant des finances. Ce ministre mourut à Meudon le 17 février 1659, à 66 ans. On a de lui des Lettres imprimées avec celles du comte d'Avaux, en 1650, à Cologne, in-8.º Le P. Bougeant le peint ainsi dans son *Histoire des Guerres* qui précédèrent le Traité de Westphalie... « Servien avoit l'esprit vif et pénétrant; il étoit prompt dans ses résolutions et ferme jusqu'à l'opiniàtreté. écrivoit avec beaucoup de feu et de justesse en françois. Il n'avoit pas peut-être l'esprit aussi orné que le comte d'Avaux, mais il avoit le style plus serré et plus. fort. Il étoit d'ailleurs naturellement fier et impatient, brusque et rude dans ses manières. Lorsqu'il alla à la Haye, en 1647, faire le Traité de garantie, il négocia si durement avec les Etatsgénéraux, qu'ils lui témoignèrent leur mécontentement en lui refutant le présent ordinaire. Il étoit aussi naturellement jaloux des moindres avantages qu'on prenoit sur lui, et son chagrin éclata quelquefois à Munster de la manière la plus fâcheuse. » L'abbé Servien. son fils, mort en 1716. étoit un épicurien et un cynique, qui joignoit à des mœurs dépravées l'esprit des saillies. C'est lui qui, voulant assister à une assemblée de l'académie Françoise, où l'on recevoit un sujet très-médiocre. et ne pouvant percer la foule, s'écria : Il est plus difficile d'entrer ici que d'y être reçu; bon mot répété par Piron, et qu'il n'y a que trop d'occasions de reproduire.

SERVIÈRE, Voy. GROSLIER.

SERVIEZ, (Jacques Roergas, seigneur de ) chevalier de Lazare, naquit à St-Gervais, dans le diocèse de Castres, en 1679, et mourut à Paris en 1727. Il s'étoit décidé à habiter la capitale, après avoir parcouru l'Italie en homme instruit, et cultivé son esprit par de bonnes études. Il est principalement connu par ses Impératrices Romaines, ou Histoire de la vie et des intrigues secrètes des femmes des 12 Césars, dont la dernière édition est de Paris, 1744, 3 vol. in-12. L'abbé Lenglet a placé ce livre dans sa Bibliothèque des Romans, apparemment parce que l'auteur emploie quelquefois le ton romanesque, quoique les faits soient tirés des auteurs grecs et romains. Cependant le style est en général noble et élégant, quoiqu'il ne soit pas toujours correct. Paulmy lui attribue l'Histoire secrete des femmes galantes de l'antiquité, 6 vol. in-12; mais sa famille a mié qu'il fût l'auteur de ce livre obscène et peu propre à augmenter sa réputation. On doit encore à Serviez: I. Les Hommes illustres du Languedoc, ouvrage imparfait, et dont il n'a publié que le premier volume en 1724. II. Le Caprice, ou les effets de la fortune; roman médiocre. III. Il a laissé en manuscrit l'Histoire du brave Crillon.

SERVILIUS CEPIO, Voyez CEPION.

SERVILIUS HALAou AHALA, général de la cavalerie sous le dictateur Quintus Cincinnatus, tua Spurius Melius chevalier Romain qui aspiroit à la royauté. Devenu dictateur lui-même, il vainquit les Labicans et les Eques, l'an 416 avant J. C. Enfin, après des services signalés rendus à la patrie, il fut envoyé en exil pour avoir défendu la liberté, mais on le rappela peu de temps après.

SERVIN, (Louis) avocatgénéral au parlement de Paris. et conseiller d'état, se sit connoître de bonne heure par ses talens et par son zèle patriotique. Henri III. Henri IV et Louis XIII eurent en lui un serviteur exact et fidelle. Il mourut aux pieds de ce dernier prince, en 1626, en lui faisant, au parlement où il tenoit son lit de justice, des remontrances au sujet de quelques édits bursaux. C'étoit un magistrat équitable, bon parent, bon ami, excellent citoyen, et un des hommes de France le plus digne de son emploi. Ayant refusé le titre de Prince au duc de Mercœur dans une affaire qu'il avoit au parlement, le duc fut le trouver, accompagné d'une vingtaine de gentilshommes bien armés, et l'accabla de reproches, d'injures et de menaces.L'avocat-généraL

R 3

sans s'épouvanter, lui dit: Lorsque j'exerce ma charge, je n'en suis comptable qu'à Dieu, au Roi, et au Parlement. En effet, Servin avoit suivi l'usage de son Corps qui ne connoissoit point d'autres princes que les princes du sang. On recueillit à Paris, 1640, in-fol., ses Plaidayers et ses Harangues, qui sont remplis d'érudition; mais il y en a beaucoup trop. On y trouve digressions sur digressions, et une foule de citations inutiles. C'étoit le goût de l'éloquence de son temps.

I. SERVIUS-TULLIUS, vre roi des Romains, étoit fils d'Ocrisia, esclave, qui sortoit d'une bonne famille de Corniculum, au pays Latin. Ses talens donnèrent de bonne heure des espérances qui ne furent pas trompeuses. Il devint gendre de Tarquin l'Ancien, dans le palais duquel il avoit été élevé. Après la mort de son beau-père, il monta sur le trone, l'an 577 avant J. C. Le nouveau monarque se signala comme guerrier et comme législateur. Il vainquit les Véïens et les Toscans, institua le dénombrement des Romains, dont le mombre se trouva alors de 84000. établit la distinction des rangs et des centuries entre les citoyens. regla la milice, et augmenta l'enceinte de la ville de Rome, en y renfermant les monts Quirinal, Viminal et Esquilin. Il fit bâtir un temple de Diane sur le mont Aventin, et donna sa fille Tullia en mariage à Tarquin le Superbe, qui devoit lui succéder. Ce prince impatient de régner, fit assassiner Servius - Tullius (qui avoit formé le projet d'abdiquer et de faire de Rome un état répu-Micain), l'an 533 avant J. C., et

monta sur le trône. Tullia . lois d'être touchée d'un attentat si horrible, fit passer son char sur le corps de son père, encore sanglant, et étendu au milieu de la rue : c'étoit la rue Cyprienne qui porta depuis le nom de rue Scélérate. Servius fut d'autant plus regretté, qu'il avoit toutes les qualités d'un grand prince. Il fut le premier des Rois de Rome. qui fit marquer la monnoie à un certain coin. Elle porta d'abord l'image d'une brebis, d'où vint dit-on (à pecude), le mot de pecunia. C'est encore sons Tullius que se fit la première purification des troupes dans le champ de Mars, par un sacrifice appelé Suevotaurilia. Cette solennité nommée Lustrum, c'est-à-dire purification, revenoit tous les cinq ans: et cet espace de temps se nommoit Lustrum.

II. SERVIUS, (Honoratus-Maurus) grammairien Latin qui fleurit sous Arcadius et Honoratus, et laissa de savans Commentaires sur Virgile, imprimés dans le Virgile d'Étienne, 1532, infol. Les Commentateurs modernes y ont beaucoup puisé. Quelques savans prétendent que nous n'en avons plus que des extraits. Voy. DANIEL, n° v-

SERVONET, (Justinien) nó Lyon, rassembla dans un Recueil les décrets de l'Eglise concernant les Clercs, sous le titre a de Vité et Honestate Clericorum. Il parut en 1644.

SESACH, roi d'Egypte, donna retraite dans ses états à Jéroboam, qui fuyoit devant Salomon. Co prince fit ensuite la guerre à Roboam, et étant entré en Judéo avec une armée formidable, prin

In peu de temps toutes les places de défense, et s'avança vers Jérusalem où Roboam s'étoit enfermé avec les principaux de sa cour. Le roi d'Egypte s'empara de cette ville, d'où il se retira, après avoir pillé les trésors du Temple et ceux du palais du roi; il emporta tout jusqu'aux boucliers d'or que Salemon avoit fait faire.

SESOSTRIS, roi d'Egypte, vivoit quelques siècles avant la guerre de Troye. Son père ayant conçu le dessein d'en faire un conquérant, fit amener à la cour tous les enfans qui naquirent le même jour. On les éleva avec le même soin que son fils. Ils furent sur-tout accoutumés, dès l'âge le plus tendre, à une vie dure et laborieuse. Ces enfans devinrent de bons ministres et d'excellens officiers; ils accompagnèrent Sesostris dans toutes ses campagnes. Ce jeune prince fit son apprentissage dans une guerre contre les Arabes; et cette nation, jusqu'alors indomptable, fut subjuguée. Bientôt il attaqua la Lybie, et soumit la plus grande partie de cette vaste région. Sesostris ayant perdu son père, osa prétendre à la conquête du monde. Avant que de sortir de son royaume, il le divisa en 36 gouvernemens, qu'il confia à des personnes dont il connoissoit le mérite et la sidélité. L'Ethiopie . située au midi de l'Egypte, fut la première victime de son ambition. Les villes placées sur le bord de la mer Rouge, et toutes les îles, furent soumises par son armée de terre. Il parcourt et subjugue l'Asie avec une rapidité étonnante ; il pénètre dans les Indes plus loin qu'Hercule et

que Bacchus, plus loin même que ne fit depuis Alexandre. Les Scythes jusqu'au Tanaïs, l'Arménie et la Cappadoce, reçoivent sa loi. Il laisse une colonie dans la Colchide: mais la difficulté des vivres l'arrêta dans la Thrace, et l'empécha de pénétrer plus avant dans l'Europe. De retour dans ses états, il eut à souffrir de l'ambition d'Armais. régent du royaume pendant son absence : ce roi tira vengeance de ce ministre insolent. Tranquille alors dans le sein de la paix et de l'abondance, il s'occupa à des travaux dignes de son loisir. Cent temples fameux furent les premiers monumens qu'il érigea en actions de graces aux Dieux. On construisit dans toute l'Egypte up nombre considérable de hautes levées, sur lesquelles il bâtit des villes, pour servir d'asile durant les inondations du Nil. Il fit aussi creuser des deux côtés du fleuve, depuis Memphis jusqu'à la mer, des canaux pour faciliter le commerce, et établir une communication aisée entre les villes les plus éloignées. Enfin, devenu vieux, il se donna lui - même la mort. Ce roi fut grand par ses vertus et par ses vices. On lisoit dans plusieurs pays cette inscription fastueuse. gravée sur des colonnes : Sesos-TRIS, le Roi des Rois, et le Seigneur des Seigneurs, a conquis ce pays par ses armes. Il prenoit souvent le plaisir barbare de fairé atteler à son char les rois et les chefs des nations vaincues. Au reste, le temps où l'on place Sesostris est si éloigné de nous qu'il est prudent de ne rien. croire légérement sur les établissemens et les conquêtes de co monarque. « Tout ce qu'il me R 4

semble pouvoir assurer (dit M. l'abbé Millot), c'est que les Egyptiens ont eu un Sesostris; que ce prince fit des choses mémorables; qu'il fut conquérant et législateur; mais que sur l'étendue de ses conquêtes, et les circonstances de sa vie, il n'y a guère que des fables contradictoires. » Voy. BENOIT XIV.

SESSA ou Shensa, philosophe Indien, passe pour le premier inventeur des échecs. Voici ce qui donna lieu à la découverte de ce jeu ingénieux et savant. Ardschir, roi des Perses, ayant imaginé le jeu de trictrac, s'en glorifioit. Scheram, roides Indes, fut jaloux de cette gloire: il chercha quelque invention qui pût equivaloir à celle-là. Pour complaire au roi, tous les Indiens s'étudièrent à quelque nouveau jeu. Sessa l'un d'eux, fut assez heureux pour inventer le jeu d'échees. Il présenta cette invention au roi son maître, qui lui offrit pour récompense, tout ce qu'il pourroit désirer. Toujours Ingénieux dans ses idées, Sessa lui demanda seulement autant de grains de blé, qu'il y a de cases dan: l'échiquier, en doublant à chaque case, c'est-à-dire, 64 fois. Le roi choqué, méprisa une demande qui sembloit si peu digne de sa magnificence. Sessa insista, et le roi ordonna qu'on le satisfit. On commença à compter les grains, en doublant toujours. Mais on n'étoit pas encore au quart du nombre des cases, qu'on fut étonné de la prodigieuse quantité de blé qu'on avoit déjà. En continuant la progression, le nombre devint immense, et on reconnut que, quelque puissant que fût le roi, il n'avoit pas assez

de blé dans ses états pour la fi nir. Les ministres allèrent en rendre compte à ce monarque, qui ne pouvoit le croire. On lui expliqua la chose, et le prince avoua qu'il se reconnoissoit insolvable. On croit que Sessa vivoit au commencement du xie siècle.

SESTO, (César) peintre Milanois, devint le meilleur élève du célèbre Léonard de Vinci. Ses tableaux sont justement recherchés pour le goût et la grace qui les distinguent. Sesto mourut au commencement du xvie siècle.

SETH, troisième fils d'Adam et d'Eve, paquit l'an 3874 avant J. C. Il eut pour fils Enos, à l'âge de 105 ans, et vécut en tout 912 ans. On a débité bien des fables sur / saint patriarche. Josephe parle sur-tout de ses enfans, qui se distinguèrent dans la science de l'astrologie, et qui gravèrent sur deux colonnes, l'une de brique et l'autre de pierre, ce qu'ils avoient acquis de connoissances en ce genre, afin de le dérober à la fureur du déluge qu'ils prévoyoient. Mais tout ce qu'il débite n'est point appuyé sur l'Ecriture. Il y a eu des hérétiques nommés Séthéens, qui prétendoient que Seth étoit le Christ, et que ce patriarche, après avoir été enlevé du monde, avoit paru de nouveau, d'une manière miraculeuse, sous le nom do J. C.

SETTLE, (Elkanah) poëte Anglois, né en 1648, vint à Londres, où la Cité lui fit une pension, et le nomma son poëte. Il est mort en 1724, après avoir donné au théâtre 17 pièces: Cambyse, le Triomphe des Dames, etc.

I. SEVE, (Gilbert de) peintre, né à Moulins, mort en 1698, à 83 ans, orna de ses tableaux Versailles, et quelques églises de Paris.

II. SEVE, (Maurice de) né à Lyon, ami du poëte Marot, se distingua dans le xvie siècle par ses lumières. Duverdier dit qu'il étoit de petite taille et de grand savoir. Le Promptuaire des Médailles le place dans le rang des plus illustres protecteurs des lettres. Sève dirigea les fêtes données à Henri II, lors de son passage à Lyon. La relation en a été imprimée en 1548. On a encore de lui diverses pièces de poésie: I. Arion, églogue sur le trépas du Dauphin. II. Une autre, sur la vie solitaire. III. Le Microcosme, on le petit Monde. IV. Le Blason du front et du sourcil. V. Délie. objet de la plus haute vertu.

I. SEVERA, (Julia-Aquilia) seconde femme d'Héliogabale, étoit fille de Quintus Aquilius Sabinus, qui avoit été deux fois consul. Dès sa jeunesse, elle fut consacrée au culte de Vesta. Hiliogabale touché de son extrême beauté, viola en sa faveur 'les lois de la religion romaine, qui défendoit aux Vestales de se marier; et il épousa Severa, l'an 219 de J. C. Héliogabale plaisanta de ce sacrilége; et comme il avoit été lui-même prêtre du Soleil, il dit que de deux époux consacrés aux Dieux, il ne pouvoit naître qu'une postérité divine. Severa, malgré sa sigure pleine de graces, ne put fixer le cœur inconstant de son époux. Il la renvoya à sa famille; mais ayant éprouvé de nouveaux dégoûts avec d'autres femmes, il la reprit, et la garda jusqu'à sa

mort, arrivée l'an 222. Les médailles qui représentent cette impératrice sont rares. Leur revers offre d'ordinaire le génie de la ville d'Alexandrie, dont Aquilia favorisa les priviléges et étendit le commerce.

II. SEVERA, (Valeria) première femme de Valentinien, et mère de Gratien, se déshonora par son avarice. Elle mit à prix toutes les graces de la cour. Valentinien, instruit de ses exactions, la répudia et se remaria. L'exil de *Severa* dura jusqu'à la mort de ce prince. Gratien son fils la rappela à la cour, et la rétablit dans les honneurs de son premier rang : il se fit un devoir de la consulter; et, comme elle avoit de l'esprit et un jugement sain, ses avis lui furent salutaires. C'étoit d'après son conseil que Valentinien, au lieu de commencer par donner à Gratien la qualité de César, suivant l'usage observé par ses prédécesseurs, l'avoir fait reconnoître empereur. dès qu'il eut passé par d'autres dignités. Ainsi , l'empire fut assuré à Gratien, qui le méritoit d'ailleurs par ses talens et ses vertus.

## SEVERAC, Voy. ARPAJON.

I. SÉVÈRE, (Lucius - Septimius) empereur Romain, naquit à Leptis en Afrique, l'an 149 de J. C., d'une famille illustre. Il y eut peu de grandes charges chez les Romains qu'il n'exerça, avant que de parvenir au comble des honneurs: car il avoit été questeur, tribun, proconsul et consul. Il s'étoit acquis une grande réputation à la guerre, et personne ne lui contestoit la valeur et la capacité. On remarquoit en

lui un esprit étendu, propre aux affaires, entreprenant, et porté aux grandes choses. Il étoit habile et adroit, vif, laborieux, vigilant, courageux, et plein de confiance. Il voyoit d'un coup d'œil ce qu'il falloit faire, et à l'instant il l'exécutoit. On prétend qu'il a été le plus belliqueux de tous les empereurs Romains. A l'égard des sciences, Dion nous assure qu'il evoit plus d'inclination pour elles. que de disposition. Il étoit ferme et inébranlable dans ses entreprises. Il prévoyoit tout, pénétroit tout, et songeoit à tout. Ami, généreux et constant , ennemi dangereux et violent : au reste. fourbe, dissimulé, menteur, perfide, parjure, avide, rapportant tout à lui-même, prompt, colère et cruel. Après la mort de Pertinax , Didier - Julien se fit proclamer empereur; mais ce prince étant indigne du tròne. Sévère, alors gouverneur de l'Illyrie , fit révolter ses troupes, et le lui enleva l'an 193 de J. C. Arrivé Rome. il se défit de Julien et de Niger ses compétiteurs, fit mourir plusieurs sénateurs qui avoient suivi leur parti, en relégna d'antres, et confisqua leurs biens. Il alla ensuite assiéger Byzance par mer et par terre; et s'en étant rendu maître, il la livra au pillage. De-là il passa en Orient, en soumit la plus grande partie, et punit les peuples et les villes qui avoient embrassé le partí de Niger. Il se proposoit dattaquer les Parthes et les Arabes; mais il pensa que tant qu'Albin, qui commandoit dans la Grande-Bretagne, subsisteroit, fil ne seroit pas le maitre absolu de Rome. Il le déclara donc ennemi de l'empire, marcha contre lui, et le rencontra près de Lyon.

La victoire fut long-temps indécise : mais Sévère la remporta l'an 197 de J. C. Sévère vint voir le corps de son ennemi, et le fit fouler aux pieds par son cheval. Il ordonna qu'on le laissat devant la porte, jusqu'à ce qu'il fût corrompu, et que les chiens l'eussent déchiré par morceaux, et fit jeter ce qui en restoit dans le Rhône. Il envoya sa tete à Rome; et piqué contre les sénateurs. qui dans un sénatus - consulte avoient parlé d'Albin en bien, il leur écrivit en ces termes : Je vous envoie cette tête, pour vous faire connoître que je suis irrité contre vous, et jusqu'où peut aller ma colere. Peu après il fit mourir la femme et les enfans d'Albin, et fit jeter leurs cadavres dans le Tibre. Il lut les papiers de cet infortuné, et sit périr tous ceux qui avoient embrassé son parti. Les premières personnes de Rome, et quantité de dames de distinction furent enveloppées dans ce massacre. Il marcha ensuite contre les Parthes, prit Séleucie et Babylone, et alla droit à Ctésiphon, qu'il prit vers la fin de l'automne, après un siège trèslong et très-pénible. Il livra cette ville an pillage, fit ther tous les hommes qu'on y trouva, et emmena prisonniers les femmes et les enfans. Il se fit donner pour cette victoire le nom de Parthique. Le barbare vainqueur marcha alors vers l'Arabie et la Palestine, et pardonna à ce qui restoit de partisans de Niger. [ Voy. I. CLEMENT.] Une violente persécution contre les Juiss et contre les Chrétiens étoit allumée. Il ordonna de proscrire ceux qui embrasseroient ces deux religions, et le feu de la persécution n'en fut que plus vif. Il passa ensuite en Egypte, visita le tombeau du grand Pompée, accorda un sénat à ceux d'Alexandrie, se fit instruire de toutes les religions du pays, fit ôter tous les livres qui étoient dans les temples, et les fit mettre dans le tombeau du grand *Alexandre* , qui fut fermé, pour que personne ne vît dans la suite, ni le corps de ce héros, ni ce que contenoient ces livres. Les peuples ayant de nouveau pris les armes en Bretagne, l'an 208, Sévère y vola pour les réduire. Après les avoir domptés, il y fit bâtir en 210, un grand mur qui alloit d'un bout de l'Océan à l'autre, dont il reste encore, dit-on, des vestiges. Cependant il tomba malade au milieu de ses conquêtes. Les uns attribuèrent cette maladie aux fatigues qu'il avoit essuyées, les autres au chagrin que lui avoit causé son fils ainé Caracalla, qui étant à cheval derrière lui, avoit voulu le tuer d'un coup d'épée. Ceux qui les accompagnoient, voyant Caracalla lever le bras pour frapper Sévère, poussèrent un cri, qui l'effraya et l'empêcha de porter le coup. Sévère se retourna, vit l'épée nue entre les mains de son fils parricide, et s'apperçut de son dessein: mais il ne dit rien, et finit ce qu'il avoit à faire. Lorsqu'il fut rentré à la maison où il logeoit, il fit venir Caracalla dans sa chambre, et lui dit, en lui présentant une épée : Si vous voulez me tuer, exécutez votre dessein à present que vous ne serez vu de personne. Les légions ayant proclamé son fils peu de temps après, il fit trancher la tête aux principaux rebelles, excepté à son fils; ensuite portant la main à son front, et regardant Caraealla d'un air impérieux : Ap-

prenez, lui dit-il, que c'est la teta qui gouverne, et non pas les pieds. Comme sa mort approchoit, il s'écria : Jai été tout ce qu'un homme peut être, mais que me servent aujourd'hui ces honneurs? Les douleurs de la goutte augmentant, sa fermeté ordinairo l'abandonna. Aurelius - Victor rapporte, qu'après avoir vainement demandé du poison, il mangea exprès si avidement des mets indigestes, qu'il en mourut à Yorck le 4 février 211, à 66 ans. Ce prince avoit d'excellentes qualités et de grands défauts, qui tour-à-tour lui firent faire ou de belles actions ou des crimes horribles. Ce mélange extraordinaire a donné lieu de dire de lui, par une application assez impropre, ce qu'on avoit dit autrefois d'Auguste, qu'il eût été plus avantageux, ou qu'il ne fut point né, ou qu'il ne fût point mort. Sa conduite privée offre encore plus de sujets de censure, que sa vie publique. Il eut à la vérité des amis, dont quelques-uns étoient estimables; mais son attachement pour Plautien [ Voy. ce mot. ] fut porté jusqu'à une confiance aveugle, et devint funeste à l'empire. Père mou, il se laissa donner la loi par ses enfans. Mari trop indulgent, il garda une épouse qui le déshonoroit par ses vices. et qui se rendit même suspecte d'une conspiration contre lui. Sans avoir des talens distingués pour l'éloquence et la littérature, il aima et protégea les gens de lettres, et écrivit lui-même l'Histoire de sa vie, dont il ne nous reste rien. Ce siècle étoit si déréglé, que, sous le seul règne de cet empereur, on fit le procès à 3000 personnes accusées d'adultère.

II. SEVERE II, (Flavius: Valerius Severus ) d'une famille inconnue de l'Illyrie, étoit un homme adonné au vin et aux femmes : il se fit aimer de Galère-Maximien, qui avoit du goût pour les ivrognes. Ce vice infâme fut la source de son élévation. tant la fortune est bizarre! Maximicn-Hercule, le nomma César en 305, à la sollicitation de Galère. Maxence ayant pris le titre d'empereur à Rome en 307, Sévère marcha contre lui, et ayant été abandonné d'une partie des siens, il fut obligé de se renfermer dans Ravenne. Muximien-Hercule, qui, après avoir abdiqué l'empire, l'avoit repris, vint l'y assiéger. *Sévère* se rendit à lui , espérant qu'on lui conserveroit la vie : mais le barbare vainqueur lui fit ouvrir les veines en avril 307. Il laissa un fils que Lucinius fit mourir.

III. SEVERE III, (Libius-Severus ) d'une famille de Lucanie, fut salué empereur d'Occident dans Ravenne, après la mort de Majorien en novembre 46 1. Le sénat approuva cette élection, avant d'avoir en le consentement de Léon empereur d'Orient. Mais le nouveau César n'eut le temps de pouvoir rien entreprendre. Le général Ricimer, qui pour régner sous son nom lui avoit fait donner la couronne, le fit, dit-on, empoisonner. Sévère ne fut qu'un fantôme, qui viola la justice et les lois, et qui se plongea dans la mollesse, tandis que Ricimer avoit réellement l'autorité suprême.

IV. SEVERE-ALEXANDRE, empereur Romain, Voy. vi. Alexandre.

V. SEVERE (Lucius-Cornelius) poëte Latin sous le règne d'Auguste, l'an 24 avant J. C., fut distingué de la foule des poëtes médiocres. Il a paru en 1715, à Amsterdam, in-12, une belle édition de ce qui nous reste de ce poëte. Elle avoit été précédée par une autre in-8.°, en 1703.

VI. SEVERE, Hérétique du ne siècle, vécut un peu après Tatien, dont il adopta quelques erreurs. L'origine du bien et du mal étoit alors un grand sujet de dispute. Sévère admit deux principes opposés, l'un bon, l'autre mauvais, mais subordonnés à un Etre suprême. L'homme étoit ala-fois la production de ces deux principes: du Bon par sa raison, et du Mauvais par ses passions. Suivant lui .. « le corps humain . depuis la tête jusqu'au nombril. étoit l'ouvrage du Bon principe. et le reste du corps étoit l'ouvrage du Mauvais. Le Bon et le Mauvais principe, après avoir ainsi formé l'homme de deux parties si contraires, avoient mis sur la terre tout ce qui pouvoit entretenir la vie de l'homme. L'Etre bienfaisant avoit placé autour de lui des alimens propres à entretenir l'organisation du corps , sans exciter les passions; et l'Etre malfaisant au contraire, avoit mis antour de lui tout ce qui pouvoit. éteindre la raison et allumer les passions. Lorsqu'on étudie l'histoire des malheurs qui ont affligé les hommes, on voit qu'ils ont presque tous leur source dans l'ivresse ou dans l'amour : Sévère conclut de là que le vin et les femmes étoient deux productions du Mauvais principe. L'eau, qui conservoit l'homme calme, et qui n'altéroit point sa raison, étoit un' présent de l'Étre bienfaisant. Les Encratistes ou Tatianistes, qui trouvèrent les principes de Sévère favorables à leur sentiment, s'attachèrent à lui, et prirent le nom de Sévériens. » (M. PLUOURT. Dictionnaire des Hérésies.)

SEVERE, Voyez Sulpice-Severe.... Celer.... et iii. Aqui-

I. SEVERIN, (S.) abbé et apôtre de Bavière et d'Autriche, precha l'Evangile en Pannonie dans le ve siècle, et mourut le 8 janvier 482, après avoir édifié et éclairé les peuples barbares.

II. SEVERIN, (S.) de Château-Landon dans le Gàtinois, et abbé d'Agaune, avoit le don des miracles. Le roi Clovis étant tombé malade en 504, le sit venir à Paris, afin qu'il lui procurât la guérison. Le Saint l'avant obtenue du ciel, le prince lui donna de l'argent pour distribuer aux pauvres, et lui accorda la grace de plusieurs criminels. S. Séverin mourut sur la montagne de Chateau - Landon, le 11 février 507. Son corps fut placé, au viie siècle, dans une chasse gué sous le règne de Constantin. neuve que fit S. Eloi, et qui fut brisée et emportée par les Normands sous le règne de Charles le Chauve. Les reliques qui échappèrent à la fureur de ces barbares, furent presque entièrement dissipées par les Protes-tans dans le xvi<sup>e</sup> siècle. Il ne faut pas le confondre avec un autre S. Severin, solitaire et prêtre de Saint-Cloud.

III. SEVERIN, (Saint) né à Bordeaux, devint évêque de Cologne, et montra le plus grand zele pour extirper l'Arianisme de son diocese. Il mourut au com-

mencement du ve siècle, et l'Eglise célèbre sa fête le 28 octobre.

IV. SEVERIN, Romain, élu pape après Honorius I, au mois de mai 640, ne tint le siège que deux mois, étant mort le 1er août de la même année. Il se fit estimer par sa vertu, par sa douceur et son amour pour les pauvres.

SEVERINE, (Ulpia SEVE-RINA) femme de l'empereur Aurelien, étoit fille d'Ulpius Crinitus, grand capitaine qui descendoit de Trajan, dont il avoit la figure, la valeur et les talens. Sa fille avoit comme lui les inclinations guerrières. Elle suivit Aurélien dans ses expéditions, et s'acquit le cœur des soldats par ses bienfaits. Quoiqu'elle fût d'une. vertu à toute épreuve, son époux, naturellement porté à la jalousie, eut toujours les yeux ouverts sur sa conduite. Il exigeoit d'elle qu'elle cût soin de sa maison comme une bourgeoise, et ne voulut jamais lui permettre les robes de soie. Sévérine survécut à Aurélien, dont elle eut une fille, qui fut mère de Sévérien, sénateur distin-

SEVERUS, (Cassius) célèbre orateur qui ne s'occupoit qu'à accuser les sénateurs en plein sénat, quoique la plupart de ses accusations n'eussent ordinairement aucune suite, et qu'on renvoyât absous ceux qu'il attaquoit. Il n'étoit pas moins redoutable par ses libelles diffamatoires contre tout le monde. Auguste ayant fait informer contre lui, il sut exilé en Candie. Ce châtiment na le rendit ni plus sage ni plus modéré ; car dix ans après la mort de ce prince, Tibère fut obligé de l'envoyer à Séryphe, une des Cyclades, où il mourut l'an 24 de J. C. Suétone rapporte que ses écrits furent supprimés par arrêt du sénat.

SEVERUS, (Cornelius) Voy. Cornelius.

I. SEVIGNÉ, (Marie de Rabutin, dame de Chantal et marquise de ) fille de Celse-Bénigne de Rabutin, baron de Chantal, Bourbilly, etc. chef de la branche aînée de Habutin, et de Marie de Coulanges, naquit le 5 février 1626. Elle perdit son père l'année suivante, à la descente des Anglois dans l'île de Phé, où il commandoit l'escadre des gentilshommes volontaires. Les graces de son esprit et de sa figure la firent rechercher par ce qu'il y avoit alors de plus aimable et de plus illustre. Elle épousa en 1644 Henri, marquis de Sévigné, qui fut tué en duel, l'an 1651, par le chevalier d'Albret, et elle en eut un fils et une fille. La tendresse qu'elle porta à ses deux enfans, lui fit sacrifier à leur intérêt les partis les plus avantageux. Sa fille ayant été mariée en 1669 au comte de Grignan, commandant en Provence, qui emmena son épouse avec lui, elle se consola de son absence par de frequentes Lettres. On n'a jamais aimé une fille autant que Mme de Sévigné aimoit la sienne. Toutes ses pensées ne rouloient que sur les moyens de la revoir, tantôt à Paris où madame de Grignan venoit la trouver, et tantôt en Provence où elle alloit chercher sa fille. Cette mère si sensible fut la victime de sa tendresse. Dans son dernier voyage à Grignan, elle se donna tant de soins pendant une longue malavie de sa fille, qu'elle en contracta

une fièvre continue qui l'emporta le 14 janvier 1696. Nous avons deux portraits de madame de Sévigné, l'un par le comte de Bussi qui la peint en laid, et l'autre par madame *de la Fayette* , qui ne s'attache qu'aux qualités et glisso sur les défauts. Bussi dit qu'elle étoit coquette, vive, gaie ; qu'un sot éveillé l'emportoit toujours en estime auprès d'elle, sur un honnête homme sérieux ; qu'elle aimoit l'encens; que voulant avoir une grande réputation de régularité, elle allioit ou tâchoit d'allier le plaisir avec le monde, la sagesse avec la vertu; que quoique femme de qualité, elle se laissoit éblouir par les grandeurs de la cour, etc. etc. Madame de la Fayette la représente pleine d'esprit, et d'un esprit qui paroit sa figure, et qui faisoit disparoître l'irrégularité de ses traits : elle lui donne une ame grande, noble, propre à dispenser des trésors, et incapable de s'abaisser au soin d'en amasser; un cœur généreux, obligeant, bien fait et fidelle. Le fond de ces deux tableaux peut être vrai; mais on voudroit en vain se dissimuler qu'il y a du fondement dans le reproche que fait Bussi à madame de Sévigne, d'être trop touchée de l'éclat de la grandeur. Elle ne manque jamais de faire part à madame de Grignan de tous les regards qu'on a jetés sur elle à la cour, et des plus petites politesses qu'elle a reçues du roi, de la reine et de la maîtresse favorite. Nous ne citerons qu'un morceau du compte qu'elle rend à sa fille, dès petites faveurs qu'elle eut à Saint - Cyr à la représentation d'Esther. « Le roi vint vers nos places, et après avoir tourné, il s'adressa à moi et me dit : MaZame, je svis assurė que vous evez eté contente. Moi sans m'étonner, je répondis : SIRE, je suis charmée! ce que je sens est au-dessus des paroles. Le roi me dit : l'acine a bien de l'esprit.-SIRE, il en a beaucoup; mais, en vérilé, ces jeunes personnes en ont beaucoup aussi; elles entrent dans le sujet, comme si clles n'avoient jamais fait autre chose. Il me dit: Ah! pour cela il est vrai. Et puis sa majesté s'en alla et me laissa l'objet de l'envie. Comme il n'y avoit quasi que moi de nouvelle venue, il eut quelque plaisir de voir mes sincères admirations sans bruit et sans éclat. M. le Prince et madame la Princesse me vinrent dire un mot : madame de Maintenon , comme un éclair, s'en alla avec le roi : je répondis à tout, car j'étois en fortune. » Dans quelle extase M.me de Sévigné n'est-elle point à la vue du cordon bleu que le comte de Grignan venoit d'obtenir! Avec quelle complaisance ne parle-t-elle point au comte de Bussi - Rabutin de la généalogie qu'il venoit de faire de leur maison! Louis XIV venoit de danser avec elle ; flattée de cette préférence, elle se tourna vers Rabutin pour lui dire : Il faut convenir que nous avons un grand roi. - Je le crois bien, ma cousine, lui répondit le comte, après te qu'il vient de faire. Il faudroit rapporter trop de traits différens pour faire connoître plus en détail madame de Sévigné, qui du moins montroit avec naïveté et avec grace ses défauts. Elle eut sans doute beaucoup de petitesses de son sexe; trop d'attention aux minuties de femmes; trop d'envie de se montrer et de plaire; peut-être trop de coquetterie,

sans pourtant penser qu'elle nuisît à sa vertu. Il ne faut donc adonter servilement ni les censures du comte de Bussi ni les louanges de madame de la Fayette, mais lire ses Lettres, et y étudier son esprit et son cœur. Le caractère original qui y règne est si marqué, qu'aucun recueil épistolaire ne peut lui être comparé. Ce sont des traits fins et délicats, formés par une imagination vive, qui peint tout, qui anime tout. Elle y met tant de ce beau naturel qui ne se trouve qu'avec le vrai, qu'on se sent affecté des mêmes sentimens qu'elle. On partage sa joie et sa tristesse, on souscrit à ses louanges et à ses censures. On n'a jamais raconté des riens avec tant de grace. Tous ses récits sont des tableaux de l'Albane: enfin madame de Sévigné est dans son genre, ce que la Fontaine est dans le sien, le modèle et le désespoir de ceux qui suivent la même carrière. Bussi-Rabutin a très-bien caractérisé le style de sa cousine, dans une de ses lettres. « Votre manière d'écrire libre et aisée me plaît bien davantage que la régularité de la plupatt de MM. de l'acadé. mie. C'est le style d'une femme de qualité qui, a bien de l'esprit, qui soutient le caractère des matières enjouées, et qui égaie celui des sérieuses. » On a remarqué que quand madame de Sévigné dictoit ses lettres, son style, si vif et si serré, devenoit lâche; et Corbinelli lui disoit qu'elle perdoit alors une partie de son esprit. Elle aimoit beaucoup les personnes enjouées et qui l'étoient sans contrainte, et elle ne craignoit rien tant que ces gens affectés qui ont de l'esprit tout le jour. Les bons mots n'étoient pas perdus aveç

elle, et elle en disoit souvent. Il faut, disoit-elle, pardonner aux amoureux, ainsi qu'aux gens des Petites - Maisons. Dans La dispute élevée sur les Anciens et les Modernes, elle décida ainsi : Les Anciens sont beaux ; mais nous sommes plus jolis. Les meilleures éditions de ses Lettres, sont celles de 1775, en 8 volumes in-12, et de l'an 10, en dix vol. in-12, avec un Discours préliminaire, par l'abbé de Vaucelles. On a aussi donné separément, en 1777, in-12, un Supplément, dont la moitié est composée des Lettres de la marquise de Simiane, petite-fille de Madame de Sévigné. Il auroit été peut-être à souhaiter que l'on fit un choix dans ces différens morceaux. Il est difficile de soutenir la lecture de dix volumes de Lettres, qui, quoique écrites d'une manière inimitable, offrent beaucoup de répétitions et ne renferment très-souvent que de petits faits. Il est bien vrai qu'une des principales causes de l'intérêt qu'on éprouve en les lisant, c'est qu'elles sont en partie historiques. On peut les regarder comme des Mémoires propres à faire connoître les mœurs, le ton, l'esprit, les usages , l'étiquette qui régnoient à la cour de Louis XIV. On y trouve des anecdotes qu'on chercheroit vainement ailleurs : mais ces particularités seroient bien plus piquantes, si elles étoient quelquefois débarrassées de cette foule de petits détails domestiques et de minuties qui devoient mourir entre la mère et la fille. Au reste, je ne sais où Caraccioli a pris que ces deux dames, qui sonpiroient sans cesse pour leur réunion, étoient anelquefois insupportables l'une à l'autre, lors qu'elles étoient réunies :

les cœurs s'accordoient, dit-il. et non les humeurs. C'est une anecdote que je n'ai lue que dans les Lettres récréatives et morales et qu'il seroit intéressant de vérifier. quand ce ne seroit que pour faire connoître le cour humain. L'académie de Marseille a proposé l'éloge de madame de Sévigné, pour sujet de l'un de ses prix. On donna en 1756, sous le titre de SEVIGNIANA, un Recueil des pensées ingénicuses, des um cdotes littéraires, historiques et morales, qui se trouvent répandues dans ces Lettres. Ce Recueil fait sans choix et sans ordre, est parsemé de notes, dont quelques-unes sont fort satiriques.

II. SÈVIGNÉ, (Charles, marquis de ) fils de la précédente, hérita de l'esprit et des graces de sa mère. Il fut un des amans de la célèbre Ninon de Lenclos. Dégoûté de l'amour, il se livra aux lettres, et eut une dispute avec Pacier sur le vrai sens d'un passuge d'Horace. Il n'avoit pas raison pour le fonds, mais il l'eut pour la forme. Il publia trois Factums, où sans faire parade d'une pesante érudition, il montre beaucoup de délicatesse. Il se défend avec la politesse et la légéreté d'un homme du monde et d'un bel esprit, tandis que son adversaire ne combat qu'avec les armes lourdes de l'érudition. Il mourut en 1713.

III. SÉVIGNÉ, (Françoise-Marguerite de) Voy. GRIGNAN.

SEVIN, (François) né dans le diocèse de Sens, parvint par son mérite aux places de membre de l'académie des Belles - Lettres, et de garde des manuscrits de la bibliothèque du roi. Son caprit, son éradition, et son zèle pour le progrès des sciences, lui firent des amis illustres. Il entreprit, avec l'abbé Fourmont, en 1728, par ordre de Louis XV, un voyage à Constantinople, pour y rechercher des manuscrits; aidé des soins du marquis de Villeneuve ambassadeur, il en rapporta environ 600; mais il ne put recouvrer aucun des ouvrages des anciens Grecs. On a publié en l'an dix, à Paris, les Lettres de Scrin sur ce voyage, un vol. in-8.º Elles ont agréables, quoiqu'écrites avec un peu trop de prétention au bel esprit. On y trouve, outre des détails intéressans sur Constantinople, sur l'Egypte, la mer Rouge, le Nil, l'Isthme de Suez, un Mémoire de Caylus sur l'architecture des Turcs, d'autres de Peyssonnel sur diverses antiquités. une Dissertation sur le calendrier de l'intérieur de l'Inde par le missionnaire Beschi, et enfin une Relation attachante du consulat de M. Anquetil à Surate. On a encore de l'abbé Sevin , une Dissertation curieuse sur Menès ou Mercure, premier roi d'Egypte, in-12; et plusieurs écrits dans les Mémoires de l'académie des Inscriptions, qui le perdit en 1741.

## SEVIN, Voy. Quinci.

SEVOY, (François-Hyacinthe) natif de Jugon en Bretagne,
entra l'an 1730 dans la Congrégation des Eudistes, à l'àge de 23
ans, et s'y distingua par une
grande application à l'étude. Après
avoir professé avec succès la philosophie et la théologie dans
plusieurs Maisons de sa Congrégation, on le chargea de la conduite du séminaire de Blois, qu'il
gouverna quelque temps. Mais ce
genre d'occupation ne s'accomTome XI.

modant pas avec son goût, il fut dispensé de toutes sortes d'emplois, et se consacra entièrement à l'étude. Son travail n'a pas été infructueux au publica Nous devons à ses veilles un ouvrage intitule : Devoirs Ecclesias. tiques, Paris, 4 vol. in 12. C'est le résultat des conférences et des instructions qu'il donnoit de temps en temps aux jeunes ecclésiastiques. Le 1er vol., 1760, est une Introduction au sacerdoce : les 2º et 3e vol., 1762, contiennent une Retraite pour les prêtres : le 4 traite des vices que les ministres des autels doivent éviter, et des vertus qu'ils doivent pratiquer. Ce dernier ne parut qu'après la mort de l'auteur, arrivée le 11 juin 1765, au séminaire de Rennes. En général les matières y sont traitées d'une manière nouvelle, avec exactitude et solidité. Le style en est concis et nerveux.

## SEUR, Voyez SUEUR.

I. SEWARD, (Thomas) Anglois, ministre d'Evam, a donné une édition des Œuvres dramatiques de Fletcher, et a public quelques écrits contre la cour de Rome. Il est mort en 1790.

II. SEWARD, (William) Anglois, né à Londres en 1747, d'un brasseur de bière, devint l'un des plus célèbres biographes. Il étoit membre de la société Royale et de celle des Antiquaires. On lui doit des Mémoires sur les personnages fameux, 5 volin-8.°; et un Supplément à cet ouvrage, intitulé Biographianæ, 2 vol. in-8.° Seward est mort dans ces dernières années.

I. SEWEL, (William) chirurgien Hollandois, morten 1720, a public un Dictionnaire anglois et hollandois, et une Histoire de l'origine et des progrès des Quakers.

II. SEWEL, (George) poëte Anglois, né à Windsor, mort en \$726, a donné quelques pièces de théàtre, entr'autres la tragédie de Walter Baleigh. On lui doit encore: 1° La Defense du théàtre anglois; 2° une Vie de Jean-Philippe.

SEXTUS-TARQUIN, Voyez

I. Lucrèce.

SEXTUS-POMPÉE, Voyez II. Pompée.

I. SEXTUS - EMPYRICUS , philosophe Pyrrhonien, sous l'empire d'Antonin le Débonnaire, étoit méde in de la secte des Empyriques. Les médecins de cette secte se méliant des raisonnemens si faux et si vagues de la plupart des autres docteurs, et ne voulant s'en rapporter qu'a l'expérience et aux observations, embrassoient avec plaisir la doctrine de Pyrrhon. On dit que Sextus - Empyricus avoit été l'un des précepteurs d'Antonin le Philosophe. Il nons reste de lui des Institutions Pyrrhoniennes, en trois livres, traduites en françois par Haart, 1725, in-12; et un grand ouvrage contre les Mathémuticiens, etc. La meilleure édition de Sextus-Empyricus, est celle de Fabricius, en grec et en latin, in-folio, Leipzig, 1718. Ses ouvrages offrent beaucoup d'idées singulières ; mais on y trouve des choses curieuses et intéressantes. Il rassemble tout ce qui peut favoriser le Pyrrhonisme, et il le fait valoir heureusement.

II. SEXTUS, né à Chéronée en Béetie, étoit peveu de Platarque. Il embrassa la philosophia Stoicienne, et devint précepteur des empereurs Lucius-Verus et Marc-Aurele. Ses écrits se sont perdus. — Un autre Sextus, philosophe de l'école de Pyrrhon, vivoit sous le règne d'Antonin, et on a conservé quelques-uns de ses opuscules.

SEYDA, régente du royaumé de Perse après la mort de som époux Magdeddulat, et mère de Rostan, gouverna ses états avecgloire, et les remit à son fils, qui la dépouilla aussitôt de toute autorité. Indignée de son ingratitude et des insultes du vizir Avicenne. Sey da se réfugia dans le château de Tabarek, dans le royaume de Lar, leva une armée, se mit à la tête, combattit son fils, le fit prisonnier et remonta sur le tròne. Dès-lors la Perse fut paisible au dedans et respectée au-dehors. Elle donnoit audience à ses ministres , cachée derrière un rideau ; mais elle paroissoit à visage découvert devant les ambassadeurs des grands princes. Elle mourut vers l'an 420 de l'hégire.

SEYDLITZ, (Fréderic-Guillaume, baron de ) né dans le pays de Clèves, en 1722, entra ant service du roi de Prusse, et devint l'un de ses généraux les pluscélèbres. Après s'être distingué. dans la guerre de Silésie, il eut de brillans succès dans celle de sept ans. Lors de la défaite des Prussiens à Kolin, le 18 juin 1757, il couvrit habilement leur retraite. et commanda ensuite la cavalerio à la bataille de Rosbach, où les François furent vaincus. Il repoussa courageusement les Russes à celle de Zorndorf, le 25 août, et mourut, comblé de gloire et d'honneur, en 1773. Fréderic lui a fait ériger une statue sur la place Guilboume à Berlin.

SEYMOUR, (Anne, Marguerite et Jeanne ) trois sœurs illustres, étoient filles d'Edouard Seymour, protecteur du royaume d'Angleterre sous le roi Edouard VI. et duc de Sommerset, etc. qui eut la tête tranchée le 24 janvier 1552, à cause de sa cruauté et de son despotisme, et nièces de Jeanne Seymour, épouse du roi Henri VIII, laquelle perdit la vie en la donnant au prince nommé depuis Edouard VI. La poésie fut un de leurs talens: elles enfantèrent 104 Distiques latins sur la mort de la reine de Navarre, Marguerite de Valois, sœur de François I. Ils furent traduits en françois, en grec, en italien, et imprimés à Paris, en 1551, in-8.°, sous le titre de Tombeau de Marguerite de Valois, Reine de Navarre. Il y en a quelquesuns d'heureux; mais, en général, ils sont très-foibles.

SEYSSEL, (Claude de) natif d'Aix en Savoie, on selon d'autres, de Seyssel, petite ville du Bugey, professa le droit à Turin avec un applaudissement universel. Son savoir et ses intrigues lui obtinrent les places de maître des requêtes et de conseiller de Louis XII, roi de France, l'évêché de Marseille en 1510, puis l'archevêché de Turin en 1517. Il publia un grand nombre d'ouvrages théologiques, juridiques, historiques, et différentes Traductions. Son Histoire de Louis XII, Père du Peuple, m-4.°, Paris, 1615, n'est qu'un panégyrique historique. Il déprime tous les héros anciens et modernes pour élever le sien. Il se permet sursout des critiques très-fortes des

actions de Louis XI. Il savoit apparemment que le contraste du monarque régnant, avec ses prédécesseurs, étoit le tableau le plus agréable qu'on pût présenter aux courtisans et au prince. L'envie de trouver des délauts aux souverains morts, lui fournit quelques anecdotes curieuses. On a encore de lui un Traité peu commun et singulier, intitulé: La Grande Monarchie de France. 1519, in-8.°, dans lequel il fait dépendre le roi du parlement. Ce prélat mourut la nuit du 31 mai au premier juin 1520, « dans un àge apparemment assez avancé. Il laissa une fille naturelle, nommé Agnès, à laquelle, movennant une dot de 5000 écus d'or, il avoit quelque temps auparavant pris soin de trouver un mari. Ouoiqu'il ne se tût pas beaucoup appliqué aux humanités et à l'éloquence, il écrit assez bien, et avec beaucoup de facilité. Il no paroît pas avoir été fort profond en théologie, comme il l'avous lui-même; mais il raisonne assez juste, suivant ses principes, et éclaircit les matières par des exemples familiers qui les rendent populaires. C'est le jugement que M. Dupin fait de ce prélat. Ses ouvrages de jurisprudence ont été estimés de son temps, et lui ont acquis la réputation d'habile jurisconsulte. Ceux qui l'ont regardé comme un homme habile dans la connoissance de la langue grecque, parce qu'il avoit publié des Traductions françoises d'auteurs Grecs, ont été des dupes. Ces Traductions ont été faites sur des versions latines, dont souvent il n'a pes pris le sens, et dont il a copié les fautes, en y ajoutant les siennes propres. La louange la plus véritable qu'ou S 2

puisse lui donner, est d'avoir été le premier qui ait commencé à écrire en notre langue avec quelque pureté. » C'est ce que dit Nucron dans le tome 24 de ses Mémoires.

L SI ONDRATI, (François) sénateur de Milan, et conseiller d'état de l'empereur Charles-Quint, naquit à Cremone en 1494. Ce prince l'envoya à Sienne, déchirée par des divisions intestines; il s'y conduisit avec tant de prudence, qu'on lui donna le nom de Pere de la Patrie. Il embrassa l'état ecclésiastique après la mort de son épouse. Le pape Paul III, instruit de son mérite, l'éleva à l'éyèché de Cremone, et à la pourpre romaine. Il mourut le 31 i ullet 1550, à 56 ans. On a de lui un poëme intitulé : L'Enlèvement d'Hélène, imprimé à Venise en 1559. Il laissa deux fils, Paul et Nicolas. Ce dernier, venu au monde par le moyen de l'opération césarienne, obtint la tiare sous le nom de Grégoire IV. Noyez cc mot.

II. SFONDRATI, (Paul-Emile) neveu de Grégoire XIV, né en 1561, mérita par ses vertus le chapeau de cardinal, et mourut à Rome le 14 février 1618, laissant des regrets aux pauvres et aux gens de bien.

HI. SFONDRATI, (Célestin) petit-neveu du précédent, entra dans l'Ordre des Bénédictins, professa les saints Canons dans l'université de Saltzbourg, et fut ensuite abbé de Saint-Gal. Son savoir et sa naissance lui procurèrent la pourpre romaine en 1695. Il mourut à Rome le 4 septembre 1696, âgé de 53 ans. Ce cardinal est fort connu par plusieurs ou-

vrages contraires aux maximes de l'Eglise Gallicane; tel est le Gallia vindicata, qu'il composa en 1687 contre les décisions de l'assemblée du Clergé de 1682, sur l'autorité du pape. En 1688, il en publia un autre contre les Franchises des quartiers des Ambassadeurs à Rome. C'étoit au sujet de l'ambassade du marquis de Lavardin. et de son différent avec le pape Innocent XI. Mais celui qui a fait le plus de bruit, est un ouposthume, intitulé Nodus Prædestinationis dissolulus, Rome, 1696, in-4.º On y trouve des opinions singulières sur la Grace, sur le péché Originel, et sur l'état des enfans morts avant le baptême. Le grand Bossuet et le cardinal de Nouilles écrivirent à Rome, pour y faire condamner cet ouvrage; mais le pape Clément XI. qui avoit eu pour maître le cardinal Sfondrati. ne voulut pas que son livre fut censuré.

I. SFORCE, (Jacques) surnommé le Grand, est la tige de l'illustre maison des Sforce qui a joué un si grand rôle en Italie dans le xve et dans le xvre siècles. Elle a en six ducs de Milan, et s'est alliée avec la plupart des sonverains de l'Europe. Jacques Sforce vit le jour le 28 mai 1369, à Cotignola, petite ville de la Romagne, entre Imola et Faënze. d'un laboureur, ou selon Commines, d'un cordonnier. Une compagnie de soldats ayant passé par Cotignola, il lui prit envie d'aller à la guerre. Je m'en vais, dit-il en lui-méme, darder ma hache contre cet arbre; et si elle entre assez avant pour y demeurer attachée, je me ferai soldat. La hache, dit l'abbé de Choisi, s'attacha à l'arbre

et il s'enrôla, et parce qu'il l'avoit dardée de toute sa force, il s'appela Sforce. Il passa par tous les degrés de la discipline militaire, parvint jusqu'à commander 7000 hommes. Le héros Italien combattit long-temps pour Jeanne II reine de Naples, sut fait connétable de ce royaume, gonfalonier de la Sainte-Eglise, et créé comte de Cotignola par le pape Jean XXIII, en dédommagement de 14000 ducats que l'Eglise de Rome lin devoit. Ses exploits devinrent de jour en jour plus éclatans. Il obligea Alphonse roi d'Aragon, de lever le siége de devant Naples, et reprit plusieurs places qui s'étoient révoltées dans l'Abruzze et le Labour. Mais, en poursuivant les ennemis, il se noya au passage de la rivière d'Aterno, aujourd'hui Pescara, le 3 janvier 1424, à 54 ans. Son vrai nom étoit Giacomuzzo ou Jacques Attendulo, qu'il changea en celui de Sforza. Les qualités héroïques qui le distinguèrent, ne l'empéchèrent pas de se livrer à l'amour. Il aima dans sa jeunesse une demoiselle nommée Lucia Trezana, qu'il maria après en avoir eu plusieurs enfans : entre autres François Sforce, dont il sera parlé dans l'article suivant; et Alexandre Sforce, seigneur de Pesaro. Il eut ensuite trois femmes: I. Antoinette Salembini, qui lui apporta plusieurs belles terres, et dont il eut Bosio Sponce, comte de Santa-Fior, gouverneur d'Orviette pour le pape Martin V, et bon guerrier, qui épousa une fille du pape Paul III, et fut la tige des comtes de Santa-Fior qui subsistent encore. II. Jacques épousa en secondes noces, Catherine Alopa, sœur de Rodolphe, grand camerlingue du royagme de

Naples; et en 3<sup>ea</sup>, Marie Marzàna, fille de Jacques duc de Sessa. Il eut de celle-ci Charles Sforce, général de l'Ordre des Augustins, et archevêque de Milan.

II. SFORCE, (François) due de Milan, et fils naturel du précédent, naquit le 25 juillet 1401. Elevé par son père dans le métier des armes, il n'avoit que 23 ans lorsqu'il défit; en 1424, les troupes de Braccio, qui lui disputoit le pessage d'Aterno. Son père s'étant malheureusement nové dans cette action, il succeda à tous ses biens. quoiqu'il fût illégitime. Il combattit avantageusement contre les Aragonois, contribua beaucoup à leur faire lever le siège de Naples, et à la victoire remportée le 6 juin -1425, près d'Aquila, sur les trons pes de Braccio, où ce géné al fut tué. Après la mort de la re ne Jeanne, arrivée en 1435; il s'a tacha à René, duc d'Anjou, qu'elle avoit fait son héritier. Malgré les malheurs de ce prince, Francois Sforce, aussi habile politique que grand général, sut se soutenir. Il se rendit maître de plusieurs places dans la Marche d'Ancone, d'où il fut chassé par le pape Eugène IV , qui le battit et l'excommunia. Sforce rétablit bientôt ses affaires par une victoire. La réputation de sa valeur étant au plus haut point, le pape, les Vénitiens et les Florentins, l'élarent pour leur général dans la guerre contre le duc de Milan. Il avoit déjà commandé l'armée des Vénitiens contre ce prince, et il en avoit épousé la fille. C'étoit Philippe-Marie Visconti. Ce duc étant mort en 1447, les Milanois appelèrent François Sforce, son gendre, pour être leur général

Digitized by Google

contre les Vénitiens. Mais après plusieurs belies actions en leur faveur, il tourna ses armes contre oux-mêmes, assiégea Milan, (Voy. Brunoro. ) et les força en 1450 à le recevoir pour duc, malgré les droits de Charles duc d'Urléans, fals de Valentine de Milan. Le roi Louis XI, qui n'aimoit pas le duc d'Orléans, transporta en 1464 à François Sforce, tous les droits que la France avoit sur Gênes, et lui donna Savone qu'il tenoit encore. Sforce avec cet appui, se rendit maître de Gênes. Ce vaillant capitaine mourut en 1466. avec la réputation d'un homme qui vendoit son sang à qui le payoit le plus cher, et qui n'étoit pas scrupuleusement esclave de sa parole. Il avoit épousé en secondes noces Blanche-Marie, fille natuzelle de Philippe-Marie duc de Milan. Il en eut : L. Galcas-Marie et Ludovic-Marie, ducs de Milan. ( Voyez les articles suivans. ) IL Philippe - Marie, comte de Pavie. III. Sforce-Marie, duc de Bari, qui épousa Léonore d'Aragon. IV. Ascagne-Marie, évêque de Pavie et de Cremone, et cardinal, pris par les troupes de Louis XII, et enfermé pendant quelque temps dans la tour de Bourges. C'étoit un homme artificieux qui trompa le cardinal d'Amboise, lorsque ce prélat François aspiroit à la papauté. V. Hippolyte mariée à Alphonse d'Aragon, duc de Calabre, puis roi de Naples. VI. Elisabeth mariée à Guillaume marquis de Montferrat. Il eut aussi plusieurs enfans naturels : entr'autres, Sforce, tige des comtes de Burgo-Novo ; et Jean - Murie , archevêque de Génes... Jean Simoneta a écrit l'Histoire de François Sforce, Milan, 1479, in - fol.:

c'est plutôt un modèle pour les guerriers, que pour les citoyens justes et équitables.

III. SFORCE, (Galéas-Marie) né le 14 janvier 1444, fut envoyé en France au secours de Louis XI. Il succéda à François Sforce son père dans le duché de Milan, en 1466; mais ses débauches et son extrême férocité le firent assassiner le 25 décembre 1476, dans une église, au milieu de la multitude assemblée. De son mariage avec Bonne, fille de Louis duc de Savoie, il eut Jean - Galeas-Marie, ( Voyez l'article qui suit): et Blunche-Marie : 2º femme de l'empereur Maximilien. Il eut aussi une fille naturelle, qui est l'objet de l'article V ci-après.

IV. SFORCE, ( Jean-Galeas-Marie ) his du précédent, fut laissé sous la tutelle de sa mère et du secrétaire d'état Cecus Simoneta. Mais Ludovic-Marie Sponce. son oncle, surnommé le More, obligea la duchesse de s'enfuir de Milan, et fit trancher la tête à Simoneta malgré son état de septuagénaire. S'étant emparé du gouvernement, il fit donner à son neven un poison lent, dont il mourut à Pavie en 1494, peu de après l'entrée iours du Charles VIII dans cette ville. Le crime de Ludovic le More ne demeura pas impuni. Louis de la Tremouille, l'un des généraux de *Louis XII*, se rendit maître de s**a** personne, il fut amené en France; et Louis XII( Voyez son article), le fit enfermer à Loches, où il mourut en 1510. Ce Ludovic étoit un làche et un traître, dit le P. Berthier. Quand il fut rentré dans Milan, après la première conquête du roi, il fit aux François une sorte de guerre digne d'un scelerat comme lui. On étoit alors dans l'année séculaire. Les pélerins qui alloient de France à Rome pour y gagner le jubilé, étoient mis à mort dans les hôtelleries par les ordres secrets de Ludovic, qui donnoit un ducat d'or de chaque tete qu'on lui apportoit. Ces cruautés furent vengées par d'autres cruautés; car les François portèrent le fer et le feu dans tous les lieux où leurs compatriotes avoient été égorgés. Jeun-Galcas-*Marie Sforce* avoit épousé *Isabelle* d'Aragon, fille d'Alphonse roi de Naples. Ses enfans furent : I. François Sforce, qui, pour être soustrait à la fureur de son grandoncle, fut envoyé en France par la duchesse sa mère auprès du roi Louis XII, et qui mourut abbé de Marmoutier en 1511. II. Bonne, mariée à Sigismond Pologne.

Ludovic-Marie SFORCE. leur grand-oncle, surnommé le More a cause de son teint basané, avoit épousé Béatrix d'Est, fille d'Hercule marquis de Ferrare. De ce mariage naquirent : I. Maximilien Sforce, qui fut rétabli duc de Milan par l'empereur Maximi*lien* en 1512; mais qui ne pouvant s'y soutenir, céda la ville de Milan au roi François I. Il vint en France avec une pension de 30 mille écus d'or, et mourut à Paris en 1530, généralement méprisé, à cause de la manière sordide dont il avoit passé ses dernières années. II. François Sforce, 3º du nom, qui fut aussi rétabli en 1529, par l'empereur Charles-Quint. Il mourut le 24 octobre #535, sans laisser de postérité. Après sa mort, Charles - Quint s'empara du duché de Milan, leguel a passé aux successeurs de

cet empereur. Ludovic - Marie Sforce eut aussi plusieurs enfans naturels, entr'autres, Jean-Paul, tige des marquis de Caravaggio, éteints en 1697.

SFORCE, (Ludovic-Marie) Voy. l'article précédent.

V. SFORCE, (Catherine) fille naturelle de Galeas-Marie Sforce. duc de Milan, assassiné en 1476, et femme de Jérôme Riario prince de Forli, est regardés comme une des héroïnes de son siècle. Les sujets de son mari s'étant révoltés, et ce prince ayant été assassiné par François Ursus, chef des rebelles, elle fut mise en prison avec ses enfans. La forteresse de Rimini tenoit encore pour elle. Comme cette place ne vouloit pas se rendre par son ordre, la princesse témoigna qu'il ctoit nécessaire qu'on lui permit d'y entrer, afin qu'elle pût engager le commandant à se soumettre aux vainqueurs. Sa demande lui fut aussitôt accordée. Mais à peine y fut-elle entrée, que se voyant en sûreté, elle commanda aux rebelles de mettre les armes bas, les menaçant des derniers supplices s'ils n'obéissoient. Les conjurés frustrés de leurs espérances, la menacèrent de leur côté de tuer ses enfans, qu'elle leur avoit laissés en otage. Mais elle leur répondit hardiment, en levant ses jupes, qu'il lui restoit encore de quoi en faire d'autres. Sur ces entrefaites, elle reçut un secours considérable, que lui envoyoit Ludovic-Marie Sforce, duc de Milan, son oncle, et elle recouvra peu après, par sa prudence et par son courage, la puissance souveraine. Pendant les guerres des François en Italie, elle se

montra toujours ferme, toujours courageuse, et se fit respecter même do ses ennemis. Elle se remaria à Jean de Médicis, père de Cosme dit le Grand. Le duc de Valentinois, bàtard du pape Alexandre VI, l'ayant assiégée dans Forli en 1500, elle s'y défendit vigoureusement, et ne céda enfin qu'à la force et à la dernière extrémité. On l'emmena prisonnière dans le château Saint-Ange, et peu après on la mit en liberté, mais sans lui restituer ses états, dont le duc de Valentinois fut investi, et qui, après la mort d'Alexandre VI, furent réunis au Saint-Siège. Cette héroine mournt quelque temps après, couronnée des mains de la Politique et de la Victoire. La postérité l'a placée au nombre de ces femmes illustres, qui sont au-dessus de leur sexe et de leur siècle.

## S'GRAVESANDE, Voyez GRAVESANDE.

SHADWELL, (Thomas) poète dramatique Anglois, mort en 1692, à 52 ans, d'un excès d'opium. On a de lui, outre ses Pièces dramatiques, une Traduction en vers des Satires de Juvéhal, et d'autres Poésies, qui plurent davantage à ce qu'on appelle le petit public, qu'aux gens de goût. Dans le temps de la révo-lution, il fut fait poète lauréat et historiographe du roi Guillaume, à la place du célèbre Dryden. Il étoit peu propre à cet émploi : car on le peignit dans son oraison funèbre comme un homme droit et intègre, qui aimoit sincérement la vérité. Voltaire paroît très-peu favorable à ses talens dans sa xixe Lettre Philosophique. « Je ne sais, ditil, comment le sage et ingénieux M. de Muralt, dont nous avons les Lettres sur les Anglois et sur les François, s'est borné, en parlant de la comédie, à critiquer un comique nommé Shadwell. Cet auteur étoit assez méprisé de son temps; il n'étoit point le poête des honnêtes gens. Ses pièces, goûtées pendant quelques représentations par le peuple, étoient dédaignées par tous les gens de bon goût, et ressembloient à tant de pièces que j'ai vues en France attirer la foule et révolter les lecteurs, dont on a pu dire:

## Tout Paris les condamne, et tous

Ses principales Pièces sont : I. Les Amans chagrins ou les Impertinent, Londres, 1668. C'est une imitation des Facheux do Molière, mais inférieure à son modèle, quoique le modeste auteur prétende l'avoir surpassé dans ce qu'il a pris de lui. Il Les Capricicux, comédie dont le but est de critiquer quelques vices et quelques défauts du siècle. III. La Bergere Royale, Londres, 1669, in-4.° IV. Le Virtuoso, comèdie, Londres, 1676, in -4.° V. Psyché, tragédie, à Londres, 1675, in-4.° VI. Le Libertin , tragédie ; c'est le même sujet que la Statue du festin de Pierre. VII. Les Eaux d'Epsom, comédie que Saint - Evremond trouvoit divertissante. Elle fut imprimée à Londres en 1676, in-4. VIII. Timon le Misantrope, comédie, à Londres, 1678, in-4.0 IX. Le Miséruble , comédie ; c'est une mauvaise imitation de l'Avare de Molière. X. La véritable Veuve, comédie, Londres, 1679 , in-4.º XI. Les Sorciers de Lancastre Londres 1682;

11-4. XII. La Remme Capitaine. XIII. Le Gentilhomme d'Alsace; Londres, 1688, in-4.

I. SHAFTESBURY, (Antoine Ashley Cooper, comte de ) né en 1721, d'une famille distinguée, devint chancelier d'Angleterre sous Charles II, qui le créa comte de Shaftesbury en 1672. Pendant son ministère, il ne fit que des decrets modérés et équitables. Son ambition lui sit former en 1680, evec le duc de Monmouth, le lord Russel, et quelques autres seigneurs, le projet d'un soulévement. Cette conspiration n'éclata cependant qu'en 1682. Alors le chancelier doutant du succès: et craignant une fin funeste, se retira en Hollande où il mourut bientôt, le 22 janvier 1683. Voici le portrait que l'abbé Raynal a tracé de ce ministre dans son Histoire du Parlement d'An: gleterre. « La nature lui avoit donné un esprit vaste : le travail lui procura des connoissances profondes. L'ambition le fit aspirer aux grandes intrigués : l'habileté l'y placa; le bonheur l'y fit réussir. Il fut ami sincère, rival dangereux, ennemi implacable, voisin inquiet, maître généreux. Le talent de la parole commença sa réputation : une éloquence forte, véhémente, plaisante mais à propos, lui avoit érigé une espèce de trône dans le parlement; il y régnoit. Inutilement délibéroit-on, il ramenoit tout à lui par la conviction, par le sentiment, ou par la crainte du ridicule. De cet avantage naissoit la facilité qu'il trouvoit à former des cabales et des factions. Une détermination forte a tout oser, justifioit l'air de confiance qu'il affectoit souverainement avec ses com-

plices. Il ne fit jamais de crime inutile; mais il hasarda toujours sans remords, tous ceux qu'il crut nécessaires à ses vengeances; à sa réputation, à ses intérêts. C'est peut-être le premier homme qui sans inconstance, ait changé cinq à six fois de parti. Il contoit avec complaisance les raisons de ses variations et on ne pouvoit s'empecher d'en admirer le temps : la manière et les circonstances. Une connoissance parfaite des talens ; de l'humeur, des vues de tous ceux qui avoient quelque part aux affaires de sa nation , montroit à ses yeux l'avenir d'une manière qui tenoit beaucoup plus de la certitude que de la conjecture. Ses lumières n'étoient sures qu'en politique ; il donnoit dans des erreurs capitales sur tout le reste. Il portoit l'athéisme dans la Religion : la confusion du bien et du mal dans la Morale, le Pyrrhonisme dans l'Histoire, l'Astrologle dans la Physique. Il seroit possible de tracer deux portraits de cet homme singulier, tous deux beanx, tous deux ressembians, tous deux opposés. »

II. SHAFTESBURY, (Antoine Ashley Cooper, comte de ) petit-fils du précédent, vit le jour à Londres en 1671. Il fut élevs d'une manière digne de sa naissance. Après avoir brillé dans ses etudes, il voyagea dans les principales cours de l'Europe, étudiant par-tout les hommes, observant le physique et le moral. et s'attachant sur-tout à celui-ci. De retour en Angleterre, il fit éclater son éloquence et sa fermeté dans le parlement, et prit des leçons du célèbre Locke. II passa en Hollande en 1698, et y rechercha Bayle, le Clerc, et le

autres philosophes qui pensoient comme lui. Le roi Guillaume lui offrit une place de secrétaire d'état, qu'il refusa. La reine Anne moins sensible à son mérite, le priva de la vice-amiranté de Dorset, qui étoit dans sa famille depuis trois générations. Cet illustre philosophe mourut à Naples le 4 février 1713. Il s'y étoit rendu pour changer d'air. On l'a peint comme un sage qui aimoit surtout à vivre avec ses amis et ses livres, et qui faisoit un bon choix des uns et des autres, ne frondant la cour, ni ne recherchant ses faveurs : sachant modérer son am. bition, et n'ayant que celle de faire du bien. Son cœur étoit généreux, autant que son esprit étoit éclairé. Bayle ressentit les effets de sa libéralité. On l'a accusé d'avoir porté trop loin la liberté de penser. On a de lui plusieurs ouvrages qui décèlent un génie profond et le talent d'un habile observateur. Les principaux sont: I. Les Mœurs ou Caractères, Londres, 1732, 3 vol. in-8.°; et traduits en françois, 1771, 3 vol. in-8.º Il y a dans ce livre des choses bien vues et fortement pensées. Mais ses réflexions sont quelquefois trop hardies, et quelquefois dangereuses. Il prétend que le mal de chaque individu compose le bien général, et qu'ainsi, à proprement parler, il n'y a point de mal. Ce système a été développé depuis avec beaucoup de force et d'élégance. II. Essai sur l'usage de la raillerie et de L'enjouement dans les Conversations qui roulent sur les matières les plus importantes, traduit en françois, à la Haye, 1707, in-8.º III. Une Lettre sur l'Enthousiasme, traduite en françois par Sanson, à la Haye, 1708, in-8.º

Le célebre Locke, qui avoit beaucoup connu Shaftesbury, cite plusieurs traits qui prouvent son extrême pénétration. Nous n'en rapporterons qu'un seul Ayant dine avec le comte de Southamp. ton, chez le chancelier Hyde, il dit au comte en sortant : Mademoiselle Hyde, que nous venons de voir, est certainement mariée avec un Prince du Sang. M. de Southampton, qui étoit ami du chancelier , traita cela de chimère , et lui demanda d'où pouvoit venir cette étrange pensée? Assurezvous, répliqua le comte de Shap-TESBURY, que la chose est ainsi: un secret respect qu'on tachoit de supprimer, paroissoit si visiblement duns les regards, la voix et les manières de sa mère, qui prenoit soin de la servir et de lui offrir de chaque mets, qu'il est impossible que cela ne soit comme je le dis. Le temps fit voir que la conjecture étoit très - vraie. Le duc d'Yorck avoua, peu de jours après, publiquement son mariage avec cette demoiselle. Shaftesbury ne demandoit d'un homme, quel qu'il fût, pour le connoître, que de parler. Qu'il parle comme il voudra, disoit-il, pourvu qu'il parle, cela suffit... Il pensoit que la sagesse réside dans le cœur et non dans la tête, et que ce n'est pas du défaut de connoissance. mais de la corruption du cœur, que viennent l'extravagance des actions des hommes, et le vice de leur conduite. Il disoit, « qu'il y a dans chaque personne deux hommes, l'un Sage, l'autre Fou, et qu'il faut leur accorder la liberté de suivre leur caractère ou leur penchant , chacun à son tour, du moins si l'on veut connoître à le iond. \*

SHAKESPEAR, qui se prononce CHAKSPIR (Guillanme) célèbre poëte Anglois, naquit à Stratford dans le comté de Warwick, en avril 1564, d'un père qui quoique gentilhomme, étoit marchand de laine. Après avoir recu une éducation assez commune dans sa patrie, son père le retira des écoles publiques pour l'appliquer à son négoce. On prétend que notre poête s'associa dans sa jeunesse avec d'autres jeunes gens, pour dérober les bétes fauves d'un seigneur de Stratford. C'est la tradition de cette aventure vraie ou fausse, qui a fait imaginer la ridicule fable que Shakespear avoit embrassé le métier de voleur. Il se maria à l'âge de 16 ans, avec la fille d'un riche paysan. Après avoir dissipé son bien et celui de sa femme, il ne trouva d'autre ressource que celle de se faire comédien; mais se sentant un génie fort au-dessus de son état, il composa des Tragédies, dont le brillant succès fit sa fortune et celle de ses camarades. Le trait qui fait le plus d'honneur à la mémoire de Shakespear, est la manière dont commença son amitié pour Ben-Johson, poëte tragique. Celui-ci étoit jeune et ignoré. Il avoit présenté une pièce aux comédiens, auxquels il faisoit respectueusement sa cour pour les engager à la jouer. La troupe orgueilleuse excédée de sa présence, alloit le renvoyer. Shakespear demanda à voir la pièce. Il en fut si content, et la vanta à tant de personnes, que non-seulement elle fut représentée, mais -applaudie. C'est ainsi que Molière encouragea l'illustre Raçine, lorsqu'il donna au public ses Frères ennemis. A l'égard des talens du comédien , ils n'étoient pas à

beaucoup près, aussi grands dans Shakespear, que ceux du poëte. Le rôle où il brilloit le plus, étoit celui de Spectre. Dans l'Aristophane François, comme dans le Sophocle Anglois, l'auteur affectoit l'acteur : Moliere ne réussissoit que dans certains personnages, tels que ceux de Mascarille, de Sganarelle, etc. Shakespeur quitta le théatre vers l'année 16102 H se retira à Stratford, où il vécut encore quelque temps, estimé des grands et jouissant d'une fortune considérable pour un poête. Il la devoit à ses ouvrages, et aux libéralités de la reine Elisabeth du roi Jacques I, et de plusieurs seigneurs Anglois. Un milord lui envoya un jour mille livres sterlings (environ mille louis). Ce trait de générosité passeroit pour une fable dans tout autre pays qu'en Angleterre, où l'on récompense solidement le mérite, que chez d'autres nations on ne fait qu'estimer. Shakespear dans sa retraite. s'occupa à faire du bien. On cite de lui un trait qui caractérise son désintéressement et la sensibilité de son cœur. Etant allé voir, après une très - longue absence, une dame qu'il connoissoit, il la trouva en deuil de son mari. ruinée par la perte d'un grand procès, sans appui, sans ressources, et chargée de l'entretien de trois filles. Emu de ce spectacle, il embrasse la mère et les filles, et sort sans rien dire. Il reparoît bientôt, et les force d'accepter une somme considérable. qu'il venoit d'emprunter d'un ami. Mais trouvant ce secours trop léger pour tant de besoins, il s'afflige, et s'écrie en versant des larmes : Cest à présent, pour la première fois, que je voudrois être riche! Il mourut en 1616;

dans la 52<sup>e</sup> année de son âge. La nature avoit rassemblé dans la tete de ce poëte, ce qu'on peut imagines de plus grand, avec ce que la grossièreté sans esprit peut avoir de plus bas. Il avoit un génie plein de force et de fécondité. de naturel et de sublime ( dit *Vol*taire), sans la moindre étincelle de bon goût, et sans aucune connoissance des règles : aussi le même écrivain l'appelle-t-il le saint Christophe des Tragiques. Ses pièces sont des monstruosités admirables, où parmi des irrégularités grossières et des absurdités barbares, on trouve des scènes supérieurement rendues, des morceaux pleins d'ame et de vie, des pensées grandes, des sentimens nobles et des situations touchantes.

Cet Anglois, sans connoître l'art Des grands auteurs de la Grice et &c Rome,

D'un gothique pineeau, sans graces et sans fard,

A cependant su geindre l'homme.

Celles de ses Pièces qu'on estime le plus , sont : Othello ; les Femmes de Windsor; Humlet; Mucbeth; Jules-César ; Henri IV ; et la mort de Richard III. Ducis a transporté avec succès sur la scène françoise plusieurs de ses pièces. La Place en a traduit dans son Thédtre Anglois, qu'il commença de publier en 1745. Le Tourneur en a donné une autre Traduction complète, 1782, 12 vol. in-4.0, et 20 vol. in-8.º; l'une des meilleures editions des Œuvres du Sophocle Anglois, est celle que Louis Théobald a donnée en 1740, qui a été réimprimée en 1752, 8 vol. in-8.º L'édition de Glasgow, 1766, 8 vol. 🛂-12, est une des plus belies, et

sur-tout celle de Johnson de 1773, réimprimée en 1793, 10 vol in-8.º On estime aussi les Corrections et les Notes critiques faites sur ce poëte par le savant Guillaume Warburton. On trouve dans les dernières éditions de Shakespear, outre ses Tragédies, des Comédies et des Poésies mêlées. Les unes et les autres offrent des traits de génie, mais sans bienséance et sans régularité.

N'importé, il règné, at son pouple l'adore; Après mille uns il doit régner en-

Tant le sublime a de éroits sur non ceurs :

On a érigé en 1742, dans l'abbayè de Westminster, un superbe monument à la mémoire de cecréateur du théâtre anglois.

I. SHARP, (M. M. "Ecossois, ont été des centendires remarquables. Tous deux étoient nés le 1 e avril 1693; ils fitrent mariés le 1 e avril 1693; trois enfans qui naquirent de leur tinion, virent le jour le 1 e avril. Ces deux époux moutrurent le même jour à Dublin en 1784, âges de 111 ans. C'est de leur fille aînée; mariée le 1 e avril 4 que naquit, le 1 e avril de de l'année suivante, le général Montgoméry, qui s'est distingué dais la guerre des États - Units d'Amérique contre l'Angleterre.

II. SHARP, (Jean) l'un des meilleurs prédicateurs que l'Angleterre ait produits; né à Bradfordt, mourut en 1713, dans sa 69° année. Il devint doyen de Norwick, occupa plusietirs autres places importantes, et fut placesur le siège d'Yorck, qu'il occupa dignement pendant 22 ans. On a de lui 7 vol. de Sermons estimés.

SHARROCK, (Robert) Anglois, mort en 1684, devint archidiacre de Winchester, et fut tout-à-la-fois savant jurisconsulte, bon théologien et naturaliste renommé. On distingue parmi ses ouvrages un Traité sur la propagation des plantes.

I. SHAW, (Thomas) médecin Anglois, de la société royale de Londres, professeur en langue grecque et principal du collège d'Edmond à Oxford, ou il mourut en 1751, est connu par ses Voyages en divers lieux de la Barbarie et du Levant. Ces Voyages ont été tiaduits en françois, la Haye, 1743, 2 vol. in-4°; et ils méritoient cet honneur par leur exactitude.

II. SHAW, (Pierre) premier médecin du roid'Angleterre, dont on a : I. Un ouvrage sur l'Histoire et la cure des Maladies, Londres, 1738, 2 vol. in-8.°, en anglois, écrit avec simplicité et sans prétention. II. Leçons de Chimie, propres à perfectionner la physique, le commerce et les arts, Londres, 1734, en anglois; et en françois, Paris, 1759, in - 4.°, avec des Notes du traducteur. Il fut l'éditeur des Œuvres philososophiques de Bacon, et mourut en 1663.

III. SHAW, (Cuthbert) poëte Anglois, étoit fils d'un simple cordonnier, et méritoit par le génie de ses productions, de sortir de la misère où il vécut. Il est mort en 1771.—Un Théologien du même nom, mort en 1696, a publié un Traité de morale et de controverse, sous le titre d'Emmanuel.

SHEBBEAR, (Jean) médecin Anglois, né à Bidefort en 1709, mort en 1788, s'attacha à la maison de Stuart, et vint à Paris, où l'Académie des Sciences le reçut au nombre de ses membres. Le meilleur de ses ouvrages a pour titre, Lettres sur la nation angloise.

SHEFFIELD, (Jean) duc de Buckingham, ministre d'état du roi d'Angleterre', naquit vers 1646. Il servit sur mer contre les Hollandois, et fit ensuite une campagne en France sous Turenne. Il fut un des courtisans les plus aimables de la cour de Charles II, et il porta ce prince à permettre la liberté de conscience. La réputation de sa valeur lui fit donner le commandement de la flotte que les Anglois envoyèrent contre Tanger. Le roi Guillaume et la reine Marie l'honorèrent de leur confiance. Il refusa la place de grand chancelier d'Angleterre, sous le règne de la reine Anne. Sa seule ambition étoit de cultiver dans un doux repos et dans le sein des plaisirs. l'amitié et la littérature. On a de lui des Essais sur la Poésie et sur la Satire, et plus urs autres ouvrages en vers et en prose, imprimés en 2 vol. in-4.0, Londres, 1724, qui sont très-estimés des Anglois. Ses Essais sur la Poésie ont été traduits en françois par Trochereau, et fant honneut à son génie et à ses talens. Il donne, dans cet Ouvrage, des préceptes sur chaque genre, qu'il embellit de traits ingénieux, de réflexions fines et de comparaisons brillantes. On distingue dans ses Œuvres la Comédie intitulée : Rehearsal ou la Répétition, jouée à Londres en 1671. Il y tourne en dérision les poëtes tragiques de son temps, et en particulier Dryden, qui no

manqua pas de le lui rendre; le satirique s'y cache sous le nom de Baye ou Laurier, par allusion à la qualité de Poète Lauréat ou Poète de la Cour, qu'avoit Dryden. Cet illustre écrivain mourat le 4 février 1721, à 75 ans.

SHEHSA, Voy. SESSA.

SHELDON, (Gilbert) archevêque de Cantorbery, naquit dans Staffordshire en 1598, et mourat à Lambeth en 1677, âgé de So ans. Il est le fondateur de ce fameux Théàtre d'Oxford d'où nous sont venus de si belles éditions. pour lequel il fit des dépenses très-considérables, et dont l'entretien coûte 2000 livres sterlings de rente, qu'il légua à l'université dans cette vue. Quoiqu'il ne regardat la Religion que comme un Mystere d'Etat, il étoit fort honnete homme et très-charitable. On dit qu'il employa plus de 37000 l. sterlings en œuvres de plété.

SHENSTONE, (Guillaume) poëte Anglois, né en novembre 1714, mort le 11 février 1763, passa une vie douce au milieu des plaisirs tranquilles de la campagne, et les a célébrés dans ses chants. Il a laissé divers ouvrages en vers et en prose, recueillis en 3 vol. in-8.º Les Elégies et les Ballades qui forment le 1<sup>er</sup> vol. ont de la grace et de l'intérêt; mais on estime sur-tout son petil poëme de la Maîtresse d'Ecole.

SHEPCEVE, (Jean) poete Anglois, mort en 1542, se fit un nom non-seulement par ses Poéstes, mais encore par ses ouyrages d'érudition. Il fut professeur de grec et d'hébreu dans l'université d'Oxford. SHERARD, antiquaire Anglois, voyagea dans la Grèce et dans l'Asie mineure. Il trouva dans la Troade, au lieu où étoit située l'ancienne ville de Sigée, l'inscription Sigéenne qui est célèbre parmi les chronologistes. Elle appartenoit à une statue d'Hermes sans tête. Sherard est mort à la fin du xvue si ècle.

SHERBURN, ( Edouard ) commissaire-général de l'artillerie angloise, naquit à Londres en 1616, et resta fidelle à Charles I. On lui doit un Recueil de poésies, et la traduction en anglois des Tragédies de Sénèque et du poême de Manilius sur l'astronomie.

SHERBURNE, ( mylord ) après avoir voyagé long-temps dans toutes les cours de l'Europe. se retira dans ses terres en Irlande. où il s'appliqua à décrire en plus de 300 cartes manuscrites , jusqu'aux héritages un peu remarquables de cette contrée. Ce Recueil intéressant forme 3 vol. in fol. Son fils passant de Dublin à Londres sur le vaisseau l'Unité, fut pris par des armateurs François: et sa *Topographie d'Irlande,* envoyée à Paris, est en ce moment l'une des richesses de la Bibliothèque nationale.

SHERIDAN, (Thomas) fils d'un ministre Irlandois, intime ami de Swift, se fit acteur en 1743, et joua avec succès sur les théatres de Dublin et de Londres, sur-tout le rôle de Caton dans la tragédie de ce nom. Après avoir représenté les pièces des autres, il en fit lui-même, et sa comédie de la Découverte, jouée en 1763, ent beaucoup de succès. On lui doit encore une Vie de Swift, et un Dictionnaire anglois. Il est mort en 1788. — Son épouse,

Françoise Shéridan, morte à Blois en 1767, comme elle venoit rétablir sa santé en France, a écrit des Homans qui ont de l'esprit et de l'intérêt. Ils sont intitulés: Nourjahah, et Sidney Bidulphe. — Son fils ne se distingue pas moins par ses Pièces dramatiques que par ses Discours au parlement d'Angleterre.

I. SHERLOCK, (Guillaume) théologien Anglois, né en 1641, mort en 1707, eut plusieurs places considérables dans le clergé, et devint doyen de St-Paul de Londres. On a de lui plusieurs Ouvrages de morale et de métaphysique, parmi lesquels on distingue, le Traité de la Mort et du Jugement dernier, et celui de l'Immortalité de l'Ame et de la Vie éternelle. Ils ont été traduits en françois, le 1er par Mazel en 1696, in-8.0; le 2e en 1708, in-8. Les autres Ouvrages du même auteur respirent, comme ceux-ci, une piété solide et une saine morale.

II. SHERLOCK, (Thomas) prélat Anglois, mort vers 1749, âgé d'environ 78 ans, étoit fils aîné du précédent. Après avoir pris ses degrés de théologie, il fut successivement doyen de Chichester, maitre du Temple, et enfin évêque de Bangor, de Salisbury et de Londres. Les livres scandaleux que l'incrédulité produisit de son temps contre la religion en Angleterre, attirèrent son attention. Il réfuta solidement les  $m{Dis}$ cours impies sur les fondemens et les preuves de la Religion Chrétienne, dans six Sermons pleins de lumière, qu'il prêcha au Temple lorsqu'il en étoit le maître. Abraham le Moine le traduisit en françois sous ce titre : De Eusago et des fins de la Prophétie, Amsterdam, 1729, in-8. Le traducteur y a joint trois Dissertations savantes du même auteur. Sherlock ayant triomphé de l'auteur des Discours, attaqua Wolston. Il vengea contre lui la vérité du fait de la Résurrection de J. C., dans un excellent Traité, intitulé: les Témoins de la Résurrection de J. C. examinés selon les règles du Barreau. Le Moine a aussi traduit, in-12. cet Ouvrage, qui a été réimprimé plusieurs fois, ainsi que le précédent, tant en anglois qu'en françois. Cet honneur lui étoit bien dù, pour la justesse et la profondeur qui y règnent. On a encorde Sherlock des Sermons, traduits en françois en 2 vol. in-8.º

SHERWIN, (Jean-Keyse) célèbre graveur Anglois, mort en 1790, étoit un simple bûcheron. Etant entré par hasard dans une salle où la famille de M. Milford dessinoit, on lui mit un portecrayon à la main, et on s'amusa à le prier de copier un dessin difficile. Le bûcheron l'exécuta avec une telle précision, que la famille étonnée crut devoir encourager son talent et l'envoyer à Londres, où il devint le plus célèbre élève de Bartolozzi. Ses dessins sont très-recherchés.

I. SHIRLEY, (Antoine) né à Wiston dans le comté de Sussex, l'an 1565, montra de bonne heure beaucoup de sagacité et d'intelligence pour les affaires. La reine Elisabeth l'envoya en Amérique et ensuite en Italie. L'objet de cette dernière mission étoit de secourir les Ferrarois, soulevés contre le pape. Mais ayant appris en chemin qu'ils avoient fait leur paix, il passa en Perse avec des fondeurs de canons. Schah-Abbas.

à qui ces ouvriers manquoient, l'accueillit très favorablement. Il l'envoya en 1599, avec un Persan, en ambassade vers les princes Chrétiens d'Europe, pour les engager d'armer contre les Turcs, tandis qu'il les attaqueroit luimème d'un autre côté. Shirley se fixa à la cour d'Espagne, et ne retourna plus en Perse. Il y vivoit encore en 1631. La Relation de ses Voyages se trouve dans le Recueil de Purchass, Londres, 1625 et 1626, 5 vol. en anglois.

II. SHIRLEY , (Thomas) frère aîné du précédent, le suivit en Perse, où il plut à Schah-Abbas. Ce prince lui sit épouser une belle Circassienne de son sérail, parente de la reine. Il l'envoya aussi en ambassade dans les diverses cours d'Europe: mais en Angleterre il eut le désagrément d'y voir un nouvel ambassadeur Persan le traiter d'imposteur. Jacques I ne sachant quel étoit le véritable envoyé de Perse les renvova tous les deux sur une flotte de six vaisseaux avec Dodmer Cotton, auguel il donna la qualité d'ambassadeur. Le Persan s'empoisonna sur les côtes de Surate: mais Shirley n'ayant pu obtenir une satisfaction authentique, mourut de chagrin, le 23 juillet 1627, à 63 ans. Sa veuve revint en Europe et alla se fixer à Rome.

SHIRLY, (Jacques) naquit à Londres en 1594, et mourut en 1666, de l'effroi que lui causa l'incendie de cette ville. La même peur tua sa femme. Après avoir fait ses études à Oxford, il embrassa la religion catholique, et s'appliqua ensuite à composer des Pièces de Théatre. La plupart eurent une approbation univer-

selle; mais ce suffrage ne fuf qu'éphémère, et on n'en représente aucune aujourd'hui. On a de lui des *Poésies*, Londres, 1646, in-8.º

SHORE, (Jeanne) Angloise célèbre par sa beauté, épousa un orfévre, et devint maîtresse d'Edouard IV. Après la mort de ce monarque, elle fut poursuivie comme sorcière, et condamnée à une pénitence publique et à la perte de tous ses biens. Elle mourut dans la détresse, au milieu du xvi° siècle.

SHOVEL, (Cloudesly) amiral Anglois, commença sa carrière par être simple mousse, et servit, 1674 , sous Narborough chargé de brûler les vaisseaux de Tripoli. Shovel montra tant d'intrépidité dans cette expédition. qu'il fut fait capitaine de yaisseau. Il se distingua de nouveau à la Baie de Bantry, à la bataille navale de la Hogue et à la prise de Malaga, en 1704. Nommé chevalier et amiral, il commanda la flotte qui prit Barcelone; mais en revenant vainqueur, il fut assailli d'une tempête furieuse dans la Méditerranée, et son vaisseau fut fracassé contre les rochers de la Sicile , dans la nuit du 21 octobre 1705. Son corps, retrouvé le lendemain sur le rivage, fut transporté en Angleterre, et inhumé avec pompe dans l'abbaye de Westminster.

SHUCKFORD, (Samnel) curé de Shelthon dans la province de Norfolck, puis chanoine de Cantorberi, et chapelain ordinaire du roi d'Angleterre, consacra sa vie à l'étude. Ses mœurs étoient celles d'un savant que le commerce du grand monde n'a pas corrompu.

On a de lui : I. Une Histoire du Monde sacré et profane, 3 vol. in-12, pour servir d'introduction à celle de Prideaux. Ce livre, dont le 1er volume parut en 1728, a été traduit en françois, et ne va que jusqu'à la mort de Josué. Il est écrit pesamment, mais avec beaucoup d'érudition. La mort de l'auteur, arrivée en 1754, l'empecha de pousser son Histoire jusqu'à l'an 747 avant J. C., temps auquel Prideaux a commencé la sienne. II. Un Ouvrage imprimé en 1753, qui n'a pas encore été traduit en françois, et qui est intitulé : La Création et la Chute de l'Homme, pour servir de supplément à la Préface de son Histoire du Monde. Il y a dans ce livre des choses singulières.

SIAGRIUS, (Afranius) né à Lyon, dans le 4e siècle, fut grand magistrat, bon politique, et poëte médiocre. Il étoit préfet du prétoire en 381, comme le prouve le code Théodosien, qui lui est adressé, et il devint ensuite consul. Le poëte Ausone l'avoit choisi pour son patron. Singrius mourut à Lyon, et fut enterré dans l'ancienne église des Machabées, où l'on vit long-temps son tombeau. Son neveu Siagrius adoucit les mœurs de Gondebaud, roi des Bourguignons, et par ses conseils chercha à policer ses peuples.

SIBA, serviteur de Saül, que David chargea de prendre soin de Miphiboseth, fils de Jonathas. Siba fut exact à rendre ses bons offices à son maître pendant 14 ans; mais lorsque IDavid fut obligé de sortir de Jérusalem pour échapper à Absalon, le perfide économe profita de cette conjoncture pour s'emparer des biens

Tome XI.

de Miphiboteth. Voyez ce mot; no 11.

SIBBALD, (Robert) historien Ecossois, né en 1643, voyagea en Italie et en France, et s'occupa beaucoup à son retour, de faire établir un collège de médecine et un jardin de botanique dans sa patrie. On lui doit une Histoire naturelle de l'Ecosse, et une autre du comté de Fife dans la meme contrée.

SIBELIUS, (Gaspard) théologien Hollandois au xviie siècle,
né à Deventer, est auteur d'une
Commentaire sur le Cantique des
Cantiques, et de plusieurs autres
Ouvrages imprimés en 5 volumes
in-folio, plus savans que méthodiques:

SIEER, (Urbain-Godefroy) professeur des antiquités ecclésiastiques à Leipsig, né à Schandau près de l'Elbe, en 1669, mourut en 1742. Il est auteur de plusieurs savans Ouvrages en latin. Les principaux sont, une Dissertation sur les tourmens qu'on faisoit souffrir aux anciens Marty et yrs; une autre sur l'Usage des Fleurs dans les Eglises.

SIBERUS, (Adam) poëte latin, hé à Chemnitz en Misnie, mort en 1583, àgé de 68 ans, a composé des Hymnes, des Epigrammes, et d'autres poésies, imprimées en 2 vol. et dans les Deliciæ Poëtarum Germanorum. Ses vers sont languissans; mais il y a de l'élégance et de la douceur.

SIBILET, (Thomas) Parisien, se fit recevoir avocat au parlement de Paris; mais il s'appliqua plus a la poésie françoise, qu'à la plaidoirie. C'étoit un homme de bien, habile dans les langues sayantes, et dans la plupart des langues de l'Europe. Il mourut l'an 1589, à l'àge de 77 ans, peu de temps après être sorti de prison, où il avoit été enfermé avec l'Etoile pendant les troubles de la Ligue. On a de lui: I. L'Art Poétique François, Paris, 1548 et 1555, in-12. Il y fait l'énumération des poëtes de son temps qui avoient acquis le plus de réputation. II. Iphigénie, traduite d'Euripide, ibid. 1549, recherchée pour la variété des mesures dans les vers; et d'autres ouvrages.

SIBILOT, étoit un fou de la cour de Henri III, roi de France. Il remplit ce méchant emploi avec tant de distinction, que fou et Sibilot signifièrent long-temps la même chose. En voici un exemple, tiré de l'épigramme composée par le célèbre d'Aubigné, sur M. de Candale, qui avoit embrassé la Religion prétendue Réformée pour plaire à la duchesae de Rohan, laquelle étoit de cette religion, et dont il étoit extrêmement amoureux.

Hé quoi donc, petit Sibilot,
Pour l'amour de Dame Lisette,
Vous yous êtes fait Huguenet,
A ce que nous dit la Gazette?
Sans outr Anciens, ni Pasteure,
Vous yous êtes donc fait des nôtres?
Vraiment nous en verrons bien d'autres,

Puisque les yeun sont nos Docteurs.

SIBNAND-LUBBERT, Voy.

SIBRECHTS, (Jean) peintre célèbre, né à Anvers en 1625, fut un habile paysagiste et excella à représenter les troupeaux.

SIBTHORPE, (Jean) célèbre botaniste Anglois, mort en 1796, fut membre de la société royale, et fit deux fois le voyage du Levant, pour y recueillir des plantes curieuses, qu'il a léguées à l'université d'Öxford. On lui doit la Flore de cette contrée.

L SIBYLLE, femme de Robert, duc de Normandie, donna une preuve rare d'amour conjugal. Ce dernier ayant été blessé par une flèche empoisonnée, les médecins annoncèrent que sa mort étoit certaine, si quelqu'un ne suçoit promptement la blessure et ne s'exposoit à périr pour lui. Sib, lle profita du sommeil de son époux pour sucer la plaie, et mourut victime de son dévouement.

II. SIBYLLE , marquise de Montferrat et reine de Jérusalem en 1186, sœur de Baudoin IV. épousa Gui de Lusignan. Les ennemis de ce dernier lui demandèrent de rompre son hymen. Sibylle feignit d'y consentir et renvoys Gui. Quelque temps après, elle fit jurer aux chevaliers du Temple qu'ils se soumettroient à celui qu'elle prendroit pour époux. Ils en prétèrent le serment : alors Sibylle déclara que Gui avoit toute sa tendresse, qu'elle le reconnoissoit pour son mari, et elle le fit couronner roi.

SICARD, (Claude) jésuite, né à Aubagne près de Marseille, en 1677, enseigna les humanités et la rhétorique dans sa Société. Ses supérieurs l'envoyèrent en mission en Syrie, et de là en Egypte. Il mourut au Caire, le 12 avril 1726, avec la réputation d'un voyageur exact et d'un observateur intelligent. On a de lui une Dissertation sur le passage de la mer Rouge par les Israélites,

et plusieurs Ecrits sur l'Egypte, dans lesquels il y a des choses intéressantes. On les trouve dans les Nouveaux Mémoires des Missions, 8 vol. in-12.

SICCAMA, (Sibrand) né à Bolswerd dans la Frise, vers 1570, étoit versé dans le droit, l'histoire de sa patrie, et dans les antiquités romaines. Nous avons de lui : I. De judicio Centumvirali, lib. 2, Francker, 1596, in-12, et dans les Antiquités Romaines de Grævius, tome 2. II. De veteri anno romano Romuli et Numæ Pompilii antitheses. III. Fastorum Kalendarium libri duo ex monimentis et numismatibus velerum; ouvrage d'une grande érudition, imprimé à Amsterdam, 1600, in-4.°, et dans les Antiquités Romaines de Grævius, tome 8, de même que le précédent. IV. Antiquæ Frisiorum leges, avec des Notes, Francker, 1617, in-4.°

SICHARD, (Jean) professeur en droit à Tubinge, né en 1499, mort en 1552, publia le premier l'Abrégé latin d'Anien, des 8 premiers livres du Code Théodosien, qu'il trouva par hasard en manuscrit. On lui doit encore les Institutes de Caïus, et une édition des Sententiez receptæ de Julius Paulus. Son Commentaire latin sur le Code eut beaucoup de cours antrefois.

SICHÉE, fils de Plistène, étoit prêtre d'Hercule à Tyr, et mari de Didon. Comme il étoit extremement riche, Pygmalion son beaufrère l'assassina aux pieds des autels pour s'emparer de ses trésors.

SICHEM, file d'Hémor, prince des Sichimites, étant devenu pas-

sionnément amoureux de Dina, l'enleva et la déshonora. L'ayant ensuite demandée en mariage à Jacob et à ses fils, il l'obtint, à condition que lui et tous ceux de Sichem se feroient circoncire. Co n'étoit qu'un prétexte pour couvrir le barbare projet de vengeance que méditoient les frères de Dina : ils se servirent de cette cérémonie de religion pour l'exécuter. Le troisième jour, lorsque la plaie étoit la plus douloureuse, et que les Sichimites étoient hors de défense, Siméon et Lévi entrèrent dans la ville et massaorèrent tout ce qu'ils trouvèrent d'hommes. Après avoir assouvi leur vengeance, ils n'eurent pas honte de satisfaire leur avarice par le pillage de la ville, et l'enlévement des femmes et des enfans. qu'ils réduisirent en servitude.

SICINIUS DENTATUS, tribun du peuple Romain, porta les armes pendant 40 ans, se trouva à 12 m combats ou batailles; gagna 14 couronnes civiques, 3 murales, 8 d'or, 83 colliers de ce même métal, 60 bracelets, 18 lances, 23 chevaux avec leurs ornemens militaires, dont 9 étoient le prix d'autant de combats singuliers d'où il étoit sorti vainqueur. Il avoit recu 45 blessures, toutes pardevant, dont 12 à la reprise du Capitole sur les Sabins. Appius décemvir , voulant se défaire de lui, parce qu'il frondoit hautement la tyrannie des décemvirs l'envoya à l'armée avec le titre de légat, sous prétexte de lui faire honneur, mais en effet pour le perdre. A son arrivée au camp, on le détacha avec un parti de 100 hommes qui avoient ordre de la tuer. Il se défendit d'une manière qui tient du merveilleux. Denge d'Halicarnasse assure qu'il en Т2

tua 15, en blessa 30, et que les autres furent obligés de l'accabler de loin à force de traits et de pierres, vers l'an 405 avant J. C. Il avoit alors 58 ans, et portoit depuis long - temps le surnom d'Achille Romain, qu'il méritoit à tant de titres.

SIDDONS, célèbre actrice Angloise, excella dans le tragique. Elle a fait aussi divers morceaux de sculpture justement estimés, et entr'autres un buste d'Adam, dont la figure pleine de grandeur et de majesté, a été admirée dans l'exposition faite à Londres en 1802.

I. SIDNEY, (Philippe) né en 1554, d'une illustre famille d'Irlande, fit ses études à Oxford avec distinction. Le comte de Leicester, son oncle, le fit venir à la cour, où il devint l'un des plus grands favoris de la reine Elisa-beth. Cette princesse l'envoya en ambassade vers l'empereur. La prudence et la capacité avec laquelle il se conduitit, frapperent tellement les Polonois, qu'ils vouloient l'élire pour leur roi; mais sa souveraine n'y voulut point consentir. Cette princesse le connoissant également propre aux armes ∍t à la négociation, l'envoya en Flandre au secours des Hollandois. Il y donna de grandes preuves de sa valeur, sur-tout à la prise d'Alexandrie. Mais, dans une rencontre qu'il eut avec les Espagnols près de Zutphen, il reçut une blessure à la cuisse, dont il mourut peu de temps après, en 1586. On a de lui plusieurs Ouvrages. Le principal est son Arcadie, Londres, 1662, in-fol., qu'il composa à la cour de l'empercur, et qu'il donna sous le nom de la comtesse Pembrock sa sceur. ( Voyez Pembrock. ) II

ordonna en mourant de brûlor cet Ouvrage, comme Virgile avois prié de jeter au feu l'Encide; mais quoique la production du poëte Anglois valût infiniment moins que celle du poëte Latin, on ne lui obéit pas. Baudouin a donné une mauvaise traduction da l'Arcadie, 1624, 3 vol. in-8.º

II. SIDNEY, (Algernon) cousin-germain du précédent, étoit fils cadet de Robert, comte de Leicester, et avoit été colonel dans l'armée du parlement opposé à Charles I, roi d'Angleterre. Rome n'eut peut-être jamais de républicain plus ardent, plus fier. C'étoit un second Brutus. Il sit la guerre à Charles. Il se ligua, sans être d'aucune secte, ni méme d'aucune religion, avec les enthousiastes qui se saisirent du glaive de la justice pour égorger ce prince infortuné. Mais lorsque Cromwel se fut emparé du gouvernement. Sidney se retira, et ne voulut point autoriser par sa présence la tyrannie de cet usurpateur. Après la mort du protecteur, il eut l'imprudence de retourner en Angleterre, à la sollicitation de ses amis. Il avoit obtenu un pardon particulier: mais la haine ardente et inflexit le qu'il avoit vouée à la monarchie, le rendit suspect à Charles II. On voulut le perdre, et on l'accusa d'avoir trempé dans une conspiration contre la personne du roi. Et comme on manquoit de preuves contre lui, on saisit ses écrits, entr'autres des Discours qui n'avoient jamais été publiés, et on les dénonca comme séditieux. Des juges corrompus le déclarèrent coupable de haute trahison. Les conséquences qu'ils avoient tirées de ses écrits pour le perdre, n'étoient point des comRequences qui résultassent des faits, puisque ces écrits n'avoient point été publiés, ni même communiqués à personne. D'ailleurs comme ils étoient composés depuis plusieurs années, ils ne pouvoient servir à prouver une conspiration présente. On avança cependant que Sidney étoit nonseulement coupable des crimes dont on le chargeoit, mais qu'il devoit nécessairement l'être, parce que ses principes l'y conduisoient. Il fut condamné à être pendu et écartelé. Jeffreys son juge et son ennemi personnel, en lui annoncant cette sentence d'un ton de mépris, l'exhortoit à subir son sort avec résignation. Sidney, en avançant la main, lui dit : Tâte mon pouls, et vois si mon sang est agité. Le supplice fut cependant adouci, et l'on se contenta de lui trancher la tête, en 1683. Il étoit agé d'environ 66 ans. La sentence prononcée contre lui, fut abolie la première année du règne de Guillaume. On a de Sidney un Traité du Gouvernement, qui a été traduit en françois par Samson, et publié à la Haye en 1702, en 4 vol. in-12. L'auteur veut qu'on soumette l'autorité des monarques à celle des lois, et que les peuples ne dépendent que de celles-ci. Il y a dans son Ouvrage des réflexions hardies, quelques paradoxes, et des idées qui ne sont pas assez développées. Ses principales maximes sont celles-ci : « Le gouvernement n'est pas établi pour l'utilité de l'administrant, mais de l'administré; et la puissance n'est pas un avantage, mais une charge. — La liberté est la mère des vertus, et l'esclavage des vices. — Ce qui n'est pas juste ne peut avoir force de loi, et ce qui n'est pas loi n'oblige à

aucune obeissance. — Un ponvoir au-dessus des lois ne peut subsister avec le bien du peuple, et celui qui ne recoit pas son autorité de la loi, ne peut être légitime souverain. - Toutes les nations libres ont droit de s'assembler quand et où elles veulent, à meins qu'elles n'aient renoncé volontairement à ce droit. - Le soulévement général d'une nation, ne mérite point le nom de révolte. C'est le peuple pour qui et par qui le souverain est établi, qui peut seul juger s'il remplit bien ses devoirs, ou s'il ne les remplit pas. » La Révolution françoise a mis en pratique les opinions de Sidney.

SIDONIUS Apollinaris, f Caïus Sollius) étoit fils d'Apollinaire, qui avoit en les premières charges de l'empire dans les Gaules. Il naquit à Lyon vers l'an 430. Il étoit parfaitement instruit des lettres divines et humaines, et ses Ecrits en vers et en prose, font voir la beauté de son esprit. Il fut successivement préfet de la ville de Rome, patrice, et employé dans diverses ambassades. Il avoit aussi les qualités du cœur qui font l'homme et le chrétien. étoit humble, détaché du monde, aimoit tendrement l'Eglise, et compatissoit aux misères du prochain. Il fut élevé malgré lui en 472, sur le siège de la ville d'Auvergne qui a pris dans la suite le nom de Clermont, qu'elle porte encore. Dès ce moment il s'interdit la poésie qu'il avoit tant aimée, et fut encoro plus sévère à l'égard du jeu. Il so défit aussi d'un certain air enjoué qui lui étoit naturel. Saintement avare de son temps, il étudiois continuellement l'Ecriture-sainte Т3

et la théologie, et il fit de si grands progrès, qu'il devint bientôt comme l'oracle de toute la France. Quoiqu'il fût d'une complexion delicate, toute sa vie fut une penitence continuelle. Dans un temps de famine, il nourrit, avec le secours de son beau-frère Ecdice, non-seulement son diocèse, mais aussi plus de 4000 personnes que la misère y avoit attirées. Il mourut le 23 août 488, à 58 ans. Il nous reste de lui 1x livres d'Enttres, et 24 Pièces de Poésie. Les meilleures éditions sont celles de Jean Savaron, 1609, in-4.0, et du Père Sirmond, 1652, in-4.0 avec des notes pleines d'érudition. Son Panégyrique de l'empereur Majorien, en vers, est intéressant pour nous, parce qu'il y décrit la manière de combattre et de s'habiller des François de son temps. Son éloge du sénateur Avitus, dont-il avoit épousé la fille, fut récompensé par une statue couronnée de laurier, élevée dans la place Trajane, par l'ordre du sénat.

SIDRACH, Voy. I. Ananias. SIDRONIUS, Voy. Hossch.

SIEMENOWICZ, (Casimir) gentilhomme Polonois du dernier siècle, embrassa le métier de la guerre, où il se distingua dans l'artillerie. Il dut ses succès à une étude profonde de la Pyrotechnie militaire. Le Traité qu'il donna sur cette science, en 1651, in-fol., seroit un des plus complets, suivant M. Blondel, si l'auteur avoit pu en donner la seconde partie, qui devoit contenir tout ce qui concerne les mortiers, leur origine, leurs diverses figures, et leur usage; mais cette seconde partie n'a jamais paru.

SIENNE, Voyez CATHERINE, n.º 11; Gui, n.º 111; et Sixte, n.º 1.

SIENNES, (Antoine de ) né en 1539 à Guimaraens en Portugal. entra dans l'ordre des Dominicains, enseigna la philosophie à Lisbonne, fut créé docteur à Louvain en 1571, fut banni des états du roi d'Espagne, pour s'être déclaré en faveur de don Antoine de Beja, qui se donnoit peur roi de Portugal, mena ensuite une vie errante, et mourut à Nantes en 1585. On a de lui : I. Une Chronique de son Ordre, en latin, Paris, 1585, in-8.º II. Bibliothèque des Ecrivains de son Ordre. Ces ouvrages sont pleins de fautes et écrits sans goût. On a encore de lui des Notes sur les ouvrages de S. Thomas, etc. Voyez le P. Quetif, sur les Ecrivains Dominicains.

SIFFRIDUS de Misnie, prêtre du 14° siècle, a donné des Annales depuis la création dumonde jusqu'à son temps. Pistorius en a publié une partie en 1583, elles s'étendent depuis l'an 458 jusqu'à l'an 1307.

I. SIGEBERT, roi des Est-Angles ou de l'Angleterre Orientale, appelé par le vénérable Bede, Roi très-éclairé et très-chrétien, travailla à faire fleurir la foi dans ses états, fonda des églises, des monastères et des écoles, descendit ensuite du trône pour se faire moine à Cnobersburgh, aujourd'hui Burgh-Castle, dans le comté de Suffolk. Il fut assassiné en 642, avec Egrich son cousin, qu'il avoit mis sur le trône en sa place. On en fait la fête dans plusieurs églises d'Angleterre et de France.

II. SIGEBERT, troisième fils de Clotaire I, eut pour son par-

mee le royaume d'Austrasie, l'an \$61, et épousa Brunehaut, qui d'Arienne s'étoit rendue Catholique. Les commencemens de son règne furent troublés par une irruption des Huns dans ses états; mais il en tailla une partie en pièces, et chassa le reste jusqu'audelà du Rhin. Il tourna ensuite ses armes contre Chilperic, roi de Soissons, qui profitant de son absence, s'étoit emparé de Rheims et de quelques autres places de la Champagne. Il reprit ces villes, et étant entré dans le royaume de Soissons, il se rendit maître de la capitale, et força son frère à accepter la paix aux conditions' qu'il voulut lui prescrire. Au bout de quelques années, il la rompit à la sollicitation de la reine Brunehaut, pour venger la mort de Galsuinte, sœur de cette princesse et femme de Chilperic. Les succès de Sigebert furent rapides, et la victoire le suivoit par-tout, lorsqu'il fut assassiné l'an 575 par les gens de Frédegonde, la source des malheurs de Chilperic qui l'avoit éponsée après Gal suinte. Ce prince fut pleuré de tous ses sujets, dont il faisoit les délices par son affabilité, sa douceur, sa générosité... Il ne faut pas le confondre avec SIGE-BERT dit le Jeune, fils de Dagobert, et son successeur dans le royaume d'Austrasie l'an 638. Ce prince, mort en 650, à 20 ans, a mérité par sa piété d'être . anis au nombre des Saints.

III. SIGEBERT, moine de l'abbaye de Gemblours, mort en 1112, passoit de son temps pour un homme d'esprit, pour un savant universel, et un bon poëte. Il prit parti dans les querelles de Grégoire VII, d'Urbain II et

de Paschal II avec l'empereur Henri IV, et il écrivoit contre ces pontifes sans aucun ménagement. Sigebert est auteur d'une Chronique dont la meilleure édition est celle d'Aubert le Mire; à Anvers, 1608, in-8.º Elle est écrite làchement, grossièrement; mais on y trouve des choses curieuses et des faits exacts. On a encore de lui un Traité des Hommes Illustres, dans la Bibliothèque Ecclésiastique de Fabricius, Hambourg, 1718, in-folio.

SIGEBRAND, évéque de Paris, fut placé sur ce siège par la protection de la reine Batilde; mais il répondit mal au choix dent l'avoit honoré cette princesse. Ce prélat ambitieux, pour annoncer son crédit avec plus de faste, laissa mal interpréter les bontés de la reine en sa faveur. Les seigneurs, que son orgueil blessoit, eurent la lacheté de le faire assassiner. Batilde, instruité des calomnies dont la présomption de Sigebrand l'avoit rendue l'objet, prit le monde en horreur, et se retira dans l'abbave de Chelles, où elle se sanctifia.

SIGFE, (Louise) Aloysia St-GEA, née à Tolède, et morte en 1560, étoit fille de Diego Sigée. homme savant, qui l'éleva àvec soin, et qui la mena avec lui à la cour de Portugal. Elle fut mise auprès de l'infante *Marie de* Portugal, qui aimoit les sciences; Alphonse Cueva de Burgos, l'épousa. On a d'Aloysia Sigea un Poëme latin, intitulé : Sintra, du nom d'une montagne de l'Estramadure, où l'on a vu, dit le peuple, des Tritons jouant du cornet; et d'autres ouvrages. Mais le livre infâme de arcanis Amoris et Veneris, qui porte son nom,

T 4

p'est point d'elle. Ceux qui le lui ont attribué, ont fait un outrage à la mémoire de cette dame illustre. C'est une production digne de l'esprit corrompu de Cho-BIER. Voyez ce mot.

I. SIGISMOND, (S.) roi de Bourgogne, succéda l'an 516 à Gondebauld son père, qui étoit Arien. Le fils abjura cette hérésie. Clodomir fils de Clovis, lui déclara la guerre, et le dépouilla de ses états. Sigismond fut défait, pris prisonnier, et envoyé à Orléans, où il fut cruellement jeté dans un puits avec sa femme et ses enfans, l'an 523.

II. SIGISMOND , empereur d'Allemagne, fils de Charles IV, et frère de l'empereur Winceslas, naquit en 1368. Il fut élu roi de Hongrie, en 1386 [ Voy. GARA ], et empereur en 1410. [ Voy. 11. Josse. ] Deux ans près, il essuya un échec considérable. [ Voy. vi. Moyse. ] Après avoir fait différentes constitutions pour rétablir la tranquillité en Allemagne, il s'appliqua à pacifier l'Eglise. A cet effet il passa les Alpes, et se rendit à Lodi, où il convint avec le pape Jean XXIII, de convoquer un concile. Sigismond choisit la ville de Constance, pour être le théatre où cette assemblée auguste devoit se tenir. A ce concile, commencé en 1414, se rendirent plus de 18000 prélats ou prêtres, et près de 16000 princes ou seigneurs. L'empereur y fut presque toujours présent, et il se rendit maître du concile, en mettant des soldats autour de Constance, pour la sûreté des Pères. Son zèle y éclata dans plusieurs occasions. Le pape Benoît XIII continuant de braver l'autorité du concile.

Sigismond fit le voyage du Rous sillon, pour l'engager à se démettre de la papauté. N'avant pu y réussir, il se rendit à Paris, puis à Londres, pour concerter avec les rois de France et d'Angleterre, les moyens de rendre la paix à l'Eglise et à la France; mais il revint à Constance, sans avoir réussi. Ses soins contribuèrent cependant à la fin du schisme a mais en donnant la paix à l'Eglise, il s'attira une guerre cruelle. Jean Hus et Jérôme de Prague avoient été condamnés au feu par le concile. Les Hussites voulant venger la mort de ces deux hérétiques, armèrent contre l'empereur. Ziska étoit à leur tête; il remporta une pleine victoire en 1419 sur Sigismond, qui put à peine, en 16 années, réduire la Bohême avec les forces de l'Allemagne et la terreur des Croisades. Ce prince mourut le 8 décembre 1437, à 70 ans, après avoir appaisé le reste des troubles de Bohême, et fait reconnoître Abbert V duc d'Autriche, son gendre, pour héritier du royaume. Depuis lui l'Aigle à deux têtes a toujours été conservée dans les armoiries des empereurs. Il avoit régné 51 ans en Hongrie, 27 dans l'Empire, et 17 en Boheme. Il ne laissa qu'une fille de sa seconde femme, Barbe de Cilley. Cette riche héritière nammée Elisabeth, fit passer tous les biens de la maison de Luxembourg dans celle d'Autriche, par son mariage avec Albert V, célébré en 1422... Sigismond étoit bien fait, poli, fidelle à ses promesses, indulgent et sévère à propos, ami des gens de lettres. Il étoit si savant, qu'on lui donna le surnom de Lumière du monde. Il parloit facilement plusieurs langues, et regnoit avec éclat en temps de paix ; mais il fut malheureux en temps de guerre. Naturellement avare, mais prodigue par orgueil, il regrettoit toutes les dépenses qui n'avoient point d'éclat. Quoiqu'il sût interrompre les plaisirs pour les affaires, il se livra trop à son amour pour les femmes, et souffrit les excès de l'impératrice, qui souffroit les siens. La couronne impériale rentrée après sa mort dans la maison d'Autriche, n'en sortit plus jusqu'à son extinction, en 1740.... Voy. SIGNET.

SIGISMOND, archiduc d'Autriche... Voy. XIII. NICOLAS.

III, SIGISMOND I, roi de Pologne, surnommé le Grand, fils de Casimir IV, parvint au tròne en 1507, par les suffrages des anciens des Lithuaniens et des Polonois. Il employa les premières années de son règne à corriger les abus qui s'étoient glissés dans le gouvernement par la foiblesse de ses prédécesseurs. Il remit la république dans son ancien lustre. au dedans et au dehors. Il battit les Moscovites et les chassa de la Lithuanie en 1514. Il reprit sur les chevaliers Teutoniques quelques villes qu'ils avoient enlevées à la Pologne, tailla en pièces l'an 1531, les Valaques qui avoient fait une irruption dans ses états, et assura par ses victoires la paix à la Pologne. Ce grand prince mourut en 1648, à 82 ans, aimé de ses sujets, et respecté de toutes les nations de l'Europe. C'étoit un sage 🔐 le trone, souverain bienfaisant, juste appréciateur du mérite, enfin le modèle des véritables héros. Il s'attacha à polir les mœurs des Polonois, à faire fleurir les

sciences et les arts, à fortifier les places de guerre, à embellir les principales villes. Sigismond étoit d'un caractère sérieux, mais affable ; extrêmement simple dans ses habits et dans ses repas comme dans ses manières: il étois sans ambition; il refusa les couronnes de Suède, de Hongrie, de Bohême, qui lui furent offertes. Il avoit une force extraordinaire . qui le fit regarder comme l'Hercule de son temps. Il cut de son second mariage avec Bonne, fille de Jean Sforce, duc de Milan, quatre filles, et Sigismond II, qui lui succeda.

IV, SIGISMOND II, surnommé Auguste, parce qu'il étoit né le premier du mois d'août, étoit fils du précédent. Il lui succéda en 1648. Aussitôt qu'il se vit maître du trône, il fit rendre 🗷 Barbe Radziwil sa maîtresse, qu'il avoit épousée en secret, les honneurs qui lui étoient dûs en qualité de reine. La nation délibéra dans une diète, si elle ne casseroit point un mariage si disproportionné, mais Auguste résista à ses menaces. Pour gagner la noblesse polonoise, il permit d'envoyer leurs enfans dans les universités hérétiques d'Allemagne. ce qui avoit été défendu jusqu'alors. Ce fut par-là que l'hérésie pénétra dans la Pologne. Dans la suite son zèle se réveilla. mais il n'opéra pas de grands fruits. Ce prince acquit la Lithuanie à la couronne.Il mourut le 🕇 juillet 1572, après un règne de 24 ans, sans laisser de postérité. En lui finit la ligne masculine des Jagellons. Le duc d'Anjou depuis roi de France, sous le nom de Henri III, lui succéda. Sigismond-Auguste étoit brave, quoi-

qu'il aimât la paix; lent dans le conseil et vif dans l'exécution. Il connoissoit les hommes, il les nimoit. Son éloquence avoit cette douce persuasion, qui parle autant au cœur qu'à l'esprit. Les Polonois trouvèrent toujours en lui un père tendre, un juge équitable, un roi vigilant qui s'offensoit de la flatterie et qui aimoit à pardonner. L'étude des sciences faisoit son amusement. dans un siècle où l'ignorance étoit comme l'un des titres de la noblesse. L'amour des femmes fut presque la seule tache de sa vie. [ Vo. 111. BARBE. ] Mencken fit imprimer en 1703, à Leipsig, in-8.0, les Lettres et les Réponses attribuées à ce monarque, en latin. Ce recueil contient aussi les Lettres attribuées au roi Battori.

V. SIGISMOND III, fils de Jean III roi de Suède, monta sur le trône de Pologne en 1587, et fut couronné à l'exclusion de Maximilien d'Autriche qui avoit été élu par quelques seigneurs. Après la mort de son père, il alla recevoir le sceptre des Suédois, en 1594. Ce roi étoit zélé Catholique, et il ne tarda pas de déplaire à ses nouveaux sujets. zélés Protestans. Charles, prince de Sudermanie, oncle du roi, se servit de cette conjoncture, et se sit mettre la couronne de Suède sur la tête, en 1604. Cette usurpation fut la semence d'une guerre très-longue, dans laquelle Sigismond ne fut pas heureux. Il eut d'autres démélés avec les Tartares et les Moscovites, sur lesquels il fit quelques conquêtes: mais Gustave-Adolphe lui faisoit essuver des pertes d'un autre côté. Consumé d'inquiétudes, il mourut en m632, à 66 aps. La piété, la justice , la clémence formoient le cal ractère de ce prince. Il perdit la couronne de Suéde en voulant embrasser trop vivement les intérêts de la religion catholique. Ce fut encore ce même zèle indiscret et précipité, qui le priva de l'empire de Moscovie. Il étoit trop attaché à son sentiment, et il ne consulta pas assez le génie des peuples, les temps et les circonstances. Il ignoroit l'art d'une politique habile, qui fait souvent plier en apparence, pour dominer ensuite avec éclat. Sigismond épousa successivement les deux sœurs : Anne fille de Charles archiduc d'Autriche, morte en 1598, et Constance sa sœur, morte en 1631. Uladislas, fils de la première, fut son successeur. Voyez PIKARSKI.

SIGISMOND, Voy. LADISLAS, n.º x1.

SIGLERUS, (Michel) Syndie d'Hermanstadt en Transylvanie, vers 1650, est auteur d'une Histoire de Hongrie en latin insérée dans la collection historique, imprimée à 'Presbourg, 1735, in-fol.

SIGNET, (Guillaume) gentilhomme François, est célèbre dans l'histoire par l'honneur qu'il recut de l'empereur Sigismond. Ce prince, passant par la France en 1416 pour aller en Angleterre. séjourna quelque temps à Paris. Ayant eu la curiosité de voir le parlement, il y alla un jour d'audience. Il entendit plaider une cause qui étoit commencée, touchant la sénéchaussée de Beaucaire ou de Carcassonne, pour la possession de laquelle Guillaume Signet et un chevalier étoient en contestation. Une des principales raisons qu'on allégnoit contre Signet, étoit qu'il n'avoit pas la qualité requise, et que cet office avoit toujours été exercé par un chevalier. L'empereur ayant oui cette contestation, demanda une. épée à un de ses officiers, et appela Signet auquel il la donna en le faisant chevalier; puis il dit à sa partie : La raison que vous alléguez cesse maintenant, car il est Chevalier. Quoiqu'aucun n'approuvât ce procédé de l'empereur, on ferma les yeux sur cette espèce d'attentat, et Signet obtint gain de cause.

SIGNORELLI, (Luca) peintre, natif de Cortone, mort en 1521, âgé de 82 ans, a travaillé à Orviette, à Lorette, à Cortone et à Rome. La partie dans laquelle il excelloit le plus, étoit le dessin. Il mettoit beaucoup de feu et de génie dans ses compositions. Le célèbre Michel-Ange en faisoit un cas singulier, et n'a point dédaigné de copier quelques traits de cet habile artiste. Luca étoit élève de Pietro della Francisca. Il peignoit tellement dans sa manière, qu'il est difficile de pouvoir distinguer leurs ouvrages.

SIGONIUS, (Charles) d'une famille ancienne de Modène, fut destiné par son père à la médecine; mais son goût le portoit à la littérature. Il professa les humanités à Padoue, et obtint une pension de la République de Venise. Il alla mourir dans sa patrie en 1584, à 60 ans. Ce savant avoit de la difficulté à parler; mais il écrivoit bien, et sa latinité est assez pure. Son esprit étoit modéré. Il refusa d'aller auprès d'Etienne Battori, roi de Pologne, qui vouloit le fixer à sa cour. Il ne voulut jamais se marier, et

quand on lui en demandoit la raison, il répondoit : MINERYE et VENUS n'ont jamais pu vivre ensemble. On a de lui un grand nombre d'Ouvrages, recueillis à Milan, en 1732 et 1733, 6 vol. in-fol. avec la Vie de l'auteur par le célèbre Muratori. Les principaux sont : I. De Republica Hebræorum: Traité méthodique, es qui renferme dans un petit espace bien des choses utiles. II. De Republica Atheniensium, libri 11, savant et recherché. III. Historia de Occidentis Imperio : livre nécessaire pour connoître l'Histoire de la décadence de l'empire Romain, et la formation des principautés d'Italie. IV. De regno Italiæ, libri viginti, depuis 679, jusqu'à l'an 1300 : Traité plein de recherches d'exactitude et éclaire par une sage critique. V. Une Histoire Ecclésiastique imprimée à Milan en 1734, en 2 volumes in-4.0, dans laquelle on trouve beaucoup d'érudition. Voy. GROUCHI.

SIGOVESE ou Secovese, ancien capitaine des Gaulois, sortit de son pays vers l'an 590 avant J. C., passa le Rhin et la forêt Hercinie, et établit une partie de ses troupes dans la Bohême, une autre sur le bord du Danube, et une autre près de l'Océan, dans la Frise et la Westphalie.

SIKE, (Henri) savant Allemand du xvii° siècle, s'adonna à l'étude des langues orientales, dans la vue d'approfondir les difficultés théologiques. Il y parvint à force de travail et d'application; et il remplit avec autant de succès que de distinction, les meilleures chaires de sa patrie. L'édition la plus estimée de l'Evangile apocryphe de l'Enfance de Jéune.

Christ, est dûe à ses soins; il la fit imprimer à Utrecht en 1697, in-8.°, en arabe et en latin, et l'enrichit de notes. Cet ouvrage est curicux et estimé.

SILANUS, fils de Titus-Manlius grand pontife, fut accusé par les Macédoniens, d'avoir exercé des concussions dans leur province pendant sa préture. Le père héritier de la sévérité de ses aïeux, pria les sénateurs de ne rien décider avant qu'il eût examiné la cause des Macédoniens et de son fils. Le sénat accorda volontiers cette demande à un homme d'un rang et d'un mérite si élevés. Ayant donc travaillé chez lui à l'examen de cette affaire, il employa deux jours entiers à entendre seul les deux parties, et prononça le 3º jour cette sentence : Que son fils ne lui paroissoit pas s'elre comporté dans la Province avec autant d'intégrité que ses anceres, et il le bannit de sa présence. Silamis, frappe d'une condamnation si accablante de la part d'un père, ne put vivre plus long-temps, et la nuit d'après se pendit.

Il y a en un autre Silanus, gendre de l'empereur Claude, qui ressentit une si grande douleur de se voir enlever sa femme Octavie pour la donner à Néron, qu'il se perça de son épée le jour des moces.

SILAS ou Shlvain, un des 72 disciples, fut choisi avec Jude pour aller à Antioche porter le décret fait dans le concile de Jénusalem sur l'observation des cérémonies légales. Silas s'attacha à S. Paul, et le suivit dans la visite qu'il fit des Eglises de Syrie et de Cilicie, d'où ils vint en Macédoine. Il fut battu de verges avec

cet apôtre par les magistrats de Philippes, devant qui on les avoit accusés de vouloir introduire dans la ville des coutumes contraires à celles des Romains, et il eut beaucoup de part à ses souffrances et à ses travaux. On célèbre la fête de saint Silas le 13 juin. S. Jérôme (Epître 143) dit que saint Silas est le même que Silvain. dont il est fait mention au commencement de l'Epître de S. Paul aux Thessaloniciens: mais les Grecs les distinguent, et Dorothée, et S. Hippolyte martyr, disent que Silas a été évêque de Corinthe, et Silvain évêque de Thessalonique.

SILÈNE. (Myth.) C'étoit un vieux Satyre, qui avoit été le nourricier et le compagnon de Bacchus. Il monta sur un ane, pour accompagner ce Dieu dans la conquête qu'il fit des Indes. A son retour il s'établit dans les campagnes d'Arcadie, où il se faisoit aimer des jeunes bergers et bergères par ses propos gais et naïfs. Il ne passoit pas un jour sans s'enivrer.

SILHON, (Jean) conseiller d'état ordinaire, et un des premiers membres de l'académie Françoise, naquit à Sos en Gascogne. Il mourut étant directeur de cette compagnie, en 1667. Le cardinal de Richelieu l'employa dans plusieurs affaires importantes, et lui obtint des pensions. On a de lui un Traité de l'immortalité de l'ame, à Paris, 1634, in-4.°; onvrage plus disert que profond, mais où il a rassemblé tout ce que les anciens avoient écrit sur cette matière. Ce fut lui qui proposa le plan d'un Dictionnaire de la langue françoise. Il a aussi laissé quelques Ouvrages de Politique, dans lesquels il est un peu dissus

SILHOUETTE, (Etienne de) né à Limoges en 1709, avoit deux genres d'esprit qu'on voit rarement ensemble : celui des finances et le goût de la littérature. Il acheta une charge de maître des requêtes, et après avoir dirigé les affaires de M. le duc d'Orléans, il devint contrôleur général et ministre d'état, en 1759. C'étoit dans des temps difficiles: une guerre ruineuse avoit épuisé les coffres du roi et les ressources des particuliers. M. de Silhouette voulut réparer ces maux par des réformes et par l'économie. Le François toujours inconséquent, loin de lui savoir gré de ses intentions, les tourna en ridicule. Toutes les modes prirent la tournure de la sécheresse et de la mesquinerie. Les surtouts n'appient point de plis , les tabatières étoient de bois brut. Les portraits furent des visages tirés de profil, avec un crayon noir , d'après l'ombre de la chandelle, sur du papier blanc. Ainsi fut payé par la nation, ou plutot par quelques élégans qui veulent représenter la nation, un homme dont les vues étoient sages. Il est vrai que ses idées, qui auroient pu être exécutées en temps de paix, ne pouvoient guère l'être au milien d'une guerre qui exigeoit de l'argent et du crédit. Il falloit, pour soutenir ce crédit, s'entendre un peu avec les financiers et les banquiers : et ayant peu ménagé les uns et les autres, il manqua bientôt de ressources pour les besoins de l'état. M. de Silhouette, ayant quitté sa place, après neuf mois d'exercice, se retira dans sa terre de Brysur-Marne, où il vécut en philosophe chrétien, répandant les bienfaits sur ses vassaux, et pro-Liant de toutes les occasions de

faire le bien. Il mourut le 20 janvier 1767, à 58 ans. Les Ouvrages qui l'ont fait connoître dans la république des lettres, sont ': I. Idée générale du Gouvernement Chinois, 1729, in-4.0; 1731, in-12. II. Reflexions Politiques sur les grands Princes, traduites de l'espagnol de Balthazar Gracian. 1730, in-4.º et in-12. IIL Une Traduction en prose des Essais de Pope sur l'Homme, in - 12. Cette version est fidelle, le style est concis; mais on y désireroit quelquefois plus d'élégance et de clarté. IV. Mélanges de Littérature et de Philosophie, de Pope, 1742 . 2 volumes in-12. V. Traité Mathématique sur le Bonheur, 1741, in-12. VI. L'Union de la Religion et de la Politique, de Warburton , 1742 , 2 vol. in 12. La roideur et la sécheresse se font un peu sentir dans la copie et dans l'original.

SILIUS ITALICUS, (Caius) né à Rome, où il fut élevé avec soin, étoit à ce qu'on croit originaire d'Espagne. Il fut d'abord avocat, et il exerça cette profession avec succès. Domitien qui l'aumoit, le fit consul. Parvenu à l'âge de 75 ans, au commencement du règne de Trajan, il se laissa mourir de faim, n'ayant pas le courage de supporter la douleur d'un clou qui le tourmentoit. On prétend qu'il avoit, sous Domitien, fait le métier de délateur; mais il essaça cette tache dans la suite. Sa fortune étoit assez considérable. Il possédoit une maison qui avoit été à Cicéron, et une autre où étoit le tombeau de Virgile; mais il n'avoit ni l'éloquence du premier. ni la verve du second. Pline remarque que Silius s'étant retiré dans la Campanie à cause de sa

vieillesse, il ne quitta pas sa retraite pour venir à Rome féliciter Trajan sur son avénement à l'empire. On estima Traian de n'avoir point été offensé decette liberté, et Silius d'avoir osé la prendre. Le tombeau de Virgile étoit pour 🔩 hi un lieu sacré, et il le respectoit comme un temple. Il célébroit tous les ans le jour natal de ce poëte, avec plus de joie et de solennité que le sien propre. Il ne put souffrir qu'un monument si respectable demeurât négligé entre les mains d'un paysan, et il en fit l'acquisition; c'est ce qui fit dire Martial:

> Jam propè desertos cineres, et sancta Maronis

Nomina qui coleret, pauper et unus erat.

Silius optatæ succurrere censuit umbræ;

Silius et vatem non minor ipse colie.

Silius est connu par un Poème latin sur la deuxième Guerre Punique. Cette production ressemble à une Gazette, par la foiblesse de la versification, et par l'exactitude et l'ordre qu'il a mis dans les faits. Son principal mérite est d'avoir écrit avec assez de pureté, et d'avoir semé cà et là quelques détails intéressans. On l'a appelé le Singe de Virgile; mais c'est un assez mauvais singe. Il rappelle à tout moment son modèle par les expressions et par les tours qu'il prend chez lui, et presque jamais par le talent et le génie. Non-seulement on ne trouve rien dans Silius qui puisse entrer, même de loin, en parallèle avec le second, le quatrième, le sixième, le neuvième livre de l'*Enéide* : non-seulement il n'offre aucun morceau à mettre à côté

des épisodes de Pygmalion et de Sychée, de Polydore, d'Helenus et d'Andromaque, de Polyphème, de Cacus, etc. mais on n'y trouve pas même de ces vers qui se gravent pour toujours dans la mémoire. S'il y en a quelqu'un, il n'est pas de lui. On prendroit Silius pour un poēte latin des siècles modernes, tant il est plein de Centons de Virgile, et tant sa manière générale est formée sur celle de ce poēte. C'est même ce dernier trait qui caractérise le particulièrement plus Silius. Ovide dans les Métamorphoses. imite des détails de Virgile. comme Virgile en a imité d'Homere; mais Virgile et Ovide au milieu de leurs imitations, conservent leur manière propre Silius n'a point de manière à lui : il est Virgile ou il n'est rien. Son Poëme fut trouvé par le Pogge dans une tour du monastère de Saint-Gal , durant la tenue du concile de Constance. La 1re édition de Silius Italicus est de Rome, 1741, in-fol. Il y en a deux de cette date; mais on fait plus de cas de celle qui a été revue par *Pomponius* , que de celle qui a été revue par l'évêque d'Aleria. Les meilleures sont celles d'Alde, 1723, in-8.°; et d'Utrecht, 1717, in-4.°, par Drakenborch. Nous devons à M. le Févre de Villebrune, une traduction françoise de Sitius, avec le texte latin, en 3 vol. in-12, Paris, 1781.

SILLERY, Voy. I. BRULART.

SILLEUS, ambassadeur d'Oloda l'un des rois d'Arabie, à Jérusalem, étant venu pour traiter de plusieurs affaires importantes avec Hérode le Grand, conçut de l'amour pour Salomé sa sœur, et la demanda à ce roi en mariage. Hérode la lui accorda, à condition qu'il se feroit juif. Le prince Arabe refusa cette condition mais Salomé étouffant la voix de l'honneur, épousa clandestinement son amant. Silleus, de retour dans son pays, attenta aux jours du roi son maître, et fit périr aussi plusieurs seigneurs Arabes, pour monter sur le tròne. Mais les crimes de cet ambitieux étant parvenus aux oreilles d'Auguste, cet empereur le fit punir du dernier supplice.

5 I L

SILLI. (Aimée de la Favette. épouse de François de) seigneur de Lonvay et de Fay, gentilhomme de la chambre du roi François I, son premier valettranchant . Bailli - Capitaine de Caen et de Châtelle, lieutenant de cent hommes d'armes de la compagnie du duc d'Alencon son chambellan, et gouverneur des pays et duché d'Alencon et comté du Perche, mort le 22 novembre 1524, après s'être distingué dans les guerres d'Italie sous Louis XII. La Baillive de Caen accompagna Marguerite de Valois duchesse d'Alençon, en Espagne. Elle y agit si utilement pour les intérêts du roi prisonnier, que ce prince lui donna la Baronnie d'Aigle, confisquée sur le seigneur de ce nom, qui avoit suivi le connéable de Bourbon. Marguerite de Valois devenue reine de Navarre par son mariage avec le roi Henri de Navarre, fit Aimée de la Fayette, toujours connue sous le nom de Baillive de Caen, gouvernante de sa fille Jeanne, depuis reine de Navarre. Cette illustre élève doit faire juger bien avantageusement des talens de la gouvernante.

SILLY, (Magdeleine de ) Voy. FARGIS.

I. SILVA. Il y a eu de ce nom (François) peintre et statuaire, mort en 1641; un autre, sculpteur (Augustin), et son petit-fils (François ) dit le Jeune , mort à Bonn dans l'électorat de Cologne en 1737; enfin, un sculpteur et architecte ( Charles François), mort à Milan en 1726, à 65ans.

II. SILVA, (Gabriel de) médecin du xvie siècle, a publié un Traité latin sur La fliete.

III. SILVA, (Jean-Baptiste) né à Bordeaux en 1684, d'un médecin juif, prit le même état que son père et abandonna sa religion. Après avoir reçu le bonnet de docteur à Montpellier, à l'age de 19 ans, il vint à Paris, et obtint le même grade dans la faculté de médecine de cette ville. Plusieurs cures importantes lui ayant donné une grande reputation, il fut recherche dans les maisons les plus di tinguées. Son nom pénétra dans les pays étrangers. La czarine Catherine lui fit proposer la place de son premier médecin, avec des avantages considérables : mais Silva no voulut pas abandonner le pays auquel il devoit sa naissance, sa réputation et sa fortune. Il mourut à Paris, le 18 août 1744, à 61 ans, avec les titres de premier médecin du prince de Condé, et de médecin-consultant du roi. Il laissa une fortune considérable, et quelques Ecrits : I. Traité de lus ge des différentes sortes de Saignees, es principalement de celle du pied. 1727, 2 vol. in-12. II. Dissertutions et Consultations de MM. Chiras et Silva, 3 vol. in-se. Il étoit fort au-dessus de ses liwes, plein d'esprit et de gaiété, et n'ayant ni la charlatanerie, ni le pédantisme des médecins de Motière. Les agrémens de son caractère contribuèrent à ses succès, autant que son savoir et sa sagacité. On a des Mémoires pour servir à sa Vie, par Bruhier.

IV. SILVA, Voyez SYLVA.

L SILVAIN, Voyez Stlass

II. SILVAIN , ( Flavius SIL-PANUS ) fils de Bonitus, capitaine Gaulois. Ses services militaires l'élevèrent sous le règne de Constance, au grade de commandant de la cavalerie, et ensuite à la place de général de l'infanterie dans les Gaules, Il combattit avec succès les barbares. Il étoit occupé à les reponsser, lorsque ses ennemis le calomnioient à la cour et lui supposoient le dessein de se faire elire empereur. Comme il connoissoit le caractère soupconneux de Constance, il se crut perdu; et dans cette idée, il accepta le titre d'Auguste que ses soldats lai donnérent en juillet 355. ( Voyez ARRETION. ) Ursicin, envoyé avec une armée contre lui, feignit de le reconnoître **pour** son prince légitime, et après l'avoir endormi par cet artifice, il le fit poignarder dans une chapelle. Sitvain ne porta la pourpre qu'environ un mois. Il en étoit digne par ses vertus. Il supportoit tranquillement les fatigues de la guerre, et joignoit à une valeur plus réfléchie que téméraire, une douceur de mœurs et une politesse qui le faisoient aimer de tous les militaires. La plupart de ses officiers furent punis de mort; mais Constance épargna son fils, et lui laissa les biens de sa famille. SILVANI, (Gerard) architecte et sculpteur Florentin, né en 1579, mort en 1675, et son petit-fils (*Pierre-François*) habile architecte, ont eu de la réputation dans leur patrie.

SILVECANE, (Constant de J né à Lyon, y devint prévot des marchands en 1669, et publia en 1690, une Traduction de Juvenul avec des Notes.

SILVERE, natif de Campanie, filsdu pape Hormisdas, monta sur la chaire de S. Pierre après le pape Agapet I, en 536, par les soins du roi Théodat. Peu de temps après avant été accusé d'avoir des intelligences avec les Goths, il fut envoyé en exil à Patare en Lycie, par Bélisuire, qui sit ordonner a sa place Vigile, le 22 novembre 537. L'empereur Justinien ayant appris les outrages qu'on faisoit à ce saint pape, ordonna qu'on le rétablit sur son siège: mais l'inspératrice Théodora, qui de nouveau noircit le pontife, le fit conduire dans l'île Palmaria, où il mourut de faim en juin 537. Après sa mort, Vigile fut reconnu pour pape légitime.

I. SILVESTRE I, (S.) pape après S. Melchiade, en janvier 314, envoya des députés au concile d'Arles pour l'affaire des Donatistes, et en fint lui-même plusieurs à Rome. Il envoya aussi Vitus et Vincent, prêtres de l'Eglise de Rome, avec Osius évêque de Cordone, an concile général de Nicée, en 325, pour y assister en son nom. Sa mort, qui arriva le 31 décembre 335, fut celle d'un saint. Il siègea 21 ans et 11 mois.C'est sous son pontificat que commença d'éclater l'hérésie d'Arius, qui déchira si long-temps l'Eglise, PEglise. On lui attribue plusieurs établissemens et réglemens. Les Actes de ce Saint sont apocryphes. On dit qu'il a été envoyé en exil sur le mont Soracte du temps de Constantin, et qu'à son retour il baptisa ce prince et le guérit en même temps de la lèpre; mais les Hagiographes d'Anvers, au 21 de mai, Baronius, et sur-tout Noel Alexandre, Sæc. 4, p. 18, prouvent que ce récit est faux dans tous ses détails. C'est le premier pape que l'on peint avec la mitre. Les Donatistes publicient qu'étant prêtre sous Marcellin, il avoit livré les saintes Ecritures et offert de l'encens aux idoles : calomnie qui, selon S. Augustin, ne mérite aucune réfutation.

II. SILVESTRE II, appelé auparavant Gerbert, né en Auvergne d'une famille obscure, fut élevé au monastère d'Aurillac, où il embrassa la vie monastique. Ses lumières et son mépris pour l'ignorance de ses confrères, excitèrent bientôt leur jalousie. Pour avoir la paix, il quitta son monastère, et se retira en Espagne auprès de Borelle duc de Barcelone, auguel son abbé le recommanda. Ce prince le mena avec lui en Italie. C'est dans ce voyage qu'il se fit connoître de l'empereur Othon, qui lui donna l'abbaye de Bobio. Cette nouvelle dignité, en lui procurant de grands biens, lui fit encore de plus grands ennemis au dedans et au dehors. Il fut chassé de son abbaye par ses religieux; il se retira en Allemagne et devint précepteur d'Othon III. S'étant rendu ensuite auprès d'Adalberon, archevêque de Rheims, il fut chargé de l'école de cette ville et y eut des disciples illustres. Une bibliothèque nombreuse

Tome X1.

'qu'il se forma à grands frais, lui donna de nouveaux moyens de s'instruire, et de donner des instructions plus lumineuses à ses disciples. Nous enseignons, dit-il dans une de ses lettres, ce que nous savons, et nous apprenons nous-mémes ce que nous ne savons pas. Il assure en même temps qu'en étudiant l'art de bien dire. il s'applique aussi à l'art de bien vivre. Hugues Capet, instruit de son mérite, le choisit pour précepteur de son fils Robert. Co fut pour le récompenser de ses soins, qu'il le sit élire archevêque de Rheims en 992, après la déposition d'Arnoul. Mais celui-ci ayant été rétablien 998 par Grézoire V , Gerbert se retira en Italie , où il-obtint l'archeveché de Ravenne, à la prière d'Othon III. Enfin, le pape Grégoire V étant mort, l'ambitieux et adroit Bénédictin obtint la papauté, par la protection du même prince, en 999, et il en jouit jusqu'en 1003. année de sa mort. Gerbert étoit un des plus savans hommes de son siècle. Il étoit habile dans les mathématiques qu'il avoit apprises des Sarrasins d'Espagne, et dans les sciences les plus abstraites. Ses connoissances, rares pour le temps où il vivoit, firent croire aux simples, qu'il avoit employé la magie pour parvenir à la tiere. Mais avec la protection de l'empereur, il ne falloit à Gerbert d'autres prestiges que ses talens et ses intrigues, pour parverir à la première dignité de l'Église. C'est la réflexion du P. Longueval. ( et historier a oute que Cerbert, devenu pape, se montra aussi zélé pour maintenir les droits et "horneur du Saint-Siège, qu'il avoit marqué de vivacité pour les com attre 'orsqu'il fut déposé de l'archevêché de Rheims par l'autorité du pape. Il nous reste de lui 149 Epitres, et divers autres ouvrages, qui déposent en faveur de son erudition. On y distingue un Discours pour servir d'instruction aux évêques, où il parle contre la simonie avec une force, qui fait penser qu'il ne craignoit pas qu'on lui reprochât cet odieux trafic. On a désigné les trois siéges qu'il occupa, par un vers singulier.

Transit ab R Gerbertus ad R, fit papa regens R.

Les trois R marquent les siéges de Rheims, de Ravenne et de Rome. Il fut le premier François qui monta sur la chaire de S. Pierre. On découvrit son tombeau en 1648 dans la basilique de Latran. Il étoit revêtu de ses habits pontificaux, la tiare en tête, et paroissoit entier et bien conservé. Mais dès qu'on voulut y toucher, tout s'en alla en poussière; il ne resta que son anneau et une croix d'argent: Sic transit gloria mundi.

III. SILVESTRE, (François) pieux et savant général des Dominicains, étoit d'une illustre famille de Ferrare; ce qui l'a fait appeler Franciscus Ferrariensis. Il mourut à.Rennes dans le cours de ses visites en 1528, à 54 ans, après avoir gouverné son Ordre avec beaucoup de prudence. On a de lui plusieurs ouvrages. Les principaux sont : I. De bons Commentaires sur les Livres de S. Thomas contre les Gentils, dans le tome 1xe des Œuvres de ce saint Docteur. II. Une Apologic contre Luther. III. La Vie de la bienheureuse Osanna de Mantoue, religieuse.

SILVESTRE DE PRIERIO, Voy. Mozzolino.

IV. SILVESTRE, (Israel ) graveur, né à Nanci en 1621, mourut à Paris en 1691. Ce maître, élève d'Israël Henriet son oncle qu'il surpassa en peu de temps, est célèbre par le goût, la finesse et l'intelligence qu'il a mis dans divers Paysages et dans différentes Vues gravées de sa main-Sa manière tient beaucoup de celles de Callot et de la Belle. dont il possédoit plusieurs planches. Louis XIV occupa Sylvestre à graver ses palais, des places conquises, etc. Ce célèbre artiste fut encore décoré du titre de maître à dessiner de Monseigneur le Dauphin, et gratifié d'une pension et d'un logement au Louvre : honneurs qui ont passé successivement, avec son mérite, à ses descendans. On le met aussiau rang des habiles compositeurs.

V. SILVESTRE, (François) écrivain François, réfugié en Hollande, a traduit le Flambeau de la Mer de Van-Luon, à Amsterdam, 1687, 5 vol. in-fol.

VI. SILVESTRE, (Louis) Parisien, fut élève de le Brun et des Boullongne. Son heureux génie mit à profit les grands principes de ces habiles maîtres; ses premiers essais annoncérent un des plus forts dessinateurs de son temps. Son tableau de réception 🛎 l'académie Royale, représentant la Création poétique de l'Homme; et celui de S. Pierre guérissant les malades à la porte du Temple (qu'on trouve à Notre - Dame), furent de bonne heure les présages de son talent. Ses principaux ouvrages sont à Dresde, où le roi de Pologne l'attira en 1727. Ce souverain l'honora de lettres de noblesse, de la qualité te son premier peintre, de celle te directeur de son académie royale te Dresde, et le gratifia de pensions considérables. Après un séjour d'environ 24 ans en Saxe, Silvestre revint en France. Il fut nommé directeur de l'académie; distinction qui lui fut confirmée plusieurs fois par la compagnie, et toujours avec un nouveau plaisir. Le roi lui accorda un logement aux galeries du Louvre, et une pension de mille écus. Il mourut le 14 avril 1760, âgé de 85 ans.

SILVIA, Voyez RHBA.

SILVIUS, Voyez SYLVIUS.

SILURE, roi des Scythes, est célèbre par un trait curieux qu'on trouve dans Plutarque. Etant pres de la mort, il fit apporter un paquet de dards, et les donna à ses 80 enfans pour le rompre. Chacun en particulier, après l'avoir essayé, avoua qu'il ne pouvoit en venir à bout. Silure le prit à son tour, délia le paquet, et brisa chaque dard l'un après l'autre ; leur montrant par-là que s'ils étoient toujours unis ensemble, ils seroient invincibles; mais que s'ils se séparoient une fois, il seroit très-aisé de les vaincre.

I. SIMÈON, chef de la tribu du même nom, et second fils de Jacob et de Lia, naquit vers l'an 1757 avant J. C. Etant allé durant la famine avec ses frères en Egypte, pour acheter du blé, il resta en otage pour assurer leur retour. Il vengea avec Lévi l'enlévement de sa sœur Dina, en égorgeant tous les sujets de Stahem: (V. ce mot.) action atroce, par laquelle on fit périr une foule d'innocens, pour punir un seul coupable. Jacob au lit de la mort, témoigna son in-

dignation contre la violence que Siméon et Lévi avoient exercés envers les Sichimites. Il leur prédit qu'en punition de leur crime, Dieu les sépareroit l'un de l'autre, et disperseroit leurs descendans parmi les autres tribus. L'événement justifia la prédiction d'une manière frappante. Lévi n'eut jamais de lot ni de partage fixe dans Israël: et Simeon ne reçut pour partage qu'un canton que l'on démembra de la tribu de Juda, et quelques autres terres. Le crime de Zamri attira aussi la malédiction sur la tribu de Siméon, et c'est la seule que Moise ne bénit point en mourant. Quoique cette tribu fût composée de 59000 combattans lorsqu'ils sortirent d'Egypte, il n'ent entra que 22200 dans la Terre-promise. Les autres périrent dans le désert à cause de leurs murmures.

II. SIMÉON, aïeul de Mathas thias, père des Machabées, de la race des Prêtres, descendoit du vertueux Phinées.

et craignant Dieu, vivoit à Jérusalem dans l'attente du Rédempteur d'Israël. Il demeuroit presque toujours dans le Temple, et la Saint-Esprit l'y conduisit, dans le moment que Joseph et Marie y présentèrent J. C. Alors ce vieillard, prenant l'enfant entre ses bras, rendit grace à Dieu, et lui témoigna sa reconnoissance par un admirable Cantique, qui est un excellent modèle d'action de graces.

IV. SIMÉON, frère de Jesus-Christ, c'est-à-dire, son cousingermain, étoit fils de Cléophas et de Marie, sœur de la sainte Vierge, et frère de S. Jacques le Mineur, de Joseph et de S. Jude. Il fut disciple du Seigneur, et élu évên que de Jérusalem après la mort de Jacques son frère. Trajan ayant fait faire des recherches exactes de ceux qui se disoient descendus de David, on déféra Siméon à Atticus gouverneur de Syrie. Après avoir été long-temps tourmenté, il fut enfin crucifié l'an 107 de J. C., àgé de 120 ans, dont il en avoit passé 40 dans le gouvernement de son Eglise.

V. SIMÉON-Stylite, (S.) né à Sisan sur les confins de la Cilicie. vers l'an 392, étoit fils d'un berger, et fut berger lui même jusqu'à l'àge de 13 ans. Il entra alors dans un monastère, d'où il sortit quelque temps après pour s'enfermer dans une plus grande solitude. Il passoit des journées entières, tantôt sur le sommet d'une montagne, tantôt dans le creux des rochers. Il étoit quelquefois un mois entier sans prendre de nourriture. Enfin, pour se dérober à la foule du peuple qui venoit le visiter de toutes parts, il jugea à propos de monter sur des colonnes de différente hauteur. La première étoit de quatre coudées, la seconde de douze, la troisième de vingt-deux, la quatrième de quarante. Celle-ci étoit sur une montagne de Syrie. Il's'y tint pendant plusieurs années debout sur un seul pied. Malgré ses austérités, l'Esprit tentateur lui sit la guerre. Siméon crut voir un jour un ange de lumière qui lui présentoit un char lumineux pour le transporter au séjour de la gloire. Il leva le pied pour se mettre dans le chariot; mais pensant à l'instant que ce pourroit être une illusion du démon, il fit le signe de la croix et tout disparut. Enfin rongé par un ulcère d'où sortoit une quantité de vers, il mourut en 461, à 69 ans, dont il en avoit

passé 47 sur des colonnes, donnant aux peuples un exemple plus admirable qu'imitable. Son corps fut descendu de la colonne par des évêques, et conduit à Antioche avec une escorte de six mille hommes de troupes de l'empereur. Ses obsèques se firent avec une pompe pareille à celles des monarques. Son culte s'étendit de l'Orient en Occident où l'on avoit déjà ses images qu'on révéroit sur-tout dans Rome long-temps avant sa mort-Il y a des choses si surprenantes dans l'histoire de ce héros de la mortification, que quelques écrivains les ont révoquées en doute ; mais ils ne faisoient pas attention que Théodoret qui les a écrites. en parle comme témoin oculaire. Nous avons de lui une Lettre et un Sermon dans la Bibliothèque des Pères. — Il y a eu un autre S. Simeon-Stylite, qu'on surnomma le Jeune, parce qu'il mourut en 595 près d'un siècle après l'ancien. Il étoit d'Antioche; on l'appela aussi le Thaumaturge à cause de ses nombreux miracles. Il ne faut pas confondre celui-ci avec S. Siméon surnommé l'extravagant. Co dernier étoit d'Edesse en Mésopotamie. Il se retira d'abord dans le monastère de Saint-Gérasime. ensuite dans un désert d'où il sortit après y avoir fait pénitence pendant 29 ans. Il alla à Emèse en Syrie, où il mourut en 570, après avoir passé le reste de sa vie 🛦 contrefaire l'insensé, pont opérer sa sanctification, dit Baillet, et celle de son prochain, par des moyens propres à confondre la sagesse humaine.

VI. SIMÉON - METAPHRASTE, né au x° siècle à Constantinople, s'éleva par sa naissance et par son mérite aux emplois les plus consis

Térables. Il fut secrétaire des empereurs Léon le Philosophe et Constantin Porphyrogenète, et eut le département des affaires étrangères. Ce prince l'avant exhorté à faire le recueil des Vies des Saints, il ne se contenta pas de compiler les faits, il les broda d'une manière romanesque. Il assembla toutà-la-fois des exemples des vertus les plus héroïques, et des prodiges les plus ridicules. On a traduit plusieurs fois son ouvrage en latin, et on le trouve dans le recueil des Vies des Saints par Surius; mais il seroit à souhaiter qu'on l'imprimàt en grec ; car quoiqu'il soit rempli de fables, il renferme des monumens anciens et authentiques qu'un habile critique discerneroit. Cet écrivain fut nommé *Métaphraste* , parce qu'il paraphrasoit les récits en amplificateur. C'est d'après cet hagiographe que plusieurs historiens ont écrit, avant le règne de la critique, des Vies des Saints pour lesquelles il faut autant de crédulité dans les lecteurs, qu'il y a eu de simplicité dans leurs auteurs. On a encore de lui des Vers grecs dans le Corpus Poctarum Græcorum, Genève, 1666 et 1614, 2 volumes in-fol.

VII. SIMÉON, fameux rabbin du 11<sup>c</sup> siècle, est regardé par les Juifs comme le Prince des Cabalistes. C'est à lui qu'on attribue le livre hébreu, intitulé: Zohar, c'est-à-direla Lumière; Crémone, 3560, 3 vol. in-fol.

VIII. SIMÉON, (Antoine) religieux dominicain, a traduit de l'espagnol les Sermons de Pierre de Valderana, et de l'italien ceux de Marcel Ferdinand de Barry, abbé d'Olivet, 1610. Ce traduc-geur mourut à Angouleme en 1615.

SIMEONI, ou DE SIMEONI-Bus, (Gaspard) d'Aquila dans le royaume de Naples, chanoine de Sainte-Marie-Majeure, et secrétaire du pape Innocent X, brilla à Rome par ses Poésies latines et italiennes. Il a conservé dans lés unes et dans les autres, et surtout dans les premières, le goût de l'antiquité, qui sembloit être banni de l'Italie. Ses vers ne manquent ni de force, ni d'harmonie, ni de graces ; et il mérite d'être distingué dans la foule des versificateurs Latins qu'ont produits ces derniers siècles.

SIMIA, Voy. Jules III, n.º v.

SIMIANE, (Charles-Jeanbaptiste de ) d'une famille de Provence qui remonte au xe siècle, devint marquis de Pianeze, ministre du duc de Savoie, et colonel-général de son infanterie. Il servit ce prince avec zèle dans son conseil et dans ses armées. Sur la fin de ses jours, il quitta la cour, et se retira à Turin chez les Pretres de la Mission, où il ne s'occupa que de son salut. Sa solitude n'étoit troublée que par les conseils qu'on lui demandoit comme 🛦 l'oracle de la Savoie. Il finit saintement ses jours, en 1677. On a de lui : I. Un Traité de la vérité de la Religion Chrétienne, en italien , dont le Père Bouhours a donné une Traduction françoise. in-12. II. Piissimi in Deum Affectus, ex Augustini Confessionibus delecti, in-12, etc. - Il y a eu de la même famille Bertrand Raimbaud de Simiane, marquis de Gordes, lieutenant - général du Dauphiné, mort en 1578, qui livra un combat à Montbrun et le fit prisonnier, et qui se signals contre les religionnaires; et Pauline Adhemar de Grignan, épouse de

V 3

marquis de Simiane, mort en 1718, dont elle n'eut que des filles. Voyez GRIGNAN.

SIMILIS, courtisan sous l'empereur Trajan, ayant (dit Spartien) sans aucun mécontentement personnel, quitté la cour et tous ses emplois, pour aller paisiblement vivre à la campagne, fit mettre ces mots sur sa tombe: Jai demeure soixante-seize ans sur la terre, et j'en ai vécu sept. Que de grands, servum pecus, moins heureux, ou moins sages que Similis, sommeillent toute leur vie à la suite des cours, et ne jouissent depuis la laisse de l'enfance jusqu'au bâton de la vieillesse, que d'une existence précaire et mendiée!

SIMLER, (Josias) ministre de Zurich, mourut dans cette ville en 1576, à 45 ans. On a de lui: I. Divers Ouvrages de Théologie et de Mathématiques. II. Un Abrégé de la Bibliothèque de Conrad Gesner, estimé, quoiqu'il y ait quelques inexactitudes. Cet Abrégé parut à Zurich en 1574, in-fol., et Frisius en donna une édition augmentée en 1583. III. De Helvetiorum Republica, chez Elzevir, 18624, in-24; traduit en françois, 18579, in-8.º IV. Vallesiæ Descriptio, ibid. 1633, in-24. — Il y a eu du meme nom, un habile peintre de portraits, Jean Simler, ne à Zurich, mort à Stein sur le Rhin, en 1748, à 55 ans.

SIMNEL, (Lambert) Voyez EDOUARD Plantagenet.

I. SIMON I, grand-prêtre des Juifs, surnommé le Juste, étoit fils d'Onias I, auquel il succéda dans la grande Sacrificature. Il répara le Temple de Jérusalem, gui tomboit en ruine, le fit environner d'une double muraille, et y fit conduire de l'eau par des canaux, pour laver les hosties.

II. SIMON II, petit-fils du précédent, succéda à Onias II, son père. C'est sous son pontificat que Ptolomée Philopator vint à Jérusalem. Ce prince ayant voulu entrer dans le Saint des Saints, malgré les oppositions de Simon, Dieu étendit sur lui son bras vengeur, et punit sa profanation, en le renversant par terre sans force et sans mouvement.

III. SIMON-MACHABÉE, 618 de Mathathias, surnommé Thasi, fut prince et pontife des Juifs, l'an 143 avant J. C. Il signala sa valeur dans plusieurs occasions, sous le gouvernement de Judas et de Jonathas ses frères. Le premier l'ayant envoyé avec 3000 hommes dans la Galilée, pour secourir les Juifs de cette province contre les habitans de Tyr, de Sidon et de Prolémaide, Simon défit plusieurs fois les ennemis. Il battit Apollonius, conjointement avec Jonathas; et celui-ci ayant été arrêté par Tryphon, Simon alla à Jérusalem pour rassurer le peuple. qui ne voyant personne plus digne que lui d'être à la tête des affaires, l'élut tout d'une voix. Simon, devenu père de sa nation. par ce choix unanime, fit d'abord assembler tous les gens de guerre , répara en diligence les murailles . les fortifications de Jérusalem, et s'appliqua à fortifier les autres places de la Judée. Il envoya ensuite des ambassadeurs à Demetrius, qui avoit succédé dans le royaume d<del>o</del> Syrie an jeune *Antiochus*, et lo pria de rétablir la Judée dans ses franchises. Ce prince lui accorda tout ce qu'il demandoit. La liberté étant rendue aux Juis, Sunem remouvela l'alliance avec les Spartiates, battit les troupes d'Antiochus Soter, roi de Syrie; et sur la fin de ses jours, il visita les villes de son état. Lorsqu'il arriva au château de Doch, où demeuroit Ptolomée son gendre, cet ambitieux, qui vouloit s'eriger en souverain du pays, fit inhumainement massacrer Simon et deux de ses fils, au milieu d'un festin qu'il leur donna, l'an 135 avant J. C.

IV. SIMON, (S.) apôtre du Seigneur qui lui apparut un des premiers après sa résurrection. fut surnommé Chananéen, c'està-dire Zélé. On ignore le motif de ce surnom. Son zele pour Jesus-Cirist le lui fit-il donner? ou étoitil d'une certaine secte de Zélés? On est aussi peu instruit sur les particularités de sa vie, sur sa prédication, et le genre de sa mort. Quelques-uns le font aller dans l'Egypte , la Lybie , la Mauritanie; d'autres lui font parcourir la Perse . mais avec aussi peu de fondement que les premiers.

V. SIMON LE CYRÉNÉEN, père d'Alexandre et de Rufus, étoit de Cyrène dans la Lybie. Lorsque Jesus-Christ montoit au Calvaire, et succomboit sous sa croix, les soldats contraignirent Simon, qui passoit, de la porter avec lui.

VI. SIMON LE MAGICIEN, du bourg de Gitron dans le pays de Samarie, séduisoit le peuple par ses enchantemens et ses prestiges, et se faisoit appeler la grande Vertu de Dieu. Le diacre Philippe étant venu prêcher l'Evangile dans cette ville, Simon, étonné des miracles qu'il faisoit, demanda et obtint le baptême. Les Apôtres, quelque temps

après . vinrent pour imposer les mains aux baptisés. Simon voyant que les fidelles qui recevoient le Saint-Esprit, parloient plusieurs langues sans les avoir apprises, et opéroient des prodiges, offrit de l'argent pour acheter la vertu de communiquer ces dons. Alors Pierre indigné , le maudit avec son argent, parce qu'il avoit cru que le don de Dieu pouvoit s'acheter. C'est de là qu'est venu le mot de Simoniaque, qu'on applique à ceux qui achètent ou vendent les choses spirituelles. Après le départ des Apôtres, Simon tomba dans des erreurs grossières. et se fit des prosélytes. Il quitta Samarie, et parcourut plusieurs provinces qu'il infecta de ses impiétés. « Dieu, selon lui, subsistoit dans une lumière inaccessible. Entre Dieu et la matière il placoit les Eons, substances divines, qui émanoient plus immédiatement du grand Etre. Ils étoient, les uns actifs, les autres passifs, et de différent sexe : il n'y en avoit qu'un certain nombre. L'Intelligence étoit d'abord destinée à former le monde; mais s'étant échappée de la plénitude de la himière, du sein de Dieu, elle avoit engendré les Anges, qui ayant usurpé l'empire sur le monde. leur ouvrage, eurent l'ambition d'être reconnus pour les seules Divinités. Dans cette vue, ils avolent empêché leur Mère de retourner à son principe , la faisant passer de corps en corps, et l'exposant à toutes sortes d'ignominies. » Simon se donnoit même pour un de ces Eons, qui, étant émanés immédiatement, avoient plus de puissance que tous les autres Anges ensemble. Il étoit venu pour délivrer l'Intelligence, et pour eulever le mondo à la tyrannie des

Démons. Il traînoit avec lui une femme débauchée, qu'il avoit achetée à Tyr, et qu'il disoit être cette Intelligence même. Il la nommoit Hélène ou Sélène, c'est-àdire la Lune ou Minerve. Il prétendoit qu'elle étoit descendue en terre, en passant de Ciel en Ciel; qu'elle étoit cette même Hélène qui avoit été la cause de la ruine de Troye : et il lui donnoit quelquefois le nom de Saint - Esprit, la représentant comme l'ame du monde, et la source de toutes les ames. Quant à lui, il n'étoit rien moins que ce qu'il paroissoit; il n'avoit que la figure de l'homme. Il étoit un Eon, un Sauveur, le Messie; et il vouloit bien être adoré sous le nom de Jupiter. Venu pour rétablir l'ordre, pour détruire les maux produits par l'ambition des Anges, et pour procurer le salut aux hommes, il assuroit qu'il suffisoit de mettre son espérance en lui et en son Hé-Lene. Il ajoutoit que les bonnes œuvres étoient inutiles, et que la distinction du bien et du mal moral n'est qu'une invention des Anges, pour tenir les hommes dans la servitude. Comme il lui falloit des prestiges pour soutenir ses impostures, il se vanta d'attirer des enfers les ames des prophètes, d'animer les statues, de changer les pierres en pain, de passer sans résistance au travers des rochers, de se précipiter du hant d'une montagne sans se blesser. de voler dans les airs, de se rendre invisible, de prendre telle forme qu'il vouloit, etc. Ces mensonges, aidés de quelques tours de charlatan, persuadoient ou éblouissoient la populace crédule. [ Voy. II. MÉNANDRE. ] Ce faux prophète se fit sur-tout une grande réputation à Rome, où il arriva avant S. Pierre. Les Romains le prirent pour un Dieu, et le sénat lui-même fit ériger à cet imposteur une statue dans l'île du Tibre. avec cette inscription: SIMONI DEO SANCTO. Il est vrai que d'habiles critiques contestent ce fait, et prétendent que cette statue étoit consacrée à Semô-Sachus, qui étoit une Divinité adorée parmi les Romains. Quoi qu'il en soit, les illusions de ce fourbe fascinèrent les yeux des habitans de Rome: mais le charme ne dura pas. Saint Pierre étant venu peu après lui dans cette ville, ruina sa réputation par un coup d'éclat, que quelques critiques révoquent en doute, parce qu'il n'est rapporté que par des auteurs du ve siècle. Le magicien se disoit fils de Dieu, et se vantoit comme tel de pouvoir monter au ciel. Il le promit à Néron lui-même et le jour pris, en présence d'une foule de peuple qui étoit accouru à ce spectacle, il se fit élever en l'air par detux démons dans un chariot de feu. Mais, aux prières de Pierre et Paul, Simon qui étoit à une certaine hauteur, tomba par terre et se rompit les jambes. Accablé par la honte de sa défaite, il se précipita bientôt après du haut du logis où on l'avoit porté. La chute de Simon est, selon M. Pluquet, un fait apocryphe. « Indépendamment de la difficulté de le concilier avec la chronologie, il est certain que la chute de Simon à la prière de S. Pierre, étoit un fait trop important pour avoir été ignoré des chrétiens, et pour n'avoir pas été employé par les apologistes des premiers siècles. Cependant saint Justin , saint Irenée , Tertullien n'en parlent point, eux qui ont parlé de sa statue. Les auteurs qui

la rapportent, ont peut-être appliqué à cet imposteur, ce que Suctone rapporte d'un homme qui, sous Néron, se jeta en l'air, et se brisa en tombant. Cette conjecture d'Itigius n'est pas destituée de vraisemblance. Une ancienne tradition portoit que Simon voloit; on trouve sous Néron qu'un homme prétendit avoir le secret de voler : il étoit tout simple de juger que cet homme étoit Simon. Rien n'est si ordinaire que des rapprochemens de cette espèce. On présenta à Paul IV des médailles, qui portoient d'un côté Néron, et de l'autre S. Pierre, avec cette légende, PETRUS Galilœus. Il y a des personnes qui ont cru que cette médaille avoit été frappée en mémoire de la victoire de S. Pierre sur Simon : il n'est pas nécessaire de faire des réflexions sur cette preuve. [ Voy. sur cela David de la Roque. Dissertation de Legione fulminante, pag. 613.»]

VII. SIMON, noble Juif de la ville de Scythopolis, prit le parti des Romains, et défendit avec beaucoup de valeur la ville contre les attaques des Juifs. Il devint suspect aux habitans , qui lui dirent de se retirer avec les Juifs de son parti dans un bois proche de la ville. Lorsqu'ils furent retirés, les habitans de la ville allèrent de nuit les égorger. Simon surpris se contenta de se récrier contre une si horrible perfidie. Il se reprochoit de n'avoir pas suivi le parti des Juifs. En même temps il prit son père par les cheveux, lui enfonça son épée dans le ventre, en sit autant à sa mère et à ses enfans; puis il monta sur ces corps morts, et levant les bras pour être vu de tout le monde. il se donna un coup d'épéc, dont il mourut sur l'heure.

VIII. SIMON, fils de Gioras, l'un des plus grands seigneurs d'entre les Juifs, fut cause de la ruine de Jérusalem et de la nation. Les Juifs l'avoient reçu dans Jérusalem comme un libérateur. Ils l'avoient appelé pour les délivrer de la tyrannie de Jean; mais il fut encore plus cruel que ce tyran, avec lequel il partagea la souveraine autorité. Quand la ville fut prise par les Romains, il se cacha dans les sonterrains avec des ouvriers munis d'outils nécessaires pour creuser. Mais il manqua bientòt de provisions, retourna sur ses pas, fut pris par les ennemis, attaché au char de triomphe de Tite, puis exécuté sur la place publique de Rome. ( Voyez GISCALA.)

IX. SIMON, moine d'Orient dans le XIII<sup>e</sup> siècle, passa en Europe, où il se fit Dominicain, et composa un Traité contre les Grecs sur la Procession du Saint-Esprit, qu'on trouve dans Allatius.

X. SIMON, (Richard) né à Dieppe le 15 mai 1638, entra dans la Congrégation de l'Oratoire. et en sortit peu de temps après. Il y rentra ensuite vers la fin de 1662, la mémoire enrichie d'une partie des langues orientales. Quelques chicanes qu'on lui fit sur cette étude, lui firent naître l'idée de quitter de nouveau l'Oratoire pour les Jésuites; mais il en fut détourné par le père Bertad, supérieur de l'institution. Il fut employé bientôt à dresser un Catalogue de livres orientaux de la bibliothèque de la Maison de Saint-Honoré, et il s'en acquitta avec succès. Le président de Lamoignon, ayant eu occasion de le voir, fut si satisfait de son érudition, qu'il engagea ses supérieurs à le retenir a Paris; mais comme il ne pouvoit pas payer sa pension, on l'envoya à Juilli pour y professer la philosophie. Ce fut alors qu'il commença à publier ses différens ouvrages. La hardiesse de ses sentimens, la singularité de ses opinions, et les épines de son caractère, l'obligèrent de quitter l'Oratoire en 1678, pour se retirer à Belleville en Caux. dont il étoit curé. On a de lui une Satire amère de cette Congrégation, dans la Vie du P. Morin, insérée dans les Antiquiquitates Ecclesia Orientalis de ce savant. Simon répétoit souvent: Alterius ne sit, qui suus esse potest. Rendu à lui-même, il vécut à Dieppe sa patrie, et y mourut le 11 avril 1712, à 74 ans. On ne peut lui refuser une érudition très-vaste, et une littérature trèsvariée. Sa critique est exacte. mais elle n'est pas toujours modérée; et il règne dans tout ce qu'il a écrit un esprit de singularité et de nouveauté, qui lui suscita bien des adversaires. Les plus célèbres sont Veil, Spanheim, Leclerc, Jurieu, Levassor, Dupin, Bossuet, etc. Simon ne laissa presque aucun de leurs écrits sans réponse : la hauteur et l'opiniatreté dominent dans tous ses livres polémiques. Son caractère mordant, satirique et inquiet, ne fit que s'aigrir dans sa vieillesse. On a de lui un très-grand nombre d'ouvrages. Les principaux sont : I. Une édition des Opuscules de Gabriel de Philadelphie, avec une Traduction latine et des Notes, 1686, in-4.º II. Les Céré-

monies et Coutumes des Juiss. traduites de l'italien de Léon de Modène, avec un Supplément touchant les Sectes des Caraites et des Samaritains, 1681, in-12; ouvrage estimable. Nous n'avons point de livre, suivant Niceron, qui nous instruise plus exactement, et en moins de mots, des contumes des Juifs. III. L'Histoire critique du Vieux Testament, dont la meilleure édition est celle de Rotterdam, chez Regnier Leers, in-4.0, 1689. IV. Histoire critique du Texte du Nouveau Testament, Rotterdam, 1689, in-4.°; qui fut suivie, en 1690, d'une Histoire critique des Versions du Nouveau Testament, et en 1692, de l'Histoire critique des principaux Commentateurs du Nouveau Testament, etc. avec une Dissertation critique sur les principaux Actes manuscrits cités dans ces trois parties, in - 4.º Tous ces Ecrits respirent l'érudition d'un homme consommé dans l'étude des langues orientales, et la hardiesse d'un critique téméraire. V. Réponse au livre intitulé: Sentimens de quelques Théologiens de Hollande, 1686, in-4.º VI. Inspiration des Livres sacrés, 1687, in - 4.º VII. Nouvelles Observations sur le Texte et les Versions du Nouveau Testament . Paris . 1695, in - 4.º VIII. Lettres critiques, dont la meilleure édition est celle d'Amsterdam en 1730, 4 vol. in-12, dans lesquelles il y a des choses curieuses et intéressantes, mais qui méritent en partie la critique que nous ferons au n.º XIII. IX. Une Traduction françoise du Nouveau Testament, avec des Remarques littérales et critiques, 1702, 2 vol. in - 8.º Noailles, archevêque de Paris, et Bossuet, condamnèrent cet ouvrage. X. Histoire de l'origine et du progrès des Revenus ecclésiastiques. Cet ouvrage curieux et recherché parut en 1709, 2 vol. in-12, sous le nom supposé de Jérôme Acosta. C'est, dit-on, le résultat d'un mécontentement de Simon contre une communauté de Bénédictins. XI. Créance de l'Eglise Orientale: sur la Transsubstantiation, 1687, in-12. Il y fait voir la conformité de la doctrine de cette Eglise avec celle de l'Eglise Romaine. Il y joignit un petit Supplément pour répondre aux Journalistes de Hollande, qui en avoient donné une analyse infidelle. XII. Bibliothèque critique, sous le nom de Sainjore, avec des notes, 1708 et 1710, 4 vol. in-12. Ce livre fut supprimé par arrêt du Conseil: il est devenu rare. On y trouve des pièces qu'on chercheroit vainement ailleurs, entr'autres, son Factum pour les Juifs de Metz. accusés d'avoir tué un petit enfant chrétien en 1674. Ce Mémoire, qui semble plutôt fait par un théologien que par un jurisconsulte, ne laisse pas d'être curieux. XIII. Nouvelle Bibliothèque choisie, où l'on fait connoître les bons Livres en divers genres de littérature, et l'usage qu'on en doit faire, Amsterdam, 1714, 2 vol. in-12. C'est une suite de la Bibliothèque critique, dont on a changé le titre, parce que les premiers volumes avoient été supprimés. On reconnoît par-tout le génie de l'auteur, son style, son rabbinage, son attachement à certains livres singuliers, qui n'ont souvent d'autre prix que celui de leur rareté; son attention à crier contre les Bénédictins, comme contre des faussaires ; certain goût en fait de littérature,

qu'un autre auroit peine à contrefaire. Il y a au reste dans ces volumes, comme dans les précédens, quantité de faits littéraires. curieux, et qui auroient quelquefois mérité d'être un peu plus appuvés. L'auteur ne s'y est pas oublié : il s'y donne de l'encens à pleines mains. C'est le jugement que les auteurs du Journal Littéraire portèrent de ce livre, et on peut l'appliquer au précédent, ainsi qu'à plusieurs autres ouvrages de Simon. [ Voyez l'article de Bruzen de la Martinière, son neveu. ] XIV. Critique de la Bibliothèque des Auteurs Ecclésiastiques de M. DUPIN, et des Prolégomènes sur la Bible du même, 1730, 4 vol. in - 8.°, avec des éclaircissemens et des remarques du P. Souciet, jésuite, qui est l'éditeur de cet ouvrage. XV. Histoire critique de la Croyance et des Coutumes des Nations du Levant, sous le nom de Moni. etc.; livre intéressant et instructif, 1693, in-12. XVI. Leures critiques, où l'on voit les sentimens de M. Simon, sur plusieurs ouvrages nouveaux, publiés par un gentilhomme Allemand, Bale. 1699, in-12. Dans ce livre, qui n'est pas commun, l'auteur ménage peu le P. Martianai et les Bénédictins de St-Maur. XVII. II retoucha la Traduction du livre de *Brederode* , intitulé : *Recher*ches curieuses sur la diversité des Langues et des Religions, que la Montagne avoit publiées à Paris en 1640; et il y fit des additions ( dit Niceron ) où . sous le masque d'un prétre de l'Eglise anglicane, il favorien plusieurs choses Protestans. Nous ignorons si l'édition qu'il en préparoit, a été publiée.

Il ne faut pas confondre avec Richard Simon, un autre Simon, docteur en théologie, qui s'établit à Lyon, après avoir été curé de St-Uze, dans le diocèse de Vienne. Celui-ci est connu par un Dictionnaire de la Bible, où il a fait entrer l'Histoire de l'ancien et du nouveau Testament. la géographie de l'Ecriture-sainte. Pexplication des cérémonies Judaïques, etc. Il publia cet ouvrage à Lyon, en 1693, in-fol.; et de nouveau, en 1703, en 2 vol., avec beaucoup d'additions. Si le débit d'un livre étoit une preuve assurée de sa bonté, le Dictionnaire de Simon seroit excellent. Mais les habiles gens qui l'examinerent, dit D. Calmet, y remarquèrent un grand nombre de fautes, qui avoient leur source dans le defaut des livres nécessaires, ou dans l'ignorance des langues.

XI. SIMON, (Jean-François) né à Paris en 1654, d'un habile chirurgien, fut élevé avec soin par son père, prit l'habit ecclésiastique, et se fit recevoir docteur en droit canon. On le plaça, l'an 1684, en qualité de précepteur, auprès de Pelletier-des-Forts. Ses services et ses talens lui méritèrent les places de contrôleur des fortifications, et d'associé de l'académie des Inscriptions et Belles-Lettres. L'abbé de Louvois l'ayant choisi, en 1719, pour garde des médailles du cabinet du roi, il quitta alors l'habit ecclésiastique, parce que Louis XIV, prince d'habitude, qui n'avoit vu que des laïques dans cette place, ne voulut jamais la donner à d'autres. Simon la remplit dignement. Il excelloit sur-tout dans les devises et les inscriptions. On a de lui plusieurs sayantes

Dissertations dans les Mémoires de l'Académie des Inscriptions. Il mourut en 1719, à 65 ans.

XII. SIMON, (Denis) conseiller du présidial et maire de ville de Beauvais, mort en 1731, possédoit l'histoire et la jurisprudence. On a de lui: I. Une Bibliothèque des Auteurs de Droit, 1692 et 1695, 2 vol. in-12. II. Un Supplément à l'Histoire de Beauvais, 1706, in-12.

XIII. SIMON, (Claude-Francois ) imprimeur de Paris, mort dans cette ville en 1767, à 55 ans, joignoit aux connoissances typographiques, celles de la littérature. On a de lui : I. Connoissance de la Mythologie, Paris, 1753, in-12, 4e et la meilleure édition. Les journalistes de Trévoux, dans le second volume d'avril 1746, soutiennent que cette production est l'ouvrage du P. Rigord jésuite, mort en 1739, et que Simon n'y a fait que quelques additions, parmi lesquelles il y en a de peu modestes et dangereuses pour des enfans. Ces anecdotes scandaleuses ont été retranchées dans l'édition que nous indiquons. II. Deux Comédies ; Minos ou l'Empire Souterrain, les Confidences réciproques, non représentées. III. Mémoires de la Comtesse d'Horneville, 2 vol. in-12: Roman foiblement et négligemment écrit, et dénué d'imagination. IV. Mémoires de Du Guay-Trouin, in-4.º: il reçut en 1740. une médaille d'or de la part du roi pour la rédaction de ces Mémoires. V. Il s'occupoit, lorsqu'il mourut, d'un ouvrage considérable sur la Science pratique de l'Imprimerie; mais cet écrit que l'on regrette n'a pas vu le jour. Les principales éditions sorties de ses presses, sont : Virgile, Térrence, Salluste, Cornelius-Nepos; un Lucrèce italien; la Bible d'Houbigant, 1753. 4vol.in-fol.; un choix de Poésies, 3 vol. in-4.°, dont il ne tira que 75 exemplaires. On ignore si c'est à lui ou à un autre Simon qu'on doit un Traité sur le Moyen de conserver le Gibier par la destruction des Oiseaux de rapine, avec un Essai sur la Pipée, Paris, 1738, in-12.

XIV. SIMON, (Jean-François) chirurgien, mort en 1770, dont on a un Abrégé des Maladies des Os, et un Abrégé de Pathologie et de Thérapeutique.

SIMON, Voy, MARQUEMONT. SIMON STOCK, Voyez STOCK. SIMON DE MONTFORT, Voyez MONTFORT.

SIMONDI, Voyez ÉDOUARD Plantagenet.

SIMONEAU, (Henri) maire d'Etampes, fut massacré le 3 mars 1792, par la populace qui voulut le forcer à diminuer le prix du pain. « Ma vie est à vous, s'écria Simoneau, vous pouvez me tuer, mais non me faire manquer à mon devoir. » L'Assemblée Législative lui fit élever un monument sur la place publique d'Etampes.

SIMONEL, (Dominique) avocat, a donné: I. Un Traité estimé des Droits du Roi sur les Bénéfices de ses Etats, 1752, 2 vol. in-4.° II. Dissertation sur les Pairs de France, 1753, in-12. III. Traité du refus de la Communion à la sainte Table, 1754, 2 vol. in-12. Il mourut en 1755.

SIMONET, (Edmond) né à Langres en 1662, se fit jésuite an 1681. Ses supérieurs le chargèrent de professer la philosophie à Rheims et à Pont-à-Mousson, où il enseigna ensuite la théologie scholastique. Il mourut dans cette ville en 1733. On a de lui un Cours de théologie sous ce titre: Institutiones theologiex ad usum Seminariorum, Nanci, 1721—1728, 17 vol. in - 12; Venise, 1731, 3 vol. in-fol.

L SIMONETTA, (Boniface) né dans l'état de Gênes, entra chez les Cisterciens, et mourut vers la fin du xve siècle, après avoir rempli les devoirs de son état. et tourné ses études du côté de l'Histoire ecclésiastique. On dont à ses soins un ouvrage relatif à cet objet, sous ce titre : De persecutionibus Christiana Fidei et Bomanorum Pontificum. Il fut imprimé d'abord à Milan en 1492, et ensuite à Bale en 1509, in-fol-Les critiques ne le consultent guère, parce qu'ils reprochent à cet auteur beaucoup d'inexactitude et de crédulité.

IL SIMONETTA, ( Louis ) Milanois, fut d'abord, en 1536, évêque de Pesaro, et gouverna cette Eglise jusqu'en l'année 1560. qu'il la permuta pour l'évêché de Lodi. Lorsque *Pie IV* l'eut élevé au cardinalat en 1561, ce pape l'envoya à Trente pour être légat du concile : et lorsque cette assemblée fut terminée, il vint à Rome en demander la confirmation au nom de ses collègues et de tous les Pères. Il fut aussi associé à ceux qui devoient faire observer les actes de ce concile. Ce cardinal fut ensuite préfet de la signature de justice, et assista au conclave pour l'élection de Pie V. Il mourut en 1568, et sa mort occasionna une aventure singulière. Un voleur, qui pour la fi-

gure et la taille avoit beaucoup de l'air de ce cardinal, osa en prendre le nom , les habits et l'équipage; et avec ce dehors fastueux, il en imposa à beaucoup de sots, même parmi les nobles. Il parcourut ainsi plusieurs villes d'Italie. Il accordoit des dispenses de mariage jusqu'au second et troisième degré, admettoit des résignations de bénéfices levoit les excommunications et les censures; enfin, il faisoit beaucoup plus que n'auroit pu faire un véritable légat. Cette imposture lui réussit. Il amassa beaucoup d'argent et se meubla en prince. Tous ceux qu'il avoit à sa suite, aussi fourbes que lui, le traitoient d'Eminence, et lui accordoient extérieurement tous les honneurs que sa dignité, si elle eût été réelle, auroit pu exiger. Beaucoup de seigneurs y furent trompés pendant quelque temps, le recurent chez eux, et l'accablèrent de présens. La fourberie fut enfin découverte; le faux cardinal fut arrêté dans le Boulonnois. On lui fit son procès: il avoua tous ses crimes, et il fut pendu avec une corde d'or filé. une bourse vide attachée à son cou, et un écriteau, avec cette inscription, SINE MONETA: ce qui significit que cet imposteur n'étoit pas le cardinal Simonetta. comme il se vantoit d'être, mais un voleur qui étoit alors sans monnoie: Sine Moneta.

SIMONI, (Simon, ou Simo) médecin de Lucques dans le xviesiècle, passa de l'Eglise Romaine dans le parti des Calvinistes, et enfin dans celui des Sociniens. Il se retira en Pologne, pour être plus en liberté, et s'y fit des ennemis, qui profitèrent de ses variations en matière de religion

pour le décrier. Le plus acharné de tous fut un certain Marcel Squarcia-Lupi, socinien comme lui, qui le peint comme un bomme constamment athée. La satire où ce sectaire est si maltraité, parut à Cracovie en 1588, in 4.°, sous ce titre : Simonis Simonii summa Religio, supprimée avec tant d'exactitude, qu'elle est d'une rareté extrême. On a de Simoni plusieurs ouvrages sur la médecine, et d'autres qui ne méritent pas de trouver place ici.

SIMONIDE, (Simon) poëte latin, né à Léopold en Pologne, fut secrétaire de Jean Zamoski. La couronne poétique dont Clément VIII l'honora, fut la récompense de son talent. Ses Vers ont été recueillis à Varsovie, 1772, in-4.° L'auteur mourut en 1629, à 72 ans.

SIMONIDES, né à Céos, aujourd'hui Zéa, île de la mer Egée. florissoit du temps de Darius fils d'*Hystaspes*, vers l'an 480 avant J. C. La poésie fut son principal talent; il excella sur - tout dans l'Elégie. A l'àge de 80 ans, il lutta pour le prix des vers, et eut la gloire de remporter la victoire. Hiéron, roi de Syracuse, l'appela à sa cour; mais le poēte y parla en philosophe. Pausanias n'eut pas moins d'estime pour lui : ce général lui ayant demandé un jour quelque sentence judicieuse : Souvenez-vous, lui répondit Si-MONIDES, que vous êtes homme. Cette reponse parut si froide à Pausanias, qu'il ne daigna pas y faire attention. Mais s'étant trouvé dans un asile, où il combattoit contre une faim insupportable, et dont il ne ponvoit sortir sans s'exposer au dernier supplice, malheur que son ambition lui avoit

attiré, il se souvint des paroles de ce poëte, et s'écria par trois fois: O SIMONIDES, qu'il y avoit un grand sens dans l'exhortation que tu me fis !... Simonides pacifia deux princes extrêmement irrités, et qui étoient sous les armer pour se battre l'un contre l'autre. Ce philosophe mourut l'an 460 avant J. C., à 98 ans. Sa gloire fut obscurcie par son avarice et par la vénalité de sa plume. Sa muse chanta souvent pour de l'argent. On raconte que, soupant un jour chez un seigneur Thessalien nommé Scopas, il lut un Poëme qu'il avoit composé à sa louange, mais dans lequel il avoit fait entrer l'Eloge de Castor et Pollux. Scopas, piqué, ne lui donna que la moitié de la somme convenue. en lui disant de demander le reste aux deux demi-dieux qu'il avoit célébrés. Dans le moment deux jeunes gens font appeler Simonides à la porte ; le poëte sort, ne voit personne; mais dans cet intervalle, le plancher de la salle à manger tombe, et écrase les convives. Cette Historiette, mise en vers par Phèdre et la Fontaine, a tout l'air d'une fable. Il ne nous reste que des fragmens de ses Poésies, dont Leo Allatius a donné les titres. Fulvius Ursinus les a recueillis avec des notes, Anvers, 1598, in-8.°; et dans le Corpus Poëtarum Græcorum, Genève, 1606 et 1614, 2 vol. in-fol. Simonides avoit une mémoire prodigieuse, et on lui attribue l'invention de la Ménioire locale artificielle. Voyez THEMIS-TOCLES.

SIMONIS, Voyez Mennon-Simonis.

SIMONIS, (Pierre) né à Tiel dans la Gueldre Hollandoise, li-

cencié en Théologie, fut successivement curé a Courtrai, chanome et premier archipretre de Gand, second évêque d'Ypres en 1585. et mourut en 1605, à 66 ans. Il ne dut son élévation qu'à ses vertus et à sa science. On a de lui plusieurs ouvrages, la plupart contre les Calvinistes, recueillis et publiés à Anvers, 1609, in-folpar Jean David, son successeur dans la cure de Courtrai, et ensuite jesuite.On distingue entre les écrits de ce prélat : I. De ve- 🗸 ritate. II. Apologia pro verttate catholicd. III. De Hæresens hæreticorumque naturd. IV. Des Harangues et des Sermons bien écrits, en latin.

SIMONIUS, Voyez SIMONI.

I. SIMONNEAU, (Charles) graveur, né à Orléans, vers l'an 1639, mort à Paris en 1728, fut d'abord destiné par sa famille à la profession des armes: mais s'étant cassé une jambe à la chasse, il fut obligé de changer d'état, et dèslors il cultiva son goût pour les arts. Il devint élève de Noël Coypel, qui le perfectionna dans le dessin, et lui apprit même à manier le pinceau. Il grava en grand et en petit, avec un égal succès, le portrait, les figures et des sujets d'histoire. Plusieurs vignettes de son invention peuvent aussi le mettre au rang des habiles compositeurs. Cet excellent artiste a gravé d'après plusieurs maîtres celèbres, Francois ou Italiens; mais il s'est distingué particulièrement par les Médailles qu'il a gravées pour servir à l'Histoire métallique de Louis le Grand.

II. SIMONNEAU, (Louis) artiste différent du précédent, a

gravé l'Histoire de l'Imprimerie et de la Gravure, en 1694, et l'Histoire des autres Arts et Métiers, depuis 1694 jusqu'en 1710, 2 vol·in-fol. en 168 planches. Ce Recueil est recherché.

SIMPLICIEN, (le père) Voy. Fourny.

I. SIMPLICIUS, natif de Tivoli, pape après Hilaire, le 25 février 468, gouverna avec beaucoup de prudence dans des temps très-difficiles. Il fit tous ses efforts pour faire chasser Pierre Mongus du siège d'Alexandrie, et Pierre le Foulon de celui d'Antioche. Il sut démèler tous les artifices dont Acace de Constantinople se servit pour le surprendre. Il nous reste de lui XVIII Lettres, dont plusieurs sont très - importantes. Il mourut le 27 février 483, après 15 d'un pontificat glorieux.

II. SIMPLICIUS, philosophe Péripatéticien du ve siècle, étoit Phrygien. Nous avons de lui des Commentaires sur Aristote et sur Epictete, Leyde, 1640 · in-4.°, dans lesqueis il y a des choses curieuses et intéressantes, et d'autres très minutieuses.

I. SIMPSON, (Thomas) habile mathématicien Anglois, naquit à liosworth, dans la province de Leicester en Angleterre, le 20 août 1710. Son pêre étoit un artisan très-pauvre. Il le placa chez un ouvrier en soie, avec lequel il profita très-peu : son esprit étoit trop supérieur à de pareilles occupations, pour qu'il pût y donner de l'attention et de l'assiduité. Un Astrologue du voisinage lui enseigna un peu d'arithmétique pour servir à faire des horoscopes. Ces premiers commencemens lui donnèrent du goût et du courage.

Il vint à Londres en 1732, et fut obligé de travailler comme ouvrier en soie, en attendant qu'il eût des écoliers de mathématiques. Ce n'étoit qu'avec peine qu'il trouvoit des momens de loisir pour composer son Traite des Fluxions, qui parut en 1737; mais qui a été réimprimé, avec beaucoup d'augmentations, en 1750. donna ensuite 3 vol. d'Opuscules en anglois, qui parurent en 1740, 1743, 1757. On y trouve 37 Mémoires très-intéressans, dont plusieurs sont relatifs à l'astronomie. En 1742, il mit au jour son livre sur les Annuités, qui lui occasionna une dispute avec le célèbre Moivre. En 1743, il fut nommé professeur de mathématiques à l'École militaire de Woolwich, avec des gages de 2700 livres de France. Il fut recu de la société Royale de Londres, et de l'académie des Sciences de Paris en qualité d'associé. Il orna le recueil de la société Royale, de plusieurs bons Mémoires sur le calcul intégral, et donna au public des Elémens clairs et méthodiques de Geométrie.La Traduction françoise de ses Elémens a été imprimée à Paris en 1755, in-8.º Íl mourut à Bosworth d'une maladie de langueur, le 14 mai 1761. - Il ne faut pas le confondre avec SIMPSON (Thomas), professeur de médecine et d'anatomie à St-André en Ecosse, dont on a : I. De Re Medica Dissertationes quatuor, Edimbourg, 1726, in-8.º Il s'y récrie fort sur les abus des compositions et des formules où les remèdes sont entassés les uns sur les autres. II. Une Dissertation sur le Mouvement Musculaire, en anglois. III. Des Mémoires et des Observations dans les Essais d'Edimbourg. u.

II. SIMPSON, (Jean) Ecossois, né à Glasgow en 1616, mort à Edimbourg en 1744, devint professeur de théologie, et s'attira des ennemis par la nouveauté de ses opinions. Ceux - ci le firent déposer et excommunier. Les Ecrits de ce Théologien sont peu connus en France.

I. SIMSON, (Archimbaud) theologien Ecossois, est connu par quelques ouvrages médiocres: I. Un Traité des Hiéroglyphes des Animaux dont il est parlé dans l'Ecriture, Edimbourg, 1622, in-4.º II. Un Commentaire en anglois sur la seconde Epitre de S. Pierre, imprimé à Londres en 1632, in-4.º Il est savant et diffus.

II. SIMSON, (Edouard) autre théologien Anglois, publia en a 652 une Chronique universelle, depuis le commencement du monde, jusqu'à J. C. On en donna une belle édition à Leyde en 1739, in fol.; et on l'a réimprimée sous le même format, à Amsterdam, en 1752. Ce livre, cité souvent par les chronologistes, est aussi savant que méthodique. La Vie de l'auteur est à la tête, avec la liste de ses ouvrages.

III. SIMSON, (Robert) professeur de mathéraatiques dans l'université de Glasgow, mort en 1768, à 81 ans, laissa des Œuvres posthumes, Glasgow, 1776, in -4.°, dans lesquelles il éclaircit ce que les anciens nous ont transmis sur les sciences exactes.

SINCLAIR, (Olivier) d'une illustre famille d'Ecosse, devint le favori le plus intime de Jacques V; mais il a été moins célèbre par sa faveur que par ses dis-Tome XI. graces. Après avoir joui avec faste de tous les biens et de tous les honaneurs que procure l'amitié d'un monarque, il passa la fin de sea jours dans la plus extrême pauvreté. Couvert des lambeaux de l'indigence, il se présenta un jour devant Arran, favori de Jacques VI, et se contenta de lui dire i Je suis Olivier Sinclair. Ce peu de mots et sa vue devoient être pour Arran un grand exemple de l'instabilité des choses humaines.

SINCRETIQUES, Voy. CA'

SINGLIN , (Antoine) fils d'un marchand de Paris, renonça au commerce par le conseil de Sa Vincent de Paul, et embrassat l'état ecclésiastique. L'abbé de St-Cyran lui sit recevoir la prêtrise et l'engagea à se charger de la direction des religieuses de Portroyal. Singlin fut leur confesseur pendant 26 ans, et leur supérieur pendant huit. Il fit briller dans se's emplois une piété tendre, un esprit éclairé et un jugement solide. Pascal lui lisoit tous ses ouvrages avant de les publier, et s'en rappor toit à ses avis. Singlin eut beaucoup de part aux affaires de Port-royal et aux traverses que ce monastère essuya. Craignant d'être arrêté, il se retira dans une des terres de la duchesse de Longueville. Il mourut dans une autre retraite en 1664, consumé par ses austérités, par ses travaux et ses chagrins. On a de lui un ouvrage solide et bien écrit , intitulé 🛫 Instructions chrétiennes sur les Mystères de Notre-Seigneur et les principales Fêtes de l'année, à Paris, 1671, en 5 vol. in-8.0 réimprimé depuis en 6 vol. in-12. Il a aussi laissé quelques Lettres.... Voyez un Abrégé de

la Vie de ce savant, par l'abbé Goujet.

SINHOLD, (Jean-Nicolas) théologien Allemand et professeur d'éloquence à Erford, mort en 1748, continua l'Erfordia Litterata commencée par Motschman.

SINNICH, (Jean ) Irlandois, né à Corck, docteur, professeur de théologie, président du grand collége à Louvain, chanoine de Bruges et de Turnhout, un des ardens défenseurs des écrits de Jansenius, fit le voyage de Rome pour aller plaider la cause de se fameux prélat, et mourut à Louvain en 1666, après avoir publié : I. Saul exrex Louvain 1662-1667, 2 vol. in-fol. II. Goliathismus profligatus , Louvain , 1667, in-fol. contre les Luthériens de la confession d'Ausbourg. III. Plusicurs Ecrits en faveur de Jansenius, dont les, titres sont fort bizarres; comme Consonantiarum Dissonantia; Vuiges capla, etc. Ils ont été condamnés à Rome. L'auteur fit plusieurs fondations utiles et édifiantes.

SINNIS. (Myth.) fameux brigand, qui désoloit les environs de Corinthe. Il attachoit ceux qui tomboient entre ses mains, aux branches de deux gros arbres qu'il avoit pliés et abaissés jusqu'à terre, lesquels se redressant tout-à-coup, mettoient en pièces les corps de ces malheureux. Thésée le fit mourir de ce même supplice.

SINON, fils de Sisyphe, passa pour le plus fourbe et le plus artificieux de tous les hommes. Lorsque les Grecs firent semblant de lever le siège de Troye, Sinon se laissa prendre par les Troyens, et leur dir qu'il venoit chercher un asile parmi eux. Dès que le cheval de bois fut entré dans Troye, ce fut lui qui pendant la nuit en alla ouvrir les flancs où les Grecs s'étoient renfermés, et livra ainsi la ville. Voyez une semblable ruse, article Darrus I, n° 11.

SIONITE, Voy. II. GABRIEL.

SIRANI, (Jean-André) peintre Bolonois, né en 1610, mort en 1670, devint l'un des meilleurs disciples du Guide, et suivit de près ce grand maître. Son tableau de la Cène, qui se voit à Rome, assura sa réputation.—Sa fille Elisabeth a fait aussi, dans le genre de l'Histoire, plusieurs tableaux estimés.

SIRENES. (Mythol.) monstres marins, filles de l'Océan et d'Amphitrite, chantoient avec tant de mélodie, qu'elles attiroient les passans, et ensuite les dévoroient. Ulysse se garantit de leurs piéges. en bouchant les oreilles à ses compagnoms, et en se faisant attacher au màt de son vaisseau. Les Sirenes étoient au nombre de trois. qu'on représentoit ensemble sous la figure de jeunes filles, avec une tête d'oiseau, des ailes et des pattes de poule; et plus communément comme de belles femmes dans la partie supérieure du corps, jusqu'à la ceinture, ayant le reste en forme d'oiseaux avec des plumes, ou terminé en queue de poisson. L'une d'elles tient à la main une espèce de tablette, la 2° a deux flûtes, et la 3° une lyre. Voyez PARTHENOPE.

SIRET, (Pierre-Louis) né à Evreux le 30 juillet 1745, fit son cours de droit à l'université de Caen, quitta cette ville pour voyager en Angleterre et en Italie, bu le goût des arts, et sur-tout celui de la musique, le fixa long-temps. Siret, de retour en France, travailla au Journal Anglois, et y fournit divers articles biographiques; mais ceux de ses écrits qui ont eu le plus de succès, sont ses Grammaires Angloise et Italienne. Les principes en sont clairs, précis et judicieux. L'auteur s'occupoit d'une Grammaire Portugaise, lorsqu'il mourut au commencement de 1797.

SIRI (Vittorio) historiographe du roi, et ancien abbé de Vallemagne, étoit Italien. Il vint s'établir à Paris, où il se sfit un nom par son Mercure, qui contient l'Histoire du temps depuis 1635 jusqu'en 1649 : il y a 15 tomes, qu'on relie en 21 vol. in-4.º On a encore de lui un ouvrage, dont son Mercure n'est qu'une continuation; ce sont ses Memorie recondite, en 8 vol. in-4.º Ces ouvrages sont précieux par le grand nombre de pièces originales qu'on y trouve. Les faits sont appuyés sur les instructions secrètes de plusieurs princès et ministres : mais il faut beaucoup se méfier de la manière dont l'auteur les rend. Il étoit payé pour écrire, et il aimoit beaucoup mieux l'argent que la vérité. Il flatte sur - tout Gaston d'Orléans, dont il étoit pensionnaire. M. Requier a publié quelques volumes du Mercure, en françois, ouvrage le plus intéressant de l'abbé Siri. C'est moins cependant une traduction complete, qu'un choix fait avec goût de morceaux curieux, répandus dans ce Mercure. Le même auteur a traduit les Mémoires de Siri, sous ce titre : Mémoires seerets, tirés des Archives des Souverains de l'Europe, depuis Henri

IV, en plusieurs volumes in-12. L'abbé Siri mourut à Paris en 1685, à 77 ans. Vigneul-Marville dit que « c'étoit un moine Italien qui vendoit sa plume au plus offrant: ce qui a fait dire de lui, aux gens même de sa nation. que son Histoire est non da historico, ma da salurio.Le cardinal Mazarin ne l'aimoit pas et s'il lui faisoit du bien . c'étoit pour se racheter de ses mains qui pincoient en écrivant. » Cependant , malgré cette critique , il faut avouer que Vittorio Siri 🖈 qui Lionné, secrétaire d'état, avoit fourni une partie de ses Mémoires. étoit très-instruit des intérêts des princes, des motifs de leurs démélés, de leurs projets et de leurs entreprises. Les premiers volumes de son Mercure sont communs; il en faut avoir les secondes éditions: les derniers sont fort rares. Au contraire, les quatre premiers vol. des Memorie recondite, sont extrêmement rares; et les quatre derniers le sont un peu moins.

SIRICE, (S.) Romain, monta sur la chaire de S. Pierre après Damase 1. en décembre 384. à l'exclusion d'*Ursicin*, et mourut en novembre 398. On a de lui plusieurs Epttres interessantes . dans le recueil de *Dom Constant* : entr'autres une à Himère, èvéque de Tarragone, dans laquelle il répond à diverses questions importantes de ce prélat. Elle passes parmi les savans, pour la première Epitre décrétale qui soit véritable. Le P. Papebroch prouve que les Epitres de ce pape ont été au moins interpolées. ( Voyes le Propy teum ). Il condamna Jovinien et ses sectateurs. On trouve son nom dans plusieurs anciens Martyrologes, entr'autres dans

X 2

celui de S. Jérôme; cependant Baronius l'a omis dans le sien, parce qu'il a cru que la vie de ce pontife prêtoit à quelques critiques: mais Florentinius, auteur d'un Commentaire sur le Marty-rologe de S. Jérôme, résute savamment Baronius, et s'appuie principalement sur un passage de S. Ambroise.

SIRIES, (Violente-Béatrix) née à Florence en 1710, devint élève du célèbre peintre Jean Fratellini, et l'égala dans le portrait. Elle a peint ceux du grand duc de Florence et de toute la famille impériale.

SIRIQUE, Voy. III. MELÈCE.

I. SIRLET, (Guillaume) de Squilacci dans la Calabre, mort en 1585, à 71 ans, posséda l'estime des papes Marcel II, et Pie IV, dont le dernier le fit cardinal et bibliothécaire du Vatican, à la sollicitation de S. Charles Borromée. Ce cardinal possédoit bien les langues savantes. Il étoit archevêque de Sarragosse, et avoit recueilli une bibliothèque très-précieuse, réunie après sa mort à celle de l'Escurial, où le tonnerre la consuma en grande partie, dans l'année 1670.

II. SIRLET, (Flavius) graveur en pierres fines, mort en 1737, florissoit à Rome. Ce célèbre artiste avoit une finesse de touche et une pureté de travail qui l'approchent des plus excellens graveurs de l'antiquité. On a de lui beaucoup de Portraits: et il a donné sur des pierres fines, les représentations en petit des plus belles statues antiques qui sont à Rome. Le fameux groupe de Laocoon, un de ses derniers ouvrages, passe pour son chef-d'œuyre; il est sur une améthyste.

I. SIRMOND , (Jacques ) n6 à Riom le 12 octobre 1559, d'un magistrat de cette ville, entra chez les Jésuites et s'y distingua par son érudition. Aquaviva son général l'appela à Rome en 1590, et Sirmond lui servit de secrétaire pendant 16 ans. Le savant jésuite profita de son séjour à Rome: il rechercha les monumens antiques, visita les bibliothèques; mais en enrichissant son esprit, il n'oublia pas sa fortune. Les cardinaux d'Ossat et Barberin furent ses protecteurs et ses amis. Il jouit aussi de l'estime du cardinal Baronius auguel il ne fut pas inutile pour la composition de ses Annales. On vouloit le retenir à Rome: mais l'amour de la patrie le rappela en France, en 1608. Louis XIII pour mieux l'attacher à sa personne, le choisit pour son confesseur. Il remplit long-temps ce poste avec l'estime du public et la confiance du roi, et il ne cessa de l'occhper que quelques années avant sa mort. arrivée le 7 octobre 1651, à 92 ans. Le Père Sirmond avoit les vertus d'un religieux et les qualités d'un citoyen. Lorsqu'il étoit à Rome, il s'employa fort utilement pour les intérêts de la France. La ville de Clermont ayant voulu enlever à Riom, sa patrie, le Bureau des Finances, il obtint une déclaration du roi qui l'y fixoit pour toujours. Quoique d'un caractère doux dans la société , il étoit assez vif dans ses Ecrits polémigues. On prétend que , lorsqu'il faisoit ses Ouvrages, il tenoit toujours quelque chose en réserve pour la réplique, comme des troupes auxiliaires pour venir au secours du corps de bataille. On a de lui un grand nombre d'Ecrits, qui marquent une connoissance

consommée de l'antiquité ecclésiastique. Ils sont presque tous en latin. Voici les principaux: I. D'excellentes Notes sur les Capitulaires de Charles le Chauve, et sur le Code Théodosien. II. Une édition des Conciles de France, avec des remarques, Paris, Cramoisi, 1629, 3 vol. in-fol. Pour la compléter, il faut y joindre le Supplément du Père de la Lande, Paris, 1666, in-fol. et les Concilia novissima Galliæ d' Odespun. Paris, 1646, in-fol., etc. III. Des éditions des Œuvres de Marcellin, de Théodoret et d'Hincmar de Rheims. IV. Un grand nombre d'Opuscules sur différentes matières, imprimés à Paris en 1696, en 5 vol. in-fol. L'érudition y est ménagée à propos, et son style pur et net, peut servir de modèle à ceux qui traitent les matières théologiques. Cependant, quelques éloges qu'on ait donnés au Père Sirmond, il est certain que l'on a des éditions supérieures aux siennes; que dans les Ecrits qu'enfanta sa dispute avec l'abbé de Saint-Cyran, il enseigna plus d'une opinion que le Clergé de France n'a jamais adoptées; que son Histoire Prédestinatienne, et celle de la Pénitence publique, doivent être lues avec beaucoup de précaution. Colomiez a écrit la  $oldsymbol{V}$ ie de ce savant.

II. SIRMOND, (Jean) neveu, ainsi que le suivant, du fameux Père Sirmond, membre de l'académie Françoise et historiographe de France, mort en 1649, étoit regardé par le cardinal de Richelieu comme un des meilleurs écrivains de son temps, parce qu'il étoit un de ses flatteurs les plus assidus. Il proposa aux académiciens de s'engager chaque

année, par serment, à n'employer jamais que les mots approuvés par l'académie. On a de lui: I. La Vie du Cardinal d'Amboise, imprimée en 1631, in-8.°, sous le nom du sieur des Montagnes, dans laquelle il fait servir ce ministre de piédestal au cardinal de Richelieu. [Voy. BAUDIER.] II. Des Poésies latines, 1554, qui ont quelque mérite.

III. SIRMOND, (Antoine) jésuite, né à Riom, et frère du précédent, mourut en 1643. Il avoit publié deux ans auparavant, un Ouvrage intitulé : Défense de la Vertu, in-8.º; dans lequel il osoit avancer qu'il n'est pas tant commandé d'aimer Dieu. que de ne pas le hair, et qu'on ne peut marquer aucun temps de la vie où l'on soit tenu de faire un acte d'amour de Dieu. Ces propositions révoltantes furent désavouées par ses confrères, et réfutées par Nicole dans les notes sur les Provinciales.

SISARA, Général de l'armée de Jabin, roi d'Azor, que son maître envoya contre Barac et  $m{D\'ebora}$  , qui avoient une arm $m{\'e}$ de dix mille hommes sur le Thabor. Sisara avant rassemblé toutes ses troupes et 900 chariots armés de faux, vint de Héroseth au torrent de Cison. Barac marcha contre lui, et le vainquit. Sisara alla se réfugier dans la tente d'Haber le Cinéen. Jahel, femme d'Haber, le voyant épuisé de fatigue, lui donna à boire du lait, le fit coucher et le couvrit d'un manteau; mais Sisara s'étant endormi, elle lui enfonça dans la tête un grand clou; il en mourut sur-le-champa vers l'an 1285 avant J. C.

SISENAND. Voy. Suintila.

SISGAU, Voy. AUTHIER.

SISENNA, ancien historien Latin, florissoit peu de temps après Plaute. Il avoit composé une Histoire Romaine que nous p'avons plus, et qui étoit, selon Cicéran, écrite avec goût et avec élégance.

SISIGAMBIS, mère de Darius, dernier roi des Perses, vaincu par Alexandre le Grand. [Voy. l'article de ce conquérant.]

SISINNIUS, Syrien de nation, succéda au pape Jean VII, le 48 janvier 708, et mourut subitement le 7 février suivant, après 30 jours de pontificat.

I. SISYPHE, (Mythol.) fils d'Eole, qui désolant l'Attique par ses brigandages, fut tué par Thésée. C'étoit un homme si méchant, que les poëtes ont feint qu'il fut condamné dans les enfers à rouler continuellement une grosse pierre ronde, du bas d'une montagne en haut, d'où elle retomboit à l'instant, parce que les forces lui manquoient au moment qu'il arriquoit au sommet.

II. SISYPHE, natif de l'île de Cos, écrivit (dit-on) l'Histoire du siége de Troye, où il avoit accompagné Teucer, fils de Telamon. On ajoute qu'Homère s'étoit beaucoup servi de, cet ouvrage; mais ces faits n'ont aucun fondement. Voy. PALEMON, n° i.

I. SIXTE I, ou XISTE, (S.) Romain, pape après Alexandre I, l'an 119, mourut vers la fin de 127.

II. SIXTE II, Athenien, pape après Etienne I, en 257, souffrit le martyre trois jours avant son fidelle disciple S. Laurent, le 6 août 258, durant la persécution de Valérien.

HI. SIXTE III, prêtre de l'Egle se Romaine, obtint la chaire de Saint-Pierre, après le pape Célestin I, en 432. Il trouva l'Eglise victorieuse des hérésies de Pélaga et de Nestorius, mais déchirée par la division des Orientaux. Il réussit à éteindre cette espèce de schisme, en réconciliant S. Cyrille avec Jean d'Antioche. On a de ce pape trois *Epîtres* dans le Recueil de Dom Constant, et quelques Pieces de Poésie sur le péché originel, contre Pélage, dans la Bibliotheque des Peres. On place sa mort en août 440.

IV. SIXTE IV , appelé auparavant François d'Albecola de la Rovere, fils d'un pêcheur du village de Celles, à 5 lieues de Savone dans l'Etat de Génes, embrassa la règle des Cordeliers, professa la théologie à Padoue et dans les plus célèbres universités d'Italie, et devint général de son Ordre. Paul II l'honora du cardinalat. Après la mort de ce pontife, il fut élevé sur la chaire de Saint-Pierre, le 9 août 1471. Il accorda le chapeau de cardinal à deux de ses neveux, quoique fort jeunes encore, et ce fut un sujet de mécontentement pour les anciens. Il étoit si facile, qu'il; ne pouvoit rien refuser. Il arriva souvent qu'il avoit accordé une même grace à plusieurs personnes. Il fut obligé pour éviter cet inconvénient, d'instituer un de ses officiers pour tenir registre des requêtes qu'on lui présentoit. Un de ses premiers soins fut d'envoyer des légats chez les princes Chrétiens, afin de les exciter à la guerre contre les insidelles; mais son zèle n'eut pas beaucoup de succès. Cependant il fit partir, en 1472, le cardinal

Caraffe à la tête d'une flotte de 29 galères, qui s'étant jointe à celle des Vénitiens et des Napolitains, se saisit de la ville d'Attalie en Pamphylie ; ce qui obligea l'armée des Turcs à se retirer sans avoir rien fait. Le légat prit ensuite Smyrne, aidé des Vénitiens seuls, et y fit un riche butin. Après cette expédition, il rentra à Rome comme en triomphe, menant avec lui 25 Turcs montés sur de beaux chevoux, 12 chameaux chargés de dépouilles, avec beaucoup d'enseignes prises sur les ennemis, et une partie de la chame de fer qui fermoit le port d'Attalie. L'année 1476 fut signalée par une Bulle ( du premier mars), dans laquelle Sixte IV accorda à ceux qui célébreroient avec dévotion la fête de l'Immaculée Conception de Sainte Vierge, les mêmes indulgences qui avoient été accordées par les papes pour la fête du Saint-Sacrement. Ce décret, le premier de l'Eglise Romaine touchant cette fête, ayant souffert des contradictions, il donna une nouvelle Bulle en 1483, pour réprimer les excès de quelques ecclésiastiques, qui préchoient que tous ceux qui croyoient la Conception Immaculée de la Sainte Vierge, péchoient mortellement et étoient hérétiques. Cette Bulle fut donnée à l'occasion des disputes survenues entre les religienx de Saint-Dominique et ceux de Saint-François. Une autre dispute aussi vive, mais bien moins importante, divisoit ces deux Ordres. Les Cordeliers nioient que sainte Catherine de Sienne eut eu des stigmates, et prétendoient que ce p vilége n'avoit été accordé qu'à S. François, leur patriarche. Le pape, qui avoit été de leur Ordre, se laissa tellement prévenir en leur faveur,

qu'il défendit, sous peine des censures ecclésiastiques, de peindre les images de cette Sainte avec les stigmates. Une contestation plus intéressante aux yeux des chanoines-réguliers de Saint-Augustin. et les Hermites du même nom, les agitoit alors. Ils vouloient les uns et les autres être enfans de S. Augustin. Le pape se préparoit à terminer cette affaire, lorsqu'il mourut le 13 août 1484, àgé de 71 ans. Ce pontife ternit sa gloire, par la confiance aveugle qu'il eut pour ses neveux, et par la passion qu'il montra contre la maison de *Médicis* et contre les Vénitiens. On lui reproche encoro d'avoir créé un nombre infini de charges qu'il rendit v nales, pour soutenir les guerres dispendieuses qu'il entreprit, et pour satisfaire son penchant au faste et à la prodigalité. Ce même penchant lui fit élever plusieurs bàtimens dans Rome, et sur-tout lui fit réps. er le Pont du Tibre qui porte son nom, au lieu de celui d'Antonin qu'il portoit auparavant. Il enrichit la bibliothèque du Vatican d'un grand nombre de manuscrits et de livres venus de tous côtés, en fit chercher de nouveaux,et en établit garde le célèbre Platine. On lui impute aussi la rédaction des Regulæ Cancellaria Romana, 1471, in-4.0, très-rare ; traduites en françois par Dupinet, 1564, in-8.°; et réimprimées sous le titre de la Banque Romaine, 1700, in-12: livre qui a fourni aux Protestans le moyen de déclamer besucoup contre la cour de Rome. Nous avons delui plusieurs Traités en latin : un sur le Sang de Jesus-Christ, Rome, 1473; in-folio; un autre sur la Puissance de Dieu; une Explication du Traité de Nicolas Aichard touchant les Indulgences. X 4

V. SIXTE V, naquit le 13 décembre 1521, dans un village de la Marche d'Ancone, appelé les Grottes, près du château de Montalte. Son père, qui étoit vigneron, ne pouvant le nourrir. le donna fort jeune à un laboureur. qui lui sit garder ses moutons. ensuite ses pourceaux. Félix Peretti (c'est ainsi qu'il s'appeloit.) s'acquittoit de cet emploi, lorsqu'il vit un cordelier conventuel qui était en peine du chemin qu'il devoit prendre pour aller à Ascoli. Il le suivit et témoigna une si grande passion pour l'étude, qu'on l'instruisit. Ses talens répondant aux soins qu'on prenoit de lui, on le revêtit de l'habit de cordelier. Le frère Félix devint en peu de temps bon grammairien et habile philosophe. Sa faveur auprès de ses supérieurs lui attira la jalousie de ses confrères, et son humeur indocile et pétulante leur aversion. Ces pobstacles ne l'arrêtèrent pas dans sa carrière. Il fut fait prêtre en 12545, peu de temps après docteur et professeur de théologie à Sienne, et il prit alors le nom de Montalte. Il s'acquis ensuite une si grande réputation par ses Sermons, à Rome, à Gênes, à Perouse et ailleurs, qu'il fut nommé commissaire général à Bologne. et inquisiteur à Venise; mais s'étant brouillé avec le sénat, et avec les religieux de son Ordre, il fut contraint de s'enfuir de cette ville. Comme on le railloit sur son évasion précipitée, il répondit, qu'ayant fait veu d'etre Pape à Rome, il n'avoit pas cru devoir se faire pendre à Venise. A peine fut-il arrivé dans cette capitale du monde chrétien, qu'il devint un des consulteurs de la Congrégation, puis procureur général de son Ordre. Il accompagna en Es-

pagne le cardinal Buoncompagne, en qualité de théologien du légat et de consulteur du Saint-Office. C'est alors qu'il changea tout-àcoup son humeur. Il devint si complaisant, que tous ceux qui le voyoient . étoient aussi charmés de la beauté de son esprit que de la douceur de son caractère. Cependant le cardinal Alexandrin. son disciple et son protecteur, ayant obtenu la tiare sous le nom de Pie V, se souvint de Montalte, et lui envoya en Piémont un bref de général de son Ordre. Il l'honora ensuite de la pourpre romaine. Le cardinal Buoncompagno ayant succédé à Pie V en 1572, sous le nom de Grégoire XIII, Frère Félix, dont l'ambition n'étoit pas assouvie, aspira au trône pontifical, et pour mieux y parvenir, il cacha ses vues. Il renonca volontairement à toutes sortes de brigues et d'affaires, se plaignit des infirmités de sa vieillesse, et vécut dans la retraite, comme s'il n'eût travaillé qu'à son salut. Grégoire XIII étant mort, les cardinaux se divisèrent en cinq factions. Le cardinal *Montalte* ne paroissoit alors qu'avec les dehors d'un vieillard qui succombe sous le poids des années. Les cardinaux, dupes de son artifice, ne l'appeloient que l'Ane de la Marche, la Bête romaine. On le voyoit la tête penchée sur l'épaule, appuyé sur un baton, comme s'il n'eût pas eu la force de se soutenir, ne parlant plus qu'avec une voix interrompue d'une toux qui sembloit à tout moment le menacer de sa fin dernière. Quand on l'avertit que l'élection pourroit bien la regarder, il repondit avec humilité, « qu'il étoit indigne d'un si grand honneur; qu'il n'avoit pas

assez d'esprit pour se charger seul du gouvernement de l'Eglise; que sa vie devoit moins durer que le conclave; » et il parut être résolu, si on l'elisoit, « de ne retenir que le nom de Pape, et d'en laisser aux autres l'autorité. » Il n'en fallut pas davantage pour déterminer les cardinaux à l'élire, le 24 avril 1585. A peine eut-il la tiare sur la tête, qu'étant sorti de sa place, il jeta le bàton sur lequel il s'appuyoit, leva la tête droite, et entonna le Te Deum d'une voix si forte, que la voûte de la chapelle en retentit. En sortant du conclave, il donnoit des bénédictions avec tant de légéreté, que le peuple ne pouvoit concevoir que ce fût le cardinal Montalte, qu'il avoit vu ne pouvant se tenir sur ses jambes. Le cardinal de Médicis lui ayant fait son compliment sur la bonne santé dont il jouissoit depuis son élection, tandis qu'il avoit été si infirme étant cardinal : N'en soyez pas surpris, répondit SIXTE-Quint; je cherchois alors les cless du Paradis, et pour mieux les trouver je me courbois, je baissois la tête ; mais depuis qu'elles sont entre mes mains, je ne regarde que le Ciel , n'ayant plus besoin des choses de la terre. [ Voyez aussi Camilla.] Dès qu'il fut élevé sur le Saint. Siege, il s'appliqua à purger les terres de l'Eglise des brigands qui exerçoient impunément toutes sortes de violences. Il montra une rigueur excessive dans les moyens qu'il employa pour procurer la sureté publique. Il arrêta la licence, qui étoit sans bornes sous le dernier pontificat. Il faisoit dresser des potences, pour punir à l'instant ceux qui commettoient quelque insolence pendant les

divertissemens du carnaval. Il fit des édits très-sévères contre les voleurs, les assassins, les adultères. Un gentilhomme Espagnol ayant reçu dans l'église un coup de hallebarde d'un Suisse, s'en vengea en le frappant rudement avec un bâton de pélerin : le Suisse en mourut. Sixte fit dire au gouverneur de Rome, qu'il vouloit que justice fût faite avant qu'il se mît à table, et qu'il vouloit dîner de bonne heure. L'ambassadeur et quatre cardinaux allèrent le supplier, non d'accorder la vie au meurtrier, mais de lui faire trancher la tête, parce qu'il étoit gentilhomme. Sixte répondit : Il sera pendu ; je veux bien cependant adoucir la honte dont se plaindroit sa famille, en lui faisant l'honneur d'assister à sa mort. En effet, il fit planter la potence devant ses fenètres, et s'y tint jusqu'après l'exécution; puis se tournant vers ses domestiques: Qu'on m'apporte à manger, leur dit-il; cet acte de justice vient encore d'augmenter mon appétit. En sortant de table, il s'écria: Dieu soit loué du grand appétit avec lequel je viens de diner! Le lendemain on vit Pasquin, avec un bassin rempli de chaînes, de haches, de potences, de cordes et de roues, répondant à *Marforio*, qui lui demandoit où il alloit : Je porte un ragoût pour réveiller l'appétit du Saint-Père. Il faisoit mettre toutes les têtes des suppliciés sur les portes de la ville, et des deux côtés du pont *St-Ange* , où quelquefois il alloit exprès pour les voir. Elles incommodoient les passans par leur puanteur; et quelques cardinaux engagèrent les conservateurs à supplier Sa Sainteté de les faire placer ailleurs : Veus

étes trop délicats, leur répondit SIXTE, et les têtes de ceux qui volent le public sont d'une odeur plus insupportable. Dans le temps qu'il se livroit à une équité si sévère envers ses sujets coupables, il donnoit aux souverains des preuves de son ambition et de sa hauteur. L'ambassadeur de Philippe II, roi d'Espagne, lui ayant présenté la haquenée avec une bourse de sept mille ducats, pour l'hommage du royaume de Naples, sit en même temps un compliment conforme à l'ordre qu'il avoit reçu de son maître, Le pape répondit d'un ton railleur : Que le compliment n'étoit pas mauvais, et qu'il falloit etre bien eloquent, pour persuader d'échanger les charges du royaume contre un cheval. Mais, ajoutat-il , je compte que cela ne durera pas long-temps. Sa passion dominante étoit d'éterniser sa mémoire. Il entreprit d'abord de relever le fameux obélisque de granit, que Caligula avoit fait. transporter d'Espagne à Rome. Il étoit le seul qui fût resté entier prais il se trouvoit presque chiere derrière la sacristie de l'église de St - Pierre. Sixte-Quint voulut le faire porter devant l'église. Jules II et Paul III avoient eu le même dessein, mais la grandeur de l'entreprise les avoit effrayés. Le nouveau pape surmonta les difficultés : il employa le nombre d'hommes et de chevaux nécessaire pour faire agir les machines destinées à mettre en place cette énorme masse, qui a plus de 100 pieds de hauteur. Il ordonna des prières solennelles; et après quatre mois et dix jours de travail, l'obélisque fut placé sur son piédestal, et dédie par le Pape à la Ste. Croix.

[ Voy. II. FONTANA. ] Après avoir. achevé ce grand ouvrage, il fit déterrer trois autres obélisques. et les fit placer devant d'autres églises. Quoiqu'il aimat à amasser des trésors, le désir de s'immortaliser lui fit encore bâtir à grands frais, dans l'église de Sainte-Marie - Majeure, une chapelle superbe de marbre blanc, et deux tombeaux : l'un pour lui , et l'autre où il fit transporter le corps de Pie V, par reconnoissance des bienfaits qu'il en avoit recus. Au commencement de l'année suivante 1536, il donna une Bulle pour défendre l'Astrologie judiciaire, qui étoit alors en vogue à Rome. Quelques personnes de condition s'étant amusées à cette science absurde, furent condamnées aux galères. Une Bulle, non moins sévère que cet arrêt, défendit aux Cordeliers de se faire Capucins, sous peine d'excommunication. Il fixa nombre des cardinaux à 70, par une Bulle du 3 décembre 1586. qui a été observée par ses successeurs. Il entreprit aussi de bâtir une ville autour des Grottes du bourg de Montalte, au milieu desquelles il avoit pris naissance; mais le terrain rendant l'exécution de ce projet impossible, il se contenta de faire bâtir cette nouvelle ville à Montalte même, dont il avoit porté le nom étant cardinal, et il l'érigea en évêché. Sixte - Quint donna une nouvelle forme à la congrégation du Saint - Office, établie par Paul IV, pour juger les Hérétiques. On le regarde, en quelque sorte, comme l'instituteur de la congrégation des Rits. La dernière année de son pontificat, il voulut réparer la célèbre Bibliothèque du Vatican

à laquelle le dernier sac de Rome avoit causé un grand dommage. Il résolut de n'épargner ni soins, ni dépenses, pour la rendre la plus riche et la plus belle de l'univers. Il fit bâtir, dans la partie du Vatican appelée Belveder, un superbe édifice pour l'y placer, et fit orner ce lieu de très-belles peintures, qui représentoient les principales actions de son pontificat, les conciles généraux, et les plus célèbres bibliothèques de l'antiquité. Il fit des réglemens fort sages, pour empêcher qu'elle ne fût dissipée dans la suite, par la trop grande facilité à communiquer les livres, Il fit encore bâtir près de cette Bibliothèque une très-belle Imprimerie, destinée à faire des éditions exactes et correctes de beaucoup . d'ouvrages altérés par la mauvaise foi des Hérétiques, on par l'ignorance des Catholiques. Ces monumens de son savoir et de sa magnificence, lui font certainement plus d'honneur que la Bulle qu'il lança contre Henri III, et que l'approbation solennelle qu'il donna au crime détestable de Jacques Clément, assassin de ce roi. [ Voy. IV. CLÉMENT. ] Cette approbation doit paroitre d'autant plus extraordinaire, qu'on voit dans les Mémoires de Nevers, qu'il désapprouvoit intérieurement les entreprises téméraires de la Ligue. Ce seigneur s'étant rendu à Rome au commencement de son pontificat, eut quelques conférences avec le pape sur les malheureuses affaires de France. Sixte lui dit, qu'il ne doutoit pas des bonnes intentions du cardinal de Bourbon, et de celles de ses confédérés; « mais, ajouta-t-il, en quelle école ont-ils appris qu'il faille former des partis contre un prince légitime? Détrompez - yous, si vous voulez me croire ( continua le pape ): le roi de France u'a jamais consenti de bon cœur à vos Ligues et à vos armemens, et il les regarde comme des attentats contre son autorité; et bien que la nécessité de ses affaires et la crainte d'un plus grand mal, le force à dissimuler, il ne laisse pas de vous tenir tous pour ses ennemis, et même des ennemis plus redoutables et plus cruels. que ne sont ni les Huguenots de France, ni les autres Protestans. Je ne dis rien, que sur la connoissance que j'ai du naturel des princes. Je crains bien fort que l'on ne pousse les choses si avant. qu'ensin le roi de France, tout catholique qu'il est, ne se voie contraint d'appeler les Huguenots à son secours pour le délivrer de la tyrannie des Catholiques. > La prophètie de Sixte Quint so vit accomplie quatre ans après. Ce pontife écoutant plus les préventions injustes des Ligneurs que son propre jugement, avoit excommunié, en 1585, le roi de Navarre, si connu depuis sous le nom de Henri IV. Il l'estimoit cependant beaucoup, et ce prince lui rendoit estime pour estime; car on assure qu'il disoit : C'est un grand Pape; je veux me faire Catholique, quand ce ne seroit que pour etre fils d'un tel Pere. Un travail excessif minoit peu à peu Sixte - Quint ; sa dernière maladie ne put le lui faire interrompre. Il mourut le 27 août 1590, à 69 ans, généralement détesté. On crut qu'il avoit été empoisonné, et les médecins lui avant ouvert le crâne, trouvèrent (dit-on) la substance du cerveau gaté par la malignité du venin qui y étoit attachée. Les douleurs de tête qui précédèrent sa mort, .

lui en donnèrent à lui-même quelque soupçon, et l'on rapporte qu'il dit alors à son médecin ordimaire: Je crois que les Espagnols sont si las de me voir, qu'ils chercheront les moyens d'abréger mes jours et mon pontificat...  $Henri\ IV$  , apprenant la nouvelle de cette mort, ne put s'empêcher de dire, que ce coup étoit un trait de politique espagnole; et il ajouta : Je perds un Pape qui étoit tout à moi; Dieu veuille que son successeur lui ressemble! Le peuple Romain n'eut pas les mêmes regrets. Gémissant sous le fardeau des taxes, et haïssant un gouvernement triste et dur, il brisa la statue qu'on avoit élevée Sixte. Ce pontife avoit été dans une crainte continuelle pendant son règne, quoiqu'il donnat un libre accès auprès de lui aux délateurs, ou peut-être même parce qu'il leur donnoit cet accès. Plusieurs gouverneurs ou juges, qui paroissoient avoir trop de clémence, furent destitués de leurs places par ses ordres; Sixte V . m'accordoit sa faveur qu'à ceux qui penchoient vers la sévérité. Lorsqu'il appercevoit quelqu'un d'une physionomie rigide, il le faisoit appeler, s'informoit de sa condition, et lui donnoit, selon ses réponses, quelques charges de judicature, en lui déclarant que « le véritable moyen de lui plaire, étoit de se servir de l'Epée à deux tranchans, à laquelle Jesus-Christ est comparé. » Il n'avoit lui-même (disoit-il) accepté le pontificat, que suivant le sens littéral de l'Evangile: Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive; paroles qu'il répétoit toujours avec complaisance. Un jeune homme qui n'avoit que 16 ans, fut condamné à mort, pour avoir fait

quelque résistance à des sbires. Les juges mêmes lui ayant représenté, qu'il étoit contraire à la loi de faire mourir un coupable si jeune, l'inflexible pontife leur répondit froidement, qu'il donnoit dix de ses années au criminel, pour le rendre sujet à la loi. Il envia le sort d'Elisabeth, meurtrière de Marie STUART. O heureuse femme, disoit-il, qui a goûté le plaisir de faire sauter une Tête couronnée ! La sévérité de ce pape paroîtra bien cruelle : ce fut néanmoins à cette sévérité que Rome dut la satisfaction de voir le libertinage exclu de ses murs. Avant Sixte, les lois, trop foibles contre les grands, ne mettoient pas les jeunes filles à l'abri des entreprises de la témérité et de l'impudence. Mais, sous le règne de ce nouveau pape, elles purent jouir en sûrcté de leur vertu, et se promener dans les rues de Romo avec autant de tranquillité que dans l'enceinte d'un couvent. L'adultère connu étoit condamné au dernier supplice. Il ordonna même, « qu'un mari qui n'iroit pas se plaindre à lui des débauches de sa femme, seroit puni de mort. » S'il toléroit les divertissemens du Carnaval, c'étoit en faisant dresser des potences pour punir les insolens et les licencieux. La plupart des princes se sont plus occupés des moyens d'accroître l'espèce humaine, que de la perfectionner et de la nourrir. Mais Sixte-Quint regardoit comme un mal de multiplier les hommes si leur subsistance n'étoit assurée. Aucun curé ne pouvoit faire des mariages qu'après s'être assuré par des informations exactes, si les contractans seroient en état de nourrir leurs enfans. Sa maximo étoit qu'il valoit mieux laisser

ane ville déserte, que de la remplir d'habitans malheureux. Deux choses sont absolument nécessaires, disoit-il, pour conserver le peuple dans l'obéissance, le pain et le fer : maxime plus digne d'un élève de Machiavel que d'un souverain pontife, mais qui prouve du moins qu'il connoissoit ce qui assure la tranquillité dans les états despotiques. Il avoit coutume de dire, comme Vespasien, qu'un Prince doit mourir debout . sa conduite ne se démentit point. Aussi grand prince que grand pape, Sixte-Quint fit voir qu'il nait quelquefois sous le chaume, des gens capables de porter une couronne et d'en soutenir le poids avec dignité. Ce qui le distingua des autres papes, c'est qu'il ne sit rien comme eux. Il sut licencier les soldats, les gardes même de ses prédécesseurs, et dissiper les bandits par la seule force des lois, sans avoir de troupes; se faire craindre de tout le monde par sa place et par son caractère; renouveler Rome, et laisser le trésor pontifical trèsriche: telles sont les marques de son règne, et marques qui n'appartiennent qu'à lui. ( Voy, la Vie de Sixte-Quint, par Leti, traduite en françois en 2 vol. in-12, par Jean le Pelletier : ( livre qui fait désirer quelque chose de mieux.) On travailla, par ordre de Sixte-Quint, à une nouvelle Version latine de la Bible, qui parut en 1590, 3 parties en un vol. in-fol. Les fautes dont on la trouva chargée, obligèrent Clément VIII d'en faire faire une nouvelle édition en 1592, dans laquelle fu-rent corrigées les inexactitudes répandues dans la première. On reconnoit celle-ci ( qu'on recherche à cause de sa rareté), à la

Bulle de Sixte-Quint, qui ne se trouve plus à celle de Clé $ment \, V \hat{I} I I$  , qu'on appelle la  ${f B}$ ible de Sixte V corrigée. Les éditions les plus recherchées sont : Celle du Louvre, 1642, en 8 vol. in-fol... Celle de Paris, 1656, in-12, connue sous le nom de Bible de Richelieu .... Celle qu'on appelle des Evêques, qui est rare; elle est de Cologne, 1630, in-12: on la distingue de sa réimpression . parce que cette dernière a des sommaires aux chapitres. La Bulle de Sixte-Quint contre Henri III et le prince de Condé, occasionna les réponses suivantes, que les carieux recherchent : I. Brutum Fulmen. 1585, in-8.º II. La Fulminante pour Henri III, in-8. III. Moyens d'abus du Rescrit et Bulle de Sixte V, 1686, in-8.º IV. Aviso piacevole sopra la Men≥ tita data dal Re di Novarra à Papa Sixto V, Monaco, 1586, in-4.

VI. SIXTE DE SIENNE, fut converti du Judaïsme à la religion Chrétienne, et se sit Cordeliera Convaincu d'avoir enseigné des hérésies, et refusant avec opiniàtreté de les abjurer, il fut condamné au feu. La sentence alloit être exécutée, lorsque le pape Pie V, alors cardinal et inquisiteur de la Foi, vainquit son obstination, et le fit passer de l'Ordre de St-François dans celui de St-Dominique. Sixte s'y consacra à la chaire et à l'étude de l'Ecriture-sainte. Il réussit dans ces dissérens travaux, l'un et l'autre si importans. Le pape Pie V, charmé de ses vertus et de son savoir, lui donna des marques d'une estime distinguée. Sixte termina sa carrière à Gênes en 1569. a 49 ans. Son principal ouvrage est sa Bibliothèque sainte, cans

laquelle il fait la critique des livres de l'Ancien Testament, et donne les moyens de les expliquer. Le savant Hollinger fait grand cas de cet ouvrage, quoiqu'il soit rempli de jugemens faux et qu'il manque de critique. La meilleure édition est celle de Naples, 1742, en 2 vol. in-fol., avec des remarques pleines d'érudition. On a encore du pieux Dominicain : I. Des **Notes sur différens endroits de** l'Ecriture-sainte. II. Des Ouestions Astronomiques, Géographiques, etc. III. I)es Homelies sur les Evangiles, etc. plus remplies de citations que d'éloquence.

VII. SIXTE DE HEMMINGA, né dans la Frise Occidentale en 1532, d'une famille ancienne, et mort vers 1586, s'est fait connoître par un Traité judicieux contre l'Astrologie judiciaire. imprimé à Anvers, in-4.°, chez Plantin, en 1583.

OKELTON, (Jean) poëte Anglois, mort en 1529, a laissé des Poèmes et des Salires en vers latins. Il obtint en 1489, la couronne de laurier que l'université d'Oxford décernoit alors au meilleur poëte.

SKINNER, (Etienne) né en 1622, est le Ménage des Anglois. Il a publié Etymologicon linguæ Anglicanæ, 1671, in-fol.

SKITTE. (Vendela) baronne Suédoise, morte en 1629, à l'age de 29 ans, possédoit le grec, le latin. l'allemand et le françois, outre sa langue naturelle. Elle a publié des Lettres et des Discours en latin. Ses deux sœurs, Heldina et Anne Skitte, se distinguèrent aussi par leur savoir.

SLEIDAN, (Jean) né dans le village de Sleide, près de Colo-

gne, en 1506, de parens obscurs. passa en France l'an 1517. Ses talens le lièrent avec les trois illustres frères de la maison du Bellay. Après avoir été quelque temps à leur service, il se retira à Strasbourg, où son ami Sturnius lui procura un établissement avantageux. Sleidan fut député en 1545 par les Protestans vers le roi d'Angleterre, puis envoyé au concile de Trente. Il fut une des colonnes de son parti. Il avoit embrassé la secte de Zuingle en arrivant à Strasbourg: mais il la quitta dans la suite, et mourut Luthérien en 1556. La mort de sa femme, arrivée l'année d'auparavant, le plongea dans un si grand chagrin, qu'il perdit presque entièrement la mémoire. Il ne se rappela pas même les noms de ses trois filles, les seuls enfans qu'il eût eus de cette épouse chérie. On a de lui : I. Une Histoire en 26 livres, sous ce titre : De statu Religionis et Reipublicae Germanorum sub Carolo V. La meilleure édition de cet ouvrage est celle de 1555. Sleidan écrivoit avec clarté et même quelquefois avec élégance; mais on sent qu'il n'aimoit par les Catholiques. Il est pourtant, en général, assez impartial. On voit combien il avoit en horreur Charles-Quint, dont il dénature toutes les actions ; mais à travers ces calomnies, la vérité réclame de temps en temps ses droits, et l'on s'apperçoit que l'esprit de secte ne l'a pas entièrement étouffée. Il y a des passages favorables aux Catholiques; cela a beaucoup déplu aux l'rotestans; et ces témoignages, d'autant plus précieux qu'ils sortoient d'une plume hérétique, ont disparu dans les éditions données après la mort de l'auteur. Pour s'en convalnere il n'y a qu'à comparer l'édition de 1556 avec celle de 1653. Le Père le Courayer a traduit cet ouvrage en françois, Leyde, 1767, 3 vol. in-4.º Il. De Qualuor summis Imperiis, 1711, in - 8.º C'est un assez médiocre abrégé de l'Histoire Universelle. Gilles Struchius, et Conrard Samuel Schurtsfleich professeur de Wittemberg, l'ont continué 1678, et Christian iusqu'en Junker l'a poussé jusqu'à la fin du xviie siècle. Il a été traduit en francois, in-8.°, 1757, à Paris. Voltaire, dans certains chapitres de son Histoire Universelle, a' beaucoup profité de celle de Sleidan. L'ordre des faits est semblable dans tout ce qui concerne l'histoire de l'empire d'Occident, et l'expression françoise paroît souvent calquée sur la latine. C'est ce que dit le traducteur de Sleidan. III. Une Traduction des Mémoires de Philippe de Commines, qui n'est pas toujours fidelle. Charles - Quint appeloit Paul Jove et Sleidan, SES MEN-TEURS, parce que le premier avoit dit trop de bien de lui, et le second trop de mal.

SLICHTING, Voy. Schlich-

SLINGELAND, (Jean-Pierre) peintre, né à Leyde en 1640, montut en 1691. Elève du célèbre Gérard Dow, il suivit de près son maître. Ses ouvrages sont d'un fini admirable. On ne peut porter plus loin que cet artiste. la patience dans le travail, et la scrupuleuse exactitude à détailler les moindres choses. On remarque dans ses ouvrages, une belle entente de couleurs, jointe à une heureuse intelligence du clair-obscur et à un ensemble merveilleux. Sa lenteur à

opérer a répandu un peu de froid et de roideur dans ses figures; un tableau l'occupoit des années entières.

SLOANE, (le Chevalier HAMS) naquit à Killileah, dans le comté de Down en Irlande, le 16 avril 1660, de parens Ecossois. Dès l'âge de 16 ans, il avoit fait des progrès considérables dans l'histoire naturelle et dans la physique. Il se perfectionna par le commerce de Hay et de Boyle, et par un voyage en France, où Tournefort, du Verney et Lemery lui ouvrirent le riche trésor de leurs recherches. De retour en Angleterre, le fameux Sydenham se fit gloire de l'avancer dans la médecine. La société royale de Londres l'agrégea à son corps en 1685, et deux ans après, il fut élu membre du collége royal des médecins de Londres. Le duc d'Albermale ayant été nommé, en 1687, vice-roi de la Jamaique, Hans Stoane l'y suivit en qualité de son médecin. Ce savant naturaliste revint à Londres en 1688, rapportant avec lui environ 800 Plantes curieuses. Peu de temps après, on lui donna l'importante place de médecin de l'Hôpital de Christ. qu'il remplit avec un désintéressement sans exemple. Il recevoit ses appointemens, en donnoit quittance, et les rendoit surle-champ pour être employés aux besoins des panvres. Environ un an après, il fut élu secrétaire de l'académie royale. Cette socié: é ne l'occupa pas entièrement : Sloane, ami de l'humanité, établit le Dispensatoire de Londres les pauvres, en achetant toutes sortes de remèdes, ne payent que la valeur intrinsèque des drogues qui y entrent. Le roi Georges I le nomma, en 1716.

chevalier-baronet et médecin de ses armées. La même année il fut créé président du collège des médecins, auquel il sit des présens considérables. La compagnie des apothicaires dut aussi à sa générosité le terrain du beau jardin de Chelsea, dont il facilità l'établissement par ses dons. Le roi Georges II le choisit en 1727 pour son premier médecin, et la société royale pour son président à la place de Newton. C'étoit remplacer un grand homme par un autre grand homme. L'académie des sciences de Paris se l'étoit associé en 1708. Ce digne citoyen, âgé de 80 ans, se retira en 1740, dans sa terre de Chelsea, où il s'occupoit à répondre à ceux qui venoient le consulter et à publier des remèdes utiles. C'est à lui qu'on doit la poudre contre la rage, connue sous le nom de Pulvis Anti-Lyssus. Il mourut dans cette terre le 11 janvier 1753, à 93 ans. Il étoit grand et bien fait. Ses manières étoient aisées et libres; sa conversation gaie, familière et obligeante. Rien n'égaloit son assabilité envers les étrangers: on le trouvoit toujours prêt à faire voir son cabinet, pourvu qu'on l'eût averti à temps. Il tenoit, un jour la sémaine, table ouverte pour les personnes de distinction, et sur-tout pour ceux de ses confrères de la société rovale qui vouloient v venir. Quand il se trouvoit quelque livre double dans sa bibliothèque, il l'envoyoit soigneusement au collége des médecins, si c'étoit un livre de médecine: ou à la bibliothèque du chevalier Bodley. à Oxford, s'il traitoit d'autres matières. Il vouloit par ce moven les consacrer à l'utilité publique. Lorsqu'il étoit appelé auprès des

malades, rien n'étoit égal à l'attention avec laquelle il observoit jusqu'aux moindres symptômes de la maladie. C'étoit par ce moyen qu'il se mettoit en état d'en porter un pronostic si sûr, que ses décisions étoient des espèces d'oracles. A l'ouverture des cadavres de ceux qui mouroient, on trouvoit presque toujours la cause de mort qu'il avoit indiquée. On lui doit d'avoir étendu l'usage du Quinquina, non-seulement aux fièvres réglées, mais à un grand nombre de maladies, sur-tout aux douleurs dans les nerfs , aux gangrènes qui proviennent de causes internes. et aux hémorragies. Il s'en étoit souvent servi lui-même dans les attaques de crachement de sang auxquelles il étoit sujet. On a de lui : Un Catalogue latin des Plantes de la Jamaique, in-8.º, 1696. II. Une Histoire de la Jamaïque in-fol., 2 vol., en anglois, dont le premier tome parut en 1707. et le second en 1725. Cet ouvrage aussi exact que curieux et intéressant, est orné de 274 figures: III. Plusieurs Pièces dans les Transactions Philosophiques, et dans les Mémoires de l'académie des Sciences de Paris. Sa bibliothèque étoit d'environ 50000 vol. Le Catalogue de son cabinet de curiosités, qui est en 38 volum. in-fol. et 8 in-4.0, contient 69352 articles, avec une courte description de chaque pièce. Ce cabinet étoit la plus riche collection qu'aucun particulier ait peut-être jamais eue. Comme il souhaitoit que ce trésor ( destiné, selon ses propres termes, à procurer la gloire de Dieu et le bien des hommes ) no fût pas dissipé après sa mort, et que cependant il ne vouloit pas priver ses enfans d'une partie si considérable de sa succession, il le laissa par son testament au public, en exigeant qu'on donneroit 20 mille livres sterlings à sa famille. Le parlement d'Angleterre accepta ce legs, et paya cette somme, bien peu considérable pour une collection de cette importance. Elle forme la plus grande et la plus riche partie du Musée britannique. Ce Musée est divisé en 3 départemens. Le premier contient les manuscrits, les médailles et les monnoles antiques, les médailles modernes, depuis Guillaume Bufus, jusqu'à nos jours. Celles recueillies de l'héritage de Sloane offrent une suite de plus de vingt mille. Le second renferme les antiquités et l'histoire naturelle : on y trouve les urnes, les vases. les amulettes, les idoles, les patères, les lampes, les coupes, les statues, les bustes, les instrumens de musique, et ceux propres aux sacrifices, les lacrymatoires, les talismans et cachets, les armes, l'épée du premier comte de Chester. La section de l'histoire naturelle offre une tabatière faite avec la lave du Vésuve, un éventail d'une seule feuille de taliput, une collection de fossiles et de minéraux, une autre d'agathes, de cornalines, de jaspes, d'ophites, d'héliotropes, de marbres; une autre d'ambres, de bitumes, d'asphaltes, de perles dont une est violette, et une autre a la forme d'un raisin; une collection de coquilles, fossiles, et d'autres objets pétrifiés, tels qu'un crane humain et une épée trouvée dans le Tibre; une autre de bois divers. de fruits et de plantes; une autre d'insectes ; une autre de reptiles, d'amphibies, de poissons secs, où l'on voit le squelette d'une baleine. Le troisième département renferme les livres imprimés. Ceux

de Sloane sont au nombre de 50 mille environ. Voy. Periver.

SLODTZ ou SLOOTZ, (Réné-Michel) surnommé Michel-Ange né à Paris en 1705, et originaire d'Anvers, eut beaucoup de goût pour la sculpture, dont le talent paroissoit héréditaire dans sa famille. Après avoir remporté la second prix de ce bel art à l'académie de Paris, agé seulement de 21 ans, il fut envoyé à Rome en qualité de pensionnaire. De retour à Paris, il fut reçu de l'académie et nommé dessinateur de la chambre du roi en 1758. Le roi de Prusse, qui vouloit l'attirer à Berlin, lui fit faire les propositions les plus avantageuses; mais rien ne fut capable de l'enlever à sa patrie, qui le perdit peu de temps après, le 12 octobre 1764, à 50 ans. Cet habile homme s'étoit fait une manière pleine de vérité et de graces. Les attitudes de ses figures étoient souples, ses contours coulans, ses draperies vraies, ses dessins excellens. Il modeloit et travailloit le marbre avec un goût délicat et une netteté séduisante. Les qualités qui font aimer l'homme, ornoient chez lui les talens qui font estimer l'artiste. Il eut des amis, même chez ses rivaux, par ses mœurs simples. par sa probité exacte, par son caractère égal, doux et enjoué. Ses ouvrages sont : I. S. Bruno refusant la mître, dans l'Eglise de Saint-Pierre de Rome. II. Le Tombeau du marquis Capponé, dans l'église de Saint-Jean-des-Florentins. III. Deux bustes de marbre, dont l'un est une tête de Calchas, et l'autre celle d'Iphigénie. IV. Le Tombeau du Cardinal d'Auvergne, à Vienne en Dauphine. V. Le Tombeau de Languet, euré de St-Sulpice, dont la figure est à tous égards de la plus grande beauté. Ce tombeau, déposé, dans ces derniers temps, dans la collection des Augustins, où il est déplacé au milieu d'une foule de monumens profanes, devroit être reporté dans l'église de St-Sulpice qui le réclame. VI. Des Bas-reliefs en pierre, dont il orna le portique du rez-de-chaussée du portail de l'église de St-Sulpice. Ce sont tout autant de chefs-d'œuvre de bon goût et de graces.

Sebastien SLODTA son père, né à Anvers, mort à Paris en 1628, à 71 ans, et élève de Girardon, s'étoit distingué dans le même art, ainsi que son frère Paul-Ambroise, qui avoit été comme lui dessinateur de la chambre du roi, et qui

mourut en 1758.

I. SLUSE, (René-François WALTHER, baron de) de Visé, petite ville du pays de Liége, étoit frère du cardinal de Sluse, et du baron de ce nom , conseiller d'état de l'évêque de Liége. Il devint abbé d'Amas, chanoine, conseiller et chancelier de Liége, et se fit un nom célèbre par ses connoissances theologiques, physiques et mathématiques. La société royale de Londres le mit au nombre de ses membres. Cet illustre érudit mourut à Liége en 1685, à 62 ans. On a de lui de savantes Lettres, et un ouvrage intitulé: Mesolabium et Problemata solida, Leodii, 1668, in-4.0

II. SLUSE, (Jean Gualtier, baron de) frère du précédent, né à Visé l'an 1626, fut appelé à Rome par Jean Gualtier son oncle, secrétaire des brefs. Clément IX le reçut au nombre de ses prélats domestiques; il succéda

ensuite à l'emploi de son oncles Innocent XI l'éleva au cardinalat' l'an 1686. Sa trop grande application au devoir de sa charge et à l'étude, jointe à sa complexion foible, avança la fin de ses jours. Il mourut le 7 juillet 1687. Détaché des richesses, il se contenta de son patrimoine et des revenus de sa charge, et refusa constamment tout bénéfice. Les brefs qu'il a dressés sont d'un style vif, et montrent combien il étoit versé dans la discipline de l'Eglise, l'Ecriture-sainte et les Saints Pères. II' avoit amasse une bibliothèque immense, dont on a imprimé le catalogue en 5 vol. in-4.º

SLUYS, (Jacques Vander) peintre, né à Leyde en 1660, mort en 1736, a fait des tableaux, qui sont recherchés plutôt pour la force du coloris, que pour l'exactitude du dessin.

SMALCIUS, (Valentin) fameux socinien, né en Thuringe, mort à Cracovie le 14 décembre 1622, est auteur d'un Traité contre la Divinité de J. C., intitulé: de Divinitate J. C., 1608, in-4.°, traduit en polonois, en allemand et en flamand, et plusieurs fois réfuté, particulièrement par Jean Cloppenburch dans son ouvrage intitulé Anti-Smalcius, Francker, 1652, in-4.°

SMALRIDGE, (George) ecclésiastique Anglois.connu principalement par ses Sermons, dont les premiers parurent en 1717, in-8.°, et les derniers en 1726, in-fol., étoit né à Lichtfield en 1666, et mourut en 1719, à Oxford, estimé pour sès mœurs et son savoir.

SMARAGDE, Voy. EUPHRO-MNE à la fin. SMART, (Christophe) poète Anglois, né en 1722, et mort dans ces dernières années, excella dans la poésie latine, qui lui mérita plusieurs couronnes académiques. En 1791, on a recueilli ses Poèmes et autres ouvrages, 2 vol. in-fol.

SMEATHMAN, (Henri) écrivain Angious, remplit long temps l'importante place de secrétaire du collège de commerce de Londres. Il s'est fait connoître par plusieurs Mémoires d'histoire naturelle et de politique, insérés dans les Transactions philosophiques. Il est mort en 1787.

SMEATON, (Jean) ingénieur Anglois, naquit dans le comté d'Yorck en 17-4, et mourut en 1792, après avoir été membre de la société royale. On lui doit le beau fanal d'Eddy-stone qu'il acheva en 1759. Parmi ses écrits, on distingue la Nuice sur ce fanal, et un Mémoire sur la force naturelle du vent et de l'eau, sur les moulins et autres machines dont le jeu dépend d'un mouvement circulaire. Ce Mémoire obtint la médaille d'or de la société royale.

I. SMELLIE, (Guillaume) chirurgien célèbre, mort en 1762, a décrit avec exactitude la structure du bassin dans les femmes, et a publié en Angleterre, I. Système complet d'accouchemens. I'. Tables anatomiques, avec des explications. - Un autre Guillaume Smellie, imprimeur Ecossois, et secrétaire de la société des antiquaires d'Edimbourg, a publié en anglois la Traduction de l'Histoire naturelle de Buffon. On lui doit un ouvrage sous ce titre : Philosophie de l'Histoire naturelle. Il est mort en 1795.

SMERDIS, fils de Cyrus, fut tue par ordre de Cambysa. son frère, qui mourut quelque temps après, vers l'an 524 avant J. C. Alors un Mage de Perse prit le nom de Smerdis, et faisant accroire qu'il étoit frère de Cambyse, parce qu'il lui resseme bloit beaucoup, il se mit sur le. trone : mais il prit tant de précautions pour cacher sa fourberie. que cela même le découvrit. Il se forma un complot, environ six: mois après son usurpation, entre sept des principaux seigneurs. de Perse, du nombre desquels. etoit Darius fils d'Hystaspes qui régna après la mort de Smerdis. Cet usurpateur fut tué par les conjuiés, et sa tête fut exposée au bout d'une lance.

SMILAX, (Mythol.) Nymphe, qui eut tant de douleur de se voir méprisée du jeune Crocus," qu'elle fut changée aussi bien que lui, en un arbrisseau dont les fleurs sont petites , mais d'une excellente odeur. Il y a des Mythe logistes qui rapportent ce trait de fable d'une manière moins tragique. Crocus et Smilax, disentils , étoient deux époux qui s'aimoient si tendrement et avec tant d'innocence, que les Dieux. touchés de la force et de la pureté de leur union, les métamorphosèrent , Crocus en Safran et Smilax en If.

I. SMITH, (Thomas) né en 1512, à Walden, dans la pro-vince d'Essex, et mort en 1577, fut élevé dans l'université de Cambridge, où ses progrès dans les belles-lettres et dans les sciences, lui méritèrent la chaire de professeur royal en droit civil. Il obtint ensuite la place de secré-taire d'état, sous le règne d'E-

Yз

douard VI, et sous celui de la reine Elisabeth, qui l'employa en diverses ambassades et négociations importantes. - Il ne faut pas le confondre avec un théologien Anglois nommé aussi Thomas Smith, né en 1638, mort à Londres, sa patrie, en 1710. On a de celui-ci : I. Une Relation de l'Eglise Grecque, 1680, in 8.º, qu'il publia aussi en latin. Cette Relation est exacte; l'auteur ayant fait le voyage de Constantinople avec un seigneur Anglois, avoit été à portée de s'instruire. II. Inscriptiones Græcæ Palmyrenorum, 1698, in-8.º III. De Moribus Turcarum, Oxford, 1672, in-12. IV. De Druidum moribus, Londres, 1664, in-8.º Tous ces Ouvrages sont remplis d'érudition. Le dernier est le plus rare.

II. SMITH, (Richard) théologien Anglois, fut élevé à l'épiscopat par le pape Urbain VIII, sous le titre d'évêque de Chalcédoine , et envoyé en Angleterre en 1625. N'ayant pas assez ménagé les religieux qui étoient dans ce royaume, ils soulevèrent contre lui les Catholiques. Smith fut obligé , l'an 1628 , de se retirer en France , où il fut très-bien reçu par le cardinal de Richelieu. Ce fut alors que deux jésuites, Knot et Floid, publièrent deux Ecrits contre le droit que les Evéques prétendoient avoir d'éprouver les Réguliers; droit que Smith avoit vainement réclamé en Angleterre. Ces deux livres furent censurés par Gondi, archevêque de Paris, par la Sorbonne, et par le Clergé de France, qui manda les Jésuites et les obligea de les désapprouver. Malgré ce désaveu, le Père Floid opposa deux autres Ouvrages à ces censures. C'est à cette occasion que l'abbé de Saint-Cyran fit avec l'abbé de Burcos son neveu, le gros livre intitalé: PETRUS AURELIUS. Richard Smith qui avoit occasionné ces disputes, mourut saintement à Paris en 1655.—Il y a eu un autre Richard Smith, qui publia en 1550, contre Pierre Martyr, un Ecrit intitulé: Diatriba de hominis justificatione, in-8.º

III. SMITH, (Jean) est un des premiers et des plus excellens graveurs en manière noire. Il étoit Anglois, et mourut à Londres dans un âge avancé, au commencement du xviii<sup>e</sup> siècle. On a de lui beaucoup de Portraits; il a gravé presque tous ceux de Kuller, et des Éfets de Nuit, propres à son genre de gravure, rendus avec beaucoup d'intelligence. La Magdeleine à la lampe, d'après Scalken, eta un de ses plus beaux ouvrages. Scalken étoit son peintre favori.

IV. SMITH, (Adam) docteur en droit , professeur de morale dans l'université d'Edimbourg, et commissaire des douanes d'Ecosse, naquit en 1723, et mourut le 18 juillet 1790. Ayant quitté sa chaire pour se charger de l'éducation d'un seigneur Anglois, il voyagea deux ans avec son élève. et recueillit des observations importantes sur le commerce et les finances. Il profita de ses remarques pour composer ses Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations, 1776. 2 vol. in-4.º, réimprimées depuis quatre fois, et traduites sur la 4º édition, par Roucher, Paris, 1790, 5 vol. in-8.º Les matières traitées dans cet excellent livre, intéressent tous les peuples, et sont approfondies avec une saga-

cité peu commune. On y développe les ressources des états ; mais peutêtre l'auteur confond-il quelquefois la richesse des nations avec leur prospérité. Smith s'étoit nourri de la lecture des encyclopédistes, et de Hume dont il étoit grand admirateur, et dont il publia la vie. Il adopta quelques-unes de leurs idées systématiques, auxquelles le temps n'a pas encore mis son sceau. Il s'étoit d'abord fait connoître par sa Théorie des sentimens moraux, 1759, in-8.0 Smith étoit un génie méditatif, et l'on s'en appercevoit assez dans la société. S'étant consacré de bonne heure à l'étude et à la retraite, il n'avoit point poli ses manières. Ses distractions trèsfréquentes le faisoient prendre, par ceux qui ne le connoissoient pas, tantôt pour un insensé, tantôt pour un idiot. Mais ses amis estimoient en lui ses profondes connoissances, sa probité et son caractère officieux. Il fut longtemps pauvre, et il supporta l'indigence avec courage. Ses amis auroient voulu le faire entrer dans l'état ecclésiastique ; mais il craignit d'être repoussé par le clergé Anglican, parce qu'il s'étoit déclare hautement le partisan des opinions anti-religieuses de Voltaire. Dans sa Vie de D. Hume, il soutient un paradoxe contraire à toutes les religions et funeste à la société; c'est que le bonheur, la paix de l'ame et la vertu ne sont incompatibles pas avec l'athéisme.

V. SMITH, (Edmond) né en 1668, mort en 1710, à Gartham. Parmi ses Œuvres poétiques, publiées en 1719, on distingue sa tragédie de Phèdre et Hippolyte, jouée avec succès en 1707. Il avoit commencé une traduction de Longin, qu'il n'a pas achevée.

VI. SMITH, (Guillaume) doyen de Chester, né en 1711, mort en 1787, a publié des Discours sur les Béatitudes, et des Traductions de Longin et de Thucydide.

VII.SMITH, (George) peintre Anglois, né à Chichester, mort en 1776, s'est distingué, ainsi que ses frères Guillaume et Jean, dans le paysage. On recherche ses ouvrages en Angleterre.

VIII. SMITH, (Thomas) né à Londres en 1638, devint chapelain de l'ambassade de Constantinople. De retour dans sa patrie, il a publié plusieurs Ecrits sur l'histoire des Turcs; il est morten 1710.

IX. SMITH, (Charlotte) avantageusement connue en Angleterre par une foule de Poésies agréables, est morte en 1787.

SMITS, (Louis) peintre Hollandois, né à Dordrecht en 1635, mort en 1675, représentoit les fruits avec une vérité étonnante. Il vendoit ses tableaux à haut prix; cependant le coloris s'y, dégrade et devient jaune.

SMOLETT, (Thomas) médecin Anglois , né à Cameron en Ecosse, en 1720, mort en Italie en 1771, s'étoit trouvé au siège de Carthagène, et avoit parcourue la France et quelques contrées méridionales de l'Europe. Il s'occupa plus de l'art d'écrire que de celui de guérir. Peut - être eûtil été un excellent médecln . mais il a été un médiocre auteur. La poésie, l'histoire, le genre romanesque, la littérature l'occupèrent tour à tour. Nous avons de lui : I. L'Histoire d'Angleterre, 4 vol. in-4.º, traduite en françois per M. Farge en 19 vol. in-12,

qui y a ajouté une suite jusqu'en 1763, en 5 vol. in-12. Smolett n'a aucune des qualités des bons historiens; il est partial et passionné, et il ne rachète pas ce défaut par l'élégance du style. Exposant séchement les faits, détaillant les circonstances avec un ton monotone, donnant trèspeu à penser, ne remuant ni l'imagination ni le cœur, il fatigue le lecteur en voulant l'instruire. Son style est sans force et sans coloris. II. Un Voyage en France. 1766. Asthmatique et vaporeux, Smolett étoit venu, en 1763, chercher en France la santé et la bonne humeur : il'ne l'y trouva probablement pas; car, dans sa relation, il paroit mécontent de tous nos usages, et plein de mépris pour les hommes et les choses qu'il venoit de voir. III. Un Abrégé de l'histoire des voyages, par ordre chronologique, 7 vol. in-12. Le style en est foible et lourd, et les détails ne sont guère piquans, IV. Plusieurs Romans: William Pickle, 4 vol. in-12; Ferdinand comte Fathom ; Lancelot Greaves ; Roderick Random, traduit en françois, en 3 vol. in-12, V. Des Saires; les Représailles, comédie : le Régicide ( de Charles I ), tragédie: productions qui ne vafent pas mieux que ses romans presque tous dénués d'intérêt et de style. VI. Les Recherches crifiques, ouvrage périodique, publie depuis 1755 jusqu'en 1763, et où l'on cherche vainement la gaieté d'imagination, la finesse des vues, la justesse dans les jugemens et la politesse dans la manière de les exprimer, qui caractérisent les critiques célèbres. Smolett étoit marié.

I. SNELL DE ROYEN, (Rodolphe) Snellius, philosophe Hollandois, ne à Oudewater. en 1546, fut professeur en hébreu et en mathématiqués à Leyde, où il mourut en 1613. On a de lui plusieurs ouvrages sur la géométrie et sur toutes les parties de la philosophie; ils ne sont plus d'aucun usage.

II. SNELL DE ROYEN, ( Wilbrod) fils du précédent, né à Leyde en 1591, succéda à son père en 1613, dans la chaire de mathématiques, et mourut à Leyde en 1626, à 35 ans. C'est lui qui a découvert le premier la vraie loi de la réfraction, découverte qu'il avoit faite avant Descartes, comme Huyghens nous l'assure. Il entreprit aussi de mesurer la Terre, et il l'exécuta par une suite de triangles semblable à celle qu'ont employée depuis Picard et Cassini. Mais toutes ces tentatives pour mesurer le globe, ont jusqu'ici assez mal réussi. La Terre ne peut être mesurée, sans que l'on sache l'étendue de chaque degré dans la direction du méridien ; or , cela ne se sait pas : les voyages de divers mathématicions, leurs calculs et leurs raisonnemens opposés n'ont fait que constater l'incertitude où nous sommes sur ce point, Il est auteur d'un grand nombre de savans ouvrages de mathématiques, dont les plus connus sont l'Eratosthenes Batavus, et le Cyclometrium, in-4.º Ils prouvent beauconp en faveur de ses talens, et ils font sentir tout ce qu'il auroit pu faire, s'il étoit venu un demi-siècle plus tard.

SNORRO, (Sturlesonius) illustre Islandois d'une ancienne famille, fut ministre d'état du roi de Suède, et des trois rois de Norwége. Une sédition l'obliges.

the se retirer en Islande, dont il fut gouverneur; mais en 1241, Gyssurus son ennemi, le força dans son château et le fit mourir. On a de lui: I. Chronicon Regum Norwegorum, qui est utile pour cette partie de l'Histoire du Monde. II. Histoire de la Philosophie des Islandois, qu'il a intitulée: Edda Islandica. M. Matter l'a traduite en françois à la tête de son Histoire de Danemarck, 1756, 3 vol. in-4.º, ou 6 volumes in-12. Nous en avons une édition par Resenius, à Hanau, 1665, in-4.º

SNOY, (Renier) né à Ter-Gouw en Hollande, vers l'an 1477, alla étudier en médecine à Bologne, où il prit le bonnet de docteur. De retour dans sa patrie, il exerça la médecine. Charles-Quint le chargea de quelques commissions auprès de Christiern II, roi de Danemarck, retiré en Zélande, et à la cour de Jacques IV, roi d'Ecosse. Il mourut à Ter-Gouw. le : août :537. On a de lui: Une Histoire de Hollande en XIII livres, en latin, Rotterdam, 1620, in-fol. Swertius l'a insérée dans ses Annales rerum Belgicarum. C'est une chronique qui ne renferme guère que des relations de séditions, de batailles et de siéges. Elle finit à l'an 1519. Renier Snoy a encore fait quelques ouvrages sur la morale et la médecine. — Il ne faut pas le confondre avec Lumbert Snoy, né à Malines en .1574, mort vers l'an 1638, qui a beaucoup travaillé à l'Histoire généalogique des Pays-Bas.

et graveur, né à Anvers en 1597, mort dans la même ville en 1657, s'étoit d'abord consacré à peindre uniquement des fruits; mais son goût le porta encore à représen-

ter des animaux : personne ne l'a surpassé en ce genre. Ses Chasses, ses Paysages et ses Tableaux, où il a représenté des Cuisines, sont aussi fort estimés. Sa touche est légère et assurée, ses compositions riches et variées, et son intelligence des couleurs donne un grand prix à ses ouvrages. Quand les figures étoient un peu grandes, Snyders avoit recours au pinceau de Rubens. ou de Jacques Jordans. Rubens, à son tour, recouroit quelquefois à Snyders, pour peindre le fond de ses tableaux. Les touches de ces grands maîtres se confondent et paroissent être de la même main: Snyders'a gravé un Livre d'Animaux d'une excellente manière : on a aussi gravé d'après lui.

SOANEN, (Jean) fils d'un procureur au présidial de Riom en Auvergne et de Gilberte Sirmond , nièce du savant Jacques Sirmond, jésuite, naquit à Rioms le 6 janvier 1647. Il entra en 1661, dans la congrégation de l'Oratoire, à Paris, où il prit le P. Quesnel pour son confesseur Au sortir de l'institution, il enseigna les humanités et la rhétorique dans plusieurs villes de province, avec un succès rare. Consacré au ministère de la chaire pour lequel il avoit beaucoup de talent, il precha à Lyon, à Orléans, à Paris. Il fut souhaité à la cour : il y prêcha les Caremes de 1686 et 1688, et obtint tous les suffrages. Il étoit un des quatre prédicateurs les plus distingués de sa Congrégation, et on les appeloit ordinairement LES QUATRE EVANGÉLISTES. Fénélon ne proposoit d'autres modèles pour l'éloquence de la

Digitized by Google

chaire, que Massillon et Soanen. On récompensa ses succès par l'évêché de Viviers; mais il le refusa, par la raison que cette ville est sur une route fréquentée. et que son revenu, le bien des pauvres, se consumeroit à représenter. Il préféra en 1695, l'éveché de Senez, peu riche, mais isolé. Son économie le mit en état de faire beaucoup de charités. Il donnoit à tout le monde: un pauvre s'étant présenté, et le charitable évêque ne se trouvant point d'argent, il lui donna sa bague. A son désintéressement, à son zèle, à sa piété, Soanen joignoit la fermeté de caractère que donne la vertu. La Bulle Unigenitus lui ayant paru un Décret monstrueux, il en appela au futur concile, et publia une Instruction pastorale, dans laquelle il s'élevoit avec force contre cette Constitution, Le cardinal de Fleury, voulant faire un exemple d'un prélat Quesnéliste, profita de cette occasion pour faire assembler le concile d'Embrun, tenu en 1727. Le cardinal de Tencin y presida. Soanen y fut condamné, suspendu de ses fonctions d'évêque et de prêtre, et exile à la Chaise-Dieu en Auvergne, où il mourut le 25 décem-bre 1740, âgé de 92 ans. Les Quesnélistes en ont fait un Saint et les Molinistes un rebelle. Il fant admirer ses mœurs, et plaindre le zèle qui jeta tant d'amertume sur une vie pure. Sa retraite fut fort fréquentée; on le visitait, on lui écrivoit de toutes parts. Il signoit ordinairement , JEAN Evéque de Senez, prisonnier de J. C..... On a de lui : I. Des Instructions Pastorales, II Des Mandemens. III. Des Lettres, imprimées avec sa Vie, en 2 vol.

in-4.° ou 8 vol. in-12, 1750. Correcueil auroit pu être élagué; mais ceux qui le faisoient, croyoient tout précieux. On a réimprimé sous son nom, en 1767, 2 vol. in-12 de Sermons; mais quelquesuns doutent qu'ils soient de lui.... Voyez AUBRY.

SOARDI ( Victor-Amédée ) né d'une famille noble dans le Piémont, eut pour parrain Victor-Amédée, roi de Sardaigne. Livré à tous les plaisirs de la jeunesse, il résléchit sur leur frivolité, et se déterminant à partir tout-à-coup pour Paris, il entra dans la congrégation de Saint-Lazare. Il est mort à Avignon en 1752, après avoir publié un ouvrage intitulé : De suprema Romani Pontificis auctoritate et Ecclesiæ Gallicanæ doctrind, 1747, in-4. On en a donné une nouvelle édition à Heidelberg, en 1793.

SOARÉ, (Cyprien) Soarus, jésuite Espagnol, mort à Placentia en 1593, à 70 ans, est auteur d'une Hhétorique en latin à l'usage des colléges, mais qui ne peut servir aux gens de goût. On en a un Abrégé, Paris, Cramoisi, 1674, in-12.

SOAREZ, Voy. SUAREZ.

SOAREZ, (Jean) évêque de Conimbre et comte d'Arganel, de l'Ordre des Augustins, parut avec éclat au concile de Trente, et mourut en 1580. On a de lui des Commentaires sur les Evangiles de S. Matthicu, de S. Marc et de S. Luc, dans lesquels il entasse citations sur citations.

SOBIESKI, (Jean III<sup>e</sup>) roi de Pologne, et l'un des plus grands guerriers du XVII<sup>e</sup> siècle, obtin les places de grand maréchal st

de grand général du royaume. Il les illustra par ses conquêtes sur les Cosaques et sur les Tartares, et par ses victoires sur les Turcs. Il gagna sur eux la célèbre bataille de Choczim, le 11 novembre 1673. Les ennemis y perdirent 28000 hommes. Sa valeur et ses autres grandes qualités lui méritèrent la couronne de Pologne, le 20 mai 1674. Son courage parut avec non moins de gloire au siége de Vienne en 1683. Lorsque Sobieski fut monté à cheval pour aller sauver Vienne, la reine son épouse [ Voy. Montigny. ] le regardoit en pleurant et en embrassant le plus jeune de ses fils. Qu'avez-vous à pleurer? lui dit le monarque. - Je pleure, lui répondit-elle, de ce que cet enfant n'est pas en état de vous suivre comme les autres. Un moment après, Sobieski s'adressant au nonce, lui dit : Mandez au pape que vous m'avez vu à cheval, et que Vienne est secourue..... Sobieski arriva aux environs de cette capitale avec une cavalerie très-brillante et une infanterie mal équipée. Le prince Lubomirski conseilloit au roi, pour l'honneur de la nation, de faire passer de muit le pont à un régiment plus mal vėtu que les autres. Sobieski en jugea autrement; et lorsque cette troupe fut sur le pont, Regardez-la bien, dit-il aux spectateurs, c'est une troupe invincible, qui a fait serment de ne jamais porter que les habits de l'ennemi. Dans la dernière guerre, ils étoient tous vêtus à la Turque... Sobieski agit avec tant de vigueur, qu'il s'empara des meilleurs postes occupés par les Turcs. Ce roi s'avança jusqu'à une hauteur d'où l'on voyoit l'armée turque et les ouvrages de la tranchée; il

regarda quelque temps avec sa lunette, et dit à ceux qui étoient autour de lui : Cet homme-là est mal campé; je le connois, c'est un ignorant présomptueux : nous n'aurons pas d'honneur à cette affaire. En effet, il repandit tellement la terreur dans le camp ennemi, que le grand-visir se retira précipitamment avec ses soldats. Ils abandonnèrent leurs tentes, leurs bagages, et jusqu'au grand étendard de Mahomet, que le vainqueur envoya au pape, avec une lettre dans laquelle on lisoit ces mots:

## Je suis venu , fai vu , DIIV a vaincu.

Il écrivit à la reine sa femme. qu'il avoit trouvé dans les tentes la valeur de plusieurs millions de ducats. On connoit assez cette lettre, dans laquelle il lui dit : « Vous ne direz pas de moi ce que disent les femmes Tartares. quand elles voient entrer leurs maris les mains vides : Vous n'étes pas des hommes, puisque vous revenez sans butin.» La lendemain, 13 septembre, *Sobieski* fit chanter le Te Deum dans la cathédrale, et l'entonna lui-même. Cette cérémonie fut suivie d'un sermon, dont le prédicateur prit pour texte : Il fut un homme envoyé de Dieu, nommé JEAN; paroles qui avoient été déjà appliquées à un empereur de Constantinople, et à Dom *Juan d'Au*triche après la victoire de Lépante. Ce prince mourut le 17 uin 1696, à 66 ans, regretté des héros dont il étoit le modèle, et des gens de lettres dont il étoit le protecteur. Il parloit presque toutes les langues de l'Europe. et avoit autant d'esprit que de

pravoure, Dans les actions dégisives, il s'exposoit comme le moindre soldat. En gain ses principaux officiers le conjuroient de mettre sa personne en sureté: Yous me mépriseriez, leur répondoit-il, si je suivais vos conseils. M. l'abbé Coyer a écrit sa Vie, en trois vol. in-12. Marie-Casinir de la Grange d'Arquien son éponse, mourut en France, au château de Blois, en 1716. Les trois fils de Sobieski ne laissèrent point de postérité masculine.

SOBRINO, (François) est auteur d'un Dictionnaire françois et espagnol, imptimé à Bruxelles en 1705, en 2 vol. in-4.°, et depuis en 3. Il a fait aussi une Grammaire espagnole, in-12. Ces ouvrages ont encore du cours, mais moins qu'autrefois. La Grammaire auroit besoin d'être refondue pour le style, qui est à peine françois, et même pour le fond des choses.

I. SOCIN, (Marianus) naquit à Sienne en 1401, et professa le droit canon dans sa patrie, avec un succès qui lui mérita l'estime de Pie II. Il mourut en 1497.

II. SOCIN, (Barthelemi) fils du précédent, mort en 1507, à 70 ans, professa le droit dans plusieurs universités d'Italie, et laissa des Consultations imprimées à Venise avec celles de son père, en 1579, en 4 vol. in-fol. On dit que ce professeur disputoit un jour sur des matières de droit avec un jurisconsulte qui pour se tirer d'affaire, s'avisa de forger sur-le-champ une loi qui loi donnoit gain de cause. Sociat tout aussi habile et non moins rusé que son adversaire, renversa cette

toi aussi-tôt par une autre tout aussi formelle. Sommé d'en citer l'endroit : Elle se trouve, dit-il-, préuisément ouprès de celle que nous-venez de m'adléguer. Jérôrre Lonato avoit usé d'une réplique aussi concluante en face du pape Jubes II. Voyez: Constantin, a° ui, à la fin.

III. SOCIN, (Lélie) arrièrepetit-fils de Marianus Socin. paquit à Sienne en 1525, et fut destiné, par son père à l'étude du droit. Les principes de la nouvelle réforme, portés dans les pays où le feu du fanatisme n'échauffoit pas les esprits, y germoient alors sourdement, et acquéroient de la consistance dans des sociétés qui se piquoient do raisonner. Quatre personnes des plus distinguées par leur rang. par leurs emplois et par leurs titres, établirent ez 1546, à Vicence, ville de l'état Vénitien. une espèce d'académie, pour y conférer sur des manères de religion, et particulièrement sur celles qui faiscient le plus de bruit. « L'espèce de confusion qui couvroit alors presque toute l'Eurone ( dit M. l'abbé Pluquet ), les abus grossiers et choquans qui avoient pénétré tous les états, des superstitions et des croyances ridicules ou dangereuses qui s'étoient répandues, firent juger à cette société que la Religion avoit besoin d'être réformée; et que l'Ecriture contenant, de l'aveu de tout le monde, la pure parole de Dieu, le moyen le plus sûr pour dégager la Religion des fausses opinions, étoit de n'admettre que ce qui étoit enseigné dans l'Ecriture. Comme cette société se piquoit de littérature et de philosophie, elle expliquois

selon les règles de critique qu'elle Petoit faites, et conformement à ses principes philosophiques, la doctrine de l'Ecriture, et n'admit comme révélé, que ce qu'elle y voyoit clairement enseigné, c'està-dire, ce que la raison concevoit. D'après cette methode, ils reduisirent le christianisme aux articles suivans : Il y a un Dieu trèshaut, qui a créé toutes choses par la puissance du Verbe, et qui gouverne tout par son Verbe. Le Verbe est son Fils, et ce Fils est Jesus de Nazareth, fils de Marie, homme véritable; mais homme supérieur aux autres hommes, ayant été engendré d'une Vierge, et par l'opération du Saint Esprit. Ce Fils est celui que Dieu a promis aux anciens Patriarches, et qu'il a donné aux homn es : c'est ce Fils qui a annonce l'Evangile, et qui a montré aux hommes le chemin du Ciel, en mortifiant sa chair et en vivant dans la picté. Ce Fils est mort par l'ordre de son Pere, pour nous procurer la rémission de nos péchés; il est ressuscité par la puissance du Père, et il ést glorieux dans le Ciel. Ceux qui sont soumis à Jesus de Nazarith, sont justifiés de la part de Dieu ; et ceux qui ont de la picte en lui, recoivent l'immortalité qu'ils ont perdue dans Adam. J. C. est le Seigneur et le Chef du peuple qui lui est soumis ; il est Juge des vivans et des morts; il reviendra vers les hommes à la consommation des siecles. Voilà les points auxquels la so-ciété de Vicence réduisit la Religion chrétienne : la Trinité , la Consubstantialité du Verbe, la Divinité de Jesus-Christ, etc. n'étoient, selon cette société, que des opinions prises dans la philo-

sophie des Grecs, et non pas des dogmes révélés. » Socin; lié avec quelques-uns des nouveaux raisonneurs de Vicence, en suça tous les dogmes, et les poussa même plus loin. « Il avoit conçu de fort bonne heure ( dit l'abbé Racine ) le dessein de changer de religion; parce que, disoit-il, l'Eglise catholique enseignoit plusieurs choses qui n'étoient pas conformes à la raison. Il ne distinguoit point la raison souveraine, qui n'est autre chose que la sagesse divine de la raison aveugle de l'homme, qui ne peut que jeter dans l'égarement coux qui ont la folie de la prendre pour guide. » Socin osa donc rejeter tout ce qui ne lui paroissoit pas s'accorder avec sa raison; et d'abord il voulut approfondir par lui même le sens de l'Ecriture : et suivre dans cet examen son esprit particulier. Il étudia le grec. l'hébreu, et même l'arabe, et acquit une érudition qui ne pouvoit que lui être funeste dans la malheureuse disposition où il éfoit. Il quitta l'Italie en 1547, pour aller chercher parmi les Protes. tans des connoissances capables de le satisfaire. Il employa quatre ans à voyager en Angleterre, en France, dans les Pays-Bas, en Allemagne et en Pologne. Après y avoir conféré avec les plus fameux hérétiques, il se fixa à Zurich où malgré la réputation que sa science et ses talens lui acquirent, il se rendit bientôt suspect même aux Protestans. de l'hérésie Arienne qu'il embrassa. Calvin lui donna de bons conseils à ce sujet en 1552. Lélie Socin profita des avis de ce patriarche de la Réforme, et plus. encore du supplice de Servet. Il. ne découvrit ses erreurs qu'aveq

beaucoup d'artifices et de précautions. Les nouveaux Ariens avoient formé un troupeau considérable en Pologne. Socin se réfugia dans ce pays en 1558, et y porta le goût des lettres, les principes de la critique, et l'art de la dispute. Il fit des Commentaires, et apprit aux Antitrinitaires à expliquer dans un sens figuré ou al-Mgorique, tous les passages qui pouvoient leur être contraires. Il amroit sans doute rendu de plus grands services à sa secte, mais nourut le 16 mars 1562, laissant son bien et ses écrits à Fouste son neveu, qui fit valoir ce dangereux héritage.

IV. SOCIN, (Fauste) neveu da précédent, naquit à Sienne 4m 1539. Il fut gâté de fort bonne heure, aussi bien que plusieurs de ses parens, par les lettres de son oncle; et pour éviter les poursuites de l'Inquisition, il se retira en France. Lorsqu'il étoit à Lyon, n'étant âgé que de 20 ans, il apprit la mort de son encle, et il alla recueillir ses pamiers à Zwrich. De-là il passa en talie, où il demeura 12 ans à la cour du duc de Florence. Ayant appris des calvinistes à ne sarrêter ni à l'autorité de l'Eglise, ni à celle de la Tradition. il résolut de donner à ce principe toute l'étendue qu'il pouvoit avoir. Il ne se contenta pas de rejeter les dogmes de l'Eglise catholique, que les luthériens et les calvinistes avoient déjà rejetés; il entreprit l'examen de tous les antres que les nouveaux hérétiques avoient retenus, et même de ceux auxquels son oncle n'avoit point porté atteinte. Il prétendoit que les Ariens avoient trop donné à J. C., et nia net-

tement la préexistence du Verbe Il soutenoit que le Saint-Esprit n'étoit point une personne distincte, et qu'ainsi il n'y avoit que le Pere qui fût proprement Dieu. Il étoit forcé d'avouer que l'Ecriture donne le nom de Dieu à J. C.: mais il disoit que ce n'étoit pas dans le même sens qu'au Père ; et que ce terme appliqué à J. C., signifie seulement que le Père, seul Dieu par essence, lui a donné une puissance souveraine sur toutes les créatures, et l'a rendu par-là digne d'être adoré. des Anges et des hommes. Ceux qui ont lu ses Ecrits, savent quelle violence il a été contraint de faire à l'Ecriture, pour l'ajuster à ses erreurs. Il anéantit la Rédemption de JESUS-CHRIST; et réduit ce qu'il a fait pour sauver les hommes, à leur avoir enseigné la vérité, à leur avoir donné de grands exemples de vertu, et à avoir scellé sa doctrine par sa mort. Le Péché originel , la Grace, la Prédestination passent chez cet impie pour des chimères. Il regarde tous les Sacremens comme de simples cérémonies, sans aucune efficace. Il prend le parti d'ôter à Dieu les attribute qui paroissent choquer la raison humaine, et il forme un assemblage d'opinions qui lai paroissent plus raisonnables, sans se mettre en peine si quelqu'un a pensé comme lui depuis l'établissement du Christianisme. Socia ne jouit pas tranquillement de la gloire à laquelle il avoit aspiré avec tant d'ardeur. Les catholiques et les protestans lui causèrent des chagrins, et il mourut le 3 mars 1604, dans le village de Luclavie, près de Cracovie, où il s'étoit retiré pour se dérober aux. poursuites de ses ennemis;

étoit dans sa 65e année. On mit sur son tombeau une Epitaphe dont le sens étoit : LUTHER a détruit le toit de Babylone. CALVIN en a renversé les murailles, et Socin en a arraché les fundemens. L'idée de cette Epitaphe fut prise d'un tombeau qu'avoit fait exécuter Pauli. (Voy. ce mot.) La secte Socinienne. bien loin de mourir ou de s'affoiblir par la mort de son chef. devint considérable par le grand nombre de personnes de qualité et de savans qui en adoptèrent les principes. Les Sociniens furent assez puissans pour obtenir dans les diètes la liberté de conscience. Au reste, quoique Fauste Socin ait surpassé tous les hérétiques par le nombre de ses erreurs, et par la hardiesse de ses sentimens, il a donné peu de prise sur lui du côté des mœurs. Il a écrit avec élégance et d'une manière fort éloignée des emportemens de Luther et de Calvin. Avant que l'on eût fait les recueils des livres qui sont dans la Bibliothèque des Frères Polonois, il étoit difficile de recouvrer les ouvrages de Fauste Socin. Mais ils ont été imprimés à la tête de cette Bibliothèque, qui est en 9 tom. in - fol. Les deux premiers ne contiennent que les productions de cet auteur. Sa Vie a été écrite en latin par Priscovius, un de ses sectateurs.

SOCOLOVE, (Stanislas) théologien Polonois, chanoine de Cracovie et prédicateur du roi Étienne Battori, mourut en 1619, avec la réputation d'un savant. On a de lui des Commentaires sur les trois premiers Evangélistes, et d'autres ouvrages de Controverse et de Morale. Le plus estimé de tous est une Traduction de Jérémie , patriarche de Constantinople, sous ce titre: Censura Ecclesiæ Orientalis de præcipuis nostri sæculi Hæreticorum dogmatibus, è Graco in Latinum conversa . cum annotationibus, Cracovie, 1582; in-fol.

I. SOCRATE, fils d'un sculpteur nommé Sophronisque, et d'une sage-femme appelée Phenerète, naquit à Athènes l'an 460 avant J. C. Il s'appliqua d'abord à la profession de son père, et l'histoire fait mention de trois de ses Statues représentant les Graces, qui étoient très-belles. Il paroît par les comparaisons que Socrate employa depuis dans ses discours, qu'il ne rougissoit point de la profession de son père, ni de celle de sa mère. Il s'étonnoit qu'un Sculpteur appliquât tout son esprit à faire qu'une pierre brute devint semblable à un homme, et qu'un homme se mît si peu en peine de n'être pas semblable à une pierre brute. Il s'appeloit l'Accoucheur des Esprits, parce qu'il exerçoit à l'égard des esprits, auxquels il faisoit produire des pensées, les mêmes fonctions que sa mère exerçoit à l'égard des corps. Criton ravi de la beauté de son esprit , l'arracha de son atelier pour le consacrer à la philosophie. Il eut pour maitre la célèbre Archelaiis qui concut pour lui toute l'amitié qu'il méritoit. Il commença par l'étude de la physique, selon l'usage des écoles de ce temps - là, qui ne connoisselent que cette partie de la pollosophie alors très-obscure. Ayant remarqué combien cette science vague et incertaine étoit peu util**e a**u com**mun** des h**omm**es. il fit descendre, dit Cicéron, la

philosophie du Ciel pour la placer dans les villes et la mettre plus à la portée des hommes, en l'appliquant seulement à ce qui pouvoit les rendre justes, raisonnables et vertueux. Le jeune philosophe porta les armes comme tous les Athéniens, et se trouva à plusieurs actions, dans lesquelles il se distingua par son courage. Endurci depuis long-temps contre les saisons, on le vit, au siège de Potidée, marcher pieds nus sur la glace. Ayant trouvé Alcibiade convert de blessures, il l'arracha des mains de l'ennemi, et quelque temps après lui fit décerner le prix de la bravoure qu'il avoit mérité lui-même. A la bataille de Délium, il se retira des derniers à côté du général. avant appercu le jeune Xénophon renversé de cheval, il le prit sur ses épaules et le mit en lieu de sûreté. Ce courage ne l'abandonnoit pas dans des occasions peutêtre plus périlleuses. Le sort l'avoit élevé au rang de sénateur, et il présidoit en cette qualité avec ses autres confrères à l'assemblée du peuple. On accusa un général d'armée, et l'on proposa une forme de jugement injuste et irrégulière. La multitude acharnée approuvoit cette forme et menacoit d'exterminer ceux qui la rejetoient. Les sénateurs épouvantés so soumirent. Socrate seul, au milien des clameurs et des menaces, refusa de juger. Comme il s'étoit accoutumé de bonne beure à une vie sobre, dure, laborieuse, il dédaigna l'amour des richesses, et se consacra sans effort à celui de la pauvreté. Voyant la pompe et l'appareil que le luxe étaloit dans certaines cérémonies, et la quantité d'or et d'argent qu'on y portoit : Que de

choses, disoit-il en se félicitante lui-même sur son état, que de choses dont je n'ai pas besoin !... Moins on a de besoins, ajoutoit-il. plus on approche de la Divinité. Socrate n'étoit pas seulement pauvre; mais, ce qui est admirable, il aimoit à l'être; il ne rougissoit pas de faire comhoître ses' besoins. Si j'avois eu de l'argent. dit-il un jour dans une assemblée de ses amis, j'*aurois acheté un*' manteau. Chacun de ses disciples voulut lui faire ce petit présent... Quoique très - pauvre, il se pi-, quoit d'être propre sur lui et dans sa maison. Il dit un jour à Antisthène, qui affectoit de se distinguer par des habits sales et déchirés, qu'à travers les trous de son manteau et de ses vieux huillons, on entrevoyoit beaucoup de vanité. Le faste de la sagesse lui paroissoit une ostentation plus; ridicule que le faste de l'opulence. Il rejeta généreusement les offres et les présens d'Archelaus, roi de Macédoine, qui vouloit l'appeler à sa cour. Sa raison étoit. qu'il ne vouloit pas aller trouver un homme qui pouvoit lui donner plus qu'il n'étoit en état de lui rendre. Eut-ce donc été rendre à ce prince un petit service, dit Seneque, que de le détromper de ses fausses idées de gran eur, de lui montrer le véritable usage du pou oir et des richesses, de lui apprendre le' grand art de régner, et l'art peutétre plus difficile, de bien vivre et de bien mourir? Une des qualités les plus marquées dans Socrate, étoit une tranquillité d'ame, que nul accident ne pouvoit altérer. Il ne se laissoit jamais emporter par la colère. Un esclave ayant excité en lui quelque émotion : Je te frapperois , lui dit-il .

si se 'n'étois pas en colère. Un brutal lui ayant donné un souffiet, il se contenta de dire en riant : Il est sacheux de ne pas savoir quand il faut s'armer d'un casque. Une autre fois, ses amis étant étonnés de ce qu'il avoit souffert, sans nien dire, un coup de pied d'un insolent : Ouvi donc ! leur ditil, si un dne m'en donnoit autant, le ferois-je citer en Justice? Enfin, comme on lui rapportoit qu'un certain homme l'accabloit d'invectives, il ne sit que cette réponse : C'est qu'apparemment il n'a pas appris à bien parler... « Que celui d'entre vous ( disoitil à ses disciples), qui, en consultant le miroir, s'y trouvera beau, prenne garde de corrompre les traits de sa beauté par la dissormité de ses mœurs ; mais que celui qui s'y trouvera laid, s'applique à effacer la laideur de son visage par l'éclat de sa vertu... » Comme le peuple sortoit un jour du théâtre, Socrate forçoit le passage pour y entrer. Quelqu'un lui demandant la raison de cette conduite : C'est, répondit-il, ce que j'ai soin de faire dans toutes mes démarches, je résiste à la fonde... On lui demanda pourquoi il se fatiguoit à travailler avec tant d'ardeur jusqu'au soir ? Il répondit : « Ou'il gagnoit de l'appétit pour mieux souper; que, selon lui, le meilleur assaisonnement des viandes étoit la faim, et que celui de la boisson étoit la soif... » On dit que, pour endurcir son corps contre les accidens de la vie s il avoit contume de se tenir debout un jour entier dans l'attitude d'un homme rêveur, immobile, sans fermer les paupières et sans detourner les yeux du même endroit. Après avoir gagné de la soif par les fatigues et les mouvemens qu'il se donnoit, il ne buvoit point, qu'il n'eût vers de dans le puits la première cruchés d'eau qu'il en tiroit... Socrate avoit invité à souper quelques personnes riches, et sa femme Xantippe rougissoit de les recevoir si simplement. « Ne vous inquietez point, ( lui repondit Socrate: ) si ce sont des gens de bien et sobres, ils seront contens : mais s'ils sont déréglés et méchans, peu importe qu'ils le soient. » Il trouva, sans sortir de sa propre maison de quoi exercer sa patience : Xantippe sa femme le mit aux plus rudes epreuves, par son humeur bizarre, violente et emportée. Un jour, après avoir vomi contre lui toutes les injures dont son dépit étoit capable. elle finit par lui jeter un pot d'eau sale sur la tête. Il ne fit qu'en rire, et il ajouta : Il falloit bien qu'il plût après un si grand tonnerre. Il étoit accoutumé aux criailleries perpétuelles de cette femme, comme on l'est au cri des Oies. (C'étoit son expression. ) - Mais les Oies nous font des petits, lui disoit-on un jour. - Et ma femme me donne des enfans, repartit Socrate. On a cru que le caractère de cette mégère étoit de son choix, et qu'il l'avoit éponsée à dessein d'être exercé; mais cette conjecture suppose une bizarrerie qui n'étoit point dans l'esprit de Socrate, déclaré par l'Oracle, LE PLUS SAGE DE TOUS LES GRECS... Parmi le grand nombre de sentences et de bons mots qu'on lui a attribués, nous avons choisi les principaux. Parlant d'un prince qui avoit beaucoup dépensé à faire un superbe

palais, et n'avoit rien employé pour former ses mœurs, il faisoit remarquer, qu'on couroit de tous côlés pour voir sa maison, mais que personne ne s'empressoit pour en voir le Mattre... Dans le temps du massacre que faisoient les trente Tyrans qui gouvernoient **la** ville d'Athènes, il dit à un philosophe: Consolons - nous de n'être pas, comme les Grands, le sujet des Tragédies. Il disoit que les richesses et les grandeurs, bien loin d'être des biens, étoient des sources de toutes sortes de maux... Il recommandoit trois choses à ses disciples, la sagesse, La pudeur et le silence; et il disoit qu'il n'y avoit point de meilleur héritage qu'un bon Ami... Un physionomiste avant dit de lui qu'il étoit brutal, impudique et ivrogne, ses disciples vouloient maltraiter ce satirique impudent; mais Socrate les en empêcha, en avouant « qu'il avoit eu du penchant pour ces vices, mais qu'il s'en étoit corrigé par la raison. » Sa physionomie, la seule chose difforme qu'il eût en lui, avoit dans ses traits une ressemblance frappante avec les images du Dieu Silène. Il plaisantoit le premier de sa laideur; et il disoit que son père, en le sculptant, avoit oublié de donner le dernier coup de ciseau. Il disoit ordinairement qu'on avoit grand soin de faire un portrait qui ressembldt, et qu'on n'en avoit point de ressembler à la Divinile dont on est l'image; qu'on se paroit au miroir, et qu'on ne se paroit point de la vertu. Il ajoutoit, qu'il en est d'une mauvaise Femme comme d'un Cheval vicieux, auquel lorsqu'on est accoutumé, tous les autres semblent bons... C'est principalement à ce

grand philosophe que la Grèce fut redevable de sa gloire et de sa splendeur. Il eut pour disciples et forma les hommes les plus célèbres en tous genres, tels qu'Alcibiade, Xénophon, Platon, etc. Il n'avoit point une école ouverte comme les autres philosophes, ni d'heure marquée pour ses lecons. C'étoit un Sage de tous les temps et de toutes les heures, et il saisissoit toutes les occasions pour donner des préceptes de morale. La sienne n'étoit ni sombre, ni sauvage : il étoit toujours fort gai, et il aimoit la douce joie d'un repas frugal, assaisonné par l'esprit et par l'amitié. Ce ne seroit pas bien connoître Socrate, que d'oublier son Démon, ou ce Génie qu'il prétendoit lui servir de guide. Il en parloit souvent, et fort vo-Tontiers à ses disciples. Ou'étoitce que ce Démon familier, cette voix divine, cet esprit qui lui obéissoit constamment quand il le consultoit ? Ce n'étoit autre chose, suivant des philosophes judicieux, que la justesse et la force de son jugement, qui par les règles de la prudence, et par le secours d'une longue expérience soutenue de sérieuses réflexions, lui faisoit prévoir quel devoit être le succès des affaires et des entreprises sur lesquelles on lui demandoit son avis. [ Voy. VIII. MARC-AURELE. ] Quant aux principes de sa philosophie, il ne se piqua pas, comme nous l'avons déjà dit, d'approfondir les mystères impénétrables de la nature. Il crut que le Sage devoit la laisser dans les ténèbres où elle s'étoit ensevelie; il tourna toutes les vues de son esprit vers la morale, et la Secte Ionienne n'eut plus de physicien. Socrate Socrate chercha dans le cœur même de l'homme, le principe qui conduisoit au bonheur : il y trouva que l'homme ne pouvoit être heureux que par la justice, par la bienfaisance, par une vie pure. Il traitoit les matières avec tant de netteté, de naturel et de simplicité, qu'il faisoit entendre à ses disciples tout ce qu'il vouloit, et qu'il leur faisoit trouver dans leur propre fonds, la réponse à toutes les questions qu'il leur proposoit. Il forma une école de morale, bien supérieure à toutes les écoles de physique; mais, dans le temps qu'il instruisoit les autres, il ne veilloit pas assez sur lui-même. Il s'expliquoit très-librement sur la religion et sur le gouvernement de son pays. Sa passion dominante étoit de régner sur les esprits, et d'aller à la gloire en affectant la modestie. Cette conduite lui sit beaucoup d'ennemis : ils engagèrent Aristophane à le jouer sur le théatre. Le poéte lui prêta sa plume, et sa Pièce, pleine de plaisanteries fines et saillantes, accoutuma insensiblement le peuple à le mépriser. [ Voy. ARISTOPHANE. ] II se présenta un infame délateur, nommė Melitus, qui l'accusa, 1.º d'être le détracteur des anciennes Divinités de la Grèce, dont il blàmoit les passions ridicules, et de se vanter d'avoir un Génie qui l'inspiroit. 2.º D'être le corrupteur de la jeunesse; 3.º l'ennemi du gouvernement populaire, parce qu'il vouloit rejeter la voie du sort dont on se servoit pour élire les magistrats. Lysias qui passoit pour le plus habile orateur de son temps, lui apporta un Discours travaillé, pathétique, touchant, et conforme à sa malheuzeuse situation, pour l'apprendre Tome XI.

par cœur, s'il le jugeoit à propos, et s'en servir auprès de ses juges. Socrate le lut avec plaisir, et le trouva fort bien fait. Mais de meme, lui dit-il, que si vous m'eussiez apporté des souliers à la Sicyonienne ( c'étoient alois les plus à la mode ) je ne m'en servirois point, parce qu'ils ne conviendroient point à un Philosuphe; ainsi votre Plaidoyer me paroit éloquent et conforme aux regles de la rhétorique, mais peus convenable a la grandeur d'ame et à la fermeté dignes d'un Sage. Son apologie fut un discours simple. mais noble, où l'on voyoit briller le caractère et le langage de l'innocence. « Je comparois, dit il à ses juges, devant ce tribunal pour la première fois de ma vie, quoiqu'àgé de plus de 70 ans. Ici.le style, les formes, tout est nouveau pour moi. Je vais parler une langue étrangère; et l'unique grace que je vous demande, c'est d'être plutôt attentifs à mes raisons qu'à mes paroles. Votre devoir est de discerner la justice ; le mien est de vous dire la vérité. On m'accuse de ne pas admettre les Divinités d'Athènes, et de croire à un Génie particulier; ma réponse est facile. J'ai offert souvent aux Dieux du pays, des sacrifices devant ma maison; j'en ai souvent offert sur les autels publics; j'en ai offert devant tous mes disciples, et Athènes en a été témoin. J'ai blàmé les passions honteuses et les haines barbares que l'on attribuoit aux Dieux. Pose vous le demander : qui de vous, ô magistrats! les pardonneroit aux hommes ? Quant- au Génie particulier dont j'écoute l'inspiration secrète, ce n'est pas une Divinité nouvelle; c'est l'éternel instinct, c'est le génie éter-

nel de la morale. Pour se conduire, les uns consultent des Sybilles, d'autres le vol des oiseaux, d'autres le cœur des victimes. Moi, ie consulte mon propre cœur: j'interroge ma conscience; je converse en secret avec l'esprit qui m'anime. On prétend, en second lieu, que je corromps la teunesse d'Athènes : qu'on cite donc un de mes disciples que i'aie entraîné dans le vice. J'en vois plusieurs dans cette assemblé; qu'ils se lèvent, qu'ils déposent contre leur corrupteur. S'ils sont retenus par un reste de considération , d'où vient que leurs pères, leurs frères, leurs parens n'invoquent pas dans ce moment la sévérité des lois ? d'où vient que Melitus a négligé leur témoignage? C'est que, loin de me poursuivre, ils sont eux-mêmes accourus à ma défense. On m'accuse enfin de m'être déclaré contre la loi établie parmi nous, de choisir au sort des magistratures importantes : mais en cela je ne me suis pas montré mauvais citoyens car il est évident que c'est confier au hasard la fortune des particuliers et la destinée de l'état. O Athéniens! oseriez-vous tirer au sort les précepteurs de vos enfans, les généraux de vos armées? Ce ne sont donc pas les accusations de Melitus et d'Anytus qui me coûteront la vie; c'est plutôt la haine de ces hommes vains ou injustes dont j'ai démasqué l'ignorance ou les vices : haine qui a déjà fait périr tant de gens de bien , qui en fera périr tant d'autres ; car je ne dois pas me flatter qu'elle s'épuise par mon supplice. Au reste, mes ennemis sont plus à plaindre que moi, puisqu'ils sont injustes. Pour échapper à

leurs coups , je n'ai point . & l'exemple des autres accusés, employé les menées clandestines. les sollicitations ouvertes. Je vous ai trop respectés pour chercher à vous attendrir par mes larmes. ou par celles de mes enfans et de mes amis assemblés autour de moi. C'est au théatre qu'il faut exciter la pitié par des imagestouchantes; ici la vérité seule doit se faire entendre. Vous avez fait un serment solennel de juger suivant les lois; si je vous arrachois un parjure, je serois véritablement coupable d'impiété. Mais plus persuadé que mes adversaires de l'existence de la Divinité, je me livre sans crainte à sa justice , ainsi qu'à la vôtre. » Ce plaidoyer sembloit avoir fléchi une partie de ses juges. D'abord il ent la pluralité des voix pour lui, et Melitus son accusateur alloit être condamné, selon l'usage; à une amende de millo drachmes. Mais Anytus et Licon s'étant joints à lui, leur crédit entraîna un grand nombre de suffrages, et il y en eut 282 contre Socrate, et par conséquent 220 pour lui; car les juges, sans compter le président, étoient au nombre de cinq cents. Voyez l'article PEREDETTE. Par une première sentence les juges déclaroient simplement que le philosophe étoit coupable sans statuer sur la peine qu'il devoit souffrir. On lui en laissa le choix. Il répondit, que puisqu'on le laissoit le maître de son châtiment, il se condamnoit, pour avoir toujours instruit les Athéniens, à être nourri le resta de ses jours dans le Prytanée ... aux frais de la République; honneur qui, chez les Grecs, passoit pour le plus distingué. Cette

reponse révolta tellement tout l'Aréopage, que l'on résolut sa perte, tout innocent qu'il étoit. Quelqu'un étant venu lui annoncer qu'il avoit été condamné à mort par ses juges : Et eux, répliquatil, l'ont été par la Nature. On ordonna qu'il boiroit du jus de cigue. Dès que la sentence fut prononcée, il dit à ses juges : Je vais être livré à la mort par votre ordre; la nature m'y avoit condamné dès le premier moment de ma naissance. Mais mes accusateurs vont être livrés à l'infamie et à l'injustice par l'ordre de la vérité. Il marcha avec une fermeté admirable vers la prison. Apollodore, un de ses disciples, s'étant avancé pour lui témoigner sa douleur de ce qu'il mouroit innocent: Voudriez-vous, lui dit-il, que je mourusse coupable? Ses amis voulurent lui faciliter son évasion : ils corrompirent le geolier à force d'argent; mais Socrate ne voulut point profiter de leurs bons offices. Il but la coupe de ciguë avec la même indifférence dont il avoit envisagé les différens événemens de -sa vie ; ensuite il se promena tranquillement dans sa chambre, et lorsque ses jambes commencèrent à foiblir, il se coucha sur son lit et expira, vers le mois de juin de l'an 399 avant J. C., âgé de 70 ans. Sa femme et ses amis recueillirent ses dernières paroles. Elles furent toutes d'un sage : elles roulèrent sur l'immortalité de l'ame, et prouvèrent la grandeur de la sienne. « Une chose, mes amis, ( leur dit-il en finissant) qu'il est très-juste de penser, c'est que si l'ame est immortelle, elle a besoin qu'on la cultive, non-seulement pour ce temps passager que nous appe-

lons le temps de la vie, mais encore pour celui qui la suit, c'està-dire pour l'éternité. La moindre négligence sur ce point, peut avoir des suites infinies. Si la mort étoit la ruine et la dissolution de tout, ce seroit un grand gain pour les méchans, après le trépas d'ètre délivrés en même temps de leur corps, de leur ame et de leurs vices. Mais puisque l'ame est immortelle, elle n'a d'autre moyen de se délivrer de ses maux, et il n'y a de salut pour elle, que de devenir très-bonne et très-sage..... Au sortir de cette vie , s'ouvrent deux routes , ajouta-t-il: l'une mène à un lieu de supplices éternels les ames qui se sont souillées ici-bas par des plaisirs honteux, et des actions criminelles; l'autre conduit à l'heureux sejour des Dieux, celles qui se sont conservées pures sur la terre, et qui dans des corps humains ont mené une vie divine. » Quelqu'un demandant à Aristippe comment Socrate étoit mort? Comme je voudrois, répondit-il mourir moi - même. Quelques Pères de l'Eglise décorent ce Sage du titre de Marra de Dieu. Erasme dit, qu'autant de fois qu'il lisoit la belle mort de Socrate, il étoit tenté de s'écrier: O saint SOCRATE, priez pour nous! On a taché vainement de noircir sa réputation, en l'accusant d'un amour criminel pour Alcibiade : l'abbé Fraguier l'a pleinement justifié. Des auteurs postérieurs à Socrate de plusieurs siècles, assurent qu'immédiatement après sa mort, les Athéniens demandèrent compte aux accusateurs, du sang innocent qu'ils avoient fait répandre ; que *Melitus* fut condamné à mort, et que les autres furent bannis; que non

contens d'avoir ainsi puni les calomniateurs de Socrate, ils lui firent élever une statue de bronze de la main du célèbre Lysippe, et lui dédièrent une chapelle comme à un demi - Dieu. Ces traditions, dit M. l'abbé Barthelemi, ne peuvent se concilier avec le silence de Xénophon et de Platon, qui ne parlent nulle part, ni du repentir des Athéniens, ni du supplice des accusateurs de Socrate..... On a demandé ce que c'étoit que cette ironie, que les anciens ont tant vantée dans Socrate. Le même abbé Fraguier, qui a fait une Dissertation curieuse sur ce sujet, remonte jusqu'à la cause qui obligea Socrate de se servir souvent de cette figure. Ce philosophe ayant résolu de donner une base certaine à la morale. commença par combattre certains charlatans de philosophie, connus sous le nom de Sophistes. Ces hommes hardis, présomptueux, avoient par un brillant étalage de phrases, et par une fausse éloquence, séduit toute la Grèce. Comme ils étoient trèspuissans à Athènes. Socrate étoit forcé de les ménager en apparence, et d'affecter une sorte d'ignorance pour mieux décréditer une morale et une éloquence éblouissante, mais qui dans le fond n'avoit rien que de frivole. Voici à-peu-près quel étoit son procédé. Il savoit dans quel lieu public, ou dans quelle maison particulière un ou plusieurs des plus fameux Sophistes débitoient leur fausse doctrine. Il y arrivoit comme par hasard, et quelquefois il avoit assez de peine à entrer. Il trouvoit le docteur gonflé de cet orgueil que donne aux , personnes vaines l'admiration des

sots: et s'approchant de lui medestement : «Je m'estimerois bien heureux, lui disoit-il, si mes facultés répondoient au besoin et à l'envie que j'aurois d'avoir pour mes maîtres, des hommes tels que vous. Mais, pauvre comme je suis, que me reste-t-il pour m'instruire, que de vous exposer mon ignorance et mes doutes. lorsque mon bonheur m'offre l'occasion de vous consulter? » Le Sophiste l'écontoit avec une attention dédaigneuse, et lui permettoit de parler. Socrate lui faisoit des questions toutes simples: il lui demandoit, par exemple: Qu'est-ce que votre profession? Ou'appelez - vous Rhetorique? Ou'est-ce que le Beau? En quoi consiste la Vertu? Ce docteur ne pouvoit reculer, sans risquer son revenu et sa réputation. Il répondoit: mais, au lieu de donner une réponse précise, il se jetoit dans les lieux communs. et prenant l'espèce pour le genre, il parloit beaucoup sans rien dire qui sût à propos. Socrate applaudissoit à ce verbiage, pour ne pas effaroucher d'abord son docteur: et affectant de ne pouvoir le suivre dans ses longs discours. il le réduisoit à répondre oui et non. Alors, par la justesse de sa dialectique, il le conduisoit de l'un à l'autre, jusqu'aux conséquences les plus absurdes, et le forçoit à se contredire lui-même, ou à se taire. [ Voy. I. PRODIcus. ] On a de Socrate quelques Lettres, recueillies par Allatius avec celles des autres philosophes de sa secte, Paris, 1637, in-4.° Socrate avoit mis en vers, dans sa prison, les Fables d'Esope; mais cette traduction n'est pas parvenue jusqu'à nous. Voy. THERAMENE, BOERHAAVE, W II. BOULANGER à la fin.

II. SOCRATE, le Scholastique, naquit à Constantinople. au commencement du règne du grand Théodose, vers l'an 380. Il étudia la grammaire sous deux fameux professeurs Païens, et fit des progrès qui annonçoient beaucoup de talent. Il suivit ensuite le barreau: enfin il s'appliqua à l'Histoire Ecclésiastique, et entreprit de continuer celle d'Eusèbe de Césarée, en reprenant à l'Arianisme, qu'Eusèbe n'avoit touché que fort légérement. L'Histoire de Socrate, divisée en VII livres, commence à l'an 306, et finit en 439; ainsi elle renferme ce qui s'est passé pendant 134 ans. Son style n'a rien de beau ni de relevé. Quoiqu'il proteste qu'il s'est donné beaucoup de peine pour s'instruire exactement de tous les faits qu'il rapporte, il y en a néanmoins plusieurs auxquels on ne peut ajouter foi. Il n'est pas même toujours exact dans les dogmes. Il n'étoit que laïque, et peu versé dans les matières de theologie. Il parle souvent des Novatiens d'une manière avantageuse. Ce n'est pas qu'il fût engage dans leur schisme; mais il faisoit trop de cas de leurs belles qualités apparentes. Il ne paroit pas avoir été fort instruit de la discipline des différentes Eglises. On ne dit pas en quelle année il mourut. On trouve son Histoire dans le Recueil des Historiens Ecclésiastiques de Valois, à Cambridge, 1720, 3 vol. in-folio. Cousin l'a traduite en françois.

I. SODI, (Pierre) maître de ballets, né à l'home, vint en France en 1744, et y excella dans la composition des pantomimes. Les plus remarquables furent : la Cornemuse, les Jardiniers, les Foux, les Mandolines, le Bouquet, le Dormeur, les Caractères de la Danse, la Noce, les Amusemens champètres, la Chasse, etc. etc. Sodi est mort en 1760.

II. SODI, (Charles) frère aîné du précédent, naquit à Rome, et se fit connoître par son talent pour la mandoline. Il vint à Paris en 1749, et on lui doit la musique de la plupart des pantomimes dont son frère dessinoit les pas. On a encore de lui les airs d'un grand nombre d'ariettes italiennes et françoises, dont le chant est gai ou voluptueux.

SOÉMIAS, (Julie) fille de Julius Avitus, et mère de l'empereur Héliogabale, étoit d'Apamée en Syrie. Julie Mammée, sa sœur, épousa l'empereur Septime-Sévère, et Soémias fut mariée à Varius-Marcellus. Devenue veuve de bonne heure, ainsi que sa sœur, Masa leur mère les emmena, l'an 217, à Emèse. Ce fut par les intrigues des ces trois femmes qu'Héliogabale fut élu empereur en 218. Soémias et sa mère furent admises au sénat. où elles donnoient leurs voix comme les autres sénateurs. Peu satisfaite de dominer dans cette assemblée auguste, Soéhuas forma un sénat composé de femmes. pour décider sur les ajustemens des dames Romaines. Ses folies et celles de son fils irritèrent les citoyens de Rome; on encouragea les Prétoriens à se soulever, et ils tranchèrent la tête à l'un et à l'autre en 222. Soémias avoit de la beauté et du courage. Dans une . occasion, des soldats qui combattoient pour Héliogabale, com. mencant à fuir, elle se jeta au.

milieu d'eux et les fit retourner au combat. Mais ce fut la seule occasion où elle parut avec honneur. Née avec un esprit vain, ambitieux, un caractère railleur, insolent et cruel, elle donna les plus mauvais conseils à son fils. Elle avoit un front incapable de rougir, et elle se donna en spectacle par les débauches les plus criantes.

SOFFREY de Calignon, Voy. Calignon.

SOGDIEN, 2º fils d'Artaxercès - Longuemain, ne put voir sans jalousie Xercès son frère aîné sur le trône de Perse; il le fit assassiner l'an 425 avant J. C., et s'empara de la couronne. Il ne jouit pas long-temps du fruit de son crime. Son règne ne fut que d'environ sept mois. Ochus son frère, qui régna sous le nom de Darius Nothus, leva une armée contre lui, se saisit de sa personne, et le fit précipiter dans un monceau de cendres chaudes. Ce supplice fut inventé pour Sogdien, parce qu'Ochus s'étoit engagé par serment à n'employer contre lui ni le fer ni le poison, On remplit donc de cendres jusqu'à une certaine élévation, une des plus hautes tours. On y fit monter Sogdien, et on l'y précipita la tête la première. On agita ensuite les cendres jusqu'à ce qu'il fût suffoqué. Ainsi périt ce malheureux prince; et depuis ce temps, le supplice des cendres devint très-commun dans la Perse.

SOHEME, frère de Ptolomée roi d'Iturée, fut élevé à la cour d'Hérode le Grand, qui lui avoit donné toute sa confiance. Ce roi, en partant pour aller faire sa paix avec Auguste, après la bataille d'Actium, lui remit sa femme

Marianne avec ordre de la tuer, en cas qu'on le fit mourir à Rome. Un pareil ordre avoit déjà été donné à Joseph, beaufère d'Hérode. (Voyez ce mot, n° v.) Sohème, gagné par les civilités de la reine, ne put garder son secret; et Marianne, indignée de la cruauté de son mari, accabla de reproches Hérode, qui, pour s'en venger, fit périre et Sohème et Marianne ellemême.

I. SOISSONS, (Thierri de) accompagna S. Louis dans son expédition à la Terre-sainte, et fut fait prisonnier comme son roi à la bataille de la Massoure. Il chanta sa captivité, et partagea avec son contemporain Thibaut, comte de Champagne, l'honneur d'être un de nos premiers poètes. Dans un manuscrit de la bibliothèque nationale, de l'an 1350, on trouve plusieurs chansons de lui.

II. SOISSONS, (Louis de Bourbon, comte de ) grandmaître de France, fils de Charles comte de Soissons, dont la passion pour Catherine de Bourbon, sœur d'Henri IV, est connue, ( Voyez Caïer.) naquit à Paris en 1604. Il sedistingua d'abord contre les Huguenots au siége de la Rochelle. Il commanda en Champagne dans les années 1635, 1636 et 1637, et défit au combat d'Yvoi les Polonois et les Croates qui entroient en France. Poussé bout par le cardinal de Richelieu, dont il avoit refusé d'épouser la nièce, la marquise de Combalet, il résolut de s'en défaire ; mais le coup ayant manqué, il se retira à Sedan, traita avec la maison d'Autriche contre le roi, et défit le maréchal de Chdtillon en 1642

la bataille de la Marfée. Il v fut tué d'un coup de pistolet, en poursuivant sa victoire avec trop d'ardeur. Louis XIII vouloit qu'on fit le procès à sa mémoire; mais Puy-Ségur l'en empêcha, en disant : Il étoit de votre sang, et votre filleul; voudriez-vous exposer son corps à être trainé sur la claie par un jugement solennel? Laissez à Dieu, SIRE, la vengeance de vos ennemis. Le comte de Soissons étoit un prince bien fait, et plein de fierté, de feu et de courage ; mais d'un esprit médiocre, incertain et défiant. Il avoit la barbe rousse. Ayant demandé un jour à un jardinier qui passoit pour eunuque, pourquoi il n'avoit point de barbe; le jardinier lui répondit : Je suis arrivé tandis que le bon Dieu faisoit la distribution des barbes. Il n'y en avoit plus que de rousses, et j'ai mieux ainie n'en point avoir, que d'en avoir une de cette couleur. Le père du comte de Soissons deananda en vain pour lui en mariage, Marie duchesse de Montpensier qui épousa Gaston d'Orléans. Il n'eut qu'un fils naturel, Louis-Henri, chevalier de Soissons, abbé de la Couture, qui quitta ses bénéfices, prit le titre de *Prince de Neuchatel* , et épons**a** en 1694 Angélique-Cunegonde de Montmorenci - Luxembourg. Il mourut en 1703, laissant une fille, mariée en 1710 à Charles-Philippe d'Albert duc de Luynes.

III. SOISSONS, (Eugène Maurice de Savoie, comte de) fils puiné de Thomas de Savoie prince de Carignan, et de Marie de Bourbon comtesse de Soissons, naquit en 1635. D'abord destiné à l'état ecclésiastique, il le quitta en 1656, après la mort de son se-

cond frère, prit le nom de comte de Soissons et obtint la même année une compagnie au régiment de cavalerie de Mancini. L'année d'après il épousa Olympe Mancini, nièce du cardinal Mazarin, et devint successivement colonel général des Suisses et Grisons. gouverneur de Champagne et de Brie, lieutenant-général des armees du roi. Il se signala dans diverses occasions. A la bataille des Dunes, en 1658, il rompit l'infanterie à la tête des Gardes-Suisses; et six jours après il y eut un autre combat où il fut blessé au visage d'un éclat de grenade. Après s'être distingué dans les guerres qui suivirent, il fut nommé en 1673 pour servir dans l'armée de Turenne ; mais il tomba malade en chemin, et mourut à Unna en Vestphalie. Aux talens militaires, il joignoit les connoissances politiques, et il réussit à Londres dans l'ambassade dont Louis XIV le chargea en 1660. Il eut de son mariage cinq garçons et trois filles. Le plus illustre fut le fameux prince Eugène. [ Voy. son article. ] La Vie du comte de Soissons fut imprimée à Paris, 1677 , in-12.

IV. SOISSONS, (N.de) gentilhomme du Maine, est conna par un ouvrage qui sit du bruit. Il le publia en 1716, sous le titre de Détail de la France. Voici ce qu'en dit l'abbé Lenglet: « Il y démontre bien la cause des misères. Il fait voir que, sous les rois prédécesseurs de Louis XIV, les Tailles étoient plus fortes, et que cependant les peuples sont plus misérables qu'ils n'étoient alors. Il en développe bien les raisons, et il est peu d'auteurs qui parlent aussi sensément. Son style est bona

même intéressant. L'ouvrage est en 1782. C'étoit un homme sage un in-12 de 400 à 500 pages, où l'on trouve des raisonnemens solides, et une curieuse littérature sur le sujet que l'auteur traite. » Vayez Pr-SANT.

SOLANDER, (Daniel) docteur en médecine, membre de la so-· ciété royale de Londres, naquit en Suède, dans la province de Nordland, où son père étoit ministre. Il sit ses études à Upsal, après lesquelles il alla à Archangel par la Laponie. De là il se rendit à Pétersbourg, d'où il revint à Upsal auprès de Linné, son maître, qui conseilla à son père de l'envoyer en Angleterre. En 1768 M. Banks l'engagea à faire avec lui le tour du monde, moyennant une rente viagère de 400 liv. sterlings, outre la promesse que sa place au Musée lui seroit conservée pendant le voyage. Après une absence de trois ans, il revint en 1771. Il employoit tous les jours une partie de son temps à mettre en ordre la Collection des Plantes que son ami Banks et lui avoient rapportées de la mer du sud, et à les décrire. Excepté quelques petits Ecrits, épars dans les Mémoires des sociétés savantes, il n'a rien donné que la Description, imprimée in-4.º avec figures, chez Lockier Davies, à Londres, de la Collection des pétrifications trouvées dans la province de Hampshire, et dont Gustave Brander fit présent au Musée Britannique. On a encore de lui des Observations d'Histoire naturelle, dans les Voyages autour du Monde, faits par ordre de Georges III, Paris, 1774, 4 vol. in 4.º Solander mourut à Londres

et modéré.

SOLANO, (N.) médecin Espagnol, né à Montilla, et mort à Antequerra en 1738, sit des recherches curieuses sur le pouls, et sur les crises qu'on pouvoit annoncer en l'observant. Il les consigna dans son Apollinis lapis Lydius. in-fol., où l'on trouve des observations importantes.

I SOLE, (Joseph del) habile peintre d'histoire et de portrait. né en 1654, et mort à Boulogne, sa patrie, en 1719.

II. SOLE , ( Antoine - Marie del ) peintre Bolonois, né en 1597 mort en 1677, excella dans le paysage. On admire le bon choix de ses situations, et la beauté de son coloris. — Son fils Joseph, né en 1654, mort en 1719, imita son père dans son talent pour le paysage, et y réunit le genre de l'histoire. Son Tableau de la Mort de Priam, passe pour son chef-d'œuvre.

SOLEIL. (Myth.) Les Païens distinguoient Cinq Soleils. L'un fils de Jupiter; le 2°, fils d'Hypérion; le 3°, fils de Vulcain, surnommé Opas; le 4° avoit pour mère Acantho; at le dernier étoit père d'Æetès et de Circé... Voy. Phaeton, et 1. Phenix.

SOLEISEL, (Jacques de ) gentilhomme du Forez, naquit en 1617 dans une de ses terres, nommée le Clapier, proche la ville de St-Etienne, et mourut en 1680, à 63 ans, après avoir formé une célèbre Académie pour le manège. Sa probité étoit au dessus. de son savoir, quoiqu'il sût beaucoup. On a de lui quelques ouvrages; le plus estimé est intitalé: Le Parfait Marèchal, 1754, in-4.º Il y traite de tout ce qui concerne les chevaux, et sur-tout de leurs maladies et des remèdes qu'on peut y apporter. Il y a quelques endroits qui auroient besoin d'être retouchés dans ce livre; mais, en général, il est très-utile et assez exact. Soleisel passoit pour un si galant homme, qu'on a dit de lui, « qu'il auroit encore mieux fait le livre du Parfait Honnéte-homme, que celui du Parfait Marechal. »

SOLEVANDER, (Reinerus) médegin, a publié en latin des Conseils Médecinaux, qui furent estimés dans le 16° siècle, temps où il vivoit.

SOLEYMAN, né à Alep, âgé de 24 ans, irrité des conquetes des François en Egypte, animé par les exhortations des prêtres Turcs, résolut d'assassiner le général en chef Kleber, qui venoit de triompher des guerriers de sa nation à Héliopolis, et de réprimer une violente insurrection au Caire. Il se rendit à Jérusalem chez Ahmed Aga, dont il implora la protection pour soustraire son père, marchand à Alep, aux concussions qu'on lui faisoit éprouver. Dans cette conférence, Ahmed s'appercevant que toute l'ambition de Soleyman se bornoit à devenir lecteur de l'alcoran dans une mosquée, qu'il avoit déjà fait deux pélerinages à Médine et à la Mecque, et que sa téte entroit dans le délire le plus fanatique, lorsqu'il lui parloit de venger son culte outragé par des étrangers, fortifia ses dispositions. Soleyman arriva au Caire, et se logea dans la grande mosquée. Il attendit pendant 3: jours l'instant favorable pour frapper sa

victime, et il le trouva le 25 prairial de l'an viii. S'étant caché dans le jardin du général, il le vit passer, et l'aborda pour lui baiser la main. Son air de misère intéressa Kleber. A peine celui-ci s'étoit - il arrêté pour écouter les plaintes de Soleyman, que ce dernier lui porta quatre coups de poignard. Envain l'architecte Protain. qui se trouvoit près de lui, voulut arrêter le bras du meurtrier, il en reçut lui-même six blessures, et fut renversé. Soleyman, arrêté à l'instant même, ne tarda pas à recevoir sa punition. Elle fut terrible. Empalé et exposé aux oiseaux de proie, il éprouva les douleurs les plus vives jusqu'à ce que la mort vint lentement les terminer.

SOLIGNAC, (Pierre - Joseph de la Pimpie, chevalier de ) né à Montpellier en 1687, d'une famille distinguée, vint de bonne heure à la capitale, et se fit connoître à la cour, qui lui donna une commission très - honorable pour la Pologne. Il eut occasion. d'être connu du roi *Stanislas* , qui le prit chez lui, moins comme son secrétaire, que comme son ami. Il suivit ce prince en France, lorsqu'il vint prendre possession de la Lorraine, et il devint secrétaire de cette province, et secrétaire perpétuel de l'académie de Nanci. C'est dans cette ville qu'il trouva ce loisir philosophique et littéraire, qui fut le délassement des longues fatigues qu'il avoit essuyées. Des mœurs douces et honnêtes, des manières agréables. une littérature fine et variée, le faisoient rechercher par tous ceux qui aiment les talens aimables, joints à l'exacte probité. Il mourut à Nanci en 1773, âgé de 80

ans. Le chevalier de Solignac est connu dans la république des lettres par divers ouvrages. Les principaux sont : I. Histoire de Pologne, en 5 vol. in-12. Cet ouvrage, qui n'est point achevé, est bien écrit; mais le style se ressent quelquefois du ton oratoire. Il. Eloge historique du Roi · Stanislas, in-8.°, écrit avec esprit et avec sentiment. L'auteur avoit aussi composé l'Histoire de ce prince; mais elle n'a pas encore paru. Elle présentera dit-on, un grand nombre de faits intéressans et nouveaux. III. Divers morceaux de littérature. dans les Mémoires de l'académie de Nanci, entre autres quelques Eloges, dont le style est élégant et facile, à quelques endroits près, où il prend un ton précieux et zecherché. IV. On lui a attribué la Saxe Galante, 1732, in-12, qui fut recherché à cause de plusieurs unecdotes peu connues. V. On m encore de lui les Amours d'Horace, 1728, in-12, et des Quatrains sur l'Education, 1728 et 1738, in-12.

I. SOLIMAN I, s'étant sauvé de la bataille d'Ancyre, fut proclamé empereur des Turcs, à la place de Bojazet son père, en 1402, par les troupes qui étoient restées en Europe. Il releva l'empire Ottoman dont il conquit une partie, du vivant même de Tamerlan. Son amour pour les plaisirs ternit sa gloire et causa sa perte. Il fut détrôné en 1410 par son frère Musa, et tué en allant implorer la protection de l'empereur de Constantinople, dans un village entre cette ville et Andrinople.

II. SOLIMAN II, dit le Magnifique, empereur Turc, étoit

fils unique de Sélim I, auquel 3 succéda en 1520. Il fut proclamé sultan trois jours après la mort de son père, dans le même temps que Charles-Ouint fut couronné empereur à Aix-la-Chapelle. Soliman n'avoit pas été élevé à la manière des princes Ottomans. On ne lui avoit rien caché des maximes de la politique et des secrets de l'état. Sa justice éclata au commencement de son règne; il rendit le bien à ceux que son père avoit dépouillés injustement, rétablit l'autorité des tribunaux qui étoit presque anéantie, et ne donna les charges et les gouvernemens qu'à des personnes de probité et riches, afin qu'ils ne fussent pas à charge au peuple. Je veux, disoit-il, qu'ils ressemblent à ces fleuves qui engraissent les Terres par où ils passent, et non pas aux torrens qui entraînent tout ce qu'ils rencontrent sur leur passage. Gazeli Beg gouverneur de Syrie, se révolta au commencement de son règne, et entraîna une partie de l'Egypte dans sa rebellion. Après l'avoir réduit par ses lieutenans, il acheva de détruire les Mammeluks en Egypte, et conclut une trève avec Ismaël Sophi. Tranquille du côté de l'Egypte et de la Syrie, il résolut de fondre en Europe. Il assiégea et prit Belgrade en 1521. L'année suivante il concut le dessein d'assiéger l'île de Rhodes, qui étoit depuis 212 ans entre les mains. des chevaliers de St-Jean-de-Jérusalem. Résolu à cette entreprise, il leur écrivit une lettre très-fière. dans laquelle il les sommoit de se rendre, s'ils ne vouloient tous être passés au fil de l'épée. Cette conquête lui coûta beaucoup de monde ; mais enfin la ville réduite

aux dernières extrêmités, fut obligée de se rendre en 1522. Le vainqueur tourna ensuite ses armes contre la Hongrie, où il remporta, le 29 août 1526, la fameuse bataille de Mohatz sur les Hongrois. [ Voy. I. NADASTI. ] Louis II, leur roi, y périt dans un marais. Le conquérant Turc prit Bude en 1529, et alla ensuite attaquer Vienne, qui soutint 20 assauts pendant l'espace de 20 jours; mais il fut obligé d'en lever le siège, avec une perte de 80 mille hommes. L'an 1534, il passa en Orient, et prit Tauris sur les Perses; mais il perdit une bataille contre Schah - Tumasp. Son armée éprouva en 1565, devant l'île de Malthe, le même sort qu'elle avoit eu devant Vienne; mais il se rendit maître en 1566. de l'île de Chio, possédée par les Génois depuis 1346. Ce héros infatigable termina ses jours en Hongrie, au siège de Sigeth, le 30 août 1566, à 76 ans, quatre jours avant la prise de cette place par les Turcs. Ses armes victorieuses le firent également craindre en Europe et en Asie. Son empire s'étendoit d'Alger à l'Euphrate, et du fond de la Mer-Noire au fond de la Grèce et de l'Epire. Ce prince étoit aussi propre aux affaires de la paix, qu'à celles de la guerre : exact observateur de sa parole, ami de la justice, attentif à la faire rendre, et d'une activité surprenante dans l'exercice des armes. Plus guerrier que Charles-Quint, il lui ressembla par ses voyages continuels. C'est le premier des empereurs Ottomans qui ait été l'allié des Francois, et cette alliance a toujours subsisté. Soliman ternit l'éclat de sa gloire par sa cruauté. Après la victoire de Mohatz, 1500 pri-

soniers, seigneurs pour la plupart, furent placés en cercle par ordre du sultan, et décapités en présence de l'armée victorieuse. Soliman ne croyoit rien d'impossible lorsqu'il ordonnoit. Un de ses généraux lui ayant écrit que l'ordre de faire construire un pont sur la Drave, étoit inexécutable: l'empereur ferme dans ses volontes, lui envoya une longue bande de toile, sur laquelle étoient écrites ces paroles : « L'empereur Soliman, ton maître, te dépêche par le courrier que tu lui as envoyé, l'ordre de construire un pont sur la Drave, sans avoir égard aux difficultés que tu pourras trouver. Il te fait savoir en même temps, que si ce pont n'est pas achevé à son arrivée, il te fera étrangler avec le morceau de toile qui t'annonce ses volontés ! suprêmes. » Soliman se servit de l'autorité absolue dont il jouissoit, pour établir l'ordre et la police dans son empire. Il le divisa en différens districts obligés de fournir un certain nombre de soldats. Le revenu d'une certaine portion de terres de chaque province, fat appliqué à l'entretien des troupes; et il régla en détail tout ce qui concernoit leur discipline, leurs armes, la nature de leurs services. Il établit un système d'administration pour les finances de l'empire ; et pour que les impôts ne fussent pas excessifs, il s'astreignit à une économie sévère et attentive. Voyez ROXELANE ... MUSTAPHA, no V. et v. Gonzague.

III. SOLIMAN III, empereur Turc, fils d'Ibrahim, fut placé sur le trône en 1687, après la déposition de Mahomet IV, à l'âge de 48 ans, et mourut le 22 juin 1691. C'étoit un prince indolent, superstitieux et presque imbécille, qui ne dut toute la gloire de son règne qu'à l'habileté de son ministre Mustapha Coprogli.

SOLIMENE, (François) peintre, né en 1657 dans une petite ville proche de Naples, mort dans une de ses maisons de campagne en 1747, étoit un de ces hommes rares qui portent en eux le germe de tous les talens. Destiné par son père à l'étude des lois, il s'en occupa pendant quelque temps; mais la nature le détermina à se décider pour la peinture. Il réussissoit également dans tous les genres. Une imagination vive, un goût délicat et un jugement sûr, présidoient à ses compositions : il avoit le grand art de donner du mouvement à ses figures; il joignoit à une touche ferme, savante et libre, un coloris frais et vigoureux. Ce peintre a beaucoup. travaillé pour la ville de Naples. Plusieurs princes de l'Europe exercerent son pinceau. Charmes de ses ouvrages, ils voulurent l'attirer à leurs Cours; mais Solimene, comblé de biens et d'honneurs dans sa patrie, ne put se determiner à l'abandonner. La maison de cet illustre artiste étoit ouverte aux personnes distinguées par leur esprit et leurs talens. Les beaux arts y fournissoient les plaisirs les plus purs et les plus variés. Solimene avoit d'ailleurs l'esprit de société. Ses snillies et ses connoissances faisoient désirer sa compagnie. On a de lui quelques Sonnets, qui peuvent le placer au rang des poëtes estimés. Il s'habilloit d'ordinaire en abbé, et possédoit

un bénéfice. Nous avons phosieurs morceaux gravés d'après les ouvrages de ce peintre.

SOLIN, ( Caius-Julius Soll-NUS ) grammairien Latin, vivoit sur la fin du 1er siècle, ou au commencement du second. On a de lui un livre intitulé : Polyhistor, sur lequel Saumaise a fait de savans Commentaires, Paris, 1624, et Utrecht, 1689, en 2 vol. in-folio. C'est une compilation, assez mal digérée, de remarques historiques et géographiques sur les choses les plus mémorables de divers pays. Solin y parle souvent de Rome, comme de sa patrie. On l'a surnommé le Singe de Pline, parce qu'il ne fait presque que copier ce célèbre naturaliste; mais le Singe est fort au-dessous de son original. La plus ancienne édition de son Po-Îvhistor est de Venise, 1473; la meilleure, de Leyde, 1646.

SOLIS, (Antoine de ) poëte Espagnol, né à Alcala de Henarez, le 18 juillet 1610, mort le 19 avril 1686, fut secrétaire de Philippe IV, et historiographe des Indes, place fort lucrative et fort recherchée. Il vivoit avec beau-. coup d'agrément dans le monde, lorsqu'il le quitta pour se consacrer à l'état ecclésiastique : il recut l'Ordre de prêtrise à 57 ans. Il avoit jusqu'alors beaucoup travaillé pour le théatre; il y renonça entièrement, et ne voulut pas même composer des Autos Sacramentales, pièces de dévotion représentées en Espagne les jours de certaines fêtes, mais où le profane est trop souvent mêlé. avec le sacré. Il a composé : I. Plusieurs Comédies, Madrid, 1681, in-4.º, dont le plan est confus, et le fond plus romanesque que con

mique. Il y a cependant beaucoup de jeux de mots, mais plus dignes du théatre de Tabarin, que d'une scène épurée. II. Des Poésies, 1716, in-4.0, qui sont animées des charmes de l'imagination, mais dont le bon goût n'a pas su écarter l'emphase et eles images incohérentes. III. Une Histoire de la Conquête du Meaique, Bruxelles, 1604, in-fol., et Madrid, 1748; dont nous avons une traduction en françois, par Citri de la Guette, 1691, in-4.°, avec figures, et 1692, 2 vol. in-12. Cet ouvrage est écrit avec feu et avec élégance; mais on y rencontre de temps en temps des phrases empoulées, des réflexions puériles et des faits hasardés. L'auteur attentif à relever la gloire de Fernand - Cortes son héros, lui prête bien des traits de politique, des réflexions, et peut-être des actions même dont il n'étoit pas capable. Il termina son Histoire à la conquête du Mexique, pour ne point ternir sa réputation par les cruautés qu'il v avoit exercées.

SOLON, le second des Sept Sages de la Grèce, naquit à Athènes vers l'an 639 avant J. C. Après avoir acquis les connoissances nécessaires à un philosophe et à un politique, il se mit à voyager dans toute la Grèce. De retour dans sa patrie, il la trouva déchirée par la guerre civile. Les uns vouloient le gouvernement populaire les autres l'oligarchique. Dans ce soulévement général, Solon fut le citoyen sur lequel Athènes tourna les yeux. On le nomma Archonte et souverain législateur, du consentement de tout le monde. Les Athépiens avoient voulu plusieurs fois

lui déférer la royauté; mais il l'avoit toujours refusée. Revétu de sa nouvelle dignité, ses premiers soins furent d'appaiser les pauvres qui fomentoient le plus la division. Il défendit qu'aucun Citoyen fût obligé par corps, pour dettes civiles; et par une loi expresse, il remit une partie des dettes. Il cassa toutes les lois de Dracon, à l'exception de celle contre les meurtriers. Il proceda ensuite à une nouvelle division du peuple, qu'il partagea en 17 Tribus. Il mit dans les trois premières les citoyens aisés, donna à eux seuls les charges et les dignités, et accorda aux pauvres qui composoient la 4º tribu, le droit d'opiner avec les riches dans les assemblées du peuple : droit peu considérable d'abord, mais qui par la suite les rendit maîtres de toutes les affaires de la république. L'Aréopage recut une nouvelle gloire sous son administration. Il en augmenta l'autorité et les priviléges, les charges du soin d'informer de la manière dont chacun gagnoit sa vie : loi sage, sur-tout dans une démocratie où l'on ne pouvoit espérer de ressource que de son travail. Ce législateur fit aussi des changemens au sénat du Prytanée. Il fixa le nombre des juges à 400, et voulut que toutes les affaires qui devoient être portées devant l'assemblée du peuple, auquel seul en appartenoit le pouvoir souverain, fussent auparavant examinées devant ce tribunal. C'est à ce sujet qu'Anacharsis, attiré du fond de la Scythie par la réputation des Sages de la Grèce, disoit à Solon: Je suis surpris qu'on me laisse aux Sages que la délibération, et qu'on réserve la décision aux Foux. Après ces différens réglemens, Solon publia ses Lois, que la postérité a toujours regardées comme le plus beau monument d'Athènes. Parmi ces Lois, une des plus nécessaires dans une petite république, étoit celle qui chargeoit l'Aréopage de veiller sur les arts et les manufactures; de demander à chaque Citoyen compte de sa conduite, et de punir ceux qui ne travailleroient point. Il ordonna que la mémoire de ceux qui seroient morts au service de l'Etat, fût honorée par des oraisons funèbres; que l'État prît soin de leur père et de leur mère ; et que leurs enfans fussent élevés aux dépens de la république, jusqu'à l'àge de puberté, temps auquel on devoit les envoyer à la guerre, avec une armure complète. La peine d'infamie étoit décernée contre ceux qui avoient consumé leur patrimoine, qui n'avoient point voulu porter les armes pour la patrie, ou qui avoient refusé de nourrir leur père et leur mère. Il n'exemptoit de ce dernier devoir que les fils des courtisanes. Solon ne fit ancune loi contre les sacriléges. ni contre les parricides, parce que, disoit-il, le premier crime a été inconnu jusqu'ici à Athènes; et la nature a tant d'horreur du second, que je ne crois pas qu'elle puisse s'y déterminer ..... Cicéron remarque ici la sagesse de ce législateur, dont les lois étoient alors en vigueur dans cette république. Les Athéniens s'étant obligés par serment d'observer ces lois pendant 100 ans, Solon obtint d'eux un congé de 10 ans. Le prétexte de son voyage étoit le désir de trafiquer sur mer : mais le véritable motif fut d'éviter les importunités de ceux qui yenoient se plaindre pour obte-

nir des interprétations en leur faveur. Il alla d'abord en Egypte. ensuite à la cour de Cræsus, roi de Lydie, qui chercha à l'éblouir par une magnificence étudiée. Cræsus lui ayant un jour fait voir toutes ses richesses, lui demanda d'un air satisfait, s'il avoit jamais connu d'homme plus heureux que lui ? « Oui , prince , lui répondit le Sage, c'est un simple Citoyen d'Athènes, nommé Tellus, qui, après avoir vu sa patrie toujours florissante, et ses enfans généralement estimés, est mort en combattant pour elle. » Cræsus, surpris de cette réponse, demanda à Solon si, après ce Tellus, il avoit connu un autre homme dont le bonheur fût égal au sien? Solon répondit qu'il pouvoit encore lui citer deux frères, nommés Cléobis et Biton, qui avoient été un parfait modèle d'amitié fraternelle, et qui avoient eu pour leur mère la piété la plus tendre. Un jour de fête, comme elle devoit aller au temple de Junon. dont elle étoit prêtresse, ses bœufs tardant à venir, Cléobis et Biton se mirent eux - mêmes au joug, et traînèrent le char. Cette mère, saisie de joie, pria Junon d'accorder à ses enfans ce qui étoit le plus avantageux aux hommes. Après le sacrifice ils allèrent se coucher; et au milieu de leur sommeil ils terminèrent leur vie par une mort douce et tranquille, et non moins célèbre que celle d'un grand capitaine. Eh quoi, reprit Cresus, your ne me compterez donc pas au nombre des hommes heureux? — Roi de Lydie, s'écria Solon, Dieu nous a donné à nous autres Grecs, un esprit ferme et simple, qui ne nous permet pas d'estimer ce qui n'est qu'éclatant, ni d'admirer un bonheur qui peut-être n'est que passager. Celui-là scul nous paroit heureux, de qui Dieu a continué la félicité jusqu'au dernier moment de la vie : car le bonheur d'un homme qui vit encore, et qui stotte au milieu des écueils de cette vie, nous paroît aussi incertain que la couronne pour celui qui court dans la carrierc. Ne vous y trompez pas, grand Roi, on trouve dans une fortune médiocre beaucoup d'hommes heureux: et ils ont cet avantage sur les riches, qu'ils sont moins exposés aux revers de la fortune, et peuvent moins contenter leurs désirs : impuissance qui est pour eux une faveur des Dieux.... Cræsus, dont l'orgueil me pouvoit reconnoître la vérité de ces discours, parut estimer moins Solon : et le célèbre Esope qui étoit à la cour de Lydie, ayant pris le Sage en particulier, kui dit : Solon, il faut ou ne jamais approcher des Rois, ou bien ne leur dire que des choses agréables. - Dis plu-40t, reprit SOLON, qu'il faut ou ne pas les approcher, ou leur dire des choses qui leur soient utiles ..... ( Voyez CRESUS. ) Solon étant revenu dans sa patrie, la trouva toute livrée à ses anciennes divisions. Pisistrate s'étoit emparé du gouvernement, et régnoit moins en chef d'un peuple libre, qu'en monarque qui vouloit avoir toute l'autorité. Après avoir reproché à ce tyran sa perfidie, et aux Athéniens leur làcheté, il alla mourir, dit-on, chez le roi Philocypre, l'an 559 evant J. C., à l'âge de 80 ans. Pisistrate lui écrivit une lettre pour justifier sa conduite et l'engager à revenir dans sa patrie. C'est donc à tort que Plutarque avance, que ce législateur se réconcilia, sur la fin de sa vie, avec le tyran, et qu'il fut même de son conseil. Ce fait, s'il est vrai, seroit une tache dans la vie de Solon: mais toutes ses démarches annoncent un républicain zélé et un philosophe ami de la vérité. On sait qu'il reprocha à Thespis, poëte tragique, l'usage qu'il faisoit du mensonge dans ses pièces, comme étant un exemple pernicieux pour ses concitovens. Thespis repondit, « qu'il n'v avoit rien à craindre de ces mensonges et de ces fictions poétiques, qu'on ne faisoit que par jeu. » Solon indigné, repartit, en donnant un grand coup de son. baton contre terre : Mais si nous souffrons et approuvons ce beau jeu-là, il passera bientôt dans nos contrats et dans toutes nos affaires. Les gens de bien devroient avoir continuellement dans le cœur et sur les lèvres cette maxime de Solon : Laissons en partage au reste des mortels les richesses; mais que la vertu soit le nôtre..... Solon, voyant un de ses amis plongé dans une profonde tristesse, le mena sur la citadelle d'Athènes, et l'invita à promener ses yeux sur tous lea bâtimens qui s'y présentoient. Quand il l'eut fait : Figurez-vous maintenant, lui dit-il, si vous le pouvez, combien de deuils et de chagrins logèrent autrefois. sous ces toits, combien il en sejourne aujourd'hui, et combiene dans la suite des siècles il y en doit habiter. Cessez donc de pleurer vos disgraces, comme si elles vous étoient particulières, puisqu'elles vous sont communes avec tous les hommes..... Voyez un parallèle de Solon et de Lycurgue, dans l'article de ce dernier,

SOMAISE (Antoine Baudeau. sieur de ) mit en vers détestables la comédie des Précieuses ridicules de Molière, contre lequel il vomit cependant beaucou, d'injures. On a encore de lui : I. Les Véritables Préciouses. II. Le Procès des Précieuses; chacune en un acte : la première en prose, la seconde en vers. III. Le Dictionnaire des Précieuses, Paris, 1661, 2 vol. in-8.º Il y a du naturel dans le style de ces trois plaisanteries, mais trop de négligence et de plates bouffonneries.

SOMBREUIL est le nom d'une famille victime des fureurs de la révolution françoise, et dont - la perte a été déplorée par tous les partis. — François - Charles Virot de Sombreuil, maréchal de . camp et gouverneur des invalides, montra beaucoup de fermeté dans l'exercice de sa place, et fut enfermé à l'Abbaye, après le 10 août 1792. Il alloit être immolé dans les massacres de septembre, sans le dévouement courageux de sa fille, jeune, intéressante et belle. Celle-ci se précipita au milieu des assassins, les cheveux épars, prit son père dans ses bras, le couvrit de son corps, demanda sa grace au peuple et l'obtint. Sombreuil, échappé à ce danger, n'en fut pas\_moins traduit quelques jours après devant le tribunal révolutionnaire, et condamné à mort avec son fils aîné, le 29 prairial an 2. - Charles de Sombreuil, son fils cadet, né avec une ame ardente, s'échappa de la capitale, et se jeta, en 1792, dans l'armée prussienne. Il s'y signala par tant de preuves de valeur, qu'il obtint . du roi de Prusse l'ordre du mérite militaire. Il servit ensuite con-

tre Custines, et passa en Hollande. où il déploya autant de brayoure que d'activité pendant la campagne de 1794. L'année suivante. choisi par le gouvernement anglois pour conduire un renfort aux troupes débarquées à Quiberon, il s'acquitta de cette commission. Lorsque Hoche v attaqua le fort Penthièvre, le jeune Sombreuil y protegea, avec une grande intelligence le rembarquement des troupes angloises. Celles-ci payèrent ce service par la plus noire perfidie. Sombreuil ne trouva point de bâtiment pour s'embarquer lui-même, ainsi que les émigrés qu'il commandoit. Placé entre le feu ennemi et colui des chaloupes angloises, qui tiroient indistinctement sur les françois des deux partis, il fut force de se rendre. Il demanda la vie pour ceux qui l'accompagnoient: « Pour moi, dit-il au général vainqueur, je m'abandonne à mon sort. » Conduit successivement à l'Orient et à Vannes, il apprit qu'il alloit être fusillé. On dit que, sur sa parole d'honneur de se représenter dans trois jours . on lui permit, avant la prononciation de son jugement, de s'embarquer sur un esquif pour rejoindre l'escadre angloise, où il avoit des intérêts à régler. Là, on chercha vainement à le retenir, en lui déclarant le sort qui l'attendoit. Sombreuil vint dégager sa parole, et périr. Lors de sa condamnation, on ne put trouver d'officier françois pour composer le conseil de guerre, et on fut contraint d'y appeler des Belges; on eut beaucoup de peine à déterminer les soldats à tirer sur lui. Sombreuil refusa de se laisser bander les yeux , donna lui-meme le signal de sa mort, et fut pleuté de tous les républicains qui l'entouroient.

SOMERS, (Jean) né à Woreester en 1652, se distingua par son éloquence dans le parlement d'Angleterre. Il devint grandchancelier du royaume en 1697, place qu'il perdit en 1700. Il se consola par l'étude, de sa disgrace, et fut élu président de la société royale de Londres. On le mit à la tête du conseil en 1708; mais le ministère ayant changé, on lui ôta encore cette place en 1710. Il mourut en 1716, après être tombé en enfance. C'étoit le plus grand protecteur des savans en Angleterre. On a de lui quel. ques Ecrits en anglois.

SOMERVILLE, (Guillaume) poëte Anglois, né dans le comté de Warvick en 1692, et mort en 1743, a fait sur la *Chasse* un poëme très-estimé.

sommalius, (Henri) pieux et savant jésuite, né à Dinant dans la principauté de Liége, vers l'an 1534, mourut à Valenciennes le 30 mars 1619, après' avoir travaillé avec beaucoup de zèle au salut des ames, en Allemagne et dans les Pays-Bas. Il s'appliqua à rechercher des ouvrages de piété pour en donner de bonnes éditions, tels que ceux de imitatione Christi, Soitoquia Sti Augustini, Libri Confessionum du même Saint, etc.

SOMMEIL, (Mythol.) fils de l'Erèbe et de la Nuit, a son palais dans un antre écarté et inconnu, où les rayons du soleil ne pénètrent jamais. Il y a à l'entrée une infinité de pavots et d'herbes assoupissantes. Le fleuve Léthé coule devant ce palais, et on n'y antend point d'autre bruit que le

Tome XI.

doux murmure des eaux de ce fleuve. Le Sommeil repose dans une salle sur un lit de plumes, entouré de rideaux noirs. Les Songes sont couchés tout autour de lui, et Morphée (Voyez ce mot.) son principal ministre, veille pour prendre garde qu'on ne fasse du bruit. Voilà ce que la Fable raconte de cette divinité.

SOMMERY, (N. Fontetie de ) demoiselle de Paris, dont l'origine est ignorée, ne savoit elle-même à qui elle devoit la naissance. Jetée dans un couvent dès son jeune âge, une petite pension que les religieuses recevoient pour elle, finit bientot sans qu'on sût pourquoi elle avoit cessé. Heureusement pour la jeune pensionnaire, elle étoit douée d'un esprit prématuré. Dès l'àge de 12 ans, elle devint le bel esprit du convent. La maréchale de Brissac, avec qui elle avoit été élevée, la prit avec elle, lors de son mariage et lui assura une pension de 4000 liv. par son testament. Alors Mile de Sommery ent une maison . où elle vécut dans l'indépendance et dans le. commerce des philosophes et des gens d'esprit. Quoiqu'elle n'eût ni beauté, ni aucun des agrémens de son sexe, elle attira chez elle la meilleure compagnie des gens du monde, qu'elle recevoit avec un ton noble, et à qui elle plaisoit encore par ses bizarreries. son extrême franchise, et son esprit mordant et caustique. Elle savoit braver les ridicules et en donner aux autres d'une manière piquante; mais sa méchanceté étoit toute en paroles et jamais en tracasseries. Son caractère singulier lui fit des amis distingués, d'autant plus qu'elle se faisoit pardonner ses bizarreries par d'excellentes qualités; la prudence, la discrétion , la fidélité en amitié , et le désir de servir les honnêtes gens et de secourir les malheureux. Elle mourut en 179... dans un àge assez avancé. On a d'elle un ouvrage de morale, dont la 3º édition parut en 1784, en 2 vol. in-12, sous le titre de Doutes sur les opinions reçues dans la société. Les gens de lettres qui composoient sa petite cour, le comparèrent, dans le temps, aux Caractères de la Bruyère ; mais le public n'adopta pas ce parallèle. Cet ouvrage est certainement la production d'une femme de beaucoup d'esprit, qui connoît le monde, qui sait juger des choses et des personnes; mais des paradoxes, des opinions hasardées, et un style quelquefois recherché, déparent un peu le mérite de ce livre. L'auteur v. soutient le ton tranchant qu'elle avoit dans la société. Dès sa jeunesse, elle portoit des jugemens un peu extraordinaires de quelques-uns de nos meilleurs écrivains, quoiqu'elle en appréciat d'autres avec justesse et justice. Blle appeloit Lafontaine un niais, Fénélon un bavard, et Mme de Sévigné une caillette, etc. etc. On a encore de Mile de Sommery , Lettres de M.me la Com-Basse de L\*\*\* au Comte de R\*\*\*, 1785, in-12: et l'Orville, conte asiatique, 1789, 3 vol. in-12. Elle se méloit aussi de faire des vers, mais la poésie n'étoit pas son plus grand talent.

SOMMIER, (Jean - Claude) Franc-Comtois. curé de Champs, conseiller d'état de Lorraine. archevêque de Césarée, et grand prévôt de l'église collégiale de \$t-Diez, publia divers querages.

dont le succès fut médiocres I. L'Histoire dogmatique de la Religion, en six vol. in-4.0, dont le premier parut à Paris en 1708. Ce livre est écrit avec méthode et avec sagesse. L'auteur paroît versé dans la lecture des Philosophes anciens et modernes, des Poëtes; et il ne l'est pas moins dans celle des Pères et des Ecrivains sacrés. L'érudition qu'il étale est propre à faire impression sur les esprits cultivés, mais il n'est pas si fort à la portée de de ceux qui n'ont pas fait des études suivies. II. L'Histoire du Saint-Siège, en 7 vol. in-8.°, mal reçue en France, parce qu'elle est pleine des préjugés de l'Ûltramontanisme. Benoît XIII le récompensa de son zèle pour la cour Romaine, et le nomma archevêque titulaire de Césarée. On voit par ce livre que l'auteur avoit beaucoup lu l'histoire ecclésiastique; mais on y voit aussi que la critique n'étoit pas son principal mérite. Il mourut en 1737, à 76 ans.

SOMMIÈRES, (Gilles de) maitre de la garde-robe de Henris III, et chevalier des ordres du roi, fut aimé et estimé de cer Prince, qui lui fit don de cent mille écus. Ce présent paroissant trop considérable dans l'état où étoient les finances, Sommières le refusa. Je craindrois, dit-il au roi, que V. M. ne fit à son trèsor une brèche qu'elle seroit obligée de réparer aux dépens de son peuple. Ce généreux courtisan fut depuis gouverneur de Louis XIII.

SOMNER, (Guillaume) néir Cantorbery en 1606, fut très-attaché au roi Charles I, et publia, en 1648, un Poëme sur les trouffrances et sur la mort de ce prince infortuné. Il mourut en 1699, avec la réputation d'un savant très-habile dans le saxon, et dans toutes les langues de l'Europe, anciennes et modernes. Ses principaux ouvrages sont: I. Un Dictionnaire Saxon, imprimé à Oxford en 1659, in-fol., exact et méthodique. II. Les Antiquités de Cantorbery, en anglois, Londres, 1640, in-4.º III. Dissertation sur le Portus Iccius, in-8.º

SONNES, (Léonard) né dans le diocèse d'Auch, ordonné prêtre à Rouen, se signala dans ce siècle par sa haine contre les Jésuites. On a de lui un ouvrage intéressant pour les ennemis de cette société fameuse, publié sous ce titre: Ancedotes ecclésiastiques et jésuitiques, qui n'ont point encore paru, 1760, in-12. L'auteur mourut en 1759.

SONNIUS, (François) natif d'un petit village du Brabant, nommé Son, d'ou il prit le nom de Sonnius, reçut le bonnet de docteur à Louvain. Il fut envoyé à Rome par Philippe II, roi d'Espagne, pour l'érection des nouveaux évêchés dans les Pays-Bas, et il s'acquitta si bien de sa commission, qu'à son retour il fut nommé évêque de Bois-le-Duc, puis d'Anvers. Il assista au concile de Trente, et mourut en 1576. On a de lui : I. Quatre livies de la Démonstration de la Religion chrétienne par la parole de Dieu, Anvers, 1557, in-4.º II. Un Trailé des Sacreniens et d'autres ouvrages qu'on ne lit plus.

SOPATRE, (Sopater) capitaine de Judas Machabée, qui avec Dosubée défit dix mille hommes de l'armée de Timothée.... C'est aussi le nom d'un Philosophe d'Apamée, que l'empereur Constantin le Grand fit mourir à Alexandrie.

SOPHIE-CHARLOTTE, V. FRÉDERIC I, électeur de Brandebourg.

SOPHOCLE, célèbre poête Grec, surnomme l'Abeille et la Syrène Attique, naquit à Colore bourgade de l'Attique, l'an 494 ou 95 avant J. C. Son père étoit maître d'une forge dans le voisinage d'Athènes. On dit que lorsqu'il étoit au berceau, on avoitvu des abeilles arrôtées sur ses lèvres : ce qui , joint à la douceur de ses vers , le fit surnommer l'abeille de l'Attique. Son coup d'essai dans le genre dramatique fut un coup de maître. Les os de Thésée ayant été rapportés à Athènes, on célebra cette solennite par des jeux d'esprit. Sophocle entra en lice avec le vieux Eschyle et l'emporta sur lui. C'est ce qui a fait dire à Bolleau :

Sophocle enfin donnant l'essor à son génit,

Accrus encor la pompe, augmenta l'harmonie;

Intéressa le chœur dans toute l'aci

Des vers trop raboteus polit l'ases prestion

Lui donna chez lei Grece cette heu-

Où jamais n'atteignit la foiblesse latine.

Il ne se distingua pas moins parses talens pour le gouvernement. Elevé à la dignité d'Archonte, il commanda en cette qualité, l'armée de la république avec Périclès, et signala son courage en diverses occasions. Haugmentoites

Aa a

même temps la gloire du théâtre Grec, et partageoit avec Euripide les suffrages des Athéniens. Ces deux poëtes étoient contemporains et rivaux. Après avoir traité différens sujets, ils choisirent les mêmes et combattirent comme en champ-clos. Tels nous avons vu Crébillon et Voltaire, luttant l'un contre l'autre dans Oreste, dans Sémiramis et dans Catilina. Paris a été partagé comme Athènes. La jalousie de ces deux célèbres Tragiques devint une noble émulation. Ils se réconcilièrent, et ils étoient bien dignes d'être amis l'un de l'autre. Leurs tragédies étoient également admirées, quoique d'un goût bien différent. Sophocle étoit grand , élevé ; Euripide au contraire, étoit tendre et touchant. Le premier étonnoit l'esprit, et le second gagnoit les cœurs. L'ingratitude des enfans de Sophocle est fameuse. Ennuyés de le voir vivre, et impatiens d'hériter de lui , ils l'accusent d'être tombé en enfance: ils le défèrent aux magistrats. comme incapable de régir ses biens. Quelle défense oppose-t-il à ses enfans dénaturés? Une seule. Il montre aux juges son Œdipe, tragédie qu'il venoit d'achever : il fut absous à l'instant. Les historiens ne sont point d'accord sur la cause de la mort de Sophocle. Les uns disent qu'en récitant son Antigone , il rendit l'ame , ne pouvant pas reprendre haleine. D'autres tels que Valère-Maxime, disent qu'il mourut de joie d avoir remporté le prix aux jeux Olympiques. Enfin , Lucien assure qu'en mangeant un raisin, il fut étranglé par un pepin. Quoi qu'il en soit, il mourut presque nonagénaire, l'an 406 ou 404 avant J. C. Il avoit été couronné vingt fois et avoit composé cent vingtsept tragédies. Il ne nous en reste que sept, qui sont des chefs-d'œnvre : Ajax , Electre , Œdine , Antigone , Oldipe à Colonne . les Tachiniennes, et Philoctète. Une des meilleures éditions des Tragédies de Sophocle, est celle que Paul Etienne publia à Bâle, 1558, in-8.°, avec les Scholies grecques , les notes de Henri Etienne son père, et de Joachim Camerarius. Plusieurs estiment aussi celle qui parut à Cambridge en 1673, in-8.0, avec la version latine, et toutes les scholies grecques à la fin ; et celle d'Oxford. 1705 et 1708, 2 vol. in-8.°; et de Glasgow, 1745, 2 vol. in-8.º Dacier a donné en françois l'Electre et l'Œdipe, avec des remarques, in-12, 1692. On a anssi l'Œdipe de la traduction françoise de Boivin le cadet, à Paris, 1729, in-12. Les critiques sont partagés sur le mérite de cette pièce. Les partisans de l'antiquité y admirent tout. Voltaire y trouve des contradictions, des absurdités dans le plan, et de la déclamation dans le style; mais il loue l'harmonie des vers de Sophocle et le pathétique de certaines scènes. et il avoue que sans le poëte Grec, il ne seroit pas peut-etre venu à bout de son Œdipe.... Voyez le Théatre des Grecs du P. Brumoi, qui a traduit ou analysé les pièces de Sophocle; et les *Tragédies de Sophocle*, traduites en françois, en un vol. in-4.°, et deux vol. in-12, par M. Dupuy, de l'académie des Belles-Lettres: cette version est estimée des connoisseurs. M. de Rochefort de cette dernière société, et M. de la Harpe de l'académie Françoise, ont traduit en vers françois, le 1er, l'Electre de Sophocle; le 2°, son Philoctète; et M. d'Arnaud, le v° acte des Trachiniennes.

SOPHONIE, (Sophonias) le 1xe des petits Prophètes, fils de Chusi, commença à prophétiser sous le règne de Josias, vers l'an 624 avant J. C. Ses Prophéties sont en hébreu, et contiennent trois chapitres. Il y exhorte les Juiss à la penitence : il prédit la mine de Ninive, et après avoir fait des menaces terribles à Jérusalem, il finit par des promesses consolantes sur le retour de la captivité, l'établissement d'une loi nouvelle, la vocation des Gentils, et les progrès de l'Eglise de Jesus Christ. Les prophéties de Sophonie sont écrites d'un style véhément, et assez semblable à celui de Jérémie, dont il paroit n'être que l'abréviateur.

I. SOPHONISBE, belle Carthaginoise, fille d'Asdrubal, général des troupes de cette république, avoit été mariée à Syphax roi de Numidie. Ce prince ayant été vaincu dans une bataille par le roi Masinissa, son épouse tomba au pouvoir da vainqueur, qui épris de ses charmes l'épousa. Ce nouvel hymen fut rompu par Scipion l'Africain, ( Voyez ce mot , no 1.) qui obligea Masinissa de se séparer de cette malheureuse princesse qu'il aimoit éperdument. Mais, pour ne pas survivre à cet affront, elle prit du poison par le conseil de son dernier époux. En le recevant, elle dit à l'officier de Masinissa, qui le lui porta : « J'accepte ce présent nuptial, et même avec reconnoissance, s'il est vrai que Masinissa n'ait pu faire davantage pour sa femme. Dis-lui pourtant que je quitterqis la vie avec plus

de gloire et de joie, si je ne l'eusse point épousé la veille de ma mort. » Elle prit eusuite le poison avec fermeté, et expira l'an 203 avant J. C. Voy. MAIRET.

II. SOPHONISBE de CRÉMONE, s'acquit une grande réputation par ses talens pour la peinture. Cette dame peignit des tableaux d'une composition admirable. Philippe II, roi d'Espagne, l'attira à sa cour, et lui donna rang parmi les dames de la reine. Sophonisbe excelloit sur-tout dans le portrait. L'un de ses dessins fut célèbre: il représentoit une femme riant en voyant pleurer un petit garçon pincé par une écrevisse.

SOPHRONE, (S.) odlobre éveque de Jérusalem, en 634, natif de Damas en Syrie, fut l'un des plus illustres défenseurs de la Foi catholique contre les Monothélites. Immédiatement après sa promotion, il assembla un concile où il foudroya leur hérésie. De là il envoya ses lettres synodiques au pape Honorius, et à Sergius, patriarche de Constantinople, qu'il croyoit encore catholique. Les trouvant peu favorables l'un et l'autre à ses vues il députa à Rome Etienne, évêque de Dore, pour engager les saints personnages de cette ville à anathématiser solennellement l'erreur, Ce prélat, plein de zèle et de vertus , finit sa sainte carrière en 638. On a de lui la Vie de sainte Marie l'Egyptienne. On lui attribue encore quelques autres ouvrages, qui se trouvent dans la Bibliothèque des Pères. Voy. II. MOSCHUS.

SOPRANI, (Raphaël) écrivain Italien du xvii siècle, est auteur d'une Bibliothèque des Ecrivains

Aa 3

Génois, 1667, in -4.°; et des Vies des Peintres, Sculpteurs et Architectes Génois, 1674, in-4.°

SORANUS, Voy. VALERIUS-

SORBAIT, (Paul) né dans le Hainaut, fut professeur de médecine à Vienne pendant 24 ans, et médecin de la cour impériale. Il mourut en 1691 dans un âge avancé. On a de lui : I, Des Commentaires sur les Aphorismes d'Hippocrate, en latin, Vienne, 1680, in-4.º II. Médecine universelle, théorique et pratique, en latin, 1701, in-fol. Cet ouvrage passe généralement pour être utile et solide, quoiqu'il y pit des choses qui aujourd'hui paroîtrojent au moins singulières. III. Plusieurs Dissertations insérées dans les Ephémérides des Curieux de la Nature. IV. Consilium medicum, sive Dialogus loimicus de peste Viennensi. Vienne , 1679 , in - 12. Cette année est remarquable par la peste qui y emporta, selon Sorbait, 76921 personnes.

SORBIÈRE, (Samuel) nó à Saint-Ambroix, petite ville du diocèse d'Usez, le 7 septembre 1615, de parens Protestans, vint à Paris en 1639, et quitta l'étude de la théologie pour s'appliquer à la médecine. Il passa en Hollande l'an 1642, et s'y maria en 1646. De retour en France, il fut fait principal du collège de la ville d'Orange, en 1650, et se fit Catholique à Vaison, en 1653. Les papes Alexandre VII et Clément IX, Louis XIV, le cardinal Mazarin et le Clergé de France, qui donnèrent des marques publiques de leur estime, et lui accor-

dèrent des pensions avec des henéfices. Il étoit en commerce de lettres avec le cardinal Rospigliosi, qui fut élevé sur la chaire de Saint-Pierre, sous le nom de Clément IX. Ce pape ne lui ayant donné que des bagatelles, Sorbière dit plaisamment qu'il envovoit des manchettes à un homme qui n'avoit point de chemises. Le caractère de son esprit étoit de répandre sur tous ceux qui le connoissoient, le sel de la satire, pour laquelle il avoit plus de goût que de vrais talens en aucun genre. On prétend qu'il hâta sa mort en prenant du laudanum. pour calmer les angoisses de l'agonie. Il mourut le 9 avril 1670, à 55 ans. C'étoit un de ces hommes qui ont plus de réputation, que de mérite. Il n'étoit pas savant : il cherchoit à établir commerce de lettres avec tous ceux dont la réputation étoit étendue pour donner de l'éclat à la sienne. Il etoit en assez grande liaison avec Hobbes et Gassendi. Hobbes écrivoit à Sorbière sur des matières de philosophie. Sorbière envoyoit ses lettres à Gassendi, et ce que Gassendi répondoit, lui servoit pour répondre aux lettres de Hobbes, qui croyoit Sorbière un grand philosophe. A la fin le jeu fut découvert, et il fallut le discontinuer. C'est qui appeloit les Relations des Voyageurs, les Romans des Philosophes. On a de lui : I. Una Traduction françoise de l'Utopie de Thomas Morus, 1643, in-12. II. Une autre de la Politique de Hobbes, Amsterdam, 1649, in-12. III. Des Lettres et des Discours sur diverses matières curieuses, Paris, 1660, in-4.º IV. Une Relation d'un de ses yoyages en Angleterre, Paris,

mess, in-12, qui est fort pen de chose. V. Divers autres Ecrits en latin et en françois. Le livre intitulé Sorberiana, Tonlouse, 1691, in-12, n'est point de lui. C'est un recueil de sentences ou bons mots qu'on suppose qu'il avoit dits dans ses conversations. Il faut très-peu compter sur les faits rapportés dans cet ouvrage, et dans ceux du même genre, dont le meilleur ne vaut pas grand'chose.

SORBONNE, (Robert de) naquit en 1201 à Sorbon, petit village du Rhételois, dans le diocèse de Rheims, d'une faraille obscure, Après avoir été recu docteur à Paris, il se consacra à la prédication et aux conférences de piété. Il s'y acquit en peu de temps une si grande réputation, que le roi saint Louis voulut l'entendre. Ce prince, charmé de son mérite, l'honora du titre de son chapelain, et le choisit pour son confesseur. Il jouissoit d'une grande considération à la cour de ce monarque, avec lequel il vivoit familièrement, ainsi qu'avec les principaux seigneurs. Un jour ayant badiné Joinville, sur la magnificence de ses habits, tandis que ceux du roi étoient fort simples, ce gentilhomme lui répondit : « Maître Robert , ne me blames pas tant. L'habit que je porte m'a été laissé par mes père et mère; mais vous qui êtes fils de Vilain et de Vilaine (c'est ainsi qu'on appeloit les personnes d'une naissance obscure), vous avez laissé l'habit de vos parens, pour prendre des étoffes plus fines que celles du roi.» Cette réponse déconcerta Robert. Alors saint Louis qui l'aimoit,

le tira d'embarras en disant « qu'il convenoit de s'habiller honnêtement et de telle manière que les sages ne puissent dire : Vous en faites trop; ni les jeunes gens: Vous en faites trop peu..... Robert de Sorbonne, devenu chanome de Cambrai, vers 1251 réfléchit sur les peines qu'il avoit eues pour parvenir à être docteur, et résolut de faciliter aux pauvres écoliers le moyen d'acquérir les lauriers doctoraux. Il s'appliqua donc à former und société d'ecclésiastiques séculiers qui vivant en commun et ayant les choses nécessaires à la vie . enseignässent gratuitement. Tous set amis approuvérent son dessein. et offrirent de l'aider de leurs biens et de leurs conseils. Robert de Sorbonne, appuyé de leurs secours, fonda en 1253, le Collége qui porte son nom. Il rassembla d'habiles professeurs, et choisit entre les écoliers, ceux qui lui parurent avoir plus de piété et de dispositions. Cet établissement étoit nécessaire. La plupart des évêques, depuis le xne siècle, s'appliquoient per à l'instruction de leur clergé. Ils se laissoient accabler d'affaires temporelles. Les princes, livrés la plupart à l'ignorance, prenoient parmi les abbés et les évéques. leurs chanceliers et leurs ministres. Les prélats d'ailleurs étant seigneurs temporels, avoient des procès à défendre, des guerres à soutenir, des places à fortifier. des troupes à rassembler. Il leur falloit de grands équipages, de grosses familles et toutes sortes d'officiers. Au milieu de ce faste et des suites qu'il entraînoit . l'instruction publique étoit souvent négligée. Les études des églises cathédrales et des monastères

A2 4

s'étant ralenties à mesure que le zèle des évêques s'affoiblissoit, il s'éleva des doctours instruits qui se chargèrent d'instruire les autres. Leurs éçoles placées dans les grandes villes, parurent être d'une utilité plus générale que les écoles diocésaines. Un seul docteur pouvoit former un plus grand nombre de disciples et les mieux instruire. Un prêtre uniquement appliqué à l'étude de la théologie, intéressé à avoir beaucoup d'écoliers, devoit devenir plus savant qu'un évêque, distrait par plusieurs autres fonc-Les seuls inconvéniens étoient que ces nouveaux instituteurs n'avoient pas la même autorité qu'un évêque sur son clerge; qu'ils abusoient souvent de leur loisir, pour traiter des questions plus subtiles que nécessaires; et que leurs disciples, loin des yeux de leurs parens et de leur évéque, se livroient à la corruption des grandes villes. et ne se formoient point aux fonctions ecclésiastiques. Pour remédier à ces abus, on fonda des colléges, d'abord pour les réguliers, ensuite pour les séculiers; « et il faut avoner, dit Fleury, que cos colléges furent, comme les monastères, des asiles pour la piété et les bonnes mœurs. aussi bien que pour la doctrine. » Le collège de Sorbonne en particulier servit de modèle à tous les autres; car avant ce tempslà, il n'y avoit en Europe aucune communauté où les Ecclésiastiques séculiers vécussent en commun et enseignassent gratuitement. Robert de Sorbonne après avoir solidement établi sa société pour la théologie, y ajouta un autre collège pour les humanités et la philosophie. Ce collége, conna

sous le nom de Collège de Calet et de petite Sorbonne, devint très-célèbre par les grands hommes qui y furent formés. Le célèbre fondateur, devenu chanoine de Paris dès l'an 1258. s'acquit une si grande réputation. que les princes mêmes le prirent pour arbitre en quelques occasions importantes. Il termina saintement sa carrière en 1274, âgé de 73 ans, après avoir légué ses biens qui étoient très-considérables, à la société de Sorbonne. On a de lui plusieurs ouvrages en latin. Les principaux sont : L Un Traité de la Conscience ; un autre de la Confession : et un livre intitulé : le Chemin du Paradis. Cos trois morceaux sont imprimés dans la Bibliothèque des Pères. II. De petites Notes sur toute l'Ecriture-sainte, imprimées dans l'édition de Menochius par le Père de Tournemine. III. Les Statuts de la maison et société de Sarbonne, en 38 articles. IV. Un livre du Mariage. y. Un autre des trois moyens d'aller en Paradis. VI. Un grand nombre de Sermons, etc., Ils se trouvent en manuscrit, dans la bibliothèque de Sorbonne; et l'on remarque dans tous assez d'onction, malgré la barbarie du style. La maison et société de Sorbonne est une des quatre parties de la Faculté de Théologie de Paris. Elle a été une source féconde en habiles théologiens ; et quoiqu'elle ne soit plus ce qu'elle étoit dans le dernier siècle, elle produit encore beaucoup d'hommes de mérite. SORCIERS, voyez la fin de

l'article de GASSENDI.

I. SORELou Soreau, (Agnès) dame de Fromenteau, village de Touraine, vit le jour dans cette

terre yers l'an 1409. Elle étoit fille de Jean Sorel, seigneur de St Guran, et de Catherine de Maignelais. Elevée avec soin. elle devint une des plus aimables et des plus belles personnes de son temps. Le roi Charles VII avant eu la curiosité de la voir, ne put s'empêcher de l'aimer. Il la plaça auprès de la reine en qualité de fille-d'honneur, et lui donna le château de Beauté-sur-Marne, et plusieurs autres terres. Agnès se défendit long-temps contre son amant, et cet amant étoit son roi. Toute simple Demoiselle que je suis, disoit-elle un jour au brave Poton de Xain-TRAILLES, la conquéte du roi ne sera pas facile; je le révère et l'honore, mais je ne crois pas que j'aic rien à démêler avec la reine à son sujet. Elle ne tint pas parole. Charles VII fut si épris d'elle, qu'il en vint jusqu'à quitter le soin de son royaume et des affaires publiques. Mais Agnès. née avec un esprit au-dessus de son sexe, lui reprocha vivement son indolence. Pour l'animer davantage contre les Anglois, elle l'assura qu'un Astrologue lui avoit prédit qu'elle seroit aimée du plus grand roi du monde; mais que cette prédiction ne le regardoit point, puisqu'il négligeoit d'arracher à ses ennemis un Etat qu'ils lui avoient usurpé. » Je ne puis, ajouta-t-elle, accomplir ma prédiction, qu'en passant à la Cour du Roi d'Angletterre. Ces reproches touchèrent tellement le monarque François, qu'il prit les armes pour satisfaire en même temps et son amour et son ambition. La belle Agnès gouverna ce prince jusqu'à sa mort, arrivée le 9 février 1450, à 40 ans, an château du Mesnil, à un quart

de lieue de Jumiéges. Plusieurs historiens prétendent qu'on l'avoit empoisonnée par ordre du dauphin Louis XI, qui ne l'aimoit point, parce que son père l'aimoit trop; mais c'est une conjecture qui n'a d'autre fondement que le caractère cruel et vindicatif de ce prince. Ce qu'il y a de vrai, c'est que ce roi, se trouvant dans l'église de Loches où elle avoit été enterrée, les chanoines croyant lui faire leur cour, le prièrent de faire enlever de leur chœur un objet si propre à les scandaliser. Jy consens, répondit le monarque, mais il faut rendre auparavant tout co que vous avez reçu d'elle. En effet Agnès Sorel, pour avoir son tombeau dans le chœur de l'église de Loches, avoit donné au Chapitre deux mille écus d'or. une magnifique tapisserie et divers joyaux. [ Voyez CEUR. ] On dit que le roi François I, se trouvant un jour dans la maison d'Artus-Gouffier de Boissy, comte d'Estampes, autrefois son gouverneur, et pour lors grand-maître de France, s'amusa à feuilleter un porte-feuille dans la chambre de Madame de Boissy. Cetto dame, de la maison d'Hangest, aimoit la peinture, et y avoit dessiné le portrait de diverses personnes illustres, entre autres celui d'Agnès Sorel. Le roi fit des devises et des vers pour chacun de ces portraits, et écrivit ceux ci de sa propre main pour la belle Agnès:

Plus de louange et Chonneur en mérite,

La cause étant de France recouvrer, Que ce que peut dedans un clottee ouvrer

Close Nonnain ou bien dévot Hermite.

Agnès Sorel eut trois filles de Charles VII. L'aînée, Charlotte, eut un sort funeste. [ Voyez I. Brezé à la fin. ] La seconde fut mariée à Olivier de Coetivi, seigneur de Taillebourg; la troisième à Antoine de Beuil, comte de Sancerre. La postérité masculine du frère d'Agnès Sorel, finit dans son petit-fils. M. Riboud, de Bourg, a publié un Eloge de cette femme célèbre, appelée la Belle des belles, par les poètes qui la virent.

II. SOREL, (Charles) sienr de Sauvigni, né à Paris en 1599. étoit fils d'un procureur et neveu de Charles Bernard historiographe de France, à qui il succéda en 1635. Il continua la Généalogie de la Maison de Bourbon, que son oncle avoit fort avancée : cet ouvrage est en 2 vol. in-fol. On a encore de lui : I. Une Bibliothèque Françoise, in-12. On en estime la seconde partie, parce qu'il y donne un jugement assez exact sur plusieurs historiens : tout le reste est trèspeu de chose. II. L'Histoire de la Monarchie Françoise, etc. 2 vol. in-8.º: abrégé peu exact, et plein de fables et de minuties ridicules. Il dit que « Clovis s'étant présenté au Baptême avec une perruque gauffrée et parfumée avec un soin merveilleux. S. Remi lui reprocha cette vanité. Alors le Néophyte passa ses doigts dans ses cheveux pour les meltre en désordre. » III. Un autre abrégé du Règne Louis XIV, 2 vol. in-12, aussi négligé que le précédent. IV. Droits des Rois de France, etc. in-12. V. Nouvelles Françoises , 1623, in-8.º VI. Le Berger extravagant, 3 vol. in-8.º VII. Framcion, 2 vol. in-12, figures. Tous ces ouvrages sont écrits d'un style plat et lourd. L'auteur croyoit pourtant que ses livres devoient être lus avec plaisir. Il mourut en 1674.

SORET, ( Jean ) étoit né à Caen où il naquit en 1420. S'étant soumis à la règle des Carmes à l'age de 16 ans, il devint provincial en 1451, et ensuite général de cet Ordre. La vanité et l'ambition n'étouffèrent point en lui les sentimens humbles du religieux. Il refusa constamment le chapeau de cardinal et l'évêché que le pape Calixte III vouloit lui donner. Il mourut saintement à Anvers en 1471. Ses principaux ouvrages sont des Commentaires sur le Maître des Sentences, et sur les Règles de son Ordre.

SORGH, (Hendrick) peintre, né à Rotterdam en 1621, mort en 1682, devint le plus célèbre élève de Teniers, et excella comme son maître dans la représentation des foires et des marchés.

SORRI, (Pierre) peintre Italien, ne à Sienne en 1556, mort en 1622, devint disciple de Salimbini, et réunit le talent de peindre le paysage à celui du portrait et de l'histoire.

SOSIGÈNES, habile astronome Egyptien, que César sit venir à Rome pour réformer le Calendrier. Il s'engagea à déterminer avec exactitude l'étendue de l'année solaire. C'est ce que sit Sosigènes. Il trouva que cette année étoit de 365 jours et six heures. D'après cette détermination, Jules-César ne songea qu'à régler l'année civile. De l'avis de some

hatronome, il fixa l'année à 365 jours, qu'on appelle l'Année Ju-Lienne, et qui commença à l'an 45 avant J. C.; et pour comprendre, les six heures qu'on négligea, il Jul arrêté qu'on y auroit égard tous les quatre ans, en faisant cette 4º année de 366 jours, parce que quatre fois six heures font un jour. On arreta aussi qu'on feroit cette intercalation le 24 février, qu'on nommoit Bissexto Calendas Martii, c'est-à-dire, le second sixième avant les Calendes de Mars : de-là est venu le nom de Bissextile, qu'on donne à cette 4º année. L'année de Numa, suivie auparavant par les Romains, n'avoit que 355 jours; il fallut en ajouter dix. Sosigènes les répartit ainsi : on en ajouta deux aux mois de décembre, de janvier et d'août, qui n'en avoient que vingt-neuf; un seulement aux mois d'avril, de juin, de septembre et de novembre, qui n'en avoient également que vingt-neuf, Sosigenes fit d'autres petites additions à son Calendrier, et quoiqu'il ne fût pas sans erreur, cette réforme prouvoit beaucoup de génie. Elle a réglé le temps pendant quinze siècles, jusqu'à ce que le pape Grégoire XIII donna son nom à une autre réforme, devenue indispensable, et dirigée avec encore plus de justesse.

SOSOMENE, Voyez Sozo-

SOSTRATE, célèbre architecte de l'antiquité, natif de Cnide, fut chargé de faire construire, dans sa patrie, des promenades ou terrasses soutenues sur des arcades, qui donnoient lieu d'admirer la hardiesse de son génie et la puissance de l'art. C'est encore et architecte qui éleva, par ordre

de Ptolomée - Philadelphe, le magnifique fanal dans l'île de Pharos proche d'Alexandrie, regarde comme une des Sept Merweilles du monde. C'étoit une tour de marbre blanc, qui coûta environ deux millions quatre cent mille livres de notre monnoie. Strabon dit qu'elle fut construite aux frais de Sostrate, qui y grava cette inscription: SOSTRATE DE CNIDE, FILS DE DEXIPUANE: AUX DIEUX PROTECTEURS DE LA NAYIGATION. Il florissoit vera l'an 273 avant J. C.

SOTADE, ancien poete Grec. natif de Maronée dans la Thrace. inventa une sorte de vers Iambiques irréguliers, qu'on appela de son nom, Vers Sotadiques. Ce poëte aussi licencieux dans ses vers que dans sa conduite, n'épargnoit ni ses amis, ni les gens de bien, ni même la personne sacrée des rois. Il avoit composé une satire violeute contre Ptolomée-Philadelphe, roi d'Egypte, à l'occasion de son mariage avec-Arsinoé sa propre sœur. Pour éviter la colère de ce prince, il se sauva d'Alexandrie; mais Patrocle officier de Ptolomée, le fit enfermer dans un coffre de plomb et jeter dans la mer.

SOTELO, (Louis) de l'Ordre de St - François, alla faire des Missions au Japon, d'où il fut envoyé en qualité d'ambassadeur du roi Oxus catéchumène, vers Paul V. Ce pape le reçut avec distinction, le nomma évêque au Japon, et l'y renvoya; mais en y arrivant il fut mis en prison à Omura, ville du Japon, et fut honoré peu de temps après de la couronne du martyre, en 1624. On a de lui une Lettre qu'il écrivit desa prison à Urbain VIII,

sur l'état de l'Eglise du Japon : elle est curieuse et intéressante.

SOTER, (S.) natif de Fondi, monta sur la chaire de St-Pierre après le pape S. Anicet, l'an 168 de J. C. Il souffrit le martyre l'an 177, durant la persécution de Marc - Antonin le Philosophe. Ce pontife étoit le père des pauvres.

I. SOTO, ( Dominique ) naquit à Ségovie l'an 1494. Son père qui étoit un pauvre jardinier, le destina d'abord au même travail : mais le jeune homme obtint qu'on lui apprît à lire et à écrire. Il se retira depuis dans un petit bourg près de Ségovie, ou il fit dans l'église de ce lieu, la fonction de Sacristain. Il consacroit à l'étude le temps qui lui restoit : il se rendit capable d'aller ensuite étudier la philosophie dans l'université d'Alcala. De là il vint étudier à Paris. Il retourna ensuite en Espagne, et entra dans l'Ordre de St. Dominique. Il professa avec beaucoup d'éclat dans l'université de Salamanque. Sa grande réputation porta l'empereur Charles-Quint à le choisir pour juger le différent d'entre le vertueux Las-Casas et le fanatique Sepulveda, et pour être son premier théologien au concile de Trente, en 1545. Ce savant religieux se fit généralement estimer dans cette auguste assemblée. Les autres théologiens aimoient à l'écouter, et les évêques lui commettoient ordinairement la discussion des points les plus difficiles. Il fut un de ceux à qui on donna le soin de rédiger ce qui avoit été décidé, et de former les décrets. Il parla souvent, même dans les sessions, et soutint que

la résidence des Evéques étoit de droit divin. Il fut chargé de représenter son général qui étoit absent, et il en tint la place dans les six premières sessions. Cette distinction étoit d'autant plus glorieuse, qu'il se trouvoit alors dans le concile plus de 50 religieux du même Ordre, évêques ou théologiens. Il s'y acquit beaucoup de réputation, et y publia ses deux livres, de la Nature et de la Grace, Paris, 1549, in-4.º, en latin, qu'il dédia aux Pères du Concile. Il refusa l'évêché de Ségovie, et se démit de l'emploi de confesseur de l'empereur Charles-Quint, qu'il n'avoit pu se dispenser d'accepter. Il mourut à Salamanque le 15 novembre 1560, à 66 ans. Ses ouvrages les plus connus, sont : I. Des Commentaires sur l'Epître aux Romains, 1550, in-fol., et sur le Maître des Sentences, in-fol. II. Des Traités, de justitia et jure, in-fol. III. De tegendis secretis, in-8.º IV. De pauperum causa. V. De cavendo Juramentorum abusu. VI. Apologia contra Ambrosium Catharinum, etc.

II. SOTO, (Fernand de) gentilhomme Portugais et général de la Floride en Amérique, fut un des plus illustres compagnons de François Pizarro, conquerant du Pérou. Il le servit beaucoup par son intelligence et par son courage, et partagea avec le vainqueur les trésors de ce pays, en 1532. Quelques années après, l'empereur Charles-Quint lui ayant donné le gouvernement de l'île de Cuba, avec la qualité de Général de la Floride, et le titre de Marquis des Terres qu'il pourroit acquerir, il partit pour l'Amérique avec une bonne dotte en 1538; mais il mourut dans ses courses le 21 mai 1542.

III. SOTO, (Pierre de) pieux et savant Dominicain de Cordoue, fut confesseur de l'empereur Charles-Quint. Il abandonna la cour de ce prince, pour aller rétablir les études dans l'université de Dillingen fondée par Othon Truckses, évêque d'Ausbourg. Il professa dans cette université jusqu'en 1553, qu'il alla en Angleterre pour rétablir la Catholicité dans les universités d'Oxford et de Cambridge. Après la mort de la reine Marie, arrivée en 1558, il retourna à Dillingen, et y demeura jusqu'en 1561. Il se rendit cette année par ordre du pape, au concile de Trente : les Pères l'écoutoient avec admiration, ainsi que Dominique Soto, et on les considéroit tous deux comme les princes des théologiens. Soto épuisé de fatigues et de travail, tomba malade et mourut le 20 avril 1563, dans le temps que le concile paroissoit en avoir plus de besoin. Trois heures avant sa mort, il dicta et signa une Lettre pour le pape où il conjuroit Sa Sainteté de consentir « qu'on décidat dans le concile l'institution et la résidence des évêques de droit divin. » Pallavicin et Bainald ont donne cette Lettre au public, sur les exemplaires qui sont au Vatican. Le même Pullavicin dit que le concile fut très-affligé de la mort de Solo, et qu'il le regretta comme une de ses grandes lumières. Voyez un Livre imprimé à Paris, sous le nom d'Avignon, en 1738, et intitulé : Apologie du Révérend Pere Pierre Soro, Dominicain, etc. contre le Père Duchesne, jésuite, qui l'avoit accusé

de favoriser les erreurs de Baius. Ses principaux ouvrages sont : I. Institutiones Christianæ. II. Methodus Confessionis. III. Doctrinæ Christianæ Compendium. IV. Tractatus de institutione Sacerdotum qui sub Episcopis animarum curam gerunt, Lyon, 1587, in-8.º

IV. SOTO, (Antonio Perez de) célèbre imprimeur Espagnel, s'établit à Paris au milieu du xviiic siècle, et y publia des éditions recherchées.

SOTWELL, (Nathanaël) jésuite, publia à Rome, en 1676, année de sa mort, une Continuation, in-fol. assez estimée, depuis 1642 jusqu'en 1675, de la Bibliothèque des Ecrivains de la Société de Jesus. Cet ouvrage, qui avoit été commencé par Ribadeneira, et continué par Philippe Alegambe, est en latin. Le P. Oudin préparoit un livre dans le même genre, qui auroit entièrement éclipsé celui-là.

SOUBEYRAN DE SCOPON, (N.) avocat à Toulouse, membre de l'académie de cette ville, mort en 1751, a publié plusieurs ouvrages de morale et de littérature: I. Réflexions sur le bon goût, le bon ton et la conversation, 1746, in-12. II. Caractère de la véritable grandeur, 1746, in-12. III. Considérations sur le génie et les mœurs de ce siècle, 1749, in-12.

I. SOUBISE, (Jean de PAR-THENAI, seigneur de) le dernier mâle de l'illustre maison de Parthenai en Poitou, se signala parmi les capitaines calvinistes du xvic siècle. La cour du duc de Ferrare, où Renée de France, fille de Louis XII, et femme de

ce duc, avoit introduit le calvinisme, fut l'écueil de sa religion. Revenu en France, il fut une des colonnes de son parti. Le prince de Condé l'ayant envoyé à Lyon, pour commander cette place, il s'y soutint avec un courage peu ordinaire. Le duc de Nemours fut obligé d'en lever le siége, et les négociations de la reine n'eurent pas un meilleur succès que les armes de ses généraux. Ces héros, si respecté chez les Calvinistes, et si redouté par les Catholiques, mourut en 1566, à 54 ans , ne laissant qu'une fille . Catherine de Parthenai.... Voyez Parthenai.

II. SOUBISE, (Charles de Rohan, princede) naquit en 1715, de la branche de Rohan-Montbazon. Devenu lieutenant-général en 1748, après avoir servi dans les campagnes de Flandre, il voulut devenir maréchal de France dans la guerre de 1757. La faveur de made de Pompadour, à laquelle il faisoit une cour assidue, kui chtint le commandement d'une division dans l'armée du maréchal d'Estrées. S'étant avancé à la tête des François, le prince de Soubise perdit le 5 novembre 1757 , la bataille de Rosbach avec des circonstances qu'on trouve dans tous les livres. Nous en avons parlé dans l'article du roi de Prusse. ( Fréderic II). On ne rougit point à la cour de calomnier les troupes pour disculper le général. Son incapacité, qui étoit égale à sa bravoure, ne l'empêcha pas d'être maréchal de France l'année suivante, et de continuer de commander. Deux succès, dont le dernier fut principalement dù au brave *Chevert* , lui valurent le bâton. Il battit un corps de troupes

commandé par le prince d'Isent-bourg le 23 juillet 1758, et eutun' autre avantage près de Lauter-bourg, le 10 octobre suivant. Il quitta le commandement l'année d'après, et fut depuis ministre d'état. Si ses amis mèmes lui refusoient les talens militaires, ses ennemis convenoient que comme citoyen et courtisan, il avoit des qualités estimables: honnête homme, affable, obligeant, inaccessible à la cupidité, et sachant agir et parler pour ses amis. Il mourut le 4 juillet 1787.

III. SOUB SE, Voy. ROHAN;

SOUCHAI , ( jean-Baptiste ) chanoine de l'église cathédrale de Rodez, conseiller du roi, lecteur et professeur d'éloquence au collége royal, vit le jour à Saint-Amand près de Vendôme. Un de ses oncles fut son premier maître. Après s'être perfectionné sous lui, il vint à Paris, et se sit rechercher par tous les savans. L'académie des Inscriptions le mit au nombre de ses membres en 1726, et le perdit le 15 août 1746, à 59 ans. L'abbé Souchai étoit un littérateur aimable, qui én acquérant des connoissances profondes, n'avoit pas négligé les connoissances agréables. Son caractère poli et obligeant lui acquit l'amitié et l'estime de ceux qui le connurent. On a de lui: Une Traduction françoise de la Pseudodoxia epidemica du savant médecin Thomas Brown, en 1738, 2 vol. in-12, sous le titre d'Essais sur les Erreurs populaires. II. Uno édition des Œuvres diverses de Pelisson, en 3 vol. in-12. III. Des Remarques sur la Traduction de Josephe par d'Andilly, qui sa

frouvent dans l'édition de Paris. 1744, 6 vol. in-12. IV. Une édition des Œuvres de Boileau, en 1740, 2 vol. in-4.º V. Une édition de l'Astrée d'Honoré d'URFE, où, sans toucher ni au fonds ni aux épisodes, on s'est contenté de corriger le langage et d'abréger les conversations, à Paris, chez Didot, 1733, en 10 vol. in-12. VI. Une édition d'Ausone, 1730, in-4.0, avec des notes . abondantes. Le commentaire est de Julien Fleury, qui p'avoit pas pu le publier de son vivant à cause des obscénités du texte. L'abbé Souchai n'en fut que l'éditeur. V. FLEURY no 1, a la fin. VII. Plusieurs Dissertations dans les Mémoires de l'académie des Belles-Lettres. Elles embellissent ce reeneil.

I. SOUCIET, (Etienne) jésuite, fils d'un avocat de Paris, naquit à Bourges le 12 octobre 1671. Après avoir professé la rhétorique et la théologie dans sa Société, il devint bibliothécaire du collège de Louis le Grand, à Paris. Il mourut le 14 janvier 1744, à 73 ans, honoré des regrets des gens de lettres, dont la plupart aimoient son caractère et estimoient son savoir. On a de lui plusieurs ouvrages. Les principaux sont : I. Observations astronomigues faites à la Chine et aux Indes, Paris, 1629 et 1732, 3 vol. in-4.º II. Recueil de Dissertations critiques sur les endroits difficiles de l'Ecriture-sainte, etc. in-4.º III. Recueil de Dissertakions contenant un Abrégé Chronologique, cinq Dissertations contre la Chronologie de Newion, etc. in-4.º Ces ouvrages ont fait honneur à son éradition et à a sagacité. On y trouve des recher-

ches curieuses et des observations sensées.

II. SOUCIET, (Etienne-Augustin) frère du précédent et jésuite comme lui, ne lui survécut que deux jours. Il mourut en 1744 au collége de Louis le Grand, où il professoit la théologie. On a de lui un Poème sur les Comètes, Caen, 1710, in-8.°; et un autre sur l'Agriculture avec des Notes, Moulins, 1712, in-8.° Ces deux ouvrages sont d'une latinité pure-

SOUFFLOT , (Jacques-Germain) architecte, naquit en 1713. à Iranci près d'Auxerre, du lieutenant-général de cette petite ville. Son goût pour les arts et sur-tout pour l'architecture, se manifesta de bonne heure. Dès sa plus tendre jeunesse, il suivoit avec plaisir les anciens ouvriers de bâtimens. regardoit avec attention travailler les maçons et les charpentiers . s'entretenoit souvent avec les architectes et les appareilleurs, les questionnoit, et leur empruntoit des dessins qu'il copioit. Bientot son goût pour cet art devint une passion si forfe, que contrarié par son père qui eût mieux aimé lui voir prendre le parti du commerce, il se décida à quitter la maison paternelle d'où il emporta un sac de 1000 livres. Il dirigez dès-lors ses pas vers l'Italie. Sentant bien que sa modique somme ne suffiroit pas pour faire ce voyage, il s'arreta à Lyon. Son intention étoit d'y passer quelque temps, et d'y travailler avec les architectes de cette ville, pour augmenter à-la-fois ses connoissances et ses fonds. Après avoir ajouté aux unes et aux autres, il partit pour Rome, et y fréquenta tous les grands artistes, coux sur-tout que le roi de France

y envoie annuellement dans l'académie qu'il y a établie. Il parcourut ensuite toute l'Italie, s'arrêta dans tous les endroits où se trouvent des monumens intéressans. qu'il leva et dessina scrupuleusement. Muni de ces modèles, il repassa en France, et s'établit à Lyon, où il s'étoit fait aimer pendant son premier séjour. A peine y fut-il arrivé, qu'il fut successivement chargé, par les magistrats de cette ville, de la construction de la Bourse et de l'Hôpital : ce fut ce dernier bàtiment qui commença la grande réputation dont il a joui depuis. Son nom étoit parvenu à la marquise de Pompadour. Quand cette dame eut obtenu du roi, pour le marquis de Marigny son frère, l'adjonction à la place de directeur et ordonnateur général des bàtimens, jardins, arts et manufactures royales, elle engagea Soufflot et Cochin à le suivre en Italie. Au retour de ce voyage, le célèbre architecte quitta Lyon et s'établit à Paris, où il devint successivement contrôleur des bâtimens de Marly, des Tuileries membre des académies d'architecture et de peinture, chevalier de l'Ordre de Saint-Michel , enfin intendant des bâtimens du roi. En 1757, Louis XV le choisit pour le plan et l'exécution de l'église de Sainte-Geneviève de Paris, dont il n'a pu perfectionner que le portail, ainsi que la nef, les bas-côtés et les tours. Le reste n'a été élevé sous sa conduite que jusqu'au niveau de la naissance des voûtes, et de l'ordre qui doit porter le dôme. Il éprouva, relativement à ce dòme, des contradictions et des critiques amères, dictées par l'envie. Quoique la possibilité de son

exécution fût prouvée et démontrée par les calculs les plus scrupuleux, il fut sensible à l'excès aux déclamations de ses ennemis. parmi lesquels il s'en trouvoit un qui lui devoit de la reconnoissance. C'est à ces espèces de contradictions et de tracasseries, qu'on doit attribuer le dépérissement de sa santé. Souffot mourut, après deux ans de langueur, le 29 août 1780, à 67 ans. Il emporta les regrets de ses parens et de ses amis, qui lui pardonnoient un caractère vif et brusque, en faveur de son excellent cœur, et qui l'appeloient le Bourru bienfaisant. Outre la Bourse de Lyon, l'Hôpital de la même ville, et le superbe édifice de Sainte-Geneviève . . il a élèvé d'autres monumens publics, entre autres la belle Salle des spectacles de Lyon. Il a été enterré dans le chœur de l'église de Sainte-Geneviève. On lui a consacré ces vers :

Pour maître dans sen art il n'eut que la nature;

Il aima qu'aun talens on joigelt la droiture:

Plus d'un rival jaloun, qui fut son ennemi,

S'il eut connu son saur, eut été son ami.

SOULAS, Voyez ALLAINVAL.

SOUI - GIN - CHI, souverain de la Chine, avant Fo-hi, inventa les cordelettes, dont les nœuds différens et à inégales distances, servoient à conserver le souvenir des événemens. Aux cordelettes succédèrent les koua. premiers caractères chinois, dont l'invention est attribuée à Fo-hi, et qu'il employa dans la composition de l'Y-king.

SOULIER,

SOULIER, (Pierre) prêtre du diocèse de Viviers, et curé dans le diocèse de Sarlat, au siècle dernier, donna au public : I. L'Abrégé des Edits de Louis XIV, contre ceux de la Religion Prétendue-Réformée, in-12, en 1681. II. L'Histoire des Edits de Pacification, et des moyens que les Prétendus Réformés ont employés pour les obtenir, m-8.°, 1682. III. L'Histoire du Calvinisme, in-4.°, 1686, appuyée de bonnes preuves et de quantité d'actes utiles, mais platement et durement écrite. Nous ignorons le temps de sa mort.

SOUMILLE, (N....) prébendé du chapitre de Villeneuvelès-Avignon, étoit correspondant des académies des Sciences de Paris , de Toulouse et de Montpellier, et associé des sociétés d'agriculture de Limoges et de Tours. Il méritoit de l'être : c'étoit un excellent calculateur. Il rendit des services, non-seulement à la province de Languedoc, mais à Avignon qui le regardoit comme un de ses citoyens. Il s'étoit établi dans cette ville, deux loteries à des, dans l'une desquelles les lots consistoient en livres, et dans l'autre en pièces de merceries, estimées au gré de celui qui donnoit à jouer. C'étoit un jeu ruineux qui attiroit beaucoup de dupes autour des tréteaux de la friponnerie. Les magistrats d'Avignon chargèrent l'abbé Soumille d'en montrer le danger. C'est à cette oceasion qu'il publia une brochure intéressante, sous ce titre : la Loterie insidieuse, ou Tableau général de tous les points, tant à perte qu'à profit, qu'on peut faire avec sept dés, Avignon, Tome XI.

1773. in-12. Ce livre renferme des tables aussi justes que commodes pour ceux qui sont livrés à la folie des jeux de hasard. Mais l'ouvrage de l'abbé Soumille qui a été le plus lu et le plus consulté, est le Grand Tric-trac. ou Méthode facile pour apprendre, sans maître, la marche. les termes et une grande partie des finesses de ce jeu, Avignon, 1756, in-12, avec 287 figures. C'est le meilleur traité qu'on ait sur ce jeu agréable. On a encore de lui, Description du Semoir à bras de Lunguedoc, 1763, in-16. L'auteur mourut en 178.. Il avoit dans les manières la simplicité et la bonhommie qui étoient dans son caractère. Ami de la retraite et de l'étude, il partagea son temps entre ses devoirs et les sciences exactes.

SOURDIS, Voyez Escou-

SOUSI, Voy. II. PELLETIER.

SOUTH, (Robert) théologien Anglois, prébendaire de Westminster, et chanoine de l'église de Christ à Oxford, naquit à Londres en 1631 et mourut en 1716. C'étoit un homme aussi recommandable par ses comnoissances que par sa probité : il refusa les évêchés dont on dépouilloit ceux qui ne vouloient pas prêter serment au roi Guillaume. On a de lui 6 vol. de Sermons en anglois, qui ont eu assez de cours dans son pays; des Harangues latines, et des Poésies.

SOUTHERN, (Thamar) Irlandois, né en 1669, mort en 1746, fit ses études à Dublin, ensuite à Oxford, et donna au théâtre anglois plusieurs pièces qui eurent du succès. Los plus Bb

remarquables sont : le Jatal Mariage, le Prince de Perse, Oroonoko. Cette dernière tragédie a pour sujet un fait véritable, raconté dans une des Nouvelles de M. Behn.

SOUVAROW, (Alexandre) feld-maréchal Russe, naquit en 1730 , d'une famille ancienne ; son père avoit été général et étoit devenu sénateur. Il destina Son fils à la magistrature ; mais celui-ci ne respirant que pour les armes, entra au service en 1742, comme simple soldat, et s'éleva de grade en grade jusqu'à celui de colonel qu'il obtint en 1762, après s'ètre distingué dans la guerre de sept ans contre les Prussiens. Il ne combattit pas avec moins de courage les confédérés de Pologne et le rebelle Pugatschew. Le général Romanzuff attiroit alors les regards de l'Europe par ses victoires et ses talents militaires: Souvarow voulnt apprendre l'art de la guerre de ce maitre habile : il se rendit à l'armée que ce dernier commandoit contre les Turcs, et dans une action il s'é'ança dans les rangs ennemis, immola plusieurs janissaires, remplit un sac de leurs tôtes, et vint le vider aux pieds de son général. Bientôt, passe le Danube à la tête d'un corps d'armée, malgré les efforts des Ottomans, et vient camper sons les murs de Silistrie. Quelques jours après, réuni à Kameaskoi ils battirent ensemble le Iwis - Essendi qui commandoit 40 mille hommes, et lui enlevèrent toute son artillerie. En 1783, Souvarow soumit les Tartares du Kuban et du Paulziack, et leur fit préter serment de fidélité à l'Impératrice.

Celle-ci lui envoya alors son portrait. la croix de Volodimer et le nomma général en chef. En 1787 . il défendit avec succès Kinburn contre la flotte ottomane. Le pacha d'Oczakoff avoit débarque six mille hommes pour surprendre cette place: Souvarow les laissa descendre sur le rivage et n'envoya contre eux que quelques tirailleurs, qui feignirent d'être épouvantés et de se retirer en désordre. Les Turcs s'avancèrent; et tandis que leur chaloupes alloient chercher de nouveaux renforts, tous ceux qui restèrent sur la plage périrent sous les coups des bataillon nombreux qui les enveloppèrent aussitôt. Souvarow, blessé an cou dans cette action, en fut dédommagé par un superbe panache de diamans , qui lui fut donné par Catherine. Le 21 juillet 1789, après avoir défait l'ennemi à Focksan, il apprit que le prince de Saxe-Coloury, général de l'armée autrichienne, étoit entouré par celle du Grand-Visir: Souvarow se mettant aussitôt à la tête de dix mille Russes, tombe à l'improviste sur celle-ci, forte de cent mille hommes, et reste maître du champ de bataille. \* Amis, crioit-il aux soldats, ne regardez pas les yeux de l'ennemi; fixez sa poitrine, c'est là qu'il faut frapper. » Cette victoire. remportée près de la rivière de Rimnisk , valut à Souvaron le surnom de Rimniski et le titre de comte de l'Empire Romain La ville d'Ismailow résistoit depuis 7 mois , et avoit obligé le général Sudowitsch de se retirer: Potemkin, général en chef, advesse aussitôt l'ordre à Souvaron de la prendre en trois jours. Celui-cimarche avec la plus grande célérité, malgré la rigueur de la saison. Le troisième jour, il assemble ses soldats, et leur dit: « Soldats, point de quartier, les provisions sont chères. » L'assaut se donne, les Russes sont repoussés deux fois; ils escaladent enfin les remparts, pénètrent dans la ville, dans les maisons, dans les mosquées, et passent tout au fil de l'épée. 40 mille Turcs périrent en ce jour funeste, qui fit donner au général Russe le nom de Muley-Ismaël, l'homme le plus sanguinaire qui ait donné des lois à Maroc. En 1792, he pouvant plus combattre dans les champs ottomans où le traité d'Yassy avoit porté la paix, Souvarow se rendit en Pologne pour y arrêter les progrès de Kotciusko, dont les efforts tendoient à l'affranchissement de cette contrée, et à la faire sortir de la dépendance où la Russie la retenoit depuis long-temps. Le 4 octobre, il mit le siège devant Prague, faubourg considérable et fortifié de Varsovie; et après un assaut furieux, il s'en rendit maître et.fit égorger tout ce qui s'y trouva; 20 mille Polonois succombèrent dans cette action. sous les coups des Russes, dont le général recut en récompense le titre de feld-maréchal. « Vous savez lui écrivit l'Impératrice. que je n'avance jamais personne avant son tour. Je suis incapable de faire tort à un plus ancien; mais e'est vous qui venez de vous faire feld-maréchal, par la conquête de la Pologne. » En effet, cette victoire décida du sort de ce royaume, qui fut aussitot partagé entre la Russie, l'Autriche et la Prusse. En 1799 Paul I.er donna à Souvaron le commandement des troupes qu'il sit marcher en Italie contre les

François: mais c'est là que sa gloire palit devant le génie de Moreau. Celui-ci, avec des forces inférieures, l'arrêta dans sa course. le battit au passage de l'Adda, et le chassa successivement d'Alexandrie et de Turin. Sa retraite prouva cependant les plus grands talens. Il se porta sur la Suisse Italienne, vainquit les obstacles que lui opposoient les François et pénétra, à travers les neiges et les glaces, en Allemagne. Les troupes Russes ayant été rappelées par leur Souverain, Souvarow arriva à Pétersbourg, et y mourut en 1800. Ce général, né avec beaucoup d'esprit et une grande originalité dans les idées, étoit aussi bizarre qu'intrépide. Il pensoit que le devoir d'un général étoit d'être toujours en avant de son armée, et disoit : « Il faut que la tête n'attende jamais la queue.» Pour se faire aimer de soldats, il affectoit autant de simplicité que de rudesse dans ses mœurs. On le voyoit souvent changer de chemise milieu du camp, et ne se couvrir pour tout vêtement que d'une simple peau de mouton. Catherine II, dans son voyage en Crimée, se plut à accorder toutes les graces que ses généraux lui demandèrent. Elle s'adressa Souvaron, pour savoir ce qu'ella pourroit faire pour lui. Celui-c**i** lui répondit : Payer mon logement. Le prix de ce logement niétoit que de trois roubles. Il se piquoit de laconisme. Dans ses premières guerres, après avoir pris la ville de Toutoukai en Bulgarie. il écrivit à sa Souveraine : «Gloire à Dieu! louanges à Catherine! la ville est prise, et j'y suis. 🐷 Il lui rendit compte de meme de la prise d'Ismaïlow, par ces Bb 2

seuls mots: « Madame, l'orgueilleuse Ismaïl est à vos pieds.» Il se plaisoit à mettre ses ordres en vers, et d'écrire souvent ainsi ses rapports à l'Impératrice. Sa manière de vivre, extrêmement frugale, ne le distinguoit pas du simple soldat, et il soutint comme lui toutes les fatigues de la guerre. Petit, maigre, courbé, ayant des yeux pleins de feu, sachant le russe, l'allemand, le françois, le turc et le tartare, il parloit peu et presque toujours en apophthegmes. Les officiers rieurs devinrent ses ennemis secrets, parce qu'il proscrivoit le luxe de ses camps, et qu'il étoit pointilleux dans le service; mais les soldats l'adoroient. Ce guerrier affectoit une grande dévotion; il obligeoit tous les officiers de réciter, le soir après la retraite, une prière devant le soldat : il ne donna jamais l'ordre de com-. battre, sans faire le signe de la croix, et baiser une petite image de S. Nicolas, qu'il portoit toujours sur lui. Il se refusa à tous les travaux diplomatiques et politiques, en disant : Une plume sied mal dans la main d'un soldat. Fougueux dans son génie comme dans son courage, on ne lui refusa ni l'audace d'un conquérant, ni la rapidité de ses entreprises, ni l'art d'attacher les soldats à sa destinée; mais on lui a reproché des combinaisons peu profondes, des manœuvres plus rapi les que sages, et d'avoir usé de la victoire avec trop peu d'humanité.

SOUVERAIN, (N...) écrivain François, étoit du Bas-Languedoc. Il fut ministre d'une église calviniste du Poitou. Déposé du ministère, il se réfugia en Hollande, d'où il fut encore chassé

pour avoir refusé de souscrire au synode de Dordrecht. Il se retira en Angleterre, où il fut regardé comme Socinien, et y mourut vers la fin du dernier siècle. On a de lui un ouvrage recherché par les incrédules. Il est intitulé. le Platonisme dévoilé, ou Essai sur le Verbe Platonicien . Cologne, 1700, in-8.º Le Père Baltus a réfuté ce livre dans sa Défense des Saints Pères accusés de Platonisme, Paris, 1711, in-4.º Les nouveaux philosophes, sans avoir égard à la réfutation, ont renouvelé l'accusation formée contre les Saints Pères, d'avoir pris le dogme de la Trinité dans Platon. Mais répéter une accusation n'est pas la démontrer.

I. SOUVRÉ, (Gilles de) marquis de Courtenvaux, d'une majson originaire du Perche, qui remontoit au xIve siècle, suivit en Pologne, en 1573, le duc d'Anjou, depuis roi de France sous le nom de Henri III. Ce monarque, revenu en France, le sit grand-maître de sa garde-robe, et capitaine du château de Vincennes. Il fut son favori, dit l'abbé le Gendre, sans être de ses mignons. Le marquis de Souvré se signala à la bataille de Coutras en 1587, et conserva la ville de Tours sous l'obéissance du roi, pendant les troubles funestes de la Ligue. Fidelle à Henri III, il ne le fut pas moins à Henri IV, qui le choisit pour être gouverneur de Louis XIII. Il occupa auprès de ce prince la place de premier gentilhomme ordinaire de la chambre, obtint le collier des ordres du roi, et le bâton de maréchal de France en 1615. Il mourut en 1626, à 84 ans, regardé comme un courtisan agréable, plutôt que comme un capitaine habile. Anne de Souvré, épouse du marquis de Louvois, morte en 1715, a été le dernier rejeton de la famille de ce maréchal.

II. SOUVRÉ, (Jacques de) fils du précédent, fut chevalier de Malthe dès l'àge de 5 ans. Après s'être distingué au siège de Casal, il commanda les galères de France pour le siège de Porto - Longone, où il acquit beaucoup de gloire. Chargé, par son Ordre, d'ambassades ordinaires et extraordinaires auprès de Louis XIV, il s'en acquitta avec succès. Il parvint enfin au grand-prieuré de France, l'an 1667, et après avoir soutenu ce caractère avec beaucoup d'éclat, il mourut le 22 mai 1670, dans sa 70° année. C'est lui qui a fait bâtir le superbe hôtel du Temple, pour être la demeure ordinaire des grands-prieurs de France. Il fit commencer ce bel édifice des le vivant de son prédécesseur . le grand - prieur de Boissy.

SOUZA, (Louis de ) Dominicain en 1614, mort en 1633, est un des meilleurs écrivains Portugais. Ses ouvrages sont : I. La Vie de Dom Barthelemi des Martyrs, Paris, 1760, 2 vol. in-8.º C'est la même qui fut traduite en françois par MM. de Port-Royal, en 1674, in-8.º ou in-4.º II. Histoire de S. Dominique, 3 vol. in-fol. Louis de Souza a écrit d'un style animé, mais quelquefois trop métaphorique. Le discernement des faits et la critique ne sont pas son principal mérite.

SOZIGÈNE, Voyez Sosigenes.

SOZOMENE (Hermias) surnommé le Scholastique, étoit originaire de Palestine. Il avoit embrassé le Christianisme, touché par les miracles de S. Hilarion. Il passa de l'alestine à Constantinople , où il cultiva les belleslettres, et sit les fonctions d'avocat. Il avoit du goût pour l'histoire ecclésiastique, et son premier coup d'essai fut un Abrègé de ce qui s'étoit passé depuis l'Ascension du Sauveur, jusqu'à la défaite de Licinius. Cet Abrégé est perdu. Il commença une Histoire plus considérable, vers l'an 443. Elle est divisée en neuf livres, et renferme les événemens arrivés depuis l'an 324 jusqu'à l'an 439. Il déclare, au commencement du premier livre, « qu'il écrit ce qui s'est passé de son temps, sur ce qu'il a vu lui-même, on sur ce qu'il a appris des personnes les mieux instruites et qui avoient été témoins oculaires. » L'Histoire de Sozomène contient des choses très - remarquables, dont la plupart se trouvent aussi dans Socrate, qu'il semble n'avoir que copié. Elle est néanmoins plus étendue et mieux écrite, quoiqu'elle ne soit pas sans défaut, même pour le style; mais il est fort au-dessus de Socrate pour le jugement. On croit qu'il mourut vers 450. La plus belle édition de l'*Histoire* de Sozomène, est celle qu'on voit dans le recueil des Historiens Latins . donné par Robert Etienne en 1544. On la trouve aussi dans le recueil de Valois. Le président Cousin l'a traduite en françois.

SOZZI, (.Louis-François de) né à Paris le 4 octobre 1706, d'une famille noble et originaire de Pistois en Italie, suivit des Bb 3 l'âge de neuf ans son père en Espagne. A son retour, il devint l'élève et bientôt l'ami du célèbre avocat Le Normant, appelé justement l'*Aigle du Barreau*. Nommé bailli-général du Temple, il publia plusieurs Mémoires précieux par les recherches qu'ils renfer-Celui sur les testamens olographes fit une telle sensation. qu'on fut obligé de le réimprimer trois ans après le jugement pour lequel il avoit été fait, afin de satisfaire l'empressement des jurisconsultes qui en demandoient des copies. Celui sur la mouvance des pairies de France, fut de même recueilli avec avidité. Sozzi vint s'établir à Lyon en 1756. et v fut membre de l'académie de cette ville : celles de Berlin et de Nanci l'adoptèrent pour associé. Il est mort le 12 mars 1784. Ses ouvrages littéraires sont : I. Lettre sur l'Urne antique de plomb, trouvée à Lyon. II. Avertissement sur l'Hyène qui a paru dans le Lyonnois en 1756, in-12. III. Discours de réception à l'académie de Nanci, 1762, in 12. IV. Olympiques de Pindare, traduites du grec em françois, 11754, in-12. Cette traduction du poete grec le plus dissicile à entendre, est accompagnée de remarques-historiques, et d'un discours sur Pindare et l'histoire des jeux Olympiques.

SPACHIUS, Voy. Moschion. SPAGNOLETTO, (Joseph Ribera) Voy. Espagnolet.

SPAGNOLI, (Baptiste) religieax Carme, dit le Mantouan, parce qu'il étoit de Mantoue, né l'an 1444, étoit bàtard de la famille de Spagnoli. Les Spagnoli le reconnurent volontiers pour leur frère. Il leur fit honneur par ses talens, et sa plume fut toujours prête à célébrer la gloire de leur maison. Ayant pris l'habit de Carme, il se distingua tellement dans son Ordre, qu'il parvint au généralat en 1513. Quoiqu'il paroisse dans ses Poésies avoir eu une morale assez relàchée, il voulut réformer ses confrères. Mais ses tentatives ayant été inutiles, il se démit de sa dignité en 1515, pour cultiver plus librement les belles-lettres. Îl mourut l'année d'après, le 20 mars 1516, à 72 ans. Cet auteur est principalement connu par ses Poésies. Son esprit étoit si fécond, qu'il enfanta plus de 59000 vers, dont la plupart sont semés de pointes, et n'offrent qu'une facilité molle et languissante. Parmi Poésies on distingue ses Eglogues, dans lesquelles il est tour-a-tour Epicurien et dévot. Il détruit dans l'une, la croyance d'une autre vie; et dans l'autre, la Vierge apparoît à un berger, et lui promet que « quand il aura passé sa vie sur le Carmel, elle l'enlèvera dans des lieux plus agréables, et l'y fera a jamais habiter les Cieux avec les Dryades et les Hamadryades : » nouvelles Saintes, que nous ne connoissions pas encore dans le Paradis. Ses bergers sont d'une grossièreté dégoûtante. Il s'emporte jusqu'à la fureur contre les femmes et contre les ecclésiastiques : contre les femmes, parce qu'apparemment le versificateur Mantouan n'avoit pas pu leur plaire; et contre les ecclésiastiques, parce que les charges de son Ordre n'avoient pas pu satisfaire son ambition. C'est sur-tout dans son poëme de la Calamité des Temps, qu'il s'acharne contre ces

derniers avec un emportement oigne de l'Arctin. Ses autres Poésies ont pour objet des sujets de morale, ou les éloges des Saints. Elles se trouvent dans le Recueil de ses ouvrages, publié à Venise, 1499, in-4.°; à Paris, 1502, in-fol., 1513, 3 vol. in-fol.; et Anvers, 1576, en 4 vol. in-8.º Ce recueil renferme : I. Commentaire sur les Pseaumes. II. La Vie de S. Basile. III. Un poëme sur S. Nicolas de Tolentin, en 3 livres, Milan, 1509, in-4.º Il parle à la fin du 1er livre du fameux Merlin, et quoiqu'il le fasse fils du Diable, selon un préjugé populaire de son temps. il le reconnoît pour un vrai prophète, et le met même au nombre des Saints. Spagnoli se montre. dans plusieurs autres endroits de ses productions, aussi crédule que peu judicieux. IV. Il est encore auteur de quelques ouvrages en prose.

SPALLANZANI, (Lazare) né en 1729 à Scandiano en Italie, près de Reggio, étudia à Bologne sous le célèbre Laure Bassi, se retira ensuite dans la retraite pour rendre ses connoissances plus profondes, et sut pendant quelque temps se priver de la gloire pour mieux la mériter. Il débuta dans le monde littéraire par un opuscule où il a pour but de rectifier les erreurs échappées à Salvini, dans sa traduction des Œuvres d'Homère, poëte qu'il avoit étudié dans sa langue naturelle, avec autant de discernement que de goût. Il adressa ses observations au comte Algarotti, l'ami de Voltaire, dont le savoir étoit aussi étendu que la renommée. Nommé professeur à Pavie, Spallanzani abandonna la litté-

rature pour l'étude de la physique ; et c'est là , qu'armé du flambeau de l'expérience, il découvrit des propriétés nouvelles, et divers phénomènes qui attirèrent à ses lecons un nombre considérable de disciples et d'admirateurs, La physique animale obtint surtout sa prédilection, et ses observations y furent aussi neuves qu'intéressantes. Ses travaux microscopiques, ceux sur la circulation du sang, la digestion, la génération, la respiration, lui ont acquis des droits immortels à la reconnoissance des physiologistes et de tous les savans. En 1779, Spallanzani se mit à voyager, et parcourut les cantons de la Suisse. En 1785, il partit pour Constantinople, où il accompagna le chevalier de Zulian son ami et visita les îles de Corfou et de Cythère; il en décrivit la géologie, les volcans éteints, les coquillages, et une montagne immense presque entièrement formée d'ossemens humains pétrifiés. Après avoir parcouru les ruines de Troye, et plusieurs contrées d'Allemagne, il se rendit à Vienne où il fut accueilli par l'empereur Joseph II, il revint à Pavie, et entra au bruit des acclamations d'une foule d'élèves qui étoient allés à sa rencontre, et qui le conduisirent en triomphe dans sa demeure. Le Muséum de Pavie étoit dépourvu d'objets relatifs à la minéralogie des volcans. Pour lui en procurer , Spallanzani f.t en 1788 un voyage à Naples, dans les deux Siciles, et dans plusieurs parties des Apennins. Il rédigea les observations recueillies dans ce voyage, et en fit l'un de ses, principaux titres à la gloire. Tourmenté depuis long-temps d'une ischurie yési-Bb 4

cale, il fut frappé de diverses attaques d'apoplexie, et succomba à la dernière, survenue le 12 février 1799. Après avoir rempli tous ses devoirs de religion, il s'endormit dans son sein, plein de confiance dans les espérances qu'elle donne. Les écrits de Spallanzani sont : I. Lettres sur l'origine des Fontaines. Elles sont au nombre de deux, et adressées au fils du savant Vallisnieri. Descartes avoit prétendu que les eaux de la mer, filtrant par d'innombrab'es canaux dans le flanc des montagnes, y subissoient une sorte de distillation par l'action d'un seu souterrain, se purgeoient de leur amertume, et formoient ensuite les sources d'eau donce. Svallanzani démontra que celles ci devoient leur origine aux pluies. aux rosées, aux brouil.ards qui tombent sur les monts, s'insinuent dans leur intérieur, et suivent la direction de leurs excavations particulières. II. Dissertation dédiée à Laure Bassi, sur les Ricochets. Le professeur de Pacherche à y expliquer la cause de ces bonds successifs que subit une pierre lorsqu'on la lance obliquement sur la surface de l'eau. Il ne les attribue ni à la réaction, ni à l'électricité du Auide frappé, mais au changement de direction du mobile; et à cet égard, il n'a pas convaincu les physiciens. III. Expériences sur les réproductions animales, 1782. C'est un spectacle bien extraordinaire que celui d'un membre coupé à un animal à sang froid, et qui en fait un autre animal absolument conforme à celui qui a éprouvé la scission. Réaumur avoit prouvé la réproduction des jambes dans les écrevisses; Trembley, que les parties séparées du polype, devenoient autant de polypes; Bonnet, que les vers terrestres et aquatiques se reproduisoient dans leurs sections : Spullanzani confirma leurs essais. et démontra que plus l'existence de ces ètres fragiles est environnée de dangers, plus la nature s'est montrée juste à leur égard, en leur donnant le moyen de réparer les pertes qu'ils peuvent subir; aussi, les animaux doués de cette prérogative, ne reproduisent-ils exactement que les parties qu'un accident peut leur enlever. Ses expériences prouverent que ceux dont la contexture est plus molle, se reproduisent en un temps moins long; que par cette raison, il ne faut que peu d'heures pour opérer la régénération des polypes divisés. et quelques jours pour celle des vers, tandis qu'il faut des mois aux limaçons, et des années aux salamandres aquatiques et aux écrevisses pour se reproduire; que le printemps est la saison la plus favorable pour cette réorganisation animale, et que pour l'obtenir, il faut au moins une température de treize degrés au thermomètre de Réaumur; enfin. que les limaçons, les lombrics et les tétards pouvoient représenter plusieurs fois les mêmes organes. IV. Essai sur les Aninialcules. infusoires. Cette multitude d'êtres répandue dans les liquides, est un monde mystérieux où Spalbanzani aborda, et qu'il décrivit avec plus de soin que tout autre. Après avoir établi contre Buffon ot Needham, que leurs habitans sont des animaux complets et non de simples molécules organiques, privées de vie, quoique donées de monvement et propres à constituer des corps, il prouve, à l'aide d'excellens microscopes. que les animalcules infusoires ont tous les rapports des autres êtres vivans et connus; que si on ne déconvre en eux ni l'organe du cœur, ni les vaisseaux rouges, une multitude de vésicules rondes leur en tient lieu; qu'on apperçoit l'organe de leur respiration; que leurs mouvemens sont réguliers et ont des motifs, qu'ils les changent à leur gré ; qu'ils savent se détourner des obstacles qui les arrêtent, s'atteindre et souvent se combattre; que certaines races sont ovipares, d'autres vivipares; qu'on les surprend dans leur ponte et lour accouchement; que plusieurs savent se reproduire à la manière des polypes, par des divisions transversales; que les uns cèdent, tandis que d'antres résistent à l'action de l'eau bouillante; que leurs œufs peuvent supporter une chaleur beaucoup plus viwe, ou un froid plus rigoureux qu'eux - mêmes, ainsi que les graines des plantes sont plus inattaquables que la plante même, par une prévoyance de la nature, plus attentive à la conservation des espèces qu'à celle des individus; que les émanations. sulfureuses les font périr, ainsi que leur immersion dans des liqueurs huileuses, salées ou acides. V. Expériences microscopigues. Elles ont pour objet l'histoire du Rotifère, animalcule concentré dans le sable, qui s'y dessèche, audit un peu d'hu-midité rend la , et qui a le privilége de ressusciter plusieurs fois; celle de l'Anguille du blé rachitique ; du Tardigrade , autre animalcule observé pour la première fois par Spallanzani. « Jo su. en peine, lui ecrivoit Voltaire, de toute ame et de la

mienne: mais il v a long-temps que je suis persuadé de la puissance immense et inconnue de l'Auteur de la Nature. J'ai toujours cru qu'il pouvoit donner la faculté d'avoir du sentiment. des idées; de la mémoire, à tel être qu'il daignera choisir; qu'il peut ôter ces facultés et les faire renaître, et que nous avons pris souvent pour une substance, ce qui est un effet, une faculté de cette substance. L'attraction, la gravitation, est une qualité, une faculté. Il y a dans le genre animal et dans le végétal, mille ressorts pareils dont l'énergie est sensible, et dont la cause sera ignorée à jamais. Si les Rotifères les Tardigrades morts et pourris, reviennent en vie, reprennent leur mouvement, leurs sensations, engendrent, mangent et digèrent, on ne saura pas plus comment la nature leur a rendu tout cela, qu'on ne saura comment la nature le leur avoit donné; et l'un n'est pas plus incompréhensible que l'autre. J'avoue que je serois curieux de savoir pourquoi le grand Etre. l'Auteur du tout, qui nous fait vivre et mourir, n'accorde la faculté de ressusciter qu'aux Rotiferes et aux Tardigrades; les baleines doivent être bien jalouses de ces petits poissons d'eau douce. Si quelqu'un a droit, Monsieur. d'expliquer ce mystère, c'est vous. Il est bon aussi de savoir si ces petits animaux, qui ressuscitent plusieurs fois, ne meurent pas enfin tout de bon, et sur combien de résurrections ils penvent compter. C'est apparemment d'eux que les Grecs apprirent autrefois la résurrection d'Athalitle, de Pelops, d'Hippolyto, d'Alceste, de Piritheus; c'est dom-

mage que le secret en soit perdu. » VI. Mémoire sur les Moisissures. Les moisissures, symptômes ordinaires de la corruption de nos fruits ou de la décomposition de diverses substances mouillées, ont été reconnues pour des plantes. Micheli avoit regardé comme fécondante la petite poussière noire qu'elles fournissent à leur sommité lorsqu'elles sont mûres; Spal-Lanzani a confirmé ce sentiment par plusieurs expériences. Dans l'une d'elles, il prit deux morceaux de pain mouilles, du même poids, de la même épaisseur; l'un fut constamment semé avec de la poussière des moisissures ; l'autre ne fut point seme. La poussière fit constainment naître non seulement avec plus de célérité les moisissures, mais les rendit plus toussues. La force germinatrice de ces petites semences résiste à l'action de l'eau bouillante . à celle même du feu. VII. Mémoire sur la circulation du sang. Ce travail important occupa plusieurs années de la vie de l'auteur. Il y persectionna les recherches de Malvighi et de Haller, et rassembla un grand nombre de faits sur le mouvement du sang dans ses rapports avec le calibre , les angles et les sinuosités des vaisseaux ; sur les fonctions du cœur, qu'il prouve se raccourcir dans la systole et s'alonger dans la diastole; sur les organes vasculaires l'abouchement des artères avec les veines. la gravité du fluide sanguin , la figure et la couleur de ses globules, leur élasticité; sur le gaz rensermé dans les veines et les artères, dont Michel Roza et le célèbre Moscati ont dernièrement déterminé les propriétés; sur les vicissitudes enfin de la circulation, suivant que la vitalité des

organes diminue et tend à s'anéautir. Haller regardoit ce travail comme tellement utile aux progrès de la physiologie, qu'il voua a son auteur la plus grande estime, et lui dédia le quatrieme volume de son immortel ouvrage sur le même objet. VIII. La digestion et la manière dont elle s'opère, devint l'objet de plusieurs Ecrits de Spallanzani. Jusqu'à lui elle avoit été diversement expliquée: les uns l'attribuoient à la putréfaction; d'autres, avec plus de fondement, à la pression successive et énergique des muscles de l'estomac qui trituroient les alimens. Le professeur de Pavie unit à leur action celle du sue gastrique répandu dans ce viscère. qui dissout les corps les plus compacts et les plus durs. Ses expériences sur les oies, les poules d'Inde, les corneilles, les hérons. les grenouilles, les serpens, les poissons, les chouettes, les chiens et les chats , confirment son opinion. Après avoir extrait du suo gastrique de leur estomac, il parvint à opérer des digestions artificielles en s'aidant de la chaleur solaire. « Jusqu'alors, a-t-on dit, il n'avoit été que le confident de la nature, il en devint le rival... Il tourmenta lui-même ses propres organes, et se dévoua courageusement à une multitude d'essais qui auroient pu porter des atteintes irrémédiables à sa santé. It osa introduire dans son estomac divers alimens de eloppés dans des sacs de toile davala de petits tubes de bois remplis de subsqui furent entièrement tances digérées sans le secours d'aucune trituration. » IX. Les travaux de Spallanzani sur la génération ne furent pas moins étonnans. Il surprit le phénomène le plus mystorieux de la nature. Après avoir XII. Examen chimique des exprésenté l'histoire de la propagation des crapauds et des salamandres, de leurs amours et des époques de leur union, il osa entreprendre de féconder des animaux par le moyen de l'art, et il y réussit. Il toucha avec la liqueur exprimée des vésicules séminales du male, les deux cordons sortis du corps de la grenouille, et qui étoient couverts d'œuss ou sœtus de tétards non développés, et il leur communiqua la vie. Il injecta dans l'appareil génital d'une chienne, la semence du male, et il la fit concevoir et produire. Cette expérience pourroit paroître une illusion du savoir, si elle n'avoit été répétée avec succès par d'autres physiciens, tels que Rossi de Pise, et Bufaliani de Césène. X. Dissertation sur l'influence de l'air clos et non renouvelé, sur la vie des animaux et des végétaux, sur le développement de leurs œufs et de leurs graines. XI. Voyages dans les deux Siciles et dans plusieurs parties de l'Apennin, Pavie, 1792, 6 vol. Ce savant ouvrage a été traduit par MM. Sénebier de Genève, et Toscan naturaliste de Paris. On y trouve d'importantes observations sur le Vésuve et l'Etna, la grotte du Chien, le lac d'Agnano, les grenouilles de Monte - Nuovo qui forment une espèce particulière, la situation et la structure des îles Eoliennes. dont celle d'Alieuda n'avoit pas encore été décrife. On y trouve encore une histoire complète des mœurs, de la vie et de l'instinct des hirondelles, des martinets, des petits ducs ou hiboux, des chevéches, des anguilles de la côte de Comachio, des méduses, des chiens de mer et des espadons.

périences de Goettling, sur la lumière du phosphore de Kunkel, Modene, 1796. Gostfling, savant professeur d'Iène, avoit établi une nouvelle doctrine sur cette partie : elle fut renversée par les expériences faites en France par MM. Fourcroy et Vauquelin, et en Italie par Spallanzani, XIII. Observations sur la transpiration des plantes. Il y confirma les expériences de Sénebier et d'Ingenhousz, et en accrut le nombre. XIV. La Correspondance de Spallanzani avec les hommes les plus célèbres, tels que Saussure, Sénebier, Bonnet, Gio. bert , Prilli , Lucchesini , offre une foule de recherches intéressantes sur la physiologie et l'histoire naturelle. Elles ont pour objet l'examen des ailes membraneuses des chauve-souris, auxquelles il attribue le sens du toucher le plus exquis ; la phosphorescence des plumes marines; des détails curieux sur les alcyons, les millepores et madrépores. les gorgones, les éponges de mer, les oursins, les orties, les crabes. et sur-tout sur celui appelé Bernard l'hermite, parce qu'il adopte successivement les coquilles qu'il trouve vides, pour y vivre en solitaire. Ses observations sur les torpilles, les mitiles lithophages, les animalcules des eaux salées, l'aiguillon de la raie dont les pigûres passoient à tort pour venimeuses, une fontaine d'eau douce jaillissant au - dessus de l'eau de la mer près de Spezzia, la composition et les mélanges des marbres de Carrare, la formation des orages et des brouillards dans les Apennins, sont pleines de vues neuves et de sagacité. XV. Lo dernier ouvrage anquel Spallanzani travailloit lorsque la mort le vint ravir aux sciences, avoit pour objet la respiration comparée dans les diverses classes d'animaux ; il est encore resté manuscrit. En général, le style de ce physicien célèbre est pur et élevé ; il sait embellir les sujets sérieux et rendre attachans des détails arides. Il professoit avec éloquence, et se livroit quelquefois à un abandon aimable, qui dévoiloit tontes les richesses de son imagination et de son génie. « Sa stature, dit M. Alibert, auteur d'un savant et éloquent Eloge de ce physicien, étoit haute, noble et fière, sa tête volumineuse, sa physionomie pensive; ses sourcils étoient noirs et épais, ses épaules élevées; son corps avoit de l'embonpoint; ses muscles étoient forts et prononcés : son tempérament fut mélancolique. Il ne mettoit entre ses occupations aucun intervalle de repos .... Il étoit ardent à poursuivre la vérité, patient à l'attendre. Il ne sut pas toujours se garantir des dangers de la prévention, qui, comme un nuage épais, se place souvent entre les objets et celui qui les contemple; aussi commit-il quelques errents mais, ainsi que le dit Fontenelle, il n'est pas étonnant que l'on fasse quel-. ques faux pas dans des routes inconnues et que l'on se trace soi-même. La conversation de Spallanzani n'étoit pas seulement instructive, elle étoit agréable et brillante. Sa vie étoit sobre et frugale; il se plaisoit dans la solitude, parce que c'est là seulement qu'on est en société avec soimême. Il eut une probité rare; il prit l'intérêt le plus tendre aux infortunes d'autrui, et prodigua les bienfaits sans se plaindre de l'ingratitude. » Cet Elege de Spal-

lanzani se trouve en tête du troisième volume des *Mémoires* de la Société médicale de Paris.

I. SPANHEIM, (Fréderic) né à Amberg dans le haut-Palatinat. parcourut une partie de l'Allemagne et de la France, et s'arrêta à Genève. Il y disputa, en 1626, uno chaire de philosophie, et l'emporta. Son mérite lui obtint, en 1631, une chaire de théologie que Benoit Turretin laissoit vacante. Il remplit cet emploi avec une approbation si universelle qu'il fut appelé à Leyde en 1642, pour y remplir la même place. Il y soutint et augmenta même sa réputation; mais ses grands travaux lui causèrent une maladie, qui l'enleva à la république des lettres, en mai 1649. à 49 ans. Spanheim étoit un homme laborieux, propre aux affaires, ardent, facile à s'irriter, et dont la maxime étoit, qu'il falloit se battre contre ses frères. même dans les moindres choses qui intéressoient la religion. Ses principaux ouvrages sont : I. Commentaires historiques de la vie et de la mort de Messire Christophe, Vicomte de Dhona, in.4. II. Dubia Evangelica, en 7 parties, 1700, 2 tomes in-4.º III. Exercitationes de Gratid universali, en 3 vol. in-8.3 IV. La Vie de l'Electrice Palatine, in-4.º V. Le Soldat Suédois, in-8.º VI. Le Mercure Suisse, etc. Spanheim laissa sept enfans, dont les deux aînés marchèrent sur ses traces.

II. SPANHEIM, (Fréderic) second fils du précédent, fut professeur de théologie à Leyde, où il mourut en 1701 ; à 69 ans. Ses travaux hâtèrent sa mort. Il étoit aussi laborieux que son père; mais il étoit plus tolérant;

unoique d'ailleurs zélé pour sa religion. On a de lui une Histoire Ecclésiastique, et plusieurs autres savans Ouvrages en latin, recueillis et imprimes à Leyde, 1701 et 1703, en 3 vol. in-fol. Il y règne beaucoup d'érudition, et une critique judicieuse, aux préjugés du Protestantisme près.

III. SPANHEIM, (Ezéchiel) frère aîné du précédent, né à Genève en 1629, alla à Leyde en 1642. Son esprit et son caractère lui acquirent l'amitié de Daniel Heinsius et de Claude Saumaise. dont il fut toujours très-estimé, malgré l'animosité mutuelle qui étoit entre ces deux savans. Sa réputation s'étant répandue dans les pays étrangers, Charles-Louis, électeur Palatin, l'appela à sa cour, quoiqu'il n'eût que 25 ans, pour être gouverneur du prince electoral Charles, son fils unique. Spanheim parut, dans cette place, homme de lettres et politique habile. Son maître l'envoya dans les cours des princes d'Ita-lie, à Florence, à Mantoue, à Parme, à Modène, à Rome, pour observer les intrigues des électeurs Catholiques en ces cours. Ces divers voyages furent pour lui une nouvelle source de lumières, sur-tout pour la connoissance des médailles et des monumens antiques. De retour à Heidelberg en 1665, l'électeur Palatin l'employa en diverses négociations importantes dans les cours étrangères. L'électeur de Brandebourg le demanda à l'électeur Palatin, qui voulut bien lui ceder un homme si utile. On l'envoya en France en 1680, et lorsqu'il retourna à Berlin en 1689, il y tint la place d'un des ministres d'état. Après la paix de Ryswick, en 1697, il fut renvoyé en France . où il demeura jusqu'en 1701. De là il passa en Hollande, puis en Angleterre, en qualité d'ambassadeur auprès de la reine Anne. C'est vers ce temps-là que l'électeur de Brandebourg, qui avoit pris le titre de roi de Prusse. lui donna la qualité de baron que ses services lui avoient si bien méritée. Il s'étoit acquitté de ses négociations, comme s'il ne s'étoit jamais distrait par l'étude; et il se livra aux travaux du cabinet, comme s'il n'avoit jamais été homme public. Ce savant mourut à Londres, le 25 novem bre 1710, à 81 ans. Son érudition étoit prodigieuse. Il savoit le grec, le latin, parloit plusieurs langues avec facilité, et étoit aussi propre aux affaires qu'à l'étude. Ses Ouvrages les plus connus sont : I. De præstantia et usu Numismatum antiquorum, dont la meilleure édition est d'Amsterdama 1717, en 2 vol. in-fol. : ouvrage excellent, d'une érudition rare. et qui tient lieu d'une infinité d'autres livres aussi savans, mais moins méthodiques. II. Plusieurs Lettres et Dissertations sur diverses médailles rares et curieuses. III. La Traduction de la Satire des Césars de l'empereur Julien, avec des Notes, Amsterdam, 1728, in-4.º Cette version est plus fidelle qu'élégante; mais les remarques sont très-instructives et expliquent une infinité de choses auxquelles Julien fait allusion. IV. Une Présace et des Notes savantes, dans l'édition des Œuvres du même Empereur, à Leipzig, 1696, in-fol.

SPANNOCHI, (N.....) gentilhomme de Sienne dans le dernier siècle, se distingua par le talent d'écrire en caractères trèsdéliés. On a vu de lui l'Evangile de S. Jean, qu'on dit à la fin de la Messe, écrit sans aucune abréviation sur du vélin, dans un espace de la grandeur de l'ongle du petit doigt, d'un caractère néanmoins si bien formé, qu'il égaloit celui des meilleurs Ecrivains. On ne rapporte ce fait que d'après quelques journaux, qui exagèrent yraisemblablement. Les anciens ont dit avoir vu une copie de l'Iliade d'Homère, renfermée dans une coquille de noix. Voy. FABA.

SPARRE, baron et sénateur de Suède dans le xvie siècle. mérita par ses talens d'être emplové dans les affaires du gouvernement. L'étude du droit naturel et public qu'il avoit approfondie, ne lui servit pas peu à se distinguer dans les emplois. Il avoit, à cet égard, des vues particulières qu'il consigna dans un fameux Traité in-fol., intitulé: De Lege, Rege et Grege. Ses idées déplurent au gouvernement suédois, qui fit exactement supprimer son ouvrage. Il est au nombre des livres défendus, de la première classe, dans ce royaume.

SPARTACUS, fameux gladiateur, né en Thrace, fut pendant trois ans la terreur d'une partie de l'Italie. Secondé de Chrysus et d'Enomaüs, ses compagnons d'esclavage, il força le lieu d'escrime où il étoit renfermé à Capoue, et s'étant mis à la tête d'une troupe nombreuse d'esclaves fugitifs, d'aventuriers et de brigands, l'an 72 avant J. C., il se retrancha sur le Mont-Cervisius, d'où il fit des courses dans toute la Campanie. La licence et l'espoir du butin grossissant tous les jours

son armée, les préteurs Valinius Gtaber et Publius Valerius marchèrent contre lui; mais Sparta. cus les vainquit et pilla leur camp. Cet esclave vainqueur, fut proclamé général par ses soldats: dès lors il fut escorté de licteurs, et on porta devant lui les faisceaux des preteurs, qu'on avoit trouvés dans le pillage du camp romain. Peu de temps après il dispersa l'armée de Lentulus dans l'Apennin, força le camp de Cassius près de Modène. et se proposoit de venir assiéger Rome, lorsqu'il fut mis en fuite par Licinius Crussus. Alors Spartacus cherchant à passer en Sicile, se retira dans un lieu écarté de l'Abruzze; mais Crassus, instruit de son dessein, lui coupa le chemin de la mer. Spartacus investi de tous côtés, chercha à se faire jour les armes à la main. Le combat fut long-temps indécis; mais enfin la victoire se déclara en faveur des légions romaines. Spartacus se défendit en héros, et mourut percé de coups, sur un monceau de soldats Romains immolés à sa vengeance, l'an 70 avant J. C. Avant la bataille, il avoit tué son cheval à la tête de son armée, disant que s'il étoit vainqueur, il ne mangueroit pas de chevaux ; et que s'il étoit vaincu, il n'en auroit plus besoin. On convient qu'il étoit, par ses qualités personnelles, un vrai héros, quoique la fortune n'en eût fait qu'un vil esclave. Après sa première campagne, la Campanie, la Lucanie et d'autres provinces ayant été cruellement ravagées par ses soldats, il voulut les licencier, et les renvoyer chacun dans leur patrie, en disant que c'étoit assez pour lui d'avoir rendu la liberté à tant de misérables.

Après la mort de Chrysus son compagnon, il avoit obligé trois cents prisonniers Romains à combattre comme gladiateurs, pour honorer les funérailles de son camarade d'armes. C'étoit la coutume des Romains de donner de ces cruels spectacles à la mort des hommes illustres; et ce fut sans doute, dit Crevius, pour leur apprendre que s'ils se jouoient ainsi du sang des hommes, ils pouvoient être exposés à leur tour à un semblable traitement. Voyez IV. Saurin.

SPARTIEN, (Ælius Spartianus) historien Latin, avoit composé la Vie de tous les Empereurs Romains, depuis Jules-César jusqu'à l'empereur Dioclétien exclusivement, sous lequel il vivoit; mais il ne nous en reste (dans l'Historiæ Augustæ Scriptores, Leyde, 1670 et 1671, 2 vol. in-8.0) que les Vies d'Adrien, d'Ælius-Verus César, fils adoptif d'Adrien; de Didier-Julien, de *Septime-Sévère* , de *Caracalla* et de Geta son frère: le reste a été perdu. C'est un des plus mauvais historiens.

SPÉ, (Fréderic) né d'une famille noble, à Langenfeldt, près de Kayserwerd, l'an 1595, se fit jésuite en 1615. Il enseigna la philosophie et la théologie à Cologne, se consacra ensuite aux missions, et exerça les fonctions de ce pénible ministère avec zèle. C'est particulièrement dans l'évèché de Hildesheim qu'il raffermit les Catholiques chancelans dans la foi, et qu'il ramena à l'Eglise ceux que l'hérésie en avoit séparés. Ses succès irritèrent les hérétiques, au point qu'ils attentèrent à sa vie. Il se retira ensuite à Trèves, et se dévous entièrement au service des hôpitaux et des soldats, et mourut le 7 août 1635. On a de lui, Cautio criminalis, seu de processibus contra Sagas, Rinthel, 1631, un vol. in-8.°, dont on a donne une nouvelle édition à Franckfort, en 1632, et une autre la même année à Cologne. Le Père Spé combat les préjugés de son siècle. et les fautes qui se commettoient par les juges dans les procédures contre les sorciers et les sorcières. Le savant Jésuite montre que le peuple, toujours extrême, s'imagine voir des sortiléges où souvent il n'y en a pas même l'apparence: mais il ne disconvient pas que la magie ne soit possible.

SPEED (Jean) natif de Farington, dans le comté de Chester, mort à Londres en 1629, à 77 ans, fut destiné d'abord à apprendre un métier; mais ayant trouvé un Mécène, il fit ses études. Son érudition lui procura les faveurs de Jacques I, qui répandit sur lui ses bienfaits. On a de lui le Théatre de la Grande-Bretagne, en anglois. Cet ouvrage fut traduit en latin, et imprimé à Amsterdam, in - fol., 1646. L'auteur y donne une description exacte de cette monarchie, une juste idée des mœurs de ses habitans, et un état de son gouvernement ancien et moderne. Il fait aussi l'Histoire de ses rois jusqu'à Jacques I, son protecteur. Le recueil de ses Ouvrages fut imprimé à Londres en 1723, in-fol.

SPELMAN, (Henri) chevalier Anglois, mort en 1641, à 80 ans se rendit habile dans l'Histoire d'Angleterre. Il s'attacha aussi à débrouiller le chaos des mots de la basse latinité. On a delui : I. Glosa

sarium Archæologicum, Londres, 1684 et 1687, in-fol. La dernière édition est la meilleure. Il v explique les termes barbarcs et étrangers, les vieux mots remis en usage, et les nouveaux inventés depuis la décadence de l'empire romain. II. Villare Anglicum, in-8.0 : c'est une description alphabétique des villes, bourgs, et villages d'Angleterre. III. Une Collection des Conciles d'Angleterre. David Wilkins donna en 1737 une édition de cet ouvrage, plus ample que la première, qui n'étoit qu'en 2 vol. in-fol., 1639 et 1664. Celle que nous citons, et qui est la meilleure, est en 4 vol. in-folio. IV. Reliquiæ Spelmanicæ, in fol., en anglois. C'est un recueil de Traités nécessaires pour étudier l'Histoire d'Angleterre. V. Vila Alfredi Magni, Oxonii, 1678, in -- fol. VI. Codex Legum veterumque Statutorum Anglice, que Wilkins a inséré dans ses Leges Anglo-Saxonicæ, Londres, 1721, in-fol.

SPENCE, (Joseph) maître-èsarts du collége neuf d'Oxford, se noya dans le canal d'un jardin, où il se baignoit : le 26 sont 1768. On a de lui, I. Essai sur l'Odyssée d'Homère de Pope, 2 parties in-12, qui lui méritèrent la place de professeur de poésie, en 1728, dans le collége où il étoit maître-ès-arts. H. Polymetis, on Recherches sur les beautés des poëtes latins , 3° édition, 1774, in-fol. III. Criton, ou Dialogue sur la beauté, 1752, in-8.° IV. Remarques sur Virgile, 1767, in-4.º Tous ces ouvrages respirent le goût; mais il y a quelquefois trop de subtilité, et trop d'envie de trouver admirable ce qui n'est que beau.

I. SPENCER, (Hugges) file de Hugues Spencer, comte de Winchester, devint en 1320, par le crédit de son père, le favori d'Edouard II, roi d'Angleterre. Ce jeune seigneur aussi distingué par sa naissance que par sa figure, régna souverainement sur le cœur de ce prince foible; mais, naturellement fier et hautain, il excita la haine des grands qu'il affectoit de braver. Son avidité égaloit son insolence. et cette avidité le perdit. Il se fit donner une baronie, qu'il prétendit revenir de droit à la couronne. Une matière de procès fut l'occasion d'un soulévement. Le comte de Lancastre, premier prince du sang, et plusieurs autres seigneurs, vinrent, les armes à la main, demander au roi l'exil de son favori, et même de son père, homme sage et digne de la confiance du monarque. Sur le refus d'Edouard, ils entrèrent dans Londres, présentèrent au parlement une accusation contre les Spencer, et sans aucunes preuves légales, firent prononcer la sentence de bannissement du père et du fils, et confisquer leurs biens. Edouard se vit bientôt force de confirmer cette sentence. Spencer son favori , ne fut pas long-temps loin de la cour. Il revint auprès du roi, et l'engages à prendre les armes contre les barons qui l'avoient proscrit. Vingt-deux des plus puissans, dont le comte de Lancastre étoit le premier eurent la tête tranchée. Cette exécution attira sur le prince et sur le favori une haine universelle. (On peut voir quelles en furent les suites, à l'article d'Edouard II.) Spencer finit sa vie par le dernier supplice, à Hereford, le

29 novembre 1326. Après lui avoir coupé les parties naturelles, on lui arracha le cœur, qui fut jeté au feu; puis on lui trancha la tête qui fut portée à Londres, et l'on mit son corps en quatre quartiers pour être exposés aux quatre coins de l'Angleterre.

II. SPENCER, (Edmond) poëte Anglois, natif de Londres, mort en 1598. La reine Elisabeth en faisoit un cas singulier; elle Ini promit cent livres sterlings pour une pièce de vers que ce poēte lui présenta. Le trésorier de cette princesse lui fit observer que la somme étoit trop forte, et qu'il lui donneroit ve qu'il croiroit être de raison ; et il ne lui donna rien. Spencer présenta une requête en quatre vers à Elisabeth, dans laquelle il discit: On m'avoit annoncé qu'on me donneroit ce que de raison pour mes rimes; mais je n'ai reçu jusqu'a présent ni rime, ni raison. La reine gronda son trésorier, et sit compter la somme promise. Il n'en devint pas plus riche : il vécut matheureux, et mourut de faim, dans la rigueur du terme. Le comte d'Essex Ini ayant envoyé 20 livres sterlings au moment qu'il alloit expirer : Remportez cet argent . dit SPEN-CFR, je n'aurois pas le temps de le dépenser. On lui sit cette Epitaphe:

Anglica, te vivo, vistit plausitque Poesis;

Nunc moritura timet, te meriente, mori.

Parmi les ouvrages de Spencer, le plus estimé est sa Fairy Queen, c'est-à-dire la Reine des Fées, en douze chanfs. Sa versification est douce, sa poésie harmonieuse,

Tomc XI.

son élocution aisée, son imagination brillante. La description du désespoir est remarquable au premier chant. Cependant son ouvrage ennuie tous les lecteurs qui n'aiment pas les allégories trop longues, les descriptions verbeuses, les stances multipliées. Il déplait encore aux gens sages, par ses tableaux des extravagances de la chevalerie, par ses afféteries et ses concetti. Cuzin a donné une édition des œuvres de Spencer, en 8 vol. in 12.

III. SPENCER, (Jean) né en 1630, devint maître du collége du Corps de Christ, et doyen d'Ely; et mourut le 27 mai 1693, à 63 ans. On a de lui un ouvrage sur les Lois des Haireux et les raisons de ces Lois, ainsi que plusieurs autres Ecrits, imprinés à Cambridge en 1727, en 2 vol. in-fol., dans lesquels on trouve beaucoup d'érudition, et plusieurs observations singulières.

IV. SPENCER, (Guillaume) de Cambridge, membre du collége de la Trinité, dont on a une bonne édition grecque et latine du Traité d'Origène contre Celse, et de la Philocalie, avec des notes où il prodigue l'érudition. Cet ouvrage parut à Cambridge, in-4.°, en 1658.

1. SPENER ou SPEINER, (Philippe-Jacques) pasteur Luthérien de Franckfort sur le Mein, fut auteur, vers l'an 1680, de la secte des Pikristes. Elle prétendoit que le Luthéranisme avoit besoin d'une nouvelle réforme, et se croyoit illuminée. Elle renouvela aussi les erreurs des Millénaires. Les Allemands et les Suisses s'occupèrent beaucoup de ce nouveau genre de fanatisme, C e

qui s'enracina dans les tempéramens bilieux et mélancoliques. Les Piétistes en général, dit M. l'abbé Pluquet, toléroient dans leurs assemblées tous les différens partis, pourvu qu'on eût de la charité, et que l'on fût bienfaisant. Ils estimoient beaucoup plus les fruits de la foi, (selon la doctrine de Luther) tels que la justice, la tempérance, la bienfaisance, que la foi même. - Les points fondamentaux du Piétisme étoient : 1.º « Que la parole de Dieu ne sauroit être bien entendue sans l'illumination du Saint-Esprit, et que le Saint-Esprit n'habitant pas dans l'ame d'un méchant homme, il s'ensuit qu'aucun méchant ou impie n'est capable d'appercevoir la lumière divine, quand même il posséderoit toutes les langues et toutes les sciences. 2.º Qu'on ne sauroit regarder comme indifférentes. certaines choses que le monde regarde sur ce pied; telles sont la danse, les jeux de cartes, les conversations badines, etc. » Spener, qui avoit le premier formé cette secte, avoit de la piété et de l'éloquence. Il mourut en 1705. à 70 ans, à Berlin où l'électeur de Brandebourg l'avoit appelé pour lui donner les charges d'inspecteur et de conseiller consistorial, qu'il remplit avec zèle. Il étoit né à Rappoltzweiler en Alsace. l'an 1635.

. II. SPENER, (Jacques-Charles) Historien Allemand, dont on a Historia Germanica universalis et Pragmatica. Lipsiæ et Halæ, 1716, deux vol. in 8.º M. de Montigny, auteur d'une bonne Historie de l'Empire d'Allemagne, dit que Spener lui a servi de modèle. Cet auteur quois

que succinct, est instructif. Il cite exactement les écrivains originaux dont il s'est servi, et qui sont nécessaires à ceux qui veulent approfondir quelque point d'histoire. On a encore de lui: Notitia Germaniæ antiquæ, Halæ Magdeburgicæ, 1717, in-4°, 2 tom. en 1 vol. Quoique tout ne soit pas approfondi dans cet ouviage, il est très-utile pour connoître l'ancienne Germanie. Cet auteur vivoit au commencement de ce siècle.

SPERATUS, (Paul) théolologien Luthérien, né en 1484, d'une ancienne famille de Souale, prècha le Luthéranisme à Salzbourg, à Vienne en Autriche, et en plusieurs autres villes d'Allemagne. Luther l'envoya en Prusse où il fut élevé à l'épicopat de Poméranie: il y mourut en 1554, à 70 ans. On a de lui plusieurs ouvrages, entre autres des Cantiques, que l'on chanto dans les églises Luthériennes et dont les Protestans font cas.

I. SPERLING, (Jean) no a Zeuchfeld en Thuringe l'an 1603, enseigna la physique avec succès à Wittemberg où il mourut en 1658. On a de lui plusieurs bons ouvrages. Les principaux sont : I. Institutiones Physicæ, etc. Le nom de Sperling est commun à plusieurs autres savans.

II. SPERLING, (Otton) né à Hambourg en 1602, étudia la médecine en Italie, voya ea en Dalmatie pour y observer les simples, fut ensuite nommé physicien de la ville de Berghen en Norwége, devint médecin du roi de Danemarck en 1633, et physicien de Copenhague en 1642. Il fut

enveloppe dans la disgrace du comte d'Uffeld (Voyez ce mot); mis en prison en 1664, il y mourut en 1681. On a de lui plusieurs ouvrages sur les médailles et les antiquités; un Catalogue des Plantes de Danemarch dans le Cista medica de Bartholini; et un Catalogue des Plantes du jardin de Christiern IV, Copenhague, 1642, in-12:

SPERON, SPERONI, (N...) ne à Padoue en 1500 d'une famille noble, mort en 1588, commença à enseigner la philosophie à 24 ans dans sa patrie. Les magistrats de cette ville l'ayant envoye à Venise, il s'acquit tant' de reputation, que lorsqu'il parloit dans le senat, les avocats et les juges des autres tribunaux quittoient le barreau pour l'entendre. On dit qu'étant à Rome, quelques cardinaux lui demandérent quel étoit le sens de ces lettres que l'on voyoit gravées sur la porte du palais du pape, M.ccc.lx? Il repondit : Multi Cæci Cardinales Crearunt Leonem Decimum, parce que le pape étoit encore jeune, lorsqu'il fut élevé sur le Saint-Siége. Les principaux ouvrages de Speron, sont : I. Des Dialogues en italien, Venise, 1595, in-8.º Il y en a dix sur des sujets de morale. On n'y trouve rien de bien piquant. L'auteur lisoit les vieux auteurs, et y prenoit ce qu'ils avoient de bon; ainsi ses larcins étoient plus cachés. Ils sont cependant estimés en Italie, et ont été traduits en françois par Gruget, in-8.°, 1551. II. Canacc, tragédie, 1597, in-4.º III. Des Discours, 1596, in-4.º IV. Celui de la Presséance des Princes, en italien, 1598, in-4.º V. Des Lettres, 1006, in-12.

"SPEUSIPPE d'Athènes, disciple de Platon, son neveu ot son successeur, vers l'an 347. avant J. C. . deshonora la philosophic par son avarice, son emportement et ses débauches. Platón le traita cependant avec induigence, espérant que son exemple feroit plus sur son neveu. que des remontrances étudiées. En effet, il lui donna pendant quelque temps le goût des choses honnètes; mais après la mort de son oncle, le caractère de Speusippe prit le dessus. Malgré ses vices, sa société fut recherchée parce qu'il avoit de l'enjouement et des graces.

SPHINX, (Le) Voyez l'article d'ŒDIPE.

SPIELMANN, (Jacques Reinbold) né à Strasbourg en 1722, exerça avec honneur, dans cette ville, les fonctions de médecin et de professeur de chimie dans l'université. Ne avec l'esprit observateur, et le goût des voyages, il parcourut plusieurs contrées de l'Europe, et résida longtemps à Berlin. A son retour dans sa patrie, un grand nombre d'élèves s'empressèrent à l'entendre et recueillirent de ses lecons une foule de connaissances. Spielmann decrivit tous les végétaux malfaisans de l'Aisace; il analysa toutes les diverses sortes de lait, etprouva que celui de femme est le seul qui convienne véritablement à l'homme. Strasbourg lui doit l'établissement du jardin botanique, qui fait en ce moment l'un de ses principaux ornemens. Heureux par les jouissances du cœur, comblé d'honneurs par ses

Cc a

compatriotes, célèbre parmi les Strangers, Spielmann mourut en septembre 1782. Une singularité de la vie de ce chimiste, est qu'il réunissoit à l'étude de la science sérieuse qu'il professoit, le goût de la poésie et l'art de faire parfaitement sentir les beautés des poëtes anciens. Aussi. en 1756, l'université de Strasbourg ne craignit pas de le nommer à la place vacante de professeur de poésie, et il remplit pendant trois ans cette chaire avec le plus grand concours d'auditeurs. Ses principaux ouvrages sont: I. Elementa Chimia, 1766. in-8.º Ils ont été traduits en francois en 1783, par M. Cadet de Vaux, et ensuite par d'autres savans, en allemand et en italien. II. Prodromus Flora Argentinensis, 1766, in-8.º III. Institutiones materia medica, 1791. in-8.º Cet ouvrage concis, devenu classique, a été réimprimé en 1783. IV. Syllabus Medicamentorum, 1777, in-8.º V. Pharmacoprea generalis, 1783, in-4.º L'auteur étoit membre de la plupart des académies de l'Europe, et correspondant de celle des Sciences de Paris. Son fils marche sur ses traces dans la carrière de la médecine qu'il suit à Strasbourg.

SPIERINGS, (Henri) peintre Flamand, né à Anvers en 1633, fut renommé pour le paysage. On estime sur-tout le feuillé et la délicatesse de ses arbres.

SPIERRE, (François) de Lorraine, dessinateur et graveur, florissoit à la fin du xvit<sup>e</sup> siècle. Ses ouvrages sont rares et trèsestimés. Son burin est un des plus gracieux. Les Estampos qu'il nons a données de sa composition , prouvent la facilité et la beauté de son génie. On estimo sur-tout la Vierge qu'il a gravée d'après le Corrège.

SPIERS, (Albert) peintre Hollandois, né à Amsterdam en 1666, mort en 1718, étudis en Italie et revint jouir, au sein de sa patrie, de la considération et de la fortune que lui procurèrent ses tableaux d'histoire et ses qualités personnelles.

I. SPIFAME, (Jacques-Paul) né à Paris, étoit originaire de Lucques en Italie. Sa famille. qui avoit passé en France, et qui produisit divers magistrats dans le parlement de Paris, a fini par Jean Spifame, sieur des Granges, mort en 1643. Après avoir occupé différentes places que son mérite lui avoit procurées dans la robe et ensuite dans l'église ; Jacques fut élèvé à l'éveché de Nevers en 1547, et se trouva aux Etats tenus à Paris en 1557. Ce prélat entretenoit alors une femme qu'il épousa ensuite secrétement. Dissolu dans ses mœurs, il se tourna vers la secte où il espéroit le plus d'indulgence. Il se sit Calviniste, gardant néanmoins son évêché et d'autres bénéfices, qui ioints à un riche patrimoine, lui formoient quarante mille livres de rente. Ce scandale éclata. Le parlement de Paris décréta Spifame de prise de corps. L'évéque de Nevers, plus touché des charmes de sa concubine que de la vérité du Calvinisme, prit avec elle la route de Genève, en 1559, sous le nom de Passy, terre dont Jean Spifame son père, étoit seigneur. Calvin le reçut honorablement, et quelque temps après l'envoyo à

Orléans auprès du prince de Condé, en qualité de ministre. Ce prince le députa à la diète de Franckfort, pour justifier les Protestans qui avoient pris les armes, et pour implorer le secours de Ferdinand. Il y signala son élo-quence, et obtint tout ce qu'il voulut. De retour à Genève et toujours agité par son ambition et son inconstance, il se proposa de demander au roi de France l'évêché de Toul en Lorraine; non pour en être évêque Catholique Romain, mais pour y établir la religion Prétendue-Réformée, et avoir la surintendance sur les ministres. Il prétendoit, en même temps, se faire donner tous les revenus de cet évêché. Il écrivit, dans ce dessein, à l'amiral de Coligny, en février 1566; mais cette démarche inconsidérée fit penser aux Protestans qu'il vouloit rentrer dans l'Eglise Catholique : on jugea donc à propos de s'assurer de sa personne. Dans la visite qu'on fit de ses papiers, on trouva un faux contrat de mariage, qu'il avoit produit en se présentant avec sa femme à Genève, et qui fut une des plus mauvaises pièces de son procès. Cette prétendue épouse qui n'étoit réellement qu'une concubine, en reconnut elle-même la fausseté, et la soutint devant Spifame, qui fut contraint de l'avouer. On le condamna donc comme coupable d'adultère, sans faire aucune mention de son inconstance, ni des trahisons qu'on lui imputoit. Son procès fut fait en trois jours. Le conseil le condamna à avoir la tête tranchée, et la sentence fut exécutée le 23 mars 1566. Il n'est pas vrai que Spifame soit l'auteur d'un livre contre le che-

valler de Villegagnon sous le nom de Pierre Richer, comme quelques-uns l'assurent, puisque c'est le véritable ouvrage de celui dont il porte le nom. On a de lui dans les Mémoires de Castelnau et de Condé, la Harangue qu'il prononça à la diète de Franckfort, et quelques autres écrits qui ne méritent pas notre attention.

II. SPIFAME, (Raoul) frère du précédent, avocat au parlement de Paris, ne manquoit ni d'imagination, ni de connoissances; mais il avoit un caractère d'originalité, une sorte d'aliénation d'esprit, qui le firent interdire. Il mourut en novembre 1563. Nous avons de lui un livre rare. intitulé : Dicearchia Henrici . Regis Christianissimi, Progymnasmata, in-8.0, sans date, ni lieu d'impression. Ce volume contient 309 Arrêts de sa composition, qu'il suppose avoir été rendus par Henri II en 1556. Se mettant à la place du souverain, comme tant d'autres écrivains, il ordonne des choses impraticables et plusieurs qui sont judicieuses, dont quelquesunes ont été exécutées. De ca nombre sont le commencement de l'année au premier janvier, l'abolition des justices seigneuriales dans les grandes villes, l'agrandissement de la Bibliothèque du Roi, par la réserve d'un exemplaire de chaque livre imprimé avec privilège. M. Auffray a pris dans cet ouvrage les réflexions les plus judicieuses, et les a publiées sous le titre de Vues d'un Politique du xri• siècle, à Paris, 1775, in - 8.º.... Il ne faut pas le confondre avec Martin SPIFAME, dont lea Cc 3

plates Poésies parurent en 1583, in-16.

SPIGELIUS, (Adrien) né à Bruxelles en 1578, et mort en 1625, fut professeur en anatomie et en chirurgie à Padoue. Ses Œuvres Anatomiques en latin, publiées à Amsterdam, 1645, in-fol., sont estimées. On croit communément qu'il fut la découverte du petit lobe du foie; il est sûr du moins qu'il porte son nom,

I. SPILBERG, (George) amiral Hollandois, partit de Zélande en 1614, avec six navires de la compagnie des Indes Orientales, pour aller comicitée les Espagnois dans la mer du Sud, Après avoir remporté sur eux divers avantages, et parcouru les mers à travers bien des périls, il rentra en Hollande le rei juillet 1617. On trouve son Voyage dans ceux de la compagnie des Indes Hollandoise. Il est curieux et intéressant pour les navigateurs:

II. SPILBERG, (Jean) peintre, né à Dusseldorf en 1619, mort en 1691, devint premier peintre du comte Palatin. On voit plusieurs de ses Tableaux dans sa patrie. — Sa fille Adrienne SPILBERG, née à Amsterdam en 1646, excella à peindre au simple crayon.

SPILEMBERGUE, (Irène de) née à Venise, fut contemporaine du Titien, et excella comme lui dans la peinture. Ses Tableaux sont très-recherchés, et souvent confondus avec ceux de ce peintre célèbre.

I. SPINA, (Alexandre) religieux du Couvent de Ste-Catherine de Pise, de l'Ordre de St Dox minique, mourut en 1313. Un particulier (dit-on) ayant inventé de son temps les lunettes, vers l'an 1295, et ne voulant pas en découvrir le secret au public, Spina trouva le moyen d'en faire de son invention trois ans après. Mais ce que l'on prit alors (dit M. l'abbé de Fontenay) pour une découverte en Italie, n'étoit qu'une imitation du secret connu en France depuis long-temps; les lunettes étoient en usage chez les François dès la fin du xue siècle,

II. SPINA, (Alphonse) religieux Espagnol de l'Ordre do St-François, inquisiteur à Toulouse vers l'an 1459, avoit été juif, à ce qu'on dit. Il est auteur du livre intitulé à Fortalitium Fidei; ouvrage très - médiocre, imprimé plusieurs fois, tant in fol, que in 4.º Il y en a une édition de Nuremberg en 1494, in -4.º

III..SPINA, (Barthelemi) natif de Pise, mort en 1546, à 72 ans, entra dans l'Ordre de St-Dominique vers l'an 1494. Il fut maître du sacré palais, et l'un de ceux que le pape choisit pour assister à la congrégation destinée à examiner les matières que l'on devoit proposer au concile de Trente. On a de lui divers Ouvrages en 3 vol. in-fol., qui sont très-peu lus,

IV. SPINA, (Jean DE L'EPINE, ou) fameux ministre Calviniste, avoit été religieux Augustin. Il assista au Colloque de
Poissy, et échappa au massacre
de la St-Barthelemi. On a de lui
plusieurs Livres de Morale et de
Controverse, assez mauvais. Ila
furent imprimés à Lyon, in-8.92

en différentes années. L'auteur mourut en 1594.

SPINELLO, peintre, natif d'Arezzo dans la Toscane, sur la fin du xive siècle, fit plusieurs ouvrages qui lui acquirent de la réputation. L'on raconte qu'ayant peint la chute des mauvais Anges. il représenta Lucifer sous la forme d'un monstre si hideux, qu'il en fut lui-même frappé. Une nuit dans un songe il crut appercevoir le Diable, tel qu'il étoit dans son tableau, et qui lui demanda d'une voix menacante, « où il l'avoit vu, pour le peindre si effroyable? » Le pauvre Spimello, interdit et tremblant, pensa mourir de frayeur; et depuis ce rêve épouvantable, il eut toujours la vue égarée et l'esprit troublé.

I. SPINOLA, (Ambroise) né en' 1569, et mort en 1630, étoit de l'illustre maison de Spinola, originaire de Gênes, et dont les branches se sont répandues en Italie et en Espagne. Il fit ses premières armes en Flandre, à la tête de 9000 Italiens', la plupart vieux soldats et gens de condition. Il n'y fut pas long-temps sans se signaler. Le roi d'Espagne lui donna ordre bientôt après de lever cinq régimens, pour s'en former une arnice avec laquelle il devoit exécuter quelque grand projet; mais la mort de Fréderic I son frère, fit prendre d'autres mesures. Le siège d'Ostende traînoit en longueur, lorsque Spinola s'étant chargé du commandement, la place se rendit en 1604. Ses services le firent nommer général des troupes d'Espagne dans les Pays-Bas. Le comte Maurice de Nassau, le héros de son siècle, fut l'homme contre lequel il eut

à combattre, et il se montra aussi bon capitaine que lui. Spinola. passa à Paris après la reddition d'Ostende. Henri IV lui demanda quels étoient ses projets pour la campagne prochaine. Spinola les lui développa; et le monarque croyant qu'il avoit voulu lui donner le change, écrivit à Maurice le contraire de ce que son rival de gloire lui avoit dit. Qu'arriva-t-il? Spinola suivit de point en point le plan qu'il avoit trace à Henri IV, qui dit à cette occasion : Les autres trompent en disant des mensonges, et celui-ci m'a abusé en disant la vérité. L'Espagne ayant conclu en 1608 une trève avec les Etats-généraux, Spinola jouit de quelque repos; mais il fut bientôt trouble par la contestation qui s'éleva sur la succession de Clèves et de Juliers, Spinola reprit les armes, se rendit maître d'Aix-la-Chapelle, de Wesel et de Breda. En 1627 Spinola, allant d'Anvers à Madrid voulut voir le siège de la Rochelle. Richelieu le consulta sur les moyens de hâter la reddition de cette place redoutable. Il faut, dit-il, fermer le port (ce qui fut exécuté peu de temps après) et ouvrir la main, c'est-à-dire, donner libéralement aux soldats, pour les aider à supporter la rigueur de l'hiver. Louis XIII étoit présent à cette conversation. Spinola se tournant vers lui; La presence de votre Majesté, lui dit-il, rendra la Noblesse de France infatigable et invincible. Un de mes grands chagrins, continua-t-il, c'est que le Roi mon Maître n'ait pu être témoin de ce que j'ai fait pour son service; je mourrois content, si j'avois eu ceț Cc 4

honneur une seule fois. Les affaires d'Espagne l'ayant rappelé dans les Pays-Bas en 1029, ils'y signala de de nouveau et passa en Italie, où il prit Casal en 1630.La citadelle de cette ville demeura entre les mains de Thoiras, parce que des ordres imprudens, qui lui venoient régulièrement de Madrid, génoient ses opérations. Il en mourut de désespoir, répétant jusqu'au desnier soupir : Ils m'ont ravi l honneur! On demandoit au prince Maurice, quel étoit le premier capitaine de son siècle ? Spinola est le second, répondit-il. Spinola pensoit que, pour que le soldat Espagnol fût tout ce qu'il pouvoit être, il failoit qu'il fût confondu dans un escadron ou dans bataillon. Aussi, disoit - il souvent, qu'un Espagnol seul, quoiqu'il fut bon soldat, n'étoit propre qu'à faire sentinelle.

II. SPINOLA. (Charles) célèbre jésuite, de la même maison que le précédent, fut envoyé en mission au Japon, et fut brûlé vif à Nangasaqui, pour la Foi de J. C., le 10 septembre 1622. Le P. d'Orleans, jésuite, a publié sa Vie en françois, in-12.

III. SPINOLA, (Thomassine)
Dame Génoise d'une beauté peu
commune, conçut l'amour le
plus violent pour Louis XII, à
son passage pour Génes, l'an
1502. Ce prince n'étoit pas bet
homme; mais il étoit aimable,
et d'un caractère doux et sensible. Thomassine touchée de
l'amour le plus tendre, alla se
jeter aux genoux de son vainqueur, qui, surpris d'une conquète qu'il n'avoit pas tentée,
se prêta par pitié aux sentimens
délicats et touchans qu'il avoit

inspirés à cotte belle femme. C'étoit tout ce qu'elle demandoit. Le roi quitte Gênes, sans qu'elle ose le suivre; mais elle continue de l'aimer. Louis étant tombé malade, passe pendant quelques jours pour mort : et la trop sensible Spinola mourut en 1505, en apprenant cette funeste nouvelle.

L SPINOSA, (Benoît) né a Amsterdam le 24 novembre 1632, étoit fils d'un juif Portugais, marchand de profession. Il fut d'abord nommé Baruch; mais quand il eut abandonné le judaïsme, il se fit appeler Benoît. Après avoir étudié la langue latine sous un médecin, il employa quelques années à l'étude de la théologie. et il se consacra ensuite tout entier à celle de la philosophie. Plus il acquéroit de connoissances, et plus son esprit hardi et téméraire formoit sur la religion juive des doutes que ses Rabbins ne pouvoient résoudre. Sa conduite trop libre à leur égard le brouilla bientôt avec eux, malgré l'estimo qu'ils faisoient de son érudition. Enfin, un coup de couteau qu'il recut d'un juif, en sortant de la Synagogue, l'engagea de se séparer tout-à-fait de la communion judaïque. « Ce changement ( di**t** Niceron) fut la cause de son excommunication, qu'on ne prononça cependant contre lui, qu'après qu'il eut paru devant les anciens de la Synagogue. Il avoit été accusé de mépriser la loi de Moise: mais il s'en défendit toujours, et le nia constamment, jusqu'à ce qu'on produisit contre lui des témoins, avec lesquels il s'étoit expliqué sur ses vrais sentimens, et qui déposèrent qu'ils l'avoient ouï se moquer des juifs, comme de gens superstitieux, nés et élevés dans l'ignorance, qui ne savent ce que c'est que DIEU, et qui néanmoins ont l'audace de se dire son peuple, au mépris des autres nations; que pour la Loi elle avoit été instituée par un homme plus adroit qu'eux, à la vérité, en matière de politique, mais qui n'étoit guère plus éclairé dans la physique, ni meme dans la théologie; qu'avec une once de bon sens on en pouvoit découvrir l'imposture, et qu'il falloit être aussi stupide que les Hébreux du temps de Moise, pour s'en rapporter à lui. Ces paroles impies excitèrent l'indignation de la Synagogue, qui, après lui avoir donné un délai suivant la coutume, prononca contre lui la sentence d'excommunication, et le retrancha de son corps. Spinosa composa alors en espagnol son Apologie : mais cet écrit n'a pas été imprimé; il en a seulement inséré plusieurs choses dans son Tractatus Theologico Politicus. Il embrassa alors la religion dominante du pays où il vivoit, et fréquenta les églises des Mennonites ou des Arminiens. Quoique soumis extérieurement à l'Evangile, il se contenta d'emprunter les secours de la philosophie pour la recherche de la vérité, et sa présomption le précipita dans l'abyme. Pour philosopher avec plus de loisir, il abandonna Amsterdam, et se retira à la campagne, où de temps en temps il s'occupoit à faire des microscopes et des télescopes. Cette vie cachée lui plut tellement, qu'il ne put s'en détacher, lors même qu'il se fut établi à la Haye. Il étoit quelquefois trois mois de suite sans sortir de son logis: mais cette solitude étoit égayée par les visites

qu'il recevoit des raisonneurs de tout sexe et de toute condition qui venoient prepdre chez lui des lecons d'athéisme. En renversant tous les principes de la morale, il conserva cependant les mœurs d'un philosophe : sobre , jusqu'à ne boire qu'une pinte de vin en un mois; désintéressé, quoique fils d'un juif, au point de remettre aux héritiers de l'infortuné Jean de Wit, une pension de 200 florins que lui faisoit ce grand homme. Simon de Uries son ami, l'ayant voulu faire son héritier, il lui répondit qu'il ne devoit pas priver son frère de son bien. Alors il lui proposa une pension de 500 florins; mais il ne voulut l'accepter que de 300. Spinosa vieux avant le temps, fut attaqué d'une maladie lente, dont il mourut le 21 février 1677. âgé de 45 ans. On assure qu'a étoit petit, jaunâtre, qu'il avoit quelque chose de noir dans la physionomie, et qu'il portoit sur son visage un caractère de réprobation. On ajoute néanmoins qu'il étoit tel que nous l'avons peint. d'un bon commerce, affable, honnête, officieux, et fort réglé dans ses mœurs; sa conversation étoit agréable, et il ne disoit rien qui pût blesser la charité ou la pudeur. Quand on lui apprenoit qu'un ami le trahissoit ou le calomnioit, il répondoit que les procédés des méchans ne doivent pas nous empêcher d'aimer et de pratiquer la vertu. Il ne juroit jamais. Il assistoit quelquefois aux sermons, et il exhortoit à être assidu aux temples. Son hôtesse qui était luthérienne, lui ayant demandé si elle pourroit étre sauvée dans sa religion; Spinosa lui répondit qu'oui, pourre qu'en s'attachant à la piété clie mendt en même temps une vie paisible. Apparemment qu'il ne vouloit pas découvrir ses sentimens à une femme. Il parloit toujours avec respect de l'Etre suprême. Un tel caractère doit paroître étrange dans un homme qui a rédigé le premier l'athéisme on système, et en un système si déraisonnable et si absurde, que Boyle lui-même n'a trouvé dans le Spinosisme que des contradictions, et des hypothèses absolument insoutenables. L'ouvrage de Spinosa qui a fait le plus de bruit, est son Traité intitulé : Tractatus Theologico-Politicus, publié in 4.º à Hambourg, en 1670, où il jeta les semences de l'athéisme, qu'il a enseigné hautement dans ses Opera Posthuma, imprimes in-4.º en 1677. Le Tractatus Theologico-Politicus a été traduit en françois, sous trois Litres différens, par Saint Glain. ( Voy. GLAIN. ) Le but principal de Spinosa a été de détruire toutes les religions, en introduisant l'athéisme. Il soutient hardiment que Dieu n'est pas un être intelligent, heureux et infiniment parfait; mais que ce n'est autre chose que cette vertu de la nature, qui est répandue dans toutes les créatures. Voici l'analyse que M. Saverien a donnée de son système. «Il n'y a qu'une substance dans la nature : c'est l'étendue corporelle; et l'univers n'est qu'une substance unique. On appelle Substance, ce qui est en soi, ce qui se conçoit par soi-même. Cette substance existe par elle-même: eile est éternelle, indépendante de toute cause supérieure. Elle doit exister nécessairement, par l'idée vraie que nous en avons: car, de même que Bescartes a conclu de l'idée d'un être infini-

ment parfait existant nécessairement, qu'un tel être devoit exister, ainsi de l'idée vraie que nous avons de la substance . on conclut qu'elle doit nécessairement exister, ou que son existence et son essence sont une vérité éternelle. La substance a donc toutes les propriétés inséparables de l'Etre existant par lui - même. Elle est simple et exempte de toute composition. Elle ne peut être divisée en parties : car si elle pouvoit avoir des parties, ou chaque partie de la substance seroit infinie, et existeroit par elle-même, de sorte que d'une substance il en naîtroit plusieurs, ce qui est absurde; et ces parties n'auroient encore rien de commun avec leur tout; ce qui n'est pas moins absurde : ou les parties ne conserveroient point la nature de la sul s ance. Ainsi la substance divisée, en perdant sa nature, cesseroit d'ètre ou de subsister par elle-même. De-là il suit qu'il ne peut pas y avoir deux substances, et qu'une substance ne peut pas en produire une autre. Mais si la substance existe en soi, qu'elle ne tienne existence que de sa propre nature, qu'elle se conçoive par elle-même, et qu'elle soit éternelle, simple, indivisible, unique, infinie, la substance et Dieu sont synonymes. Elle est donc douée d'une infinité de perfections. Comment ! une étendue aura une infinité de perfections? Ceci mérite attention. La substance, comme substance, n'a ni puissance, ni perfections, ni intelligence. Ces attributs découlent de ses modifications, d'une infinité desquelles elle est susceptible. Ces modifications ou affections existent dans la substance, et ne se conçoivent que par elle.

Le sont elles qui forment son intelligence et sa puissance. Ainsi, en se modifiant, la substance a formé les astres, les plantes, les animaux, leurs mouvemens, leurs idées, leurs désirs, etc. Modifiée en étendue, elle produit les corps et tout ce qui occupe un espace; et modifiée en pensée, cette modification est l'ame de toutes les intelligences. L'univers n'est donc autre chose que la substance, ou Dieu avec tous ses attributs; c'est-à-dire, toutes ses modifications. » Il présenta ce système monstrueux sous une forme géométrique. ( Voyez PLOTIN. ) Il donne des définitions, pose des axiomes, déduit des propositions: mais ses prétendues démonstrations ne sont qu'un amas de termes subtils, obscurs, et souvent inintelligible. Ses raisonnemens sont fondés sur une métaphysique alambiquée, où il se perd. sans savoir ni ce qu'il pense, ni ce qu'il dit. Ce qui reste de la lecture de ses écrits les moins obscurs, en les réduisant à quelque chose de net et de précis. est bien peu de chose. Pour affoiblir les preuves de la Religion chrétienne, il tâche de déprimer les prédictions des Prophètes de l'ancien Testament. Il prétend · qu'ils ne doivent leurs révélations qu'à une imagination plus forte que celle du commun : principe absurde, qu'il étend jusqu'à Moïse et à Jesus-Christ même. A la fin de la première partie de son Traité de la Morale, il nie « que les yeux soient faits pour voir, les oreilles pour entendre, les dents pour macher, l'estomac pour digérer; » il traite de préjugé de l'enfance, le sentiment contraire. On peut juger par ce trait, de la beauté du gé-

nie de ce prétendu philosophe. L'obscurité, au reste, est le moindre défaut de Spinosa. La mauvaise foi paroit être son caractère dominant. Il n'est attentif qu'à s'envelopper pour surprendre. On prétend que Spinosa avoit un tel désir d'immortaliser son nom, qu'il eût tout sacrifié à cette gloire; autre vanité ridicule dans un Athée. Ce n'étoit que par degrés qu'il étoit tombé dans le précipice de l'athéisme. Il paroît bien éloigné de cette doctrine dans les Principes de René DES-CARTES, démontrés selon la manière des Géomètres, Amsterdam. in-4.º 1667, en latin. Les absurdités du Spinosisme ont été réfutées par un très-grand nombre d'auteurs : entr'autres, par Coper, dans ses Arcana Atheismi revelata, Rotterdam, 1676, in-4.0; par Dom François Lami, Bénédictin; par Jacquelot, dans son Traité de l'Existence de Dieu; par le Vassor, dans son Traité de la Véritable Religion, imprimé à Paris en 1688; et dans les Ecrits donnés sur cette matière par les modernes apologistes du Christianisme. Voyez les Mémoires de Niceron, tom. XIII, qui & profité de la Vie de Spinosa par Colerus, insérée dans la Réfutation de Spinosa par divers auteurs, recueil publié par l'abbé Lenglet, 1731, in-12; et d'une autre Vie de ce philosophe, par un de ses partisans, 1712, in-8.º Celle-ci n'est pas commune, non plus que le recueil de Lenglet, lequel fut supprimé, comme plus favorable que contraire au Spinosisme. Voy. aussi l'article de Spinosa dans le Moreri de Hollande, . 1740.

II. SPINOSA, (Juan) auteur Espagnol, patif de Belovado, fut secrétaire de Dom Pedro de Gonzalès de Mendoza, capitaine-général de l'empereur dans la Sicile. On a de lui un Traité à la louange des femmes, plein d'éloges emphatiques et de citations fastidieuses. Ce livre, écrit en espagnol, parut à Milan en 1580, in-4.° Cet auteur vivoit au xvi siècle.

SPIRIDION, (S.) évêque de Tremithunte dans l'île de Chypre, assista au concile général de Nicée en 326, et vécut jusqu'après le concile de Sardique en 347. Son zèle et ses miracles lui firent un nom respectable.

SPIRITUELS, Voyez
Schwenckeld.

SPIZELIUS, (Théophile) écrivain Protestant, né à Augsbourg en 1639, mort en 1691, est auteur de plusieurs ouvrages. Les plus connus sont deux Traités ; l'un intitulé : Felix Litteratus, 2 vol. in-8.°; et l'autre, Infelix Litteratus, 2 vol. in-8.º Spizelius prétend faire voir dans ces deux ouvrages, les vices des gens de lettres, et les malheurs qui leur arrivent quand ils étudient par de mauvais motifs, et plutôt pour eux-mêmes que pour l'amour de Dieu et l'utilité du prochain. Nonsavons encore de lui : I. Une espèce d'Essai de Bibliothèque, sous le titre de Sacra Bibliotheearum illustrium Arcana detecta, imprimé en 1668, in-8.°; mais cet Essai manque de clarté et de méthode, et ne s'étend qu'à un petit nombre d'auteurs. II. Sinensium res litteraria, Leyde, 1660, in-12.

I. SPON, (Charles) né à Lyon en 1609, d'un riche marchand, alla faire ses études à Ulm en Allemagne, et vint exercer la médecine dans sa patrie avec beancoup de réputation. Il cultiva la poésie avec un succès égal, et mourut à Lyon le 21 février 1684, dans sa 75° année, après avoir publié plusieurs ouvrages. parmi lesquels on distingue la Pharmacopée de Lyon, et l'Appendix chymique à la Pratique de Pereda. Il avoit mis en vers les Aphorismes d'Hippocrate, et il publia en 1661 les Pronostics du meme auteur, aussi en vers, sous le titre de Sibytla medica. Ce médecin étoit d'un caractère doux. sans ambition, parlant peu, et n'aimant que son cabinet.

H. SPON, (Jacob) fils du précédent, naquit à Lyon en 1647. Honoré du bonnet de docteur en médecine à Montpellier. il passa de là à Strasbourg, où il ht admirer son érudition. Le célèbre Vaillant étant allé à Lyon pour se rendre en Italie, le jeune Spon se joignit à lui. Il voyagea ensuite en Dalmatie, en Grèce, dans le Levant; et à son retour il publia la Relation de son voyage. Son attachement pour la Religion prétendue-Réformée le fit sortir de France en 1685, dans le dessein de se fixer à Zurich en Suisse; mais il mourut le 25 décembre en chemin, à Vevay, ville du canton de Berne. Les académies de Padoue et de Nimes se l'étoient associé : il méritoit cet honneur par l'étendue de son érudition. Nous avons de lui divers ouvrages: les principaux sont : I. Recherches curieuses d'Antiquités, in-4.º, Lyon, 1683: ouvrage savant. II. Miscellanea eruditæ Antiquitatis, Lyon, 1685, in-fol., aussi curieux pour les inscriptions que pour les médailles. III. Voyages d'Italia, de Dalmatie, de Grèce et du Levant, imprimés à Lyon en 1677, 3 vol. in-12; réimprimés à la Haye en 1680, et en 1689, en 2 volum. in-12. Cet ouvrage est intérescent pour les amateurs d'antiquités. IV. Histoire de la Ville et de l'Etat de Genève, 2 vol. in-12; réimprimé à Genève en 1730. en 2 vol. in-4.0, et en 4 volum. in-12 avec des augmentations considérables. Cette Histoire est pleine de recherches; mais elle n'est pas toujours fidelle. Le style manque de précision, de pureté et d'élégance. V. Recherche des Antiquités de Lyon, 1673, in 8.0 VL Bevanda Asiatica, seu le CAFÉ, Lipsiæ, 1705, in - 4.5 VII. Observations sur les Fièvres, in-12, 1684. VIII. Ignotorum et obscurorum Deorum Arce , 1677, in - 8.°; 1684, in -12. IX. Aphorismi novi Hippocratis Lyon, 1683. On lui doit encore l'édition du Traité de Pons sur les Melons, et celle du Voyage du Congo, par Huguetan. Il travailloit à perfectionner le Glossaire de Ducange, lorsqu'il mourut.

5 P O

I. SPONDE, (Henri de ) né à Mauléon-de-Soule, bourg du pays de Soule, entre la Navarre et le Béarn, le 6 janvier 1568, d'un calviniste, fut élevé dans ◆ette religion. Sa jeunesse annonça beaucoup de goût pour les belleslettres, et une grande facilité pour apprendre les langues. Il exerçoit la charge de maître des requêtes pour le roi de Navarre, lorsque. les livres de controverse des cardinaux du Perron et Bellarmin . touchèrent son cœur et éclairerent son esprit. Il abjura le Calvinisme en 1595, et accompagna à Rome le cardinal de Sourdis.

Quelques années après il embrassa l'état ecclésiastique, et fat nommé à l'évêché de Pamiers en 1626. Il n'oublia rien pour tirer de l'erreur les hérétiques de son diocèse. Il y établit une Congrégation ecclésiastique, des séminaires, des maisons religieuses, et se signala par toutes les vertus épiscopales. Cet illustre prélat finit ses jours à Toulouse le 18 mai 1643 de de 75 ans. A beatcoup de zèle et de piété, il joignoit un cœur sensible et capable d'amitié: Son principal ouvrage est l'Abrégé des Annales de Baronius, 2 vol. in-fol.; et la Confinuation qu'il en a faite jusqu'à l'an 1640, 3 vol. in-fol. Quoique cet ouvrage he soit pas parfait. et qu'il y ait presqu'autant de fautes que dans Baronius, il doit eurs achete par ceux qui ont les Annales de ce cardinal. Il servira à leur rappeler les faits principaux qui y sont détaillés avec netteté et choisis avec jugement. Pour rendre ce Recueil plus complet, Sponde y joignit les Annales sacrées de l'Ancien Testament jusqu'à Jesos-CHRIST . in-fol., qui ne sont proprement qu'un abrégé des Annales de Torniel. On a aussi de Sponde des Ordonnances Synodales, Toulouse, 1630. Son Traité de Ctemeteriis sacris, 1638, in-4. renferme des recherches curieuses. Le premier but de l'auteur qui avoit d'abord fait imprimer ce livre en françois, Paris, 1600, m-12, avoit été de réfuter une prétention des calvinistes. En effet il prouve que les cimetières avant été regardés comme sacrés par toutes les nations, les Protestans avoient tort de traiter d'injustice le refus que faisoient les Catholiques de rendre leurs cimetières communs avec eux. Ce sujet lui lui donna occasion de déployer beaucoup de savans Discours, infol. Pierre Frison, docteur de Sorbonne, a écrit sa Vie. La meilleure édition de ses Œuvres est celle de la Noue, à Paris, 1639, 6 vol. in-fol.

II. SPONDE, (Jean de) frère du précédent, abjura le calvinisme, et mourut en 1595. On a de lui: I. D'assez mauvais Comentaires sur Homère, 1606, in-fol. II. Réponse au Traité de Bèze sur les marques de l'Eglise', Bourdeaux, 1595, in-8.°

SPOTSWOOD, (Jean) ne en 1566, a Glasgow en Ecosse, d'une ancienne famille qui avoit fang et séance parmi les Pairs du royaume, suivit en qualité de chapelain, Louis duc de Lenox, dans son ambassade auprès de Henri IV , roi de France. Jacques I, roi d'Angleterre, qui avoit été auparavant roi d'Ecosse, et qui avoit connu toute l'étendue du mérite de Spotswood, l'éleva à l'archevêché de Glasgow, et lui donna une place dans son conseilprivé d'Ecosse. Il fut ensuite aumonier de la reine, archevêque de Saint - André, et primat de toute l'Écosse. Charles I voulut être couronné de sa main , en 1633, et le fit son lord chancelier. Ce prélat mourut en Angleterre, en 1639, à 74 ans. On a de lui une Histoire Ecclésiastique d'Ecosse, en anglois, Londres, 1655, in-fol. Ce livre, qui s'étend depuis l'an 202 de J. C., jusqu'en 1624 est savant : mais la critique n'en est pas toujours exacte ni impartiale. L'auteur n'a pas le vrai style de l'histoire.

SPRANGER, (Barthelemi) peintre, naquit à Anvers. L'envie

fit concevoir au d apprendre jeune artiste le projet de voyager : il vint en France, d'où il parfit peu de temps après pour aller en Italie. Un tableau de Sorciers. qu'il fit à Rome , lui mérita la protection du cardinal Farnèse, qui l'employa à son château de Caprarole. Ce prélat le présenta ensuite au pape Pie V, dont Spranger recut beaucoup de témoignages d'estime et de générosité. Après la mort de ce pontife, Spranger fut mandé à Vienne pour être le premier peintre de l'empereur. Maximilien II et Rodolphe II le mirent dans l'opulence, et le comblèrent d'honneurs. Cette protection singulière lui mérita des marques de disfinction dans les lieux par lesqueis passa dans un voyage qu'il fit. Amsterdam et Anvers, entre autres villes, le reçurent, à son passage, comme un homme d'une grande considération, et lui firent des présens. Spranger, dans ses productions, s'est toujours laissé conduire par son caprice, sans consulter la nature : ce qui lui a donné un goût maniéré. Ses contours sont aussi trop prononcés; mais ce peintre avoit une légéreté de main singulière. Sa touche est en même-temps hardie et gracieuse, et son pinceau d'une douceur admirable. Il mourut après l'an 1582, dans un âge fort avancé

SPRAT, (Thomas) fils d'un ministre de la province de Devon, naquit en 1636. Il devint l'un des premiers membres de la société royale de Londres, chapelain de Georges duc de Buckingham, puis chapelain du roi Charles II, prébendaire de Westminster, et enfin évêque de Rochester en

1684. Ce prélat, aussi versé dans la politique que dans les sciences, mourut d'apoplexie en 1713. Tous ses ouvrages sont bien écrits en anglois. On estime sur-tout son Histoire de la Société royale de Londres, dont on a une mauvaise traduction françoise, imprimée à Genève en 1669, in -8.º Sprat cultivoit aussi la poésie, et on a de lui quelques morceaux en ce genre, qui ne sont pas sans mérite.

## SPRENGER, Foy. Institor.

SQUARCIA-LUPI, Voy. SI-MONIUS (Simon).

I. SQUIRE, (Samuel) évêque de St-David, né en 1714, et mort en 1766, devint un profond helléniste, et a publié une Défense de l'ancienne chronologie grecque, des Recherches sur l'origine de la Langue grecque, et des Observations sur la nature de la Constitution angloise.

II. SQUIRE, (Guillaume) mécanicien Anglois, mort à Londres le 30 décembre 1795, à l'àge de 74'ans, trempoit l'acier avec supériorité, et s'en servoit pour fabriquer des instrumens de chirurgie, qui sont recherchés pour leur fini et leur légéreté. Squire faisoit sur-tout les bandages avec beaucoup d'art; il les vendoit chèrement aux riches pour les donner gratuitement aux pauvres.

STAAL, (Madame de) connue d'abord sous le nom de Mille de Launai, étoit née à Paris d'un peintre. Son père ayant été obligé de sortir du royaume, la laissa dans la misère, encore enfant. Le hasard la fit élever avec distanction au prieuré de St-Louis,

de Rouen; mais la supérieure de ce monastère, à laquelle elle de voit son éducation, étant morte, Mile de Launai retomba dans son. premier état. L'indigence l'obligea d'entrer, en qualité de femme chambre, chez Made la duchesse du Maine. La foiblesse de sa vue. sa mal-adresse et sa façon de penser, la rendoient incapable de remplir les devoirs qu'exige ce service. Elle pensoit à sortir de son esclavage , lorsqu'une aventure singulière fit connoître à la duchesse du Maine tout ce que valoit sa femme de chambre. Une jeune demoiselle de Paris . d'une grande beauté, nommée Tétard. contrefit la possédée par le conseil de sa mère, Tout Paris, la cour même, accourut pour voir cette prétendue merveille. Comme le philosophe Fontenelle y avoit été comme les autres, Mile de Launai lui écrivit une lettre pleine de sel , sur le témoignage avantageux qu'il avoit rendu de la prétendue possession. Cette ingénieuse bagatelle la tira de l'obscurité. Dèsa lors la duchesse l'employa dans toutes les fêtes qui se donnoient à Seaux. Elle faisoit des vers pour quelques-unes des Pièces que l'on y jouoit, dressoit les plans de quelques autres. Elle s'acquit bientôt l'estime et la confiance de la princesse. Les Fontenelle, les Tourreil , les Valincourt , les Chaulier, les Malezieu, et les autres personnes de mérite qui ornoient cette cour, recherchèrent avec empressement cette fille ingénieuse.Lile fut enveloppée , sous la régence, dans la disgrace de Made la duchesse du Maine; et renfermée pendant près de 2 ans à la Bastille. La liberté lui ayant été rendue, elle fut fort utile à la princesse, qui, par reconnoissance, la maria avec M. de Staal, lieutenant aux Gardes-Suisses, et depuis capitaine et maréchal - de - camp. Le savant Dacier l'avoit voulu épouser auparavant; mais elle n'avoit pas cru devoir donner sa main à un vieillard et à un érudit. Made de Staal montroit beaucoup moins d'esprit et de gaieté dans sa conversation que dans ses ouvrages. C'étoit une suite de sa timidité et de sa mauvaise santé. Son caractère étoit mêlé de bonnes et de mauvaises qualités; mais les bonnes l'emportoient. Elle mourut l'an' 1750. On a imprimé depuis sa mort, les Mémoires de sa vie, en 3 vol. in-12, composés par elle-même. On y a ajouté depuis un Ive volume qui contient deux folies Comédies, dont l'une est intitulée, l'Engoûment, et l'autre . la Mode. Elles ont été jouées à Seaux. Ces Pièces ont trop de charge; et quant à ce qui s'appelle action et unité d'action, intrigue bien liée et bien suivie, dépendance nécessaire des événemens entre eux, tout cela leur manque. Leur seul mérite est dans le dialogue, qui est communément vif et spirituel. Les Mémoires de Made de Staal n'offrent pas des aventures fort importantes; mais elles sont assez singulières. Son caractère personnel ne l'est pas moins. C'est un caractère mêlé et composé de qualités assez opposées : il en est plus pittoresque. De cette double singularité, celle du caractère, et celle des circonstances dans lesquelles Made de Staat se trouva, il dut résulter une vie peu ordinaire, et qui dès-lore méritoit d'être écrite. Ses amours curent une grande part aux chagrins de sa vie. Tantôt elle aima sans être aimée; tantôt elle fut aimée sans aimer. Enfin, on voit par ces Mémoires, comme par beaucoup d'autres du même genre , combien il y a de malheureux parmi les prétendus heureux du monde. D'ailleurs cet ouvrage plein de traits ingénieux , se fait lire avec délices, par l'union si rare de l'élégance et de la simplicité, de l'esprit et du goût. de l'exactitude grammaticale et du naturel. Ses récits ont de l'agrément : mais elle cherche quelquefois, selon Marmontel, à les rendre plus agréables encore. « On voit, dit il, qu'elle avoit vécu dans une cour où sans cesse et à toute force il falloit avoir de l'esprit. » Cependant cet esprit nons paroît couler de source dans Madame de Staal. Quant à ses portraits, si l'on excepte ceux de quelques-uns de ses amans, qu'elle a peints trop en beau, ils sont assez ressemblans. On n'avoit pas imprimé celui de la duchesse du Maine, que La Harpe a inséré dans le tome tv<sup>e</sup> de sa correspondance. Il peint bien l'esprit naturel et piquant de son auteur. Quelques critiques prétendent que madame de Staal n'a pas dit tout ce qui la regardoit, dans ses Mémoires. Une dame de ses amies lui ayant demandé comment elle parleroit de ses intrigues galantes? Je me peindrai en buste, lui répondit Made de Staal. Mais cette réponse pouvoit n'être qu'une plaisanterie, qu'on a mal interprétée. On trouve dans ses Mémoires son portrait fait par elle-même; et commé il peut servir à la faire connoître, nous en transcrirons ici la plus grande partie. « Launai est de moyenne taille, maigre, séche et désagréable. Son caractère et son esprit biprit sont comme sa figure; il n'y a rien de travers, mais aucun agrément. Sa mauvaise fortune a beaucoup contribué à la faire valoir. La prévention où l'on est que les gens dépourvus de naissançe et de bien ont manqué d'éducation, fait qu'on leur sait gré du peu qu'ils valent. Elle en a pourtant eu une excellente, et c'est d'où elle a tiré tout ce qu'elle peut avoir de bon, comme les principes de vertu , les sentimens nobles et les règles de conduite, que l'habitude à les suivre lui ont rendues comme naturelles. Sa folie a toujours été de vouloir être raisonnable: et comme les femmes qui se sentent serrées dans leurs corps, s'imaginent être de belle taille, sa raison l'ayant incommodée, elle a cru en · avoir beaucoup. Cependant elle n'a jamais pu surmonter la vivacité de son humeur, ni l'assujettir du moins à quelque apparence d'égalité : ce qui souvent l'a rendue désagréable à ses maitres, à charge dans la société, et tout-à-fait insupportable aux gens qui ont dépendu d'elle. Heureusement la fortune ne l'a pas m se en état d'en envelopper plusieurs dans cette di grace. Elle a rempli sa vie d'occupations sérieuses, plutôt pour fortifier sa raison, que pour orner son esprit, dont elle fait peu de cas. Aucune opinion ne se présente à elle avec assez de clarté pour qu'elle s'y affectionne et ne soit aussi prête à la rejeter qu'à la recevoir; ce qui fait qu'elle ne dispute guère, si ce n'est par humeur. Elle a beaucoup lu, et ne sait pourtant que ce qu'il faut pour entendre ce qu'on dit sur quelque matire que co soit, Tome XI.

et ne rien dire de mal à propos. Elle a recherché avec soin la connoissance de ses devoirs, et les a respectés aux dépens de ses goûts. Elle s'est autorisée du peu de complaisance qu'elle a pour elle-même, à n'en avoir pour personne; en quoi elle suit son naturel inflexible, que sa situation a plié sans lui faire perdre son ressort. L'amour de la liberté est sa passion dominante; passion très-malheureuse en elle qui a passé la plus grande partie de sa vie dans la servitude: aussi son état lui a-t-il toujours été insupportable, malgré les agrémens inespérés qu'elle a pu y trouver. Elle a toujours été fort sensible à l'amitié; cependant plus touchée du mérite et de la vertu de ses amis que de leurs sentimens pour elle, indulgente quand ils no font que lui manquer, pourvu qu'ils ne se manquent pas à euxmėmes. »

STABEN, (Henri) peintre Flamand, né en 1578, mort en 1658, fut élève du *Tintoret*, et suivit de près ce grand maître dans ses compositions.

## I. STACE, Voy. CECILIUS.

II. STACE, (P. Papinius STATIUS) Napolitain, vivoit dutemps de Domitien qu'il flatta aveo autant de làcheté que de bassesse, Ce poëte Latin plaisoit fort à cet empereur, par la facilité qu'il avoit de faire des vers surle-champ. Il mourut à Napleavers l'an 100 de J. C. Nous avons de Stace deux Poëmes héroïques, dédiés à ce tyran odieux qu'il place dans le ciel, sans doute entra Octave et Néron. C'est la Thébaide ap 12 livres; et l'Achilland

Wide, dont il n'y a que deux livres, la mort l'avant empêché de la continuer. Ce poëte a encore fait cinq livres de Sylves, ou un Recueil de petites pièces de vers sur différens sujets. Les Poésies de Stace furent fort estimées de son temps à Rome : mais le goût commençoit à s'y corrompre. En cherchant à s'élever, il tombe quelquefois dans le ton déclamateur. Dans sa Thébaide, qui a des morceaux intéressans, il a traité son sujet plutôt en historien qu'en poëte, sans s'attacher à ce qui fait l'essence de la poésie épique. C'étoit un homme d'une imagination forte, mais dénuée de ces charmes d'expression, de ce sentiment exquis d'harmonie qui enchante dans l'Encide. On peut lui appliquer ce qu'il dit de lui-même, qu'il ne pouvoit suivre Virgile que de loin, et seulement en baisant mes traces :

Sed longé sequere, et vestigia semper adora.

Cependant la Thébaide fut applaudie par ses contemporains. Juvenal dit qu'on alloit l'entendre avec un concours extraordinaire et qu'on lui donnoit de grands applaudissemens. Malgré ce succes, Stace vécut pauvre et fut obligé de faire des pièces de théâtre pour fournir à ses besoins, et de les vendre à des comédiens. Il mit dans ses Tragédies sinon la simplicité des Grecs, du moins des situations horribles et des tableaux des crimes et des passions: c'étoit le Crébillon de son siècle. La vre édition de ce poëte est celle de Rome. 1475, in-fol. Les meilleures sont celle de Barthius, 1664, 3 vol. in-4.";

eelle cum notis Variorum, Leydes 1671, in-8.°; et celle ad usum Delphini, 1685, 2 vol. in-4.° g très-rare. Cormitiolle a publié une bonne traduction de la Thébaïde, Paris, 1783, 3 vol. in-12.

STACKHOUSE, (Thomas) théologien Anglois, morten 1752, se fit un nom par ses Ecrits contre Tindal, Collins et Voolston. Ses ouvrages les plus estimés sont 2 I. Le Sens littéral de l'Ecriture, traduit en françois, 3 vol. in-12. II. Un Corps complet de Théologie, dont on a aussi une version françoise. III. Une Histoire générale de la Bible.

STADINGUES, Hérétiques qui parurent sous GRÉGOIRE IX; Voy. l'article de ce pape.

STADIUS. (Jean) né à Loënhout dans le Brabant, en 1527, et mort à Paris en 1579, a composé des Ephémérides, Cologne, 1660, in-4.º; les Fastes des Romains, et plusieurs ouvrages sur l'Astrologie judiciaire, vaine science dont il étoit infatué.

STAFFORD, (Arundel comte de ) second fils du comte d'Arundel, grand maréchal héréditaire d'Angleterre, étoit chef d'une branche de la maison de Norfolk, et par sa femme il étoit héritier de celle de Stafford. Il avoit toujours donné des preuves de sa sidélité à Charles I et à Charles II, et ses vertus le faisoient estimer des Protestans autant que des Catholiques. Le scilérat OATES (Voyez son article.) l'accusa en 1678, d'être un des chefs d'une conspiration chimérique, dans laquelle il faisoit entrer tous les Catholiques. Ce malhenreux déposa qu'il lui avoit vu remettre une commission signée du Père Oliva, général des Jésuites. Deux autres témoins jurèrent qu'il avoit voulu les engager à tuer le roi. L'infamie des délateurs, l'absurdité des dépositions, la conduite irrépro-Chable et la fidélité de Stafford. les preuves qu'il apporta pour sa défense, n'empêchèrent pas que les pairs eux-mêmes, à la pluralité de vingt-quatre voix, ne le déclarassent criminel : tant il est difficile de résister au torrent des préjugés populaires! Son courage ne l'abandonna point. Vieux et infirme, en partant pour l'exécution, il demanda un manteau: Je pourrai, dit-il, trembler de froid, mais grace au Ciel, je ne tremblerai pas de peur. Il désavoua sur l'échafaud la morale corrompue qu'on attribuoit à l'Eglise Catholique. Je meurs, njouta-t-il, dans l'espérance que L'illusion se dissipera bientAt, et que la force de la vérité obligera tout le monde à faire réparation à mon honneur. - Nous vous croyons, Milord, s'écria le peuple touché jusqu'aux larmes; Que le Ciel vous bénisse, Milord! Le bourreau eut peine à le frapper. Il reçut en priant le coup de la mort , le 29 décembre 1680. Il étoit dans la 69e année de son àge. Voltaire blame avec raison Charles II, de n'avoir pas osé lui donner sa grace : « foiblesse infame, dit-il, dont son père avoit été coupable, et qui perdit son père. Cet exemple prouva que la tyrannie d'un corns est toujours plus impitoyable que celle d'un roi. Il v a mille moyens d'appaiser un prince; il n'y en a point d'adoucir un corps entraîné par les préjugés. Chaque membre, enivré de cette fureur commune, la

reçoit et la redouble dans les autres membres, et se porte à l'inhumanité sans crainte, parce que personne ne répond pour le corps entier. »

STAHL, (George-Ernest naquit à Anspach en 1660. Lorsque l'université de Hall fut fondée en 1694, la chaire de médecine lui fut conférée. Il remplit dignement l'attente qu'on avoit concue de lui. Sa manière d'enseigner, la solidité de ses ouvrages, les heureux succès de sa pratique concoururent à lui faire une réputation des plus brillantes. La cour de Prusse voulut s'attacher un homme si habile. Stahl fut appelé à Berlin en 1716, et il y eut les titres de conseiller de la cour et de médecin du roi. Il acheva glorieusement sa carrière en 1734, dans la 75° année de son age. Stahl est un des plus grands hommes que la médecine ait possédés. Il faut cependant convenir qu'il a soutenu des opinions singulières, et qui, peut-être vraies au moins à un certain point, ne laissent pas d'avoir un air paradoxal. Tel est son système de l'Autocratie de l'ame sur le corps en santé et en maladie: système qui lui suscita beaucoup d'adversaires, et en même temps des admirateurs. ( Voy. SAUVAGES François de Boissier. ) Selon son opinion, un medecin ne doit opérer qu'en suivant attentivement les effets de l'ame sur le corps. C'est par son intelligence en chimie qua. Stahl s'est sur-tout rendu recommandable. Il en puisa le fond dans des ouvrages qui avant lui étoient presque ignorés, et dont il répandit la connoissance aussi bien que l'usage : c'étoient ceux D d 2

du fameux Beccher, qu'il commenta, rectina et étendit. Il profita aussi beaucoup des livres de Kunkel, et fit un grand nombre de découvertes utiles. Cette étude le conduisit à la composition de plusieurs remèdes qui ont eu et ont encore une grande vogue : telles sont les Pilules Balsamiques, la Poudre Antispasmodique, son Essence Alexipharmaque, etc. La métallurgie lui a les plus grandes obligations; son petit Traité latin sur cette matière, 1697, est excellent. Ses principaux ouvrages sont : I. Experimenta et Observationes chemicæ et physicæ, Berlin, 1731, in 8.º II. Dissertationes medica, Hall, 2 vol. in-4.º C'est un re-' rueil de thèses sur la médecine. III. Theoria medica vera, 1737, In-4.º IV. Opusculum chymicophysico-medicum, 1740, in 4.º V. Traité sur le Soufre, tant inflammable que fixe, en allemand, traduit en françois par le baron de Holbach, Paris, 1766, In-12. VI. Negotium otiosum, Hall, 1720, in-4.º C'est principalement dans cet ouvrage qu'il dtablit son système de l'action de de l'ame sur le corps. VII. Fundamenta Chymice dogmatica et experimentalis, Nuremberg, 1747, 3 vol. in-4.º: traduit en françois, par M. de Machy, Paris, 1757, 6 vol. in-12. VIII. Traité sur les sels. en allemand; et en françois, par le baron de Holbach, Paris, 1771. IX. Commentarium in Metallurgiam Beccheri, 1723. Tous ces ouvrages utiles pour le fond des choses, sont écrits d'un style dur, serré, embarrassé; son latin est à demi bar-Lare, du moins dans ses traités chimiques. L'obscurité que ce style repand sur des matières

d'ailleurs abstraites, a été reprochée à Stahl par divers auteurs. et regardée comme très - avantageuse à l'art par quelques autres; comme si les secrets des sciences devoient être des mystères inaccessibles aux profanes. L'ordre, la clarté , la liaison des idées sont aux yeux des philosophes, nécessaires en chimie comme dans tous les autres arts; et ces qualités ne distinguent pas toujours les productions de Stahl. « celui-ci, dit le médecin Roussel, dans son ouvrage du Système physique de la Femme, est de tous les médecins modernes celui qui a le plus insisté sur le moral. lorsqu'il a développé les causes de nos affections corporelles. En faisant de l'ame le principe de tous nos mouvemens vitaux, il a renversé la barrière qui séparoit la médecine et la philosophie. D'après ses dogmes, il n'est plus permis d'être médecin, sans connoître le jeu des passions, l'influence des habitudes, et la différence qu'il y a entre une machine active et dont les mouvemens sont spontanés, et une machine mue par un enchaînement de ressorts inanimés. Son système doit à jamais laver les médecins des imputations de materialisme. dont l'ignorance maligne de leurs ennemis les a quelquefois chargés, et auxquelles la légéreté imprudente de quelques-uns d'entr'eux peut avoir donné lieu. Si son système est le plus orthodoxe, il est aussi le plus vrai, le plus simple. et le plus conforme aux faits. On a dit qu'il semble n'être qu'une extension des principes d'Hippocrate. Stahl auroit sans contredit subjugué toute la m'decine, si plus complaisant pour ses lecteurs ou plus zele pous sa réputation, il eût pris le soîn de polir ses ouvrages, et d'y répandre ces agrémens dont la vérité même a si souvent besoin.»

I. STAHREMBERG, (Conrad-Balthazar, comte de ) gouverneur de Vienne, défendit cette ville avec la plus grande intrépidité, lorsqu'elle fut assiégée par les Turcs en 1683. Il mourut à Rome quatre ans après.

II. STAHREMBERG, (Guido-Balde, comte de) général Autrichien, né en 1657, et mort à Vienne en 1737, s'éleva par son courage aux premiers grades militaires, remporta plusieurs victoires, et sur-tout celle de Saragosse en 1713.

STALBEMPT, (Adrien) peintre Flamand, né à Anvers en 1580, mort en 1660, excella dans le paysage. Sa touche est moelleuse, son coloris frais, ses poses naturelles.

STALENUS, (Jean) né à Calcar dans le duché de Clèves. en 1595, curé de Rées dans le même duché. Il y montra beaucoup de zèle à préseryer son troupeau des nouvelles erreurs . et à ramener à la foi de l'Eglise ceux qui en étoient infectés. Il entra ensuite dans la Congrétion de l'Oratoire, et mourut à Kévélaer le 8 février 1681, après avoir publié plusieurs ouvrages de controverse, dont les principaux sont : I. Syntagma Controversiarum fidei, 2 vol. II. Papissa monstrosa et mera fabula, Cologne, 1639, in-12; ouvrage savant, dont Bayle et Blondel ont profité pour réfuter cette fable si chère aux fanatiques de leur communion.

STALPART VANDER-WIEL, (Corneille) chirurgien et médecin de la Haye sa patrie, né l'an 1620, mort vers 1668, trouva le moyen de dessécher les cadavres pour avoir par-là le moyen d'en mieux examiner la structure. On a de lui: Observationes rariores medicæ, anatomicæ ce chirurgicæ, Leyde, 1687 et 1727, 2 vol. in-8.º avec figures. C'est une traduction; l'original est en flamand; Planque l'a traduit en françois, Paris, 1758, 2 vol. in-12.

STAMPART, (François) peintre Flamand, né en 1675, à Anvers, mort en 1750, alla s'établir à Vienne, où la beauté de ses portraits les firent rechercher. L'empereur le nomma peintre de son cabinet, et lui accorda plusieurs distinctions.

STANDOUK ou STANDONHC. (Jean) docteur de la maison et société de Sorbonne, né à Malines, en 1443, d'un cordonnier, vint achever ses études à Paris, et fut fait régent dans le collège de Sainte-Barbe, puis principal du collége de Montaign. Ce dernier collège reprit son ancien lustre, et il en fut regardé comme l' second fondateur. Son zèle n'étoit pas toujours assez modéré. Ayant parlé avec trop de liberté sur la répudiation de la reine Jeanne, femme du roi Louis XII, il fut banni du royaume pour deux ans. Il se retira alors à Cambrai, où l'éveque, allant partir pour l'Espagne, le fit son vicaire spécial pour tout le diocèse. Standouk revint à Paris après le temps de son exil, et continua de faira fleurir la piété et l'étude dans le collège de Montaigu. Il 🗴 Dd 3

mourut saintement le 5 février 1504, après avoir rempli la place de recteur de l'université, fondé diverses communautés en Flandre, et converti beaucoup de pécheurs par ses sermons. Il étoit, selon le Père Berthier, assez homme de bien, mais ambitieux et hardi dans ses discours.

I. STANHOPE, (George) théologien Anglois, né en 1660, mort en 1728, acquit de la réputation par ses talens pour la chaire, et devint doyen de Cantorbéry. On lui doit outre ses Sermons, une traduction de l'Imitation de J. C., et une Paraphrase sur les Épitres et Évangiles.

II. STANHOPE, (Jacques, comte de ) d'une ancienne famille du comté de Nottingham, naquit en 1673. Il suivit en Espagne Alexandre Stanhope son père qui fut envoyé extraordinaire en cette cour, au commencement du règne du Guillaume. Le séjour de Madrid lui acquit la connoissance de la langue espagnole. Il voyagea en France et en Italie pour apprendre le françois et l'italien. De retour en Angleterre, il prit le parti des armes et se distingua au siége de Namur, sous les yeux du roi Guillaume, qui le gratifia d'une compagnie d'infanterie. Il s'éleva de grade en grade jusqu'à celui de lieutenant-général. En 1709, il fut nommé commandant en chef des troupes angloises en Espagne. Le 27 juillet 1710, il remporta une victoire près d'Almanara, qui fut attribuée à sa conduite et à sa valeur, et dont il fut remercié publiquement par l'empereur. Le 20 noût suivant, il acquit beaucoup de gloire à la

bataille de Saragosse, ainsi que le 9 décembre de la même année, à la défense de Briheuga. où il fit une vigoureuse résistance. Mais il fut obligé de céder à la valeur du duc de Vendôme généralissime des troupes espagnoles, et de se rendre prisonnier de guerre à Briheuga. Après avoir été échangé en 1712, contre le duc d'Esculona, viceroi de Naples, il retourna en Angleterre, où il fut favorablement recu de toute la cour. Le roi Georges étant parvenu au trône, le fit secrétaire d'état et membre du conseil privé. En 1714, il l'envoya à Vienne, où l'empereur lui fit présent de son portrait enrichi de diamans. Il étoit nommé plénipotentiaire au congrès de Cambrai, lorsqu'il mourut à Londres, le 16 février 1721 à 50 ans. Bon politique et grand capitaine, citoyen zélé et philosophe compatissant, il s'acquit les cœurs des sujets et mérita les regrets de son prince. C'est lui qui s'empara du Port-Mahon et de l'île de Minorque. Voyez CHESTERFIELD.

I. STANISLAS, (S.) né en 1030, de parens illustres par leur naissance et par leur piété, fit ses études à Gnesne et à Paris. De retour en Pologne en 1059, il fut élu évêque de Cracovie en 1071; mais ayant repris vivement Boleslas II, roi de Pologne, qui avoit enlevé la femme d'un seigneur Polonois, ce prince le tua dans la chapelle de Saint-Michel le 8 mai 1077, où il expira martyr de son zèle.

II. STANISLAS I, (LEC-ZINSKI) roi de Pologne, grandduc de Lithuanie, duc de Lorraine et de Bar, naquit à

Léonold le 20 octobre 1677, du grand trésorier de la couronne. Son père étoit un seigneur distingue non - seulement par sa naissance et ses places, mais encore par sa fermeté et son courage. C'est lui qui dit un jour dans le sénat ces paroles remarquables: Malo periculosam libertatem, quam quietum servitium: « J'aime encore mieux une liberté dangereuse qu'un escla-Vage tranquille. » Stanislas fut député en 1704 par l'assemblée de Varsovie, auprès de Charles XII, roi de Suède, qui venoit de conquérir la Pologne. 'Il étoit alors agé de 27 ans, palatin de Posnanie, général de la grande Pologne, et avoit été ambassadeur extraordinaire auprès du Grand-Seigneur en 1699. Sa physionomie étoit heureuse, pleine de hardiesse et de douceur, avec un air de probité et de franchise. Il n'eut pas de peine à s'insinuer dans l'amitié du roi de Suède, qui le fit couronner roi de Pologne à Varsovie en Le nouveau roi suivit Charles XII en Saxe, où l'on conclut en 1706 un traité de paix entre les deux rois d'une part, et le roi Auguste qui renonça à la couronne de Pologne, et reconnut Stanislas pour légitime souverain de cet état. Le nouveau monarque resta avec Charles XII en Saxe, jusqu'en septembre 1707. Ils revinrent alors en Pologne, et y firent la guerre pour en chasser entièrement les Moscovites. Le Czar fut obligé d'en sortir en 1708; mais le roi de Suède ayant trop poussé son ennemi, après avoir remporté plusieurs avantages sur lui, fut défait entièrement lui-même au mois de juillet 1709.

Stanislas ne se trouvant pas en sùreté dans la Pologne, où les Moscovites revinrent, et où le roi Auguste renoua un nouveau traité en sa faveur, fut obligé de se retirer en Suède, puis Turquie. Les affaires de Charles XII n'ayant pu se rétablir . Stanislas se retira dans le duché de Deux-Ponts, et ensuite à Weissembourg en Alsace. Auguste ayant fait à cette occasion, porter des plaintes à la cour de France par Sum son envoyé. le duc d'Orléans, alors régent, lui répondit : Mandez au Roi votre maître que la France a toujours été l'asile des Rois malheureux.... Stanislas vécut dans l'obscurité jusqu'en 1725 ; que la princesse Marie sa fille, épousa Louis XV, roi de France. Après la mort du roi Auguste en 1733. ce prince se rendit en Pologne. dans l'espérance de remonter sur le tròne. Il y eut un parti qui le proclama roi; mais son compétiteur, le prince électoral de Saxe, devenu électeur de Saxe après la mort du roi son père, soutenu de l'empereur Charles VI. et de l'impératrice de Russie. l'emporta sur le roi Stanislas. Ce prince infortuné se rendit à Dantzig pour soutenir son élection ; mais le grand nombre qui l'avoit choisi, céda bientôt au petit nombre qui lui étoit contraire. Dantzig fut pris. ( Voyez PLELO.) Stanislas, obligé de fuir. n'échappa qu'à travers beaucoup de dangers, et à la faveur de plus d'un déguisement, après avoir vu sa tête mise à prix par le général des Moscovites dans sa propre patrie. Il sut supporter ce revers avec résignation. « Nos malheurs, écrivoit-il à la reine sa fille, nos malheurs ne sont D d\_4

rands qu'aux yeux de la prévention qui n'en connoît point au-dessus de la perte d'une couronne. Dois-je avancer la main pour la reprendre? Non, il vaut mieux attendre les vœux de la Providence, et nous convaincre du vide et du néant des choses d'icibas. » Lorsque la paix se fit en 1736 on statua dans le premier article des préliminaires de paix , signés entre l'empereur et le roi de France, que « le roi Stanislas abdiqueroit; mais qu'il seroit reconnu roi de Pologne et grandduc de Lithuanie, et qu'il en conserveroit les titres et les honneurs; qu'on lui restitueroit ses biens et ceux de la reine son pouse, dont il auroit la libre jouissance et disposition; qu'il y auroit en Pologne une amnistie de tout le passé, et que chacun 🛪 seroit rétabli dans tous ses biens. droits et priviléges; que l'électeur de Saxe seroit reconnu roi de Pologne et grand-duc de Lithuanie par toutes les puissances qui accéderoient au traifé de paix; qu'à l'égard du roi Stunislas, il seroit mis en paisible possession du duché de Lorraine et de Bar; mais qu'immédiatement après la mort de ce prince, ces duchés servient réunis en pleine souveraineté pour toujours à la coutonne de France. » Stanislas succedoit dans la Lorraine à des princes chéris qu'elle regrettoit tous les jours. Le roi de Pologne arriva, et ces peuples retrouvèrent en lui leurs anciens maîtres. Il goûta pour lors le plaisir qu'il avoit si long-temps désiré, de faire des heureux. Il auroit, comme Titus, cru perdre un jour, s'il ne l'avoit pas signalé par quelque bienfait. Mais ce prince claire savoit que la bienfaisance du souverain doit toujours avo le plus grand nombre pour objet. et qu'une grace que la faveur seule accorde à un particulier, est une injustice faite au peuple. Il soulagea ses nouveaux sujets : il embellit Nancy et Luneville : il sit des établissemens utiles : il dota de pauvres filles; il fonda des collèges; il bàtit des hòpitaux : enfin il se montra l'ami de l'humanité. La Lorraine jouissoit de ses bienfaits, lorsqu'un accident hata sa mort. Le feu prit à sa robe de chambre, et ses plaies lui causèrent une fièvre qui l'enleva au monde le 23 février 1766. Sa mort fut un deuil publica et les pleurs de ses snjets sont le plus bel éloge que nous puissions faire de ce prince. Charles XII disoit de lui, qu'il n'avois jamais vu d'homme si propre 🕏 contilier tous les partis. Dans sa jeunesse il s'étoit endurci à la fatigne, et avoit fortifié son esprit en fortifiant son corps. Il couchoit toujours sur une espèce de paillasse, n'exigeant jamais aucun service de ses domestiques auprès de sa personne. Il étoit d'une tempérance peu commune dans ce climat; libéral, adoré de ses vassaux, et peut-être le seul seigneur en Pologne qui eut quelques amis. Il fut en Lorraine ce qu'il avoit été dans sa patrie; doux, affable, compatissant, parlant avec ses sujets comme avec ses égaux, partageant leurs peines , et les consolant en père tendre. Il ressembloit parfaitement au portrait qu'il a trace du philosophe: « Le vrai philosophe, dit-il, exempt de préjugés, doit connoître le prix de la raison.... ne pas estimer les grands états de la vie plus qu'ils ne valent, ni les basses conditions plus per lites qu'elles ne sont. Il doit jouir des plaisirs, sans en être l'esclave; des richesses, sans s'y attacher; des honneurs, sans orgueil et sans faste. Il doit supporter les disgraces, sans les craindre et sans les braver; regarder comme inutile tout ce qu'il n'a pas, comme suffisant tout ce qu'il possède. Toujours égal dans l'une et l'aurre fortune, toujours tranquille et d'une gaieté sans art, il doit aimer l'ordre et le mettre dans tout ce qu'il fait. Epris des vertus de son état, n'être extrême dans aucune, et les pratiquer toutes, même sans témoins. Sévère à son égard, être indulgent à l'égard des autres, franc et ingénu sans rudesse, poli sans fausseté, prévenant sans bassesse.... Le philosophe doit avoir le courage de se passer de toute sorte de gloire, ignorer ses vertus, et compter pour rien jusqu'à la philosophie même. » Voilà ce que fut Stanislas dans les différentes situations de sa vie. Il fut aimé et il sut aimer. Un jour qu'il régloit l'état de sa maison avec son trésorier. il lui dit de mettre sur la liste un officier qui lui étoit fort attaché. En quelle qualité votre Majesté veut-elle qu'il soit, lui demanda le trésorier? En qualité de mon ami, répondit le monarque. Un jeune peintre qui espéroit de parvenir à quelque fortune, si son talent étoit connu de Stanislas, lui présenta un tableau que les courtisans critiquèrent durement. Le prince bon et juste loua beaucoup l'artiste et paya généreusement l'ouvrage, en disant aux courtisans: ■ Ne voyez-vous pa: , Messieurs , que ce pauvre homme a besoin de s'accréditer par son talent qui fera subsister sa famille? Si vous h découragez par vos censures,

il est perdu. Il faut toujours aider les hommes, et jamais on no gagne rien à leur nuire. » Ces actes continuels de bonté lui firént donner, d'une commune voix, le titre de Stanislas le Bienfaisant. Les revenus de ce prince étoient modiques; cependant, lorsqu'on vouloit apprécier ce qu'il faisoit, on le croyoit le plus riche potentat de l'Europe. Il suffira de donner un exemple de cette économie sage et raisonnée, qui lui faisoit faire de si grandes choses. Ce prince avoit donné aux magistrats de la ville de Bar 18000 écus, pour être employés à acheter du blé lorsqu'il seroit à bas prix. et le revendre ensuite aux pauvres à un prix médiocre, quand il seroit monté à un certain point de cherté. Par cet arrangement la somme augmentera tous les jours: et bientôt on la pourra répartir sur d'autres endroits de la province. Ce prince avoit beaucoup d'esprit et de lumières ; il protégeoit les sciences et les arts. S'il avoit été un simple particulier. il se seroit distingué par son talent pour la mécanique. Nous avons de lui divers ouvrages de philosophie, de politique et de morale, imprimés d'une manière élégante, sous ce titre : Œuvres du Philosophe Bienfaisant , 1765. en 4 vol. in-8.º Les libraires de Paris publièrent en même temps une édition in-12 en 4 vol. de ce re cueil, en faveur de ceux qui ne pou vant donner dans le luxe typographique, se contentent de l'utile. L'amour des hommes, le désir de les voir heureux, la sagesse des principes , la grandeur des vues , les leçons courageuses données aux princes, rendent cette collection précieuse. M. l'abbé Proyard a public son Histoire

Lyon, 1784, 2 vol. in-12; elle est fidelle, exacte, et écrite avec clarté et simplicité.

III. STANISLAS-AUGUSTE. (Poniatowski) étoit fils d'un simple gentilhomme de Lithuanie. qui, après avoir passé au service de Charles XII roi de Suède, et ensuite à celui d'Auguste roi de Pologne, parvint à épouser la princesse Czurtorinska, descendante des Jagellons. Le jeune Polonois, doué de la plus belle figure et de graces naturelles. voyagea en Allemagne, et vint en France, où l'amitié de l'ambassadeur de Suède lui procura des relations agréables. Les dettes qu'il contracta à Paris le firent mettre en prison; mais il en fut délivré par la générosité de Mme Geofrin, femme d'un riche entrepreneur de la manufacture des glaces. Poniatowski sortit de France pour aller en Angleterre : il s'y lia avec le chevalier Hanbury, qui nommé par la cour de Londres à l'ambassade de Pétersbourg, l'emmena avec lui en Russie. Leste, brillant, audacie.ix, il ne tarda pas à plaire à la grande-duchesse qui fut Catherine II. Celle-ci, parvenue à l'empire, employa son influence pour faire monter son protégé sur le trône de Pologne, après la mort d'Auguste III. Cette influence étoit d'autant plus puissante, que cette souveraine avoit fait passer le maréchal de *Romanzoff* sur les bords de la Vistule avec 50 mille hommes répartis dans la Courlande. l'Esthonie et la Livonie, et que son ambassadeur Kayserling dominoit à Varsovie. L'élection de Poniatowski fut faite dans la diète de Wola, le 7 septembre 1764, et il prit le nom de Stanislas-August.. Le nouveau roi se

conduisit aussitôt avec beaucours de modération et de prudençe. Il accueillit ceux qui lui avoient été opposés, et ne leur ôta point les emplois dont ils jouissoient. Des troubles religieux ne tardèrent pas à s'élever : les Protestans, connus sous le nom de Dissidens . exclus des diètes et du droit de suffrage par les Catholiques, réclamèrent l'exécution du traité d'Oliva conclu en 1660, par lequel plusieurs puissances leur avoient assuré leurs priviléges et ils implorèrent le secours de la Russie. La diète de 1766 s'assembla; alors, les ministres Russe, Anglois et Prussien, lui présentèrent, en faveur des Protestans, des mémoires qui excitèrent de violens murmures. Le roi parut les favoriser; aussitôt les évêques catholiques lui reprochèrent de soutenir les ennemis de l'état; mais les armées russes qui s'avancèrent jusques aux portes de Varsovie , firent ouvrir les veux à la diète sur le danger imminent de voir partager la Po-·logne par les puissances protectrices. Les Catholiques se réunirent en corps d'armée, sous le nom de Confédérés, ayant pour étendard, la Vierge et l'Enfant JEsus. Ils prirent, comme les anciens Croisés, des croix brodées sur leurs habits. L'un d'entr'eux. nommé Pulawski, résolut d'enlever le roi, et confia son projet à trois autres chefs, qui lui promirent avec serment de lui livrer Stanislas, ou de le tuer s'ils ne pouvoient l'amener vivant. Ces trois chefs, à la tête de quarante dragons déguisés en paysans, entrèrent dans Varsovie, le 3 novembre 1771, par diverses portes, se réunirent dans la rue des Capucins, attaquèrent à dix heures

du soir la voiture du roi. Toute sa suite disparut, lui-même étoit descendu dans le dessein de s'échapper à la faveur de la nuit, lorsque les assassins le saisirent par les cheveux, en lui disant: ton heure est venue. L'un d'eux tira contre lui son pistolet si près. que Stanislas sentit la chaleur de la flamme, tandis qu'un autre lui donna sur la tête un coup de sabre qui pénétra jusqu'au cràne. Les conjurés le prirent alors au collet, et étant montés à cheval, ils le conduisirent, entre leurs chevaux, au grand galop, dans les rues de la capitale. Hors des portes, ils le mirent sur un cheval et l'entrainèrent dans leur fuite. La nuit étoit extrêmement sombre ; les conjurés perdirent le chemin; et comme les chevaux ne pouvoient plus se soutenir de lassitude, ils obligèrent le monarque à descendre et à les suivre à pied, avec un seul soulier, l'autre s'étant perdu dans le trajet. Ils continuèrent alors leur route à travers des terres impraticables, sans chemin tracé, sans savoir où ils étoient. Pendant la route, plusieurs demandèrent souvent à leur chef Kosinski, s'il n'étoit pas temps de mettre le roi à mort. Au point du jour les assassins s'appercevant qu'ils n'étoient pas fort éloignés de Varsovie, s'enfuirent, et Stanislas resta seul avec Kosinski, qui étoit à pied comme hii. Cependant, ce dernier commenca à laisser entrevoir quelque inquiétude. Quel moment ! lorsque ce malheureux dit à son prince tout sanglant : Vous êtes pourtant mon roi! - «Oui, répondit Stanislas, et votre bon roi, qui ne vous ai jamais fait de mal.» Ce dernier profita aussitôt sie cet instant pour représenter à

STA

Kosinski l'atrocité de son action. et l'invalidité du serment qu'il avoit prété. Kosinski resta attentif à ce discours, et dit au monarque : « Si , consentant à vous sauver la vie, je vous conduis à Varsovie, quelle en sera la suite? Je serai arrête et mis à mort. » Le roi lui donna sa parole qu'il ne lui seroit fait aucun mal. Alors Kosinski ne résistant plus, tomba aux pieds de son souverain, en l'assurant qu'il se fioit entièreà sa générosité. Le roi parvenu au petit moulin de Mariemont. écrivit au gouverneur de la capitale, et ses gardes accoururent aussitôt pour le chercher et le reconduire à son palais. Deux chefs des conjurés furent arrètés et condamnés à mort; Kosinski obtint sa grace, et se retira en Italie, où il jouit, pendant sa vie, d'une pension annuelle que lui fit le roi. - En 1787, Stanislas se rendit à Kanieff, à la rencontre de Catherine II, qui alloit visiter les vastes contrées de la Tauride et du Caucase. Depuis 23 ans ils ne s'étoient vus : leur entrevue fut affectueuse. L'impératrice décora son ancien favori de l'Ordre de St-André, et lui fit espérer plusieurs avantages pour le négoco des Polonois; de son côté, Stanislas célébra par de brillantes fêtes sur les bords du Nieper, la présence de la flotte russe. Ces preuves de déférence n'arrêtèrent cependant pas l'envahissement de ses états, qui s'exécuta quelque temps après par la Russie, les cours de Vienne et de Berlin. En 1792, les armées de Prusse et de Catherine entrèrent en Pologne, repoussèrent les tentatives de Kocsiusko pour la défendre, emportèrent d'assaut Wilna, s'empartront de Varso-

vie, portèrent le ravage dans toutes les contrées qu'elles traversèrent, et finirent par les partager. Au mois de novembre 1795. le prince de Repnin, général Russe, remit à Stanislas une lettre de Catherine, portant, « que l'effet des arrangemens pris par elle, devenoit la cessation de l'autorité royale en Pologue; qu'ainsi, on lui donnoit à juger s'il n'étoit pas convenable qu'il abdiquat formellement. » En effet, Stanislas, cédant au vœu de Catherine, qui devenoit un ordre pour lui, signa l'acte d'abandon a un trône qu'il lui devoit, et qu'il ne put ni défendre, ni conserver. Relégué à Grodno, il chercha à voublier sa grandeur disparue, dans la tranquillité d'une vie obscure. Paul I, succedant à sa mère à l'empire de Russie, appela près de lui Stanislas, le logea dans le palais impérial, et chercha à le dédommager de son dépouillement par tous les égards dûs au malheur. Ce dernier monarque Polonois est mort à Pétersbourg, le 11 avril 1794. Il eut des qualités plus propres à le faire aimer dans une société privée, qu'à lui donner le droit de commander aux hommes et de les défendre. Instruit et spirituel, il parloit et écrivoit les sept principales langues de l'Europe. « Stanislas, dit un écrivain moderne, enflammé un moment par ceux des Polonois qui s'indignoient de voir leur patrie sous un joug étranger, mais effrayé bientôt par la Russie, ne sit que hâter la chute de son pays, en tentant quelquesuns de ces efforts inutiles qui sont toujours pernicieux, lorsqu'on n'a pas le courage de les soutenir. Enfin, dominé, repoussé par tous les partis étrangers et Polonois, il succomba sans exciter d'intérêt, même de pitié, et devint une nouvelle preuve de cette vérité trop souvent prouvée, que, sur le tròne, la foiblesse et l'indécision furent toujours les pires de tous les vices.»

I. STANLEY, (Guillaume) grand chambellan de Henri VII roi d'Angleterre , joua un grand rôle dans les démélés sanglans qui portèrent ce prince sur le trône. et n'en périt pas moins sur un échafaud, victime de la perfidie de Clifford et de l'avare ingratitude de Henri. Clifford, qui avoit d'abord trahi son roi pour embrasser le parti de son enne-Marguerite duchesse mie Bourgogne, trahit à son tour cette princesse, qui avoit eu la foiblesse de nommer à ce traître les principaux conspirateurs qui soutenoient en Angleterre le parti de la Rose Blanche. Le làche Clifford accourut à Londres so jeter aux pieds du roi, offrant d'expier son attentat par tels services qu'on exigeroit de lui. Le monarque lui promet son pardon, aux conditions qu'il déclarera ses complices. Il nomme Stanley..... Henri, prenant le masque de la dissimulation, affecte de l'étonnement, somme avec vivacité l'accusateur de prouver ce qu'il avance, et lui dit même que sa vie répondra d'une pareille inculpation contre son ami, s'il est innocent. Clifford persiste et Henri fait mettre Stanley aux fers : c'est où le roi brûloit d'arriver. Le malheureux lord possédoit des richesses immenses. Voilà son véritable crime aux yeux d'un prince qui tenoit un registre secret de tout ce que lui rapportoient les confiscations, et qui avoit toujours sous les yeux la liste dea mersonnes opulentes de son royaume. Ce riche infortuné fut dans la suite condamné à mort et décapité , lui à qui ce prince avoit obligation de la victoire de Bosworth, et peut-être du sceptre d'Angleterre : en effet, Stanley avoit abandonné Richard III pour suivre son rival, et il ramassa sur le champ de bataille la couronne de Richard, qu'il posa lui-même sur le front du vainqueur. Mais les rois et les vainqueurs (on l'a dit) sont d'illustres ingrats, qui sacrifient plus souvent à leurs passions qu'à leurs devoirs et à l'équité; et Henri VII mérite moins que tout autre une exception honorable.

II. STANLEY, (Thomas) natif de Cumbellow en Herefordshire, se rendit habile dans les belles - lettres et dans la philosophie. Après avoir fait divers voyages en France, en Italie et en Espagne, il se retira à Londres, où il mourut en 1678, avec la réputation d'un savant profond. Ses principaux ouvrages sont: I. Une belle édition d'Eschyle: avec la traduction et des Notes, in-fol., 1663. II. L'Histoire de la Philosophie, en anglois. Cette Histoire a été traduite en partie en latin, par le Clerc; et toute entière par Godefroy Olearius, Leipsig, 1712, in-4.º Tous les journaux firent de grands éloges de l'érudition qui y règne. On y désireroit plus de profondeur dans les analyses et plus de précision dans le style.

III. STANLEY. (N.) Anglois, membre distingué du parlement, devint ministre plénipotentiaire en France. Ses connoissances litéraires et politiques lui acquirent une juste réputation. On lui

doit une très-bonne traduction de Pindare. Il est mort à Londres en février 1780.

IV. STANLEY, (Jean) musicien Anglois, né en 1713, et mort en 1786, excella sur l'orgue, et a publié plusieurs œuvres de clavecin. Quoique aveugle depuis son enfance, il avoit parfaitement compris la théorie musicale, et étoit devenu maître de musique de la chapelle du roi.

STANNINA, (Gérard) peintre Florentin, né en 1354, fut disciple du Venitiano, et quitta l'Italie pour se rendre en Espagne, où ses tableaux sont recherchés, et où il fut employé à orner les maisons royales. Il est mort en 1405.

STANYHURST, (Richard), né à Dublin en 1552, et mort à Bruxelles en 1618, entra dans l'état ecclésiastique après la mort de sa femme, et devint chapelain de l'archiduc Albert. On a de luiz I. De rebus in Hybernia gestis, Antuerpiæ, 1584, in-4.º II. Vita Sancti Patricii, 1587, in -8.º III. Harmonia, seu catena dialectica in Porphyrium. 1570, in-fol. IV. Les quatre premiers livres de l'Enéide, traduits en vers anglois, 1583, in-12.

STAPHYLIUS, professeur de rhétorique à Auch sa patrie, au IV siècle, possédoit, dit-on, une si grande érudition, qu'Ausone le compare au célèbre Varron; mais cet éloge peut être une flatterie.

STAPLETON, (Thomas) controversiste catholique Anglois, d'une ancienne famille du comté de Sussex, naquit à Henfield en 1535, et fut chanoine de Chichester. La persécution que l'où

faisoit éprouver aux catholiques dans sa patrie, l'obligea de se retirer en Flandre. Il y enseigna l'Ecriture-sainte à Douay . et il fut professeur-royal de théologie à Louvain, et chanoine de Saint-Pierre. Il mourut dans cette ville en 1598, à 63 ans, avec une grande réputation de zèle et de piété. Il pensoit philosophiquequement sur les grandeurs de ce monde; et il ne voulut point quitter sa retraite pour aller à Rome où Clément VIII le faisoit appeler. Ses ouvrages recueillis et imprimés à Paris en 1620, 4 vol. in-fol., prouvent son érudition; mais comme ils roulent presque tous sur la controverse, on ne les lit plus guère, depuis que les disputes sont assoupies.

STAPYLTON, (Robert) poëte dramatique Anglois, fut élevé par les Bénédictins de Douay, et s'attacha au parti de Charles I qu'il suivit dans sa fuite de Loudres. Les pièces qu'il a données au théâtre ne sont pas sans mérite. Il est mort en 1669.

STAROVOLSKI, (Simon) géographe et littérateur Polonois du xvii siècle, rendit deux hommages littéraires à sa patrie. I. Il en composa une Description géographique, en latin, sous le titre de Polonia. Conringius, après l'avoir ornée de Cartes et d'une bonne Préface, l'augmenta et la corrigea; et malgré cela, elle ne passe pas pour trop exacte. II. Les Eloges et les Vies, en latin, de cent Ecrivains illustres de Pologne, in-4.°: recueil où l'amour de la gloire de ses compatriotes domine plus qu'une saine critique. Il v a d'ailleurs beaucoup d'inepties, parmi plusieurs choses curicuses.

LINE, nº II. STATIO, (Achille) Portugais. né à Vidigueira, en 1524, d'une famille illustre, voyagea en Espagne, en France et dans les Pays-Bas. Il s'arrêta à Rome, où le cardinal Caraffe le fit son bibliothécaire. Il mourut dans cette ville le 6 octobre 1581, à 57 ans. Nous avons de lui : I. Des Remarques sur les endroits difficiles des anciens auteurs, 1604, in-8. II. Des Oraisons. III. Des Epitres. IV. Une Traduction latine de divers Traités de S. Chrysostome, de S. Grégoire de Nysse, et de S. Athanase. V. Illustrium virorum ut extant in urbe expressis vultus, 1569, in-fol. Cette collec tion des médailles des grands

hommes de l'antiquité, a été con-

sidérablement augmentée dans

l'ouvrage publié l'année suivante

à Rome par Fulvio Ursini.

STATIRA, fille de Darius Codoman, fut prise avec sa m re par Alexandre le Grand, après la bataille d'Issus, l'an 332 avant J. C. Ce prince, qui l'avoit refusée lorsque Darius la lui offrit pour gage de la paix, l'épousa lorsqu'elle fut son esclave. Les noces furent célébrées après qu'Alexandre fut de retour des Indes: et ce fut comme une espèce de triomphe. Il y eut 9000 personnes de cette fête, à chacune desquelles ce conquérant donna une bouteille d'or pour sacrifier aux Dieux. Statira n'eut point d'enfans; Hoxane lui eta la vie après la mort d'Alexandre. l'an 323 avant J. C... La femme de Darius s'appeloit aussi STA-TIRA. Elle étoit enceinte lorsqu'elle fut faite prisonnière. Ses malheurs lui ayant occasionné une

fansse-couche, elle mourut quelque temps après, et fut enterrée magnifiquement par les soins d'Alexandre, qui l'avoit traitée avec beaucoup de respect, et qui mêla ses larmes à celles de sa famille.

STATIUS, Voyez STACE, et CECILIUS.

STATOR, (Pierre) né à Thionville, embrassa le Calvinisme, puis le Socinianisme à Genève d'où il se retira en Pologne, de peur d'essuyer le même sort que Michel Servet; il écrivit ensuite contre la divinité du St-Esprit; puis redevint calviniste parce que ses intérêts le demandoient, et mourut vers 1568. Il a eu beaucoup de part à la Bible Polomoise, 1563, in-fol., à l'usage des Unitaires de Pologne.

STAVELEY, (Thomas) Anglois, s'attacha à la politique, et mourut en 1683, après avoir publié l'Histoire des Egliscs Anglicanes, et un Discours sur les exactions de la cour de Rome.

STAUNTON, (George-Léonard) Irlandois, né à Galloway, mort à Londres le 18 janvier 1801, vint en France pour y étudier la médecine à l'Université de Montpellier. De retour Londres, il s'y lia d'amitié avec lord Macariney, et lorsque celui-ci fut nommé ambassadeur à la Chine en 1762, Staunton l'y suivit en qualité de secrétaire de légation, et ensuite à Madras, dont Macartney devint genverneur. On doit à Staunton la Relation de l'ambassade de son ami : elle offre beaucoup d'intéret, et a été traduite en françois. STAULER, Voyez II. Mus-

STAUPITZ, (Jean) Staupitius, vicaire général de l'Ordre des Augustins, né en Misnie d'une famille noble, fut le premier doyen de la faculté de théologie en l'université de Wittemberg. Staupitz y appela d'Erford en 1508, le fameux Luther, pour y être professeur en théologie; mais lorsque cet Hérésiarque répandit ses erreurs, Staupitz se retira à Saltzbourg, où il fut abbé de St-Pierre, et où il termina sa vie en 1527. On a de lui, en allemand: I. Un Traité de l'amour de Dieu. II. Un autre de la Foi Chrétienne, traduit en latin, Cologne, 1624, in - 8. III. Un Traité de l'Imitation de la Mort de Jesus-Christ.

STAURACE, fils de Nicia phore I, empereur d'Orient, avoit tous les vices de son père, et une figure qui les annoncoit. il étoit hideux. Il fut associé à l'empire en décembre 803. S'étant trouvé à la bataille que son père perdit contre les Bulgares en 811, il y fut dangerensement blessé. Dès qu'il fut guéri, il se rendit à Constantinople pour prendre possession du trône impérial; mais le peuple de cette ville l'avoit donné à Michel Rhangabe, son beau-frire. Contraint de lui céder le sceptre, il se retira dans un monastère o'a il mourut au commencement de l'année 812. La cruauté et la tyrannie de Nicéphore ne contribuèrent pas pen à faire perdre l'empire à son fils.

STEDMAN, (Jean-Cabriel) no en Ecosse en 1748, mort à Tivorton en 1797, servit dans la compagnie des Indes angloises, et a publié une Relation intéressante de l'expédition contre les Nègres révoltés de Surinam, 2 vol. in-4.º On y trouve 80 dessins gravés par l'auteur, qui étoit lui-même de l'expédition.

STEELE, (Richard) né à Dublin en Irlande, de parens Anglois, passa de bonne heure à Londres, et eut pour condisciple le célèbre Addisson, avec qui il contracta une amitié qui dura autant que leur vie. Steele parvenu à un age mûr, servit quelque temps en qualité de volontaire dans les Gardes du roi, et y obtint ensuite une enseigne. Il eut depuis une lieutenance dans le régiment que commandoit le lord Cutts. Sicele lui ayant dédié son Héros Chrétien, cette attention lui valut le grade de capitaine dans le régiment des Fusiliers. Il quitta ensuite le parti des armes, pour s'adonner entièrement à la littérature. Il eut beaucoup de part aux Ecrits périodiques d'Addisson. Ils donnèrent ensemble le Spectateur, Londres, 1733, 8 vol. in-12, traduit en françois, 9 vol. in-12, ou 3 in-4.°; puis le Gardien, Londres, 1734, 2 vol in-12. Steele étant devenu paralytique, se retira dans une de ses terres, où il mourut le 1er septembre 1728, laissant plusieurs enfans d'un second mariage. C'étoit un philosophe Chrétien qui ne faisoit aucun cas des talens s'ils n'étoient appuyés sur la vertu. Il eut besoin des consolations de la religion, car il fut malheureux parce qu'il étoit prodigue, et que pour fournir à ses prodigalités, il imagina mille projets dont aucun ne réussit. On a de lui plusieurs Comédies

qui sont en général élégantes : décentes et pleines de sel. Lez principales sont : I. Le Convoi funèbre. II. Le Mari tendre. III. Les Amans menteurs. IV. Les Amans convaincus intérieurement de leurs flammes mutuelles : pièce fort applaudie, souvent représentée, et dédiée à Georges I, qui gratifia l'auteur d'un présent de 500 guinées. C'est aussi lui qui donna la Bibliothèque des Dames, traduite en françois, en 2 vol. in-12; et le Tatler Londres, 1733, 4 vol. in-12. Il publia aussi quelques Ecrits politiques qui eurent un succès éphémère, mais qui sont aujourd'hui oubliés, parce que tout son but étoit d'exalter un parti, et de décrier le parti opposé. Voy. II. ADDISSON.

STÉEN, (Jean) peintre Hollandois, né en 1636, mort en 1689, étudia les principes de son art sous Brower et Vangyen. Il s'est attaché à représenter des scènes burlesques et plaisantes.

STEENWICK, (Henri de ) peintre né à Steenwick en Flandre, vers l'an 1550, mourut en 1603. Il sit une étude particulière de la perspective et de l'architecture. Ce peintre avoit une parfaite intelligence du clair-obscur. Il aimoit à représenter des nuits et des lieux dont l'obscurité étoit interrompue par des feux; on ne peut rien voir de micux entendu que ses effets de lumière. Ses tableaux sont tras-finis. On remarque aussi beaucoup de légéreté dans sa touche. Ce peintre a eu un fils ( Nicolas ) qui a hérité de ses talens et de son goût de peinture-

STEFANESCHI, (Jean-Baptiste) peintre Florentin, né en 1582, 1582, s'attacha au grand-duc de Toscane Ferdinand II, et fut employé par lui à représenter en miniature plusieurs sujets pieux.

STEIGUER, (N. de) avoyer de la république de Berne, se montra un des adversaires les plus prononcés des principes de la révolution françoise. Il lutta long-temps contre ses compatriotes qui les partageoient, et ne pouvant plus résister à l'influence de la France, qui venoit d'attaquer la Ligue Helvétique, il se rendit à l'age de 70 ans, à l'armée commandée par le général d'Erlach, combattit vaillamment à Fraubrunnen, et se retira ensuite en Allemagne, où il est mort en 1799.

STEINBOCK. (Magnus) feldmaréchal de Suède, né à Stockholm le 12 mai 1664, mourut le 23 févrior 1717, à Fréderickshaven, où il étoit prisonnier de guerre. Il est regardé comme le dernier héros de son pays. Il fit ses premières armes en Hollande, d'où il fut envoyé sur le Rhin avec les troupes auxiliaires de Suède. Sa réputation le fit rechercher de plusieurs princes d'Allemagne, mais inutilement. Il se signala dans les plus grandes guerres de Charles XII. Il contribua beaucoup à la victoire de Nerva, et à celles qui furent remportées en Pologne. Après le départ de son maître pour la Turquie, Steinbock réprima les troubles et les dissentions ordinaires dans un rovaume dont le monarque est absent. Les Danois profitèrent de cette absence, pour attaquer la Suède avec des forces nombreuses et exercées. Steinbock, à la tête de 13000 soldats trèsmeu aguerris et rassemblés à la Tome XI.

hate les battit complétement à Gadembusck en 1712. Mais il fit tort à sa gloire en faisant brûles l'année suivante la ville d'Altena sur l'Elbe, près de Hambourg; et voulant forcer Tonningen, il fut forcé lui-même faute de vivres, de se rendre prisonnies. par capitulation, avec toute l'armée suédoise qu'il commandoit. Quelque attaché qu'il fût à son. roi, il s'en falloit bien qu'il fût toujours l'esclave de ses idées de conquête. Il osa en effet, désapprouver le détrônement du roi de Pologne. Ce trait vaut peut-être lui seul, autant que toutes ses victoires. Ajoutons qu'il fut bon politique, citoyen vertueux, sujet fidelle, le soutien et la victime des intérêts de son maître. Ses Mémoires ont été imprimés en 4 vol. in-4.°, 1765.

STEINGEL, (Charles) Bénéa dictin Allemand du dernier siècle, s'est fait connoître par une Histoire de son Ordre en Allemagne, 1619 et 1638, 2 vol. in-fol., et par quelques ouvrages de piété. Parmi ces derniers, on distingue la Vie de S. Joseph, sous le titre de Josephus, in-8.°, 1616. Ce petit ouvrage est assez recherché pour les singularités qu'il renferme, et pour les jolies figures dont il est orné.

I. STELLA, (Jacques) peintre, né à Lyon en 1596, mourut à Paris en 1657, dans sa 61° année. Il avoit pour père un peintre qui le laissa orphelin à l'àge de neuf ans. Héritier de son goût et de ses talens, il s'adonna tout entier à l'étude du dessin. A vingt ans il entreprit le voyage d'Italie. Le grand-duc Cosme de Médicis l'arrêta à Florence et charmé de son mérite, l'employa dans les fêtes

occasionnées par le mariage de Ferdinand II, son fils. Après un séjour de 7 ans à Florence, il se rendit à Rome où il se lia d'amitié avec le Poussin, qui l'aida de ses conseils. Stella fit une étude sérieuse d'après les grands maîtres et les figures antiques. On rapporte qu'ayant été mis en prison sur la fausse accusation d'un commerce adultère, ce peintre s'amusa à dessiner sur le mur. avec du charbon, une Vierge tenant l'Enfant Jesus. Depuis ce temps, les prisonniers tiennent en cet endroit une lampe allumée. et y viennent faire leur prière. Les faux témoins qui avoient fait arrêter Stella, furent punis du **fouet. La réputation et le mérite de** ce peintre s'étant déjà répandus an loin, on voulut lui donner à Milan la direction de l'académie de peinture, qu'il refusa. Le roi d'Espagne le demandoit; l'amour de la patrie l'attira à Paris, où le roi le nomma son premier peintre, lui accorda une pension, avec un logement aux galeries du Louvre, et le fit chevalier de St-Michel. Cet artiste a également réussi à traiter les grands et les petits sujets. Il avoit un génie heureux et facile; son goût le portoit à un style enjoué. Il a parfaitement rendu des Jeuse d'Enfans, des Pastorales. L'étude qu'il fit d'après l'antique, hui donna un goût de dessin très-correct. Son coloris est cru et donne trop dans le rouge. Ses ouvrages se sentent de son caractère qui étoit froid; il a peint de pratique : au reste sa manière est gracieuse et fine, et ce peintre doit être mis au rang des bons artistes. Audran, Grutter et Paul 'Maupain ont grave la plupart de ses dessins. Jacques Stella aveit

trois nièces, Antoinette, Françoise et Claudine Bouzonnet, qui se sont distinguées par leur talent pour la gravure, et qui ont mis dans leurs ouvrages le goût et l'intelligence qu'on peut exiger des plus grands maîtres. Antoinette a gravé plusieurs tableaux de Jules-Romain. Elle mourut en 1676. Françoise a gravé 66 planches d'ornemens antiques, et 50 de vases. Claudine a gravé une Estampe de Moise exposé sur les eaux; un Crucifix, d'après le Poussin; le Livre des Jeux de l'Enfance. et les Pastorales, d'après son oncle; et plusieurs planches pour des Missels, sur ses propres dessins.

II. STELLA, (François) nó à Malines en 1532, alla puiser à Rome les principes de la peinture, et revint à Lyon où il multiplia ses ouvrages. Il se peignoit souvent dans les personnages de ses tableaux. On estime sur-tout celui des Sept Sacremens. Il mourut à 42 ans, le 26 octobre 1605, et fut enterré dans un tombeau dont les Cordeliers de Lyon lui avoient fait donation, en récompense de l'un de ses tableaux.

III. STELLA, (Antoine Boussonnet) de la même famille que le précédent, se distingua de même dans la peinture. On voit plusieurs de ses tableaux à Lyon, d'où il étoit natif. Il mourut en 1682, dans un âge ayancé.

IV. STELLA. (Jules-César) poëte Latin du xvie siècle, natif de Rome. composa, à l'âge de 20 ans, les deux premiers livres d'un poème intitulé: la Colom-béide ou les Expéditions de Chris-

taphe Colomb dans le Nouveau-Monde, à Londres, 1585, in-4.º Ce poëme fut admiré de Muret, qui apparemment étoit plus surpris de la jeunesse de l'auteur, que de la bonté de l'ouvrage. Madame du Bucage en a profité dans sa Colombiade, Paris, 1756.

Il y eut sous Domitien, un autre poête appelé Stella Aruntius, qui composa plusieurs Epigrammes dans le goût de celles de Catulle, mais non avec la même élégance.

## V. STELLA, Voy. Swift.

STELLART, (Prosper) religieux Flamand de l'Ordre des Augustins, né à Tournai, mourut à Gaiette en 1626, à 39 ans, en allant à Rome pour les affaires de son Ordre. On a de lui un Traité de Tonsuris et Coronis, à Douay, 1625, in-8.°; et d'autres ouvrages où l'on trouve des techerches, mais souvent étrangères à son sujet.

STENKO - RASIN, Voyes ALEXIS, n° x.

STENOBÉE, Voyez Bellé-ROPHON.

I. STENON II, administrateur du royaume de Suède, succéda en 1513 à son père Stenon Stur, chargé de la même fonction. Il observa d'abord les lois de l'Etat; mais écoutant l'ambition, il voulut ensuite régner en monarque absolu. La Suède se divisa en plusieurs factions, qui se réunirent toutes pour appeler les Danois à leur secours. Christiern II roi de Danemarck, leva une puissante armée, et assiegea Stockholm, la capitale du pays. Stenon partit aussitôt, et sit lever le siége. Après quelques com-

bats, les deux princes finirent la guerre; mais quelque temps après. Christiern repassa en Suède avec une armée considérable, composée de toutes sortes de nations. Stenon s'avança pour le combattre ; mais un de ses confidens l'ayant trahi, il fan obligé de se retirer à la hâte, après avoir recu dans le combat une blessure dont il mourut trois jours après, l'an 1519. Ce prince avoit beaucoup de valeur, mais il manquoit de politique et d'expérience, et il étoit plus propre à être à la tête d'un parti, qu'à gouverner un état. Après sa mort. Christiern se rendit maître de la Suède.

II. STENON, (Nicolas) ne 🛎 Copenhague le 10 janvier 1638, d'un père Luthérien, qui étoit orfévre de Christiern IV, roi de Danemarck, étudia la médecine sous le savant Bartholin, qui le regarda comme un de ses meilleurs élèves. Pour se perfectionner. il voyagea en Allemagne, en France, en Hollande et en Italie. Ferdinand II, grand - duc de Toscane, instruit de son mérite le sit son médecin et lui donna une pension. Stenon qui ávoit été ébranlé à Paris par l'éloquence victorieuse du grand Bossuet, abjura l'hérésie Luthérienne en 1669. Le roi Christiern V crut le fixer dans ses états, en le nommant professeur d'anatomie à Copenhague, avec la liberté de suivre les exercices de la religion. Catholique. Mais son changement lui ayant attiré des désagrémens dans sa patrie, il retourna à Florence, et continua l'éducation du jeune prince, fils de *Cosme III*, dont il avoit été chargé. Ce fut alors qu'il embrassa l'état ecclé-

E e 2

siastique. Innocent XII le sacra évêque de Titiopolis en Grèce. Jean-Fréderic , duc d'Hanovre , prince de Brunswick, ayant abjuré le Luthéranisme, appela auprès de lui Stenon, auquel le pape donna le titre de vicaire apostolique dans tout le Nord. Le savant médecin étoit devenu un zélé missionnaire. Munster . l'électorat de Hanovre, le duché de Mackelbourg furent le théatre de son zèle et de ses succès. Ce prélat mourut à Swerin le 25 novembre 1686, à 48 ans. Son corps fut transporté à Florence, où on l'enterra dans le tombeau des grands-ducs. Stenon a enrichi l'anatomie de plusieurs découvertes importantes, consignées dans Observationes anatomica. quibus varia oris, oculorum et narium vasa describuntur, novique salivæ, lacrymarum et muci fontes deteguntur, Leyde, 1680, in-12. On a encore de lui : I. Elementorum Myologiæ Specimen, Florence, 1667. II. Discours sur l'anatomie du Cerveau, Paris, 1669; et en latin, à Leyde, 1671, in-12. On le trouve aussi dans l'Exposition anatomique de Winslow son petit-neveu, tom. IV, pag. 204.

STENTOR, l'un des Grecs qui se rendirent au siège de Trove, avoit la voix si forte, qu'il faisoit seul autant de bruit que 50 hommes qui auroient crié tous ensemble.

STENWICH, (Henri) peintre Anglois, surnommé l'Ancien, naquit en 1550, et mourut en 1603. Il fut élève de Jean de IVrics, et excella à peindre l'architecture, l'intérieur des églises et des monastères gothiques, ainsi que des scènes nocturnes,

éclairées par des flambeaux.—Son fils, nonmé aussi *Henri*, mort à Londres en 1640, peignoit le portrait, et fut aimé de *Charles I*, qui le combla de bienfaits.

STEPHANO, peintre, natif de Florence, mort en 1350, âgé de 49 ans, étoit disciple de Giotto, qu'il surpassa par son art à faire paroître le nu sous les draperies. Ce peintre étudia aussi, d'une manière plus particulière, les règles de la perspective, et cette étude se fait sentir dans ses ouvrages.

I. STÉPHENS, (Robert) Anglois, né à Eastington dans le comté de Glocester, mort en 1732, a été l'éditeur d'un recueil de Lettres du chancelier Bacon, auxquelles il a réuni dos notes savantes.

II. STEPHENS, (Jean) capitaine Anglois, mort en 1726, combattit avec courage pour le parti de Jacques II, et suivit ce monarque en Irlande. On lui doit un Dictionnaire Espagnol, et la continuation du Monasticon de Dugdale.

STEPHONIUS, (Bernardin) jésuite Italien, et bon poēte latin, mort en 1620, s'est fait connoître par des Discours, in-16; et par trois Tragédies peu théatrales, Crispe, Symphorose et Flavie, in-12.

STEPNEY, (George) poête Anglois, né en 1663, fut chargé de diverses ambassades, et a publié des ouvrages de politique et des poésies.

STERK, Voyez Fortius.

STERNE, (Laurent) né La Clomwell dans l'Irlande méridio-

male, d'un officier, fut destiné à l'état ecclésiastique; et après avoir fait ses études avec succès à Cambridge, il devint vicaire à Sutton, où il fut long-temps ignoré. Un pamphlet contre un simoniaque, décida ce bénéficier qui craignoit de nouveaux traits de satire, à résigner à un ami de Sterne, le bénéfice qu'il avoit voulu vendre. Le nouveau pourvu procura par reconnoissance, à l'écrivain satirique, une prébende à Yorck. Ce fut alors qu'il déploya l'esprit comique et gai de Rabelais, et cette originalité de caractère, qui l'ont fait connoitre à Londres et à Paris. On sait qu'ayant pris le nom d' Yorick. bouffon du roi de Danemarck, introduit par Shakespear dans sa tragédie d'Hamlet, il fit imprimer ses Sermons sous ce sobriquet. Au milieu d'une foule de digressions déplacées et de réflexions exprimées en termes trop familiers, on y trouve une morale solide, des argumens pressans, des traits de génie, et une grande connoissance du cœur humain. « Sterne, dit un écrivain, fut un auteur vif et spirituel qui n'a point encore eu son égal chez aucun peuple, et probablement il sera long-temps, dans son genre, un modèle inimitable. Ce n'est ni Lucien, ni Montaigne, ni *Rabelais*, et pourtant il a quelque chose de ces trois écrivains originaux. Il a leur finesse, une partie de leurs idées, leur gaieté et leur agréable abandon; mais il est plus libre, plus assuré, plus indépendant qu'eux dans sa marche. Tantòt il danse sur la pointe d'une niguille, tantôt il revient aux matières les plus relevées. A propos d'une épingle, A ya parler de la misère de l'espèce bumaine, et devient le précepteur des nations. Seul écrivain qui sache à la fois faire couler une larme et naître le sourire. il est le Démocrite des siècles modernes, comme Young en est devenu l'Heraclite. » Sa mauvaise santé, son inconstance, son esprit d'observation, entraînèrent Sterne dans des voyages perpétuels. Il vint en France en 1762. Plusieurs gens de lettres le virent avec plaisir, quoiqu'il s'exprimât quelquefois avec une liberté que son manteau ecclésiastique rendoit encore plus indécente. Ses amis de Londres lui demandèrent à son retour, s'il n'avoit pas trouvé à Paris que'que caractère original qu'il pût peindre? Non, répondit-il, les hommes y sont comme les pièces de monnoie, dont l'empreinte est effacée par le frottement. Cet homme singulier excitoit le rire non-seulement par ses plaisanteries. mais par une figure singulière, et une façon de s'habiller plus singulière encore que sa figure. Malgré le revenu de ses bénéfices et le produit de ses ouvrages. dont la seconde édition lui valut 24000 livres, il mourut trèspauvre, en mars 1768. Son goût pour la dépense étoit extrême et sa succession ne produisit à sa femme et à sa fille, que des dettes; mais les amis de Sterne leur firent des présens qui les mirent dans un état aisé. Sterne est connu par deux Ouvrages traduits en françois par Pierre Fresnais, et en l'an onze, avec plus de succès, par Paulin Crassous. Le premier est intitulé : Voyage sentimental, in-12; et le second, la Vie et les Opinions de Tristram Shandy, 4 vol. in-12. Le premier livre ne paroît, à beau-

coup de gens, que l'ouvrage d'un fou. Cependant il est difficile d'en commencer la lecture sans l'achever, parce qu'en plusieurs endroits on y trouve une peinture fidelle de l'homme. On voit que l'auteur ne se génoit point pour écrire. Je sais ce que je fais, disoit-il, lorsque j'écris la première phrase; mais je m'abandonne à la providence pour toutes les autres. Le même ton règne dans le second ouvrage de Sterne, qui est tout en préliminaires et en digressions. C'est une bouffonnerie continuelle, qui n'exclut pas des réflexions très-sérieuses sur les singularités des hommes célèbres, sur les erreurs et les foiblesses de l'humanité. Il y ridiculise les universités, les érudits, les docteurs, le clergé, les médecins, les orateurs du parlement, enfin presque tous les états. Il a poussé la plaisanterie jusqu'à faire imprimer dans son ouvrage un de ses Sermons sur la conscience. Cette bizarrerie, loin de nuire au burlesque écrivain, lui valut des protecteurs. Un grand seigneur lui donna un bénéfice très-considérable, pour lui témoigner l'estime qu'il lui portoit, et le peu de cas qu'il faisoit de ses censeurs. Sterne, quoique protégé par quelques seigneurs, vécut indépendant. C'est le premier des titres en Angleterre. Il se gloririficit, comme Pope, d'être sans places, sans pension, héritier ni esclave de personne. Il dédia le rer volume de Tristram Shandy Milord Chatham, « non pour qu'il prît le livre sous sa protection, car il doit se protéger luimême, mais pour qu'il servît de distraction à ses travaux pendant son séjour à la campagneu

poëte Anglois, devint valet-dechambre de Henri VIII, et d'Edouard VI. Il traduisit en vers anglois, 51 Pseaumes do David. Hopkins a continué cetto version et traduit les autres.

STESICHORE, poēte Grec, étoit d'Himère, ville de Sicile; il se distingua dans la poésie lyrique. Pausanias raconte entre autres fables, que Stesichore ayant perdu la vue en punition des vers mordans et satiriques qu'il avoit faits contre Hélène, ne la recouvra qu'après s'être rétracté dans une pièce de vers contraire à la première. Stesichore, au rapport de *Quintilien* , chanta sur sa lyre les exploits des héros, et soutint la noblesse et l'élévation du poëme épique. Horace le loue d'avoir eu un style pleim et majestueux : Stesichori graves Camænæ. Il est l'inventeur de cet Apologue ingénieux, de l'Homme et du CHEVAL, qu'Horace, Phèdre et la Fontaine ont si bien versifié. Il le composa pour détourner ses compatriotes de l'alliance avec Phalaris, et il réussit, On lui attribue l'invention de l'Epithalame ou Chant Nuptial. Ses ouvrages ne sont venus à nous que par fragmens. Ce poête florissoit vers l'an 536 avant J. C.

STESICLÉE, Athénienne, réunissoit l'esprit à la beauté, es fut éperdument aimée de Thémistocle et d'Aristide. Leur rivalité désunit ces deux capitaines célèbres.

STESICRATE, est ce fameux sculpteur et architecte Grec, qui offrit à Alexandre le Grand de tailler le Mont-Athos, pour en former la statue de ce prince

Il se proposoit de laisser dans chaque main, un espace pour y batir une ville, et de faire passer la Mer entre ses jambes. Alexandre rejeta ce projet, suivant la plus commune opinion.

STEVART, (Pierre) professeur à Ingolstadt, ensuite chanoine de Saint-Lambert à Liége sa patrie, mourut en 1621, à 71 ans. Il commenta la plupart des Epitres de S. Paul, en 10 vol. in-4.°; et fit l'Apologie des Jésuites, 1593, in-4.° Ces ouvrages ont en étendue ce qui leur manque en solidité.

STEUBERT, ( Jean Engelhard) professeur de théologie à Rintelen, et surintendant des Eglises du comté de Schomberg, étoit né à Marpurg en 1693, et mourut en 1747. On a de lui des Traités sur les Jubilés des Juifs, et sur les Premiers-Nés; et un grand nombre de Dissertations académiques, qui roulent la plupart sur des passages obscurs des Livres saints.

STEUCUS - EUGUBINUS, (Augustin) surnommé Eugubinus, parce qu'il étoit de Gubio, dans le duché d'Urbin. Il se fit chanoine régulier de la congrégation du Sauveur vers l'an 1540, devint garde de la bibliothèque àpostolique, et évêque de Ghisaimo en Candie. On a de lui des Notes sur le Pentateuque, des Commentaires sur 47 Pseaumes, et d'autres ouvrages imprimés à Paris en 1577, et à Venise, 1591, en 3 vol. in-fol., dans lesquels tout n'est pas à priser.

STEVENS, (George-Alexandre) acteur Anglois dans le dernier siècle, est auteur de quelques pièces de théâtre, et d'un roman intitulé Tom Fou. — Un Architecte, de son nom, mort en 1726, a construit, en Angleterre, un grand nombre de ponts remarquables par leur solidité et leur élégance.

STEVERS, (Palamede) peintre Anglois, né à Londres em 1607, mort en 1638, voyagea en Flandre et en Italie, pour y puiser la connoissance des grandes beautés en peinture. Ses tableaux de batailles et de campemens sont très-recherchés.—Son frère Antoine, mort en 1680, fut renommé pour le portrait.

STEVIN, (Simon) mathématicien de Bruges, mort en 1635, fut maître de mathématiques du prince Maurice de *Nassau*, et intendant des digues de Hollande. On dit qu'il fut l'inventeur des Chariots à voiles, dont on s'est quelquefois servi en Hollande. On a de lui: I. Un Traité de Statique, curieux et estimé. II. Des Problèmes géométriques. III. Des Mémoires mathématiques. IV. Un Traite de Portuum investigandorum ratione; et un grand nombre d'autres ouvrages en flamand, qui ont été traduits en latin par Snellius, et imprimés en 2 vol. in-fol. On 🔻 trouve plusieurs idées utiles.

STEWART, (Matthieu) né à Rothsay en Ecosse, vers l'an 1717, et mort en 1786, alla étudier les mathématiques à Edimbourg sous le célèbre Maclaurin, auquel il succéda dans sa chaire de professeur à l'université. En 1761, il publia divers Traités de physique et de mathématiques sur la théorie de la lune, la distance du soleil à la terre, etc. On lui doit encore un Ouvrage

Ee 4

intitulé : Propositiones more veterum demonstratæ.

STEYAERT, (Martin) célèbre docteur de Louvain, habile dans les langues, et sur-tout dans la théologie, fut député à Rome par sa faculté en 1675, il contribua beaucoup à faire censurer, par le pape Innocent XI, 65 propositions de morale relàchée. Son amour pour le travail et ses autres qualités lui procurèrent diverses places. Il fut recteur de l'université de Louvain, président du collége de Baïus, puis du grand collège, censeur des livres, chanoine et doyen de St-Pierre de Louvain, professeur royal en théologie, vicaire apostolique de Bois-le-Duc, commissaire apostolique, official de tout le dio-cèse de Louvain, et conservateur de l'université. Il mourut en 1701, après avoir publié plusieurs Ouvrages de morale et de controverse. Les plus remarquables sont: I. Un petit Ecrit contre Junsenius. II. Un Livre sur l'Infaillibilité du Pape, fait dans le goût Ultramontain. III. Des Aphorismes Theologiques, critiqués par le grand Arnauld, qui a fait, contre ce docteur, les Steyardes, sous le titre de Difficultés proposées à M. Steyaëri.... Voyez OPSTRAET.

## STICKIUS, Voyez STYCKIUS.

STICOTI, (Antonio) fils de Fabio Sticoti, très-bon acteur de la Comédie italienne, mérita les suffrages du public dans la même profession. On lui doit des Parodies, et les Comédies suivantes: les Fétes sincères, l'Impromptu des Acteurs, et les Ennuis de Thalie. Il est mort au milieu du niècle qui vient de finir.

STIFELS, (Michel) ministre Protestant et habile mathématicien, natif d'Estingen, mort en 1567 à Iène, âgé de 58 ans, est moins connu par son Arithmétique, que par sa fureur de faire le prophète. Il prédit que la fin du monde arriveroit en 1553; mais il vécut assez pour être témoin lui-même de la vanité de sa prédiction. Il passa pour un très-mauvais calculateur, malgré son Arithmétique.

STIGELIUS, (Jean) poëte latin de Gotha, né en 1515, mort en 1562, laissa plusieurs Pièces de poésie. On estime surtout ses Elégies, 1604, in-8.°; et ses Eglogues, 1546, in-8.°

STIGLIANI, (Thomas) poëte Italien et chevalier de Malthe, natif de Matera dans la Basilicate, mort sous Urbain VIII, est auteur de divers Ouvrages en vers et en prose. Les premiers sont très - médiocres. Ceux qu'on estime le plus parmi les seconds, sont: l. Des Lettres, Rome, 1651, in-12. II. Arte del verso italiano, Rome, 1658, in-8.° C'est une Poétique qui eut du succès. III. Le Chansonnier, Venise, 1601 et 1605. IV. Le Nouveau Monde, poëme, Rome, 1628.

STILICON, Vandale, et général de l'empereur Théodosc-le-Grand, épousa Sérène. nièce de ce prince, et fille de son frère. Quelque temps après Théodose ayant déclaré ses fils empereurs, Arcadius d'Orient, et Honorius d'Occident, donna Rufin pour tuteur au premier et Stilicon au second. Stilicon commença le règne d'Honorius par faire alliance avec les Barbares du Nord, et par faire assassiner Rufin, de-

yenu son ennemi. Il combattit ensuite les Goths commandés par Alaric, qui ravageoit la Thrace, la Grèce et l'Illyrie, et fit périr Gisden qui avoit excité une révolte en Afrique. Alaric ayant passé en Afrique avec une armée formidable, fut de nouveau attaqué par Stilicon, qui gagna la célèbre bataille de Pollerue, le 29 mars 403, et lui enleva ses conquêtes. L'Italie fut ravagée, deux ans après, par Radagaise que Stilicon vainquit et fit mourir; mais il priva l'empire du fruit de sa victoire. Dans la crainte que son crédit ne diminuât après la paix, il appela de nouveaux Barbares. Ce ne fut pas son seul crime : il forma l'abominable dessein de détrôner Honorius, et de faire proclamer empereur son fils Eucher. Ainsi il sacrifia à ses intérêts l'empire, auguel il avoit tant de fois sacrifié sa vie. Il envoya secrétement solliciter les Vandales, les Suèves, les Alains de prendre les armes, et leur promit qu'il seconderoit leurs efforts. Les Barbares s'étant établis dans plusieurs pays soumis aux Romains, firent venir de nouvelles troupes à leur secours, tandis que l'Angleterre se révoltoit et reconnoissoit en qualité d'empereur un soldat nommé Constantin, qui après s'être empare d'une partie des Gaules et de l'Espagne, donnoit le gouvernement de ce dernier Etat à son fils Constant. Stilicon étoit soupçoné d'entretenir tous ces mouvemens. L'empereur Honorius ouvrit enfin les yeux, et fut secondé par les troupes. Les soldats instruits des intrigues secrètes que Sulicon avoit entretenues avec les Barbares, pour mettre son fils sur le mone, entrérent en fureur contre

lui, massacrèrent tous ses amis, et le cherchèrent pour l'immoler à leur vengeance. A cette nouvelle, Stilicon se sauva à Ravenne; mais Honorius l'ayant poursuivi, lui fit trancher la tête, l'an 408. Son fils Eucher et Sérène sa femme, furent étranglés quelque temps après. Stilicon étoit un politique habile, un négociateur adroit, un guerrier en même temps prudent et hardi. Il eût été un sujet utile et un bon citoyen sous un prince ferme et vigilant; il fut un factieux sous Honorius.

I.STILLINGFLEET (Edouard) théologien Anglois, naquit en 1639 à Cranburn, dans le comté de Dorset. L'évêque de Londres le sit curé de la paroisse de St-André, et peu après le roi Charles II le choisit pour un de ses aumôniers. Son mérite le fit élever à l'évêché de Worcester. et charger par le roi Guillaume III de revoir la Liturgie Anglicane. Ses ouvrages ont été imprimés en 6 vol. in-fol. On estime sur - tout ses Origines Britannicæ; ses Ecrits contre Locke, qui avoit avancé qu'on ne pouvoit prouver l'immortalité de l'ame que par l'Ecriture. Champion a donné une traduction françoise, in-8.°, du Traité intitule : Si un Protestant, laissant la Religion Protestante pour embrasser celle de Rome, peut se sauver dans la Communion Romaine? L'original avoit paru à Londres en 1677. Ce célèbre théologien mourut en 1699 dans la 64º année de son âge. Son fils nommé *Edouard* comme lui, mort en 1708, et son petit-fils Benjamin, en 1771, à 69 ans, cultivèrent la physique et la littérature. Le dernier a laissé divers Ecrits

II. STILLINGFLEET, (Benjamin) poëte et naturaliste Anglois, mort en 1771, à l'âge de 69 ans, voyagea long-temps dans diverses contrées de l'Europe, et à son retour il publia: I. Des Poésies dans la collection de Dodsley. II. Des Voyages et Mélanges, 1759, in-8.° III. Le Calendrier de Flore, 1761, in-8.° IV. Principes et puissance de l'harmonie, 1771, in-4.°

STILPON, philosophe de Mégare vers l'an 306 avant J. C.. s'insinuoit si facilement dans l'esprit de ses élèves, que tous les jeunes philosophes quittoient leurs maîtres pour le venir entendre. On dit que, reprochant un jour à la courtisane Glycère, qu'elle corrompoit la jeunesse : Ou importe, lui répondit-elle, par qui elle soit corrompue, ou par une courtisane ou par un sophiste?... Stilpon piqué de cette réponse, réforma, ajoute-t-on, l'école de Mégare, et en bannit les sophismes, les subtilités inutiles, les propositions générales, les argumens captieux, et tout cet étalage de mots vides de sens. qui a si long-temps infecté les écoles du Paganisme et celles du Christianisme. Demetrius Poliorcete roi de Macédoine, ayant pris Mégare, fit défense de toucher à la maison de notre philosophe; mais ses ordres furent mal observés. Le vainqueur lui ayant demandé s'il n'avoit rien perdu dans la prise de la ville? Non, répondit Stilpon, car la guerre ne sauroit piller la vertu, le savoir, ni l'éloquence. Il donna en même temps des instructions par écrit à ce prince, pour lui inspirer l'humanité et la noble envie de faire du bien aux hommes. Demetrius en fut si touché, qu'il suivit depuis ses conseils. On dit que Stilpon avoit des sentimens fort équivoques sur la Divinité; mais ces soupçons téméraires, sur la façon de penser des grands hommes, demanderoit des preuves convaincantes. Stilpon fut regardé comme un des chefs des Stoïciens. Plusieurs républiques de la Grèce eurent recours à ses lumières, et se soumirent à ses décisions.

STIMMER, (Tobie) peintre et graveur du XVI<sup>e</sup> siècle, étoit de Schaffhouse, ville de Suisse. Il peignit à fresque les façades de plusieurs maisons dans sa patrie et à Franckfort. On a de lui un grand nombre d'Estampes sur bois. Le célèbre Rubens faisoit grand cas d'une suite de Figures, dont les sujets sont tirés de la Bible; on y remarque beaucoup de feu et d'invention. Elles furent publiées en 1586.

STOA, Voy. Quintianus.

STOBÉE, (Jean) auteur Grec du sve ou du ve siècle, avoit écrit divers ouvrages, dont Photius fait mention dans sa *Bibliothè*que. Les plus importans sont ses. Sentences, traduites en latin par Conrad Gessner, Lyon, 1608, et Genève, 1609, in-fol. Il nenous en est resté que des fragmens, qui sont indubitablement de lui. Il s'y trouve bien des choses ajoutées par ceux qui sont venus après. Cet auteur est moins. recommandable par son esprit ou par son érudition, que parce qu'il nous a conservé plusieurs morceaux précieux des anciens Poëtes. et des Philosophes, sur-tout par rapport à la morale.

I. STOCK, (Simon) générale de l'Ordre des Carmes, étois

Anglois. Il se retira dès l'âge de douze ans dans une solitude, et habita dans le creux du pied d'un gros arbre qui étant nommé Stock en anglois, donna le nom à ce célèbre pénitent. C'étoit àpeu-près vers le temps où les Carmes passèrent de la Palestine en Europe. Il prit leur habit, devint leur général, et mourut à Bourdeaux en 1265, après avoir composé quelques ouvrages de piété, très-médiocres. Ses confrères ont prétendu que dans une vision la sainte Vierge lui donna le Scapulaire, comme une marque de sa protection spéciale envers tous ceux qui le porteroient. L'Office et la Fête du Scapulaire ont été approuvés depuis ce temps-là, par le Saint-Siége. Launoy a fait un volume, pour montrer que la vision de Simon Stock est une fable, et que la Bulle appelée Sabbatine, qui approuve le Scapulaire est supposée ; mais cette dévotion n'en a pas été moins répandue. Il n'est pas aisé de savoir, dit le P. Heliot, le temps auguel la confrérie du Scapulaire a été établie. Lezane dit que les papes Etienne V, Adrien II, Sergius III, Jean X, Jean XI et Sergius IV, ont remis la troisième partie de leurs péchés à ceux qui entroient dans cette association pieuse. Or Simon Stock n'étant mort qu'en 1265, et Elienne V ayant été elu pape en 816, et ayant accordé, selon les Carmes, des indulgences aux confrères du Scapulaire, il s'ensuit que cette confrérie étoit établie plus de 450 ans avant qu'on eût songé seulement au Scapulaire parmi les Carmes. Ce qu'on peut conclure encore, c'est que si les historiens du Scapulaire sont des hommes

fort pieux, ils ne sont pas des critiques fort habiles. Quoi qu'il en soit, l'office et la fête du Scapulaire ont été approuvés depuis ce temps-là, par le Saint-Siége, comme n'ayant rien d'opposé à la foi des Chrétiens, et pouvant au contraire contribuer à la piété et à la dévotion envers la sainte Vierge : car c'est-là tout ce que signifient ces sortes d'approbations; l'Eglise n'ayant jamais prétendu attester la certitude d'aucune révélation ou vision particulière , même dans les Saints canonisés comme l'observent Noël Ale**xandre Mur**atori. Benoit XIV.

II. STOCK, (Christian) né à Camburg, en 1672, fut professeur à lène en 1717, et mourut en 1733, avec la réputation d'un homme profondément versé dans les langues Orientales. Ses principaux ouvrages sont: I. Disputationes de pænis Hebræorum capitatibus. II. Clavis Linguæ Sanctæ vet. Test.: c'est un Dictionnaire hébreu. III. Clavis Linguæ Sanctæ novi Testam.: c'est un bon Dictionnaire grec. Ses derniers ouvrages sont estimés.

STOCKADE, (Nicolas de Helt) peintre Hollandois, né à Nimègue en 1614, fut disciple de Hyccaert, et voyagea en Italie pour se perfectionner dans l'exercice de son art. Il peignit avec goût l'histoire et le portrait, et ses tableaux sont recherchés.

STOFFLER, (Jean) né à Justingen dans la Suabe, en 1452, enseigna les mathématiques à Tubinge, et s'acquit une haute réputation, qu'il perdit en se mélant de prédire l'avenir. Il annonça un grand déluge pour l'année

1524, et sit trembler toute l'Allemagne par cette prédiction. On fit faire des barques pour échapper à ce fléau : mais heureusement on n'en fut pas affligé, et l'astrologue insensé reconnut lni-même la vanité de sa prédiction. On a de lui plusieurs ouvrages de Mathématiques et d'Astrologie, pleins d'idées folles et chimériques. Il annonça, dit-on, qu'il périroit d'une chute. En effet. s'étant levé précipitamment, dans une dispute, pour prendre un livre qu'il citoit en sa faveur, il attira en même-temps une planche qui lui porta un si grand coup à la tête, qu'il en mourut peu de jours après, le 16 février 1531. Un fatal hasard pour son malheur. le rendit véridique cette fois.

STOFFLET, (Nicolas) né à Luneville, servit long-temps en qualité de simple soklat, et devint ensuite garde-chasse du comte de Maulevrier. Se trouvant, en 1793, dans le Bas-Anjou, entouré d'ennemis de la révolution de France, il les assembla, leva l'étendard de la révolte et s'empara de Bressuire. Il céda bientôt le commandement de sa petite armée à d'Elbée qu'il chérissoit, et ne le reprit qu'à la mort de "ce dernier. Après diverses alternatives d'avantages , de pertes , il conclut, en 1795, un armistice avec le général Hoche; mais bien**t**ôt après, ayant voulu renouveler la guerre, il fut livré par les habitans de Saugrenière qu'il étoit venu solliciter à reprendre les armes, à un détachement françois qui le conduisit à Angers, où il fut fusillé le 23 février 1796. Stofflet mourut avec sang-froid, à l'àge de 44 ans. En deux ans . avoit livré 150 combats où il

avoit été le plus souvent vains queur.

STOICIENS ou STOIQUES, Voyez ZENON, nº 11, EPICTÈTE, CATON, et 11. BRUTUS.

STOLBERG, (Balthazar) luthérien, natif de Misnie, mort en 1684, fut professeur de la langue grecque à Wittemberg. On a de lui de savantes Dissertations sur divers textes difficiles de l'Ecriture.

I. STONE, (Jean) peintre Anglois, mort à Londres en 1653, excelloit à copier les tableaux des meilleurs maîtres.

II. STONE, (Edmond) mathématicien Ecossois, étoit fils d'un garçon jardinier du duc d'Argyle. Un valet lui apprit à lire, et il n'avoit que 18 ans, que, sans le secours d'aucun maître, il savoit le latin , le françois , l'arithmétique et la géométrie. Le duc d'Argyle l'ayant trouvé étudiant un ouvrage de Newton, l'interrogea, fut surpris de son esprit et de ses connoissances. et le mit à portée de les perfectionner. On doit à Stone, un Dictionnaire de Mathématiques . et un Traité des Fluxions : il est mort à la fin du xviiie siècle.

III. STONE - HOUSE, (Jacques) médecin et théologien Anglois, mort en 1795, à l'àge de 80 ans, a publié un livre qui a eu beaucoup de cours en Angleterre, et qui est intitulé: Avis amical à un malade.

I. STORCK, (Nicolas) étoit de Saxe et originaire de Zwickaw en Silésie. Son nom, qui en allemand signifie Cigogne, fut changé en celui de Pelargus, qui signifie

en grec'la même chose. Après avoir été fortement attaché à Luther. il l'abandonna, et forma une nouvelle secte d'Anabaptistes avec Thomas Muncer, vers l'an 1522. Il ne manqua pas d'assurer que le Seigneur lui avoit parlé par un ange, pour lui promettre la souveraineté de l'Univers. Il cherchoit à abolir toutes les sources de la tradition : monumens de l'antiquité, Pères de l'Eglise, Conciles. La lecture de l'Ecriture-sainte lui paroissoit une occupation au moins infructueuse. Il soutenoit que l'unique application d'un chrétien, devoit être de ceder à l'inspiration et de s'abandonner à la force de l'esprit intérieur. Sa secte devint nombreuse. Luther ne put en arrêter le cours, qu'en obtenant du duc de Saxe un édit de proscription contre Storck, Muncer et leurs adhérens. Storck se retira à Zwickaw, d'où il alla en Souabe et en Franconie, où il fit soulever les paysans contre leurs seigneurs. Il fallut recourir aux armes pour dissiper cet orage, et il se fit alors un grand carnage de ces fanatiques. Storck fut assez heureux pour se sauver dans son pays. Ses sectateurs s'emparèrent, à son instigation, des églises avec violence, et en chassèrent les véritables pasteurs. Le mal cût été beaucoup plus loin, si Storck n'eût été banni par arrêt. Alors il passa en Pologne en 1527; mais ayant beaucoup perdu de son crédit dans ce royaume, il se retira à Munich, en Bavière, où il jeta le fondement d'un anabaptisme outré, qui dans la suite, s'établit en corps de république dans la Moravie. Cependant ce séducteur, malgré ses succès, mourut accablé de misère.

II. STORCK , (Ambroise) théologien Allemand, de l'Ordre de St-Dominique, appelé en latin Pelargus, combattit avec zèle les hérétiques par ses sermons. Il assista , en 1546 et 1552 , an concile de Trente, en qualité de théologien de l'archevêque de Tr> ves; il y mourut en 1557, après s'être signalé dans cette auguste assemblée par son éloquence. On a de lui un Traité du Sacrifice de la Messe, contre Œcolampade: et un Recueil de ses Lettres à Erasme, avec celles que ce savant lui avoit écrites, et d'autres ouvrages, Fribourg, in-fol. 1534. Son style est assez poli.

III. STORCK, (Abraham) peintre Hollandois, mort en 1708, excelloit dans la représentation des ports et des vues dé mer. Il ornoit ses tableaux d'une foule de petites figures dessinées avec art, et qui présentent autant de variété que d'agrément. — Ce peintre avoit un frère bon paysagiste, dont on a des Vues du Rhin.

STORER, (Mœris) poëte Anglois, mort de la consomption en 1799, a publié des Poésies latines, élégamment écrites. Très-lié avec lord North, il en partagea les opinions politiques. Storer jouissant d'une assez grande opulence, en consacra la plus grande partie à recueillir une bibliothèque nombreuse et bien choisie, où l'on remarquoit la beauté des reliûres, et qui renfermoit ce qu'il y avoit de plus curieux en ce genre: il l'a léguée au collège d'Eton.

I. STOSCH, (Guillaume) né à Berlin en 1646, mort dans la même ville en 1707, est auteur d'un livre intitulé: Cencerdie

Rationis et Fidei, imprimé à Guben, sous le nom d'Amsterdam, en 1692. Ce livre est infecté des idées des Socihiens et des Athées.

II. STOSCH, (Philippe) donna, en latin, les Explications des Pierres gravées, que Bernard Picart avoit mises au jour. Limiers les traduisit en françois; et ce Recueil curieux fut imprimé à Amsterdam en 1724, in-fol.

STOUFFACHER, (Werner) Suisse du canton de Schwitz, résolut en 1307 de mettre en liberté sa patrie opprimée par les vexations de Grisler, qui en étoit gouverneur pour l'empereur Albert 1. Il communiqua son dessein à Walther Furst, du canton d'Ury, et à Arnold de Melchtal, de celui d'Underwald. Après s'être associé quelques-uns de leurs amis, entre autres le fameux Guillaume Tell qui tua Grisler, ils s'emparèrent des citadelles qu'Albert avoit fait construire pour les contenir, secouèrent le joug, et firent une ligue qui fut l'origine de la liberté et de la république des Cantons Suisses.

## STOUP, Voyez STUPPA.

STOW, (Jean) de Londres, où il mourut en 1605, est auteur d'une Chronique d'Angleterre, in-fol., et d'une Description de Londres, 1720, 2 vol. in-fol. On trouve dans ces deux ouvrages des choses utiles; mais le dernier ne pouvoit servir qu'à faire connoître ce qu'étoit Londres il y a deux siècles, avant que M. Strype donnât l'édition de 1720, très-augmentée par l'éditeur.

I. STRABON, philosophe et historien, natif d'Amasie, ville de Cappadoce, florissoit sous Auguste et sous Tibère, vers l'an 14 de J. C. Xenarchus, philosophe Péripatéticien, fut son premier maître, et il fut aussi disciple de Molon célèbre rhéteur de l'île de Rhodes. Il s'attacha ensuite aux Stoïciens, et eut les vertus de cette secte. On croit qu'il mourut vers la xii<sup>e</sup> année de l'empire de Tibère, sous lequel il étoit venu à Rome. De tous ses ouvrages, nous ne possédons plus que sa Géographie en 17 livres. La plus ancienne édition est de 1472, in-fol. Les meilleures sont de Paris . 1620. in-fol.; d'Amsterdam, 1707, en 2 vol. in-fol., et de la même ville, 1652, 2 vol. in-12. Cet ouvrage est un monument de l'érudition et de la sagacité de son auteur. Il voyagea en divers pays, pour y observer la situation des lieux et les contumes des peuples qu'il décrit avec beaucoup d'exactitude. Il avoit parcouru sur terre et sur mer, du levant au couchant, depuis l'Arménie jusqu'à cette partie de la Toscane qui répond à la Sardaigne; et du nord au midi, depuis le Pont-Euxin jusqu'au fond de l'Arabie. Il raconte ce qu'il n'a pas vu par lui-même, d'après les Ecrits et les Discours de gens habiles et dignes de foi-Strabon avoit composé des Commentaires historiques, et d'autres Traités qui ne sont pas parvenus jusqu'à nous.

II. STRABON, Sicilien, avoit si bonne vue, qu'étant au Cap de Marzala ou de Lilybée dans la Sicile, il découvroit les vaisseaux qui partoient du port de Carthage en Afrique, et en comptoit toutes les voiles, quoiqu'il en fût éloigné d'environ 130 milles d'Italie, c'est-à-dire, à 43 lieues environ. Valère-Maxime l'appelle Lyncée; mais ce Lyncée n'a pas existé ou n'avoit pas la faculté qu'on lui attribue.

## STRABON, Voy. WALLAFRID.

I. STRADA, (Famien) jésuite de Rome, mort au collége Romain, en 1649, à 78 ans, professa long - temps les belleslettres dans sa Société, et se sit un nom par sa facilité d'écrire en latin. Les princes Farnèse l'engagèrent à écrire l'Histoire des Guerres des Pays-Bas. Elle est divisée en deux décades. La première qui s'étend depuis la mort de Charles-Quint jusqu'en 1578, vit le jour à Rome en 1640 . in-fol. La seconde, qui renferme les événemens depuis 1578 jusqu'à l'an 1590, fut imprimée au même endroit en 1647, in-fol. On en a une Traduction françoise, Bruxelles, 4 vol. in-12. Cet historien a de l'imagination ; il écrit d'une manière brillante et animée; mais il est jésuite et rhéteur , les harangues, les digressions, les descriptions étudiées surchargent son ouvrage. Il ignore la guerre et la politique, et ne dit la vérité qu'à moitié, sur-tout lorsqu'il est question des Espagnols qu'il flatte trop. Sa qualité de Jésuite excita la bile de Scioppius contre son Histoire. Celui-ci en fit une Critique qu'il intitula : Infamia Fumiani Stradæ, et dans laquelle il répandit le fiel à pleines mains : cette critique au lieu de ruiner la réputation de Strada. ne servit qu'à l'établir encore davantage. Le latin de cet histo-

rien est assez pur, quoique inférieur à celui de Mafée. On a encore de lui Prolusiones Academica; ce sont des dissertations sur différens sujets de littérature, écrites avec élégance et pureté. On y trouve des imitations des meilleurs poëtes latins, dont il prend si bien le style, que les plus habiles pourroient s'y méprendre. Ce livre moins conna que son Histoire, lui est peutêtre préférable.

II. STRADA, (Jacques) né à Mantoue, se fit un nom dans le xvi<sup>e</sup> siècle, par son habileté à dessiner les médailles anciennes. Son fils, Octave STRADA, hérita des talens de son père. Il publia les Vies des Empereurs avec leurs médailles, en 1615, in-fol, depuis Jules-César jusqu'à Mathias. Cet ouvrage n'est pas toujours exact.

III. STRADA, (Jean) peintre, ne à Bruges en 15'o, mort à Florence en 1604. Le séjour que ce peintre fit en Italie, et ses études d'après Raphaël, Michel-Ange, et les statues antiques, perfectionnèrent ses talens. Il avoit une veine abondante, et beaucoup de facilité dans l'exécution; il donnoit des expressions fortes à ses têtes. On lui reproche des draperies sèches, et un goût de dessin lourd et maniéré. Il a fait beaucoup d'ouvrages à fresque et à l'huile, à Florence, à Rome, à Reggio. à Naples; il a composé aussi plusieurs cartons pour des tapisseries. Ses tableaux d'histoire sont fort estimés; mais son inclination le portoit à peindre des Animaux et à réprésenter des Chasses , ce qu'il a fait en ce genre, est parsait. Ses dessins sont d'un précieux infini.

STRAFFORT, (Thomas Wentworth, comte de ) d'une famille distinguée d'Angleterre, étoit un seigneur plein de courage et d'éloquence. Il se signala dans le parlement contre l'autorité royale. Charles I le mit du parti de la cour par ses bienfaits; il le nomma comte de Straffort. et vice-roi d'Irlande. Depuis lors, Struffort se dévoua avec tant de chalcur à son service, que les grands et la nation, irrités contre Charles . tournèrent toute leur fureur contre son favori. chambre des Communes l'accusa de haute trabison. On lui imputa quelunes malversations inévitables dans ces temps orageux, mais commises toutes pour le service du roi. Les pairs le condamnèrent au dernier supplice. Il falloit le consentement de Charles pour l'exécution. Le peuple demandoit sa tête à grands cris. Straffort poussa la grandeur d'ame jusqu'à supplier lui-même le roi de consentir à sa mort. La nécessité détermina enfin le roi, qui nomma quatre commissaires pour signer le bill en son nom, ne pouvant se résoudre à le faire de sa propre main. Straffort à cette nouvelle, ne put s'empêcher d'en témoigner sa surprise par ce passage de l'Ecriture, trop convenable aux circonstances : Ne mettez pas votre confiance dans les Princes, ni dans les enfans des hommes, parce qu'il n'y a point de salut à espérer d'eux. Il marcha cependant au supplice avec une fermeté héroïque. Je erains, dit-il sur l'échafaud, que ce ne soit un mauvais présage pour la réforme qu'on projette dans l'Etat, que de commences par l'effusion du sang innocent... Charles I se reprocha jusqu'à la fin sa foiblesse comme un crime. Il avoit promis au comte que le Parlement ne toucheroit pas à un poil de sa tête, et il ne pouvoit s'excuser lui-même d'avoir consenti à la mort d'un si fidelle serviteur. Il eut la tête tranchée le 12 mai 1641. Straffort répétoit souvent à son maître une maxime mémorable : Si quelquefois la nécessité oblige les Souverains de violer les Lois, on doit user de cette licence avec une extrême réserve : et aussitôt qu'il est possible, on doit faire réparation aux Lois, pour tout ce qu'elles ont pu souffrir de ce dangereux exemple. « Ce ministre ( dit M. l'abbe Millot ) n'étoit pas sans doute exempt de reproche. Mais Rapin Thoyras nous paroît trop prévenu contre son mérite. Pendant son gouvernement d'Irlande, il acquit dans cette importante et difficile commission, un droit éternel à la reconnoissance publique. Ses soins, sa vigilance, sa fermeté y avoient maintenu la paix, augmenté les ressources, encouragé l'agriculture et l'industrie, établi des manufactures, rendu la marine cent fois plus forte qu'il ne l'avoit trouvée, et toujours concilié les intérêts du roi avec ceux des peuples. » Quand ses juges lui reprochèrent quelques actes de juridiction arbitraire, justifiés par la coutume ou par les circonstances, il leur dit: Si vous examinez les Ministres du Roi dans les plus minces détails, l'examen deviendra intolérable; et si, pour de légères fautes, vous les soumettez à des peines rigoureuses. les affaires publiques seront abandonnées.

données. Jamais homme sage, qui aura une réputation ou une fortune à perdre, ne voudra s'engager dans des périls si affreux pour des choses de si peu de conséquence. La mort de Charles suivit bientôt celle de ce généreux infortuné, dont la mémoire fut réhabilitée sous Guillaume III. Le jésuite d'Orléans, dans ses Révolutions d'Angleterre, se plaint d'un historien qui a fait mourir Straffort en vrai chrétien, puisqu'on ne peut mourir en vrai chretien, dit-il, quand on ne meurt pas dans la vraie Eglise. Mais si Straffort mourut avec toute la résignation qu'inspire le christianisme, on peut dire qu'il eut à sa mort les sentimens d'un chrétien, et qu'il est à regreter qu'il n'ait pas eu la foi d'un catholique.

STRAFTEN, (N. Vander) peintre Hollandois, né en 1680, voyagea beaucoup et devint l'un des plus célèbres paysagistes de son siècle. Ses mœurs furent déréglées, et il mourut jeune, victime de ses plaisirs immodérés.

STRAIGHT, (Jean) littérateur Anglois, mort à la fin du XVIII<sup>e</sup> siècle, a publié des *Dis*cours choisis, en 2 vol., et des *Poésies* agréables, insérées dans le recueil de *Dodsley*.

STRANGE, (Robert) graveur Ecossois, fut élève à Edimbourg de Richard Cooper, vint à Rouen prendre des leçons d'anatomie de Le Cat, et ensuite à Paris, où il apprit de Le Bas l'usage de la pointe sèche. Cet artiste renommé a beaucoup gravé d'après les tableaux des grands maîtres, et est mort en 1791. Il avoit été nommé professeur à l'académie de Parme.

Tome XI.

STRAPAROLE, (Jean-François) auteur Italien, né à Caravage, s'amusa à écrire des Contea dans le goût de Bocace. Cet auteur vivoit · dans le xvie siècle. Il nous a laissé quelques rapsodies sous ce titre : Le Piacevole Notti. in-8.º Elles contiennent treize Nouvelles qu'il appelle agréables, et que plusieurs personnes de goût trouvent assez insipides. Louveau et la Rivei perdirent leur temps à les traduire en françois. On a faite deux éditions de cette traduction : l'une à Paris, l'Angelier 1596, 2 tomes en 1 vol. in-16; l'autre en 1726, 2 vol. in-12. Lea bonnes éditions, en italien, sont des années 1557, 1558, 1560, à Venise, in-8.°, et 1599, in 4.° les autres sont châtrées.

I. STRATON, roi de Sidon, ayant refusé de rompre son alliance avec Darius, roi des Perses, fut détrôné par Alexandré le Grand, qui donna sa couronné à Abdalonyme, prince de la famille royale.

II. STRATON, philosophe Péripatéticien de Lampsaque fut disciple de Théophraste l'école duquel il succéda l'ara 248 avant J. C. Son application à la recherche des secrets de la nature, le fit surnommer le Physicien. On lui a reproché de n'avoir pas reconnu l'auteur de cette nature qu'il étudioit. « Aristote, dit M. l'abbé Pluquet, suppose que tous les êtres sortent d'une matière étendue, mais qui n'a par elle-même ni forme, ni figure, et qu'il appelle la matière première. Cette matière première existe par elle-même, le mouvement qui l'agite est nécessaire comme elle; et quoique Aristoté reconnût que les esprits sont des F f

êtres immatériels, cependant il avoit quelquefois semblé supposer que les esprits étoient sortis de la matière. Straton en rapprochant ces différentes opinions d'Aristote, crut que la matière première suffisoit pour rendre raison de l'existence de tous les êtres, et qu'en supposant le mouvement attaché à la matière première, on trouvoit en elle et la cause, et le principe de tout. » Ce philosophe fut choisi pour précepteur de Ptolomée Philadelphe, qui le combla de bienfaits. Il avoit fait des Traités de la Royauté, de la Justice, du Bien, et plusieurs autres ouvrages qui ne sont point parvenus jusqu'à nous.

STRATONICE, Voyez Com-

STRATONIQUE, trésorier de Philippe, roi de Macédoine, et d'Alexandre son fils, passoit pour le plus riche particulier de son temps. C'étoit le Crassus des Grecs.

STREATER, (Robert) peintre Anglois, né en 1624, mort de la pierre en 1680, peignit également bien l'Histoire et le Portrait. Ses connoissances furent variées et ses mœurs douces.

STREBÉE, (Jacques-Louis) de Rheims, habile dans le grec et dans le latin, mort vers 1550, est connu par une Version latine, 1556, in-8.°, des Morales, des Economiques et des Politiques d'Aristote, aussi élégante que fidelle.

STREECK, ( Juriam Van ) peintre Flamand, né en 1652, dont les tableaux sont estimés, guojqu'ils soient presque tous marqués des emblèmes de la mort, qu'il peignoit avec beaucoup de succès.

STREIN, (Richard) Strinius, baron de Scwarzenow en Autriche . conseiller-bibliothécaire et surintendant des finances de l'empereur, mourut en 1601, et laissa quelques ouvrages : I. Un Traité de Gentibus et familiis Romanorum, Paris, 1599, in-fol., où il a éclairci les antiquités Romaines. II. Discours pour défendre la liberté des Pays-Bas. III. Commonitorium de Roberti Bellarmini Scriptis atque Libris. Il étoit Protestant. On conserve de lui dans la Bibliothèque de l'empereur, un Manuscrit intitule : Anti-Anicien. Il y réfute le livre du Bénédictin Arnold Wion, qui avoit voulu prouver que de la famille Romaine appelée Anicien, étoient sortis S. Benoît et les empereurs de la maison d'Autriche.

STREITHAGEN, (André de) Streithagius, de Mertzenhaus près de Juliers, mort vers 1640, eut la direction de l'école et de l'orgue du collège des chanoines d'Heinsberg. On a de lui des Poésies et d'autres ouvrages ignorés. Pierre de Streithagen son fils, naquit à Heinsberg en 1595, et mourut vers 1671, chanoine à Vassenberg. Il ne faut pas le confondre avec un autre écrivain du même nom, né à Aix-la-Chapelle en 1592, et mort en 1654, après avoir été pasteur à Heidelberg, prédicateur aulique, et conseiller de l'électeur Palatin Charles-Louis. On a de celui-ci : I. Florus Christianus, sive Historiarum de rebus Christiana Religionis libri quatuor, à Cologne, 1640, in-8. Cet ouvrage ést partial, et le style ne dédommage pas de ce défaut. Streithagen imite Florus, comme un Germain qui contrefait un Romain. II. Novus Homo, sive de Regeneratione Tractatus, etc.

STRIGELIUS, (Victorius) né à Kausbeir dans la Souabe en 1524, fut un des premiers disciples de Luther. Il enseigna la théologie et la logique à Leipzig: mais la conférence d'Eysenach où il se trouva en 1556, et sa dispute avec Francowitz lui furent funestes. Ses ennemis lui firent défendre de continuer ses leçons, ce qui l'obligea de se retirer dans le Palatinat. On le fit professeur de morale à Heidelberg , où il mourut le 26 juin 1569, à 45 ans. On a de lui des Notes sur l'ancien et le nouveau Testament, et d'autres ouvrages que personne ne lit.

STROBELBERGER, (Jean-Etienne) de Gratz en Styrie, reçut le bonnet de docteur en médecine à Montpellier en 1615, fut fait médecin impérial aux bains de Carlsbad, et mourut peu après, l'an 1630. On lui doit: L. Gallice politica, medica Descriptio, Iène, 1620, in-12. C'est une Description des principales villes . des académies, des fleurs, des fontaines minérales, des plantes, etc. de la France: mais elle est trèssuperficielle. II. Historia Monspeliensis, Nuremberg, 1625, in-12. C'est une Histoire de l'université de Montpellier, et des professeurs qui s'y sont distingués.

STROMER, (N.) Suédois, fut professeur d'astronomie à Upsal et a publié dans cette ville.

une savante Théorie de la déclinaison de l'aiguille aimantée. Il est mort en 1770, et son éloge a été publié par Ferner son compatriote.

STRONG, (Joseph) musicien Anglois, mort à Carlisle en 1798, étoit aveugle depuis son enfance. Il n'en fut pas moins bon mécanicien. Il s'étoit fait l'Orgue sur lequel on alloit l'entendre, et il s'amusoit à faire tous ses vêtemens.

STROPHIUS, roi de Phocide, étoit père de Pilade. C'est chez lui que se réfugia Oreste pour se soustraire à la cruauté de sa mère.

I. STROZZI, (Tite et Hercule) père et fils, deux poëtes latins de Ferrare, laissèrent des Elégies et d'autres *Poésies* latines d'un style pur et agréable. Tile mourut vers 1502, âgé de 80 ans. Hercule son fils, fut tué par un rival, en 1508, à l'âge de 38 ans. Ils avoient l'un et l'autre du mérite. Leurs Poésies ont été imprimées à Venise en 1513, in-8.º. et à Paris, chez Colines, en 1530. Hercule donne de grands éloges au fameux César Borgia, le héros de Machiavel; ce qui ne fait honneur ni au poëte, ni à l'historien.

II. STROZZÎ, (Philippe) issu d'une ancienne et riche maison de Florence, fut l'un de ceux qui après la mort du pape Clément VII, entreprirent de chasser de Florence Alexandre de Médicis, et d'y rétablir la liberté. On fit d'abord des remontrances à Charles Quint; mais elles furent inntiles. Les conjurés résolurent dors d'ôter la vie à Alexandre. Ce dessein fut exécuté par

Ff 2

STR jure d'y ajouter des titres : car attribuant à l'ignorance la première faute, je prendrai la seconde pour un trait de malice... M. Requier a publié l'Histoire de ce républicain, sous ce titre : Vie de Philippe STROZZI, premier Commerçant de Florence et de toute l'Italie, sous les règnes de Charles-Quint et de François I; et chef de la Maison rivale de celle de Médicis. sous la Souveraineté du Duc Alexandre: traduite du toscare de Laurent son frère, in-12, 1764.—La famille de Strozzi passa presque toute en France, où elle fut élevée aux premières dignités. De son épouse Clarice Médicis, nièce du pape Léon X, Philippe eut Laurens STROZZI, cardinal et archeveque d'Aix, mort à Avignon le 4 décembre 1571; Robert, mari Magdeleine de Médicis ; L'éon, chevalier de Malthe, et prieur de Capoue, illustre pour ses expéditions maritimes, et tué au siége du château de Piombino, en 1554; et PIERRE, maréchal de France. [ Voy. l'ar-

rence n'en fut que plus agitée. Après sa mort, le duc Cosme, successeur d'Alexandre [ Voyez ce mot, n° xv.] poursuivit les conjurés. Philippe Strozzi se met pour lors à la tête de 2000 fantassins; ils se retirent dans un château, qui bientôt est assiégé et pris. Strozzi est fait prisonnier avec les autres mécontens; il est appliqué à la question, et il soutient ce supplice avec fermeté. Menacé d'être mis une seconde fois à la torture, il forme la résolution de mourir avec sa gloire. Il avoit une épée qu'un des soldats qui le gardoient, avoit laissée par mégarde dans sa chambre, il la prend et se la plonge dans le sein, après avoir écrit aur le manteau de la cheminée de sa prison, ce vers de Virgile, dans le quatrième livre de l'Enéide :

Exoriare aliquis, nostris en ossibus, ultor ?

Il expira en 1538. Le malheur de Strozzi fut d'avoir été mal secondé dans le dessein de rendre la liberté à sa patrie. Il avoit de grandes qualités; il aimoit sur-tout l'égalité, qui est l'ame des républiques. Il posséda les premières dignités à Florence, sans faste et sans orgueil. Si quelqu'un de ses concitoyens, au lieu de l'appeler simplement Philippe, lui donnoit le titre de Messire, il se mettoit en colère, comme si on lui eût fait une injure : Je ne suis, disoit-il, ni Avocat, ni Chevalier; mais Philippe. né d'un Commerçant. Si vous youlez donc m'avoir pour ami, appelez-moi simplement de mon nom, et ne me faites plus l'in-

III. STROZZI, (Pierre) fils du précédent, maréchal de France. fut d'abord destiné à l'état ecclésiastique; il quitta cette profession pour embrasser celle des armes. Il commença à les porter en Italie pour la France, en qualité de colonel, sous le comte Gui Rangoni, et contribua beaucoup à faire lever l'an 1536, le siège de Turin aux Impériaux. En 1538, après sa défaite près de Monte-Murlo en Toscane où fut pris Philippe son père, et où lui-même courut grand risque de l'être, il se retira à

ticle suivant. 1

Rome et y resta jusqu'en 1542. La guerre s'étant rallumée alors entre François I et Charles-Quint . il leva à ses dépens une troupe de 200 arquebusiers à cheval , tous hommes d'élite , qu'il vint offrir à François I. Il se trouva au siège et à la prise de Luxembourg par les François, en 1543. Il fut battu en 1544 par les Impériaux, près de Serravalle, sur la frontière de l'état de Gênes. Après cette défaite, il traversa avec autant d'adresse que de bonheur, un pays occupé de tous côtés par les garnisons impériales. S'étant rendu à Plaisance, il y fit une levée de 8000 hommes de pied et de 200 chevaux, avec lesquels il vint joindre en Piémont l'armée françoise, commandée par le duc d'Enguien. En 1545, il se distingua sur la flotte commandée par l'amiral d'Annebaut, qui fit une descente sur les côtes d'Angleterre. Il passa en Ecosse l'an 1548, avec mille Italiens qui faisoient partie des troupes envoyées cette année par Henri II, à Marie Stuart, reine d'Ecosse, contre les Anglois, et il y fut blessé d'une arquebusade au siège d'Edimton, Il servit dans l'armée que le roi envoya en 1552, au secours d' Octave duo de Parme, en qualité de colonel de l'infanterie italienne; et la même année il eut part à la défense de Metz, assiégé par l'empereur. En 1554 il commanda l'armée envoyée par Henri II en Toscane, pour secourir la république de Sienne contre l'empereur et le duc de Florence; et il perdit le 2 août de cette année, la bataille de Marciano contre le marquis de Marignan, où il fut blessé de deux arquebusades. ( Voy. L. AnGELL. ) Sa défaite ne l'empêcha pas d'être honoré la même année du bâton de maréchal de France. et d'être fait lieutenant - général de l'armée du pape Paul IV, avec laquelle il reprit le port d'Ostie, et quelques autres places aux environs de Rome, l'an 1557. De retour en France, il contribua à la prise de Calais en 1558, et fut tué cette même année le 20 juin, au siége de Thionville, d'un coup de mousquet à l'âge de 50 ans. Le Roi, dit-il en expirant, perd en moi un bon et fidelle serviteur. Il ne vécut qu'une heure après sa blessure. Sa réponse ( si l'on en croit les Mémoires du maréchalde la Vicilleville ) à une exhortation chrétienne que voulut luis faire en ce moment le duc de Guise, promve qu'il tenoit peu la religion. Le maréchal de Strozzi étoit cousin-germain de la reine Catherine de Médicis, par sa mère Clarice de Médicis. scent de Laurent duc d'Urbin ... père de Catherine. C'étoit un homme de la plus grande valeur, actif, entreprenant, mais malheureux dans ses expéditions. plus propre d'ailleurs à l'exécution qu'au commandement. Il étoit libéral et magnifique : il. aimoit les sciences et les belleslettres, et savoit très-bien le grec et le latin. Brantôme dit avoir vu de lui une Traduction en grec des Commentaires de César qui étoient son livre favori. Il est enterré à Epernay en Champagne, dont la seigneurie lui ap-. partenoit. Il avoit épousé Léodanie de Médicis, dont il eut Philippe qui suit [ Voy. nov]; et Claire, première fèmme d'Honorat de Savoie Ier du nom camte de Tende.

Ff 3

IV. STROZZI, (Léon) frère du précédent, chevalier de l'ordre de St-Jean de Jérusalem, connu sous le nom de Prieur de Capoue, fut un des plus grands hommes de mer de son temps. Il se rendit célèbre par ses exploits, sur les galères de France, dont il fut général, et sur celles de Malthe. Il fut tué, en 1554, d'un coup d'arquebuse, en reconnoissant la petite ville de Scarlino sur la côte de Toscane.

V. STROZZI, (Philippe) fils de Pierre maréchal de France, fut le dernier rejeton male de sa famille. Ne à Venise au mois d'avril 1541, il fut amené en France par sa mère en 1547. et élevé en qualité d'enfant-d'honneur auprès du dauphin, depuis roi sous le nom de François II. Il fit ses premières armes sous le maréchal de Brissac, et se signala aux batailles de St-Denis et de Jarnac. Il fut le second mestrede-camp du régiment des gardesfrançoises en 1564, après la mort du capitaine Charry, qui avoit été le premier. Il succéda depuis à Dand lot dans la charge de colonel-général de l'infanterie françoise. Il fut fait prisonnier au combat de la Roche-Abeille contre les Protestans en 1569, et quelque temps après échangé contre la Noue. Ses services lui méritèrent le collier de l'Ordre du Saint-Esprit, qu'il reçut en 1579. Don Antoine, roi de Portugal, ayant obtenu de Henri III en 1582, une armée navale pour tenter de se remettre en possession de ses états, qui lui avoient été enlevés par le roi d'Espagne, Philippe Strozzi fut choisi pour la commander sous ses ordres. Il aborda dans l'île de St-Michel, où il

défit la garnison espagnole; mais dans le combat naval qu'il livra à la flotte ennemie, près les Acores, le 26 juillet de la même année, il fut griévement blessé. et jeté à la mer encore vivant. par ordre du marquis de Santa-Crux, amiral. Voici le récit de la mort de l'infortuné Philippe Strozzi, suivant Torsay, auteur de sa Vic, et qui avoit été son gouverneur. «Le seigneur Strozzi porté audit marquis, exposé sur le pont de cordes de son galion. quelqu'un lui fourra, par-dessous ledit pont de cordes, son épée dans le petit ventre ; lui ôtant par ce coup inhumain et barbare... ce qui lui restoit encore de vie. Et étant, en cet état, présenté au marquis, icelui dédaignant de le regarder, se retourna de l'autre côté, après avoirfait signe qu'on le jetàt en la mer ; ce qui fut aussitôt exécuté. lui encore un peu respirant.» Ainsi périt, à l'àge de 42 ans, un des plus braves et des plus honnêtes. hommes de l'Europe. La sœur de Philippe Strozzi épousa le comte de Tende , de la maison de Savoie.

VI. STROZZI, (Cyriaco) philosophe Péripatéticien, né à Florence en 1504, voyagea dans la plus grande partie de l'univers 🛭 sans que ses voyages interrompissent ses études. Il professa le grec et la philosophie avec beaucoup de réputation, à Florence, à Bologne et à Pise, où il mourut en 1565, à 63 ans. On a de lui un Ixe et un xe livres, en grec et en latin, ajoutés aux huit livres qu'Aristote a composés de la Ré*publique* ; il a bien pris l'esprit de cet ancien philosophe; et l'imitateur égale quelquefois son modèle,

VII. STROZZI, (Laurence) sœur du précédent, née au château de Capalla à deux milles de Florence, l'an 1514, mourut en 1591, religieuse de l'Ordre de St-Dominique. Elle s'appliqua tellement à la lecture, qu'elle apprit diverses langues, sur-tout la grecque et la latine. Elle devint aussi habile dans plusieurs sciences outre la musique et la poésie. Nous avons de cette illustre religieuse un livre d'Hymnes et d'Odes latines sur toutes les Fêtes que l'Eglise célèbre Parme, 1601, in-8.º Cet ouvrage a été traduit en vers françois, par Simon-George Pavillon.

VIII. STROZZI, (Thomas) jésuite, né à Naples en 1631, s'est fait une réputation par ses ouvrages. Les plus connus sont: I. Un Poème latin sur la manière de faire le Chocolat. II. Un Discours de la liberté, dont les républiques sont si jalouses. III. Dix Discours italiens, pour prouver que J. C. est le Messie, contre les Juifs. IV. Un grand nombre de Panégyriques, où il y a beaucoup de pensées ingénieuses et quelques-unes de puériles.

IX. STROZZI, (Jules) se distingua par son talent pour la poésie italienne. Il mourat vers l'an 1636, après avoir donné un beau Poème sur l'origine de la ville de Venise. Il parut sous ce titre: Venetia ædificata, 1624, in-fol., ou 1626, in-12. On a encore de lui: Barbarigo o vero l'Amico sollevato, Poèma Eroïco, Venezia, 1626, in-4.

X. STROZZI, (Nicolas) autre poëte Italien, né à Florence en 1590, mort en 1654. Ses Poésies italiennes sont fort recherchées. On a de lui les Sylves du Parnasse, des Idylles, des Sonnets, et plusieurs Pièces fugitives; outre, deux tragédies, David de Trébizonde et Conradin.

I. STRUCK, Voyez BAPTISTIN.

II. STRUCK, (Samuel) imprimeur Allemand, renommé pour l'exactitude de ses éditions, imprimoit à Lubeck en 1720. On lui doit, en allemand, un Traits sur la pratique de l'Imprimerie.

STRUDEL, (Pierre) peintre Allemand, naquit dans le Tirol, et alla s'établir à Vienne; il y orna les églises et plusieurs édifices de ses tableaux qui y sont estimés. Il mourut en 1617.

STRUENSÉE, d'abord simple médecin, puis devenu principal ministre Danois, montra de l'intelligence dans les négociations et de l'habileté en politique. Il s'efforça d'affranchir le Danemarck de l'espèce de tutelle où la cour de Russie le retenoit. Trop d'orgueil, des imprudences, une passion funeste pour la jeune reine Caroline-Mathilde, le rendirent conspirateur, et le conduisirent à l'échafaud le 26 juillet 1772. Caroline elle-même fut emprisonnée, exclue du trône et exilée à Zell, où elle mourut de chagrin au commencement de 1776.

STRUTT, (Joseph) mort en 1787, a publié un Tableau des mœurs et usages des anciens habitans de l'Angleterre, dont M. Boulard prépare une traduction en françois. On a encore de lui, les Antiquités royales et ecclés tastiques de l'Angleterre; et un Dictionnaire des Graveurs. Tous ces ouvrages sont pleins de recherches curieuses

I.STRUVE, (George-Adam) né à Magdebourg en 1619, 70fessa la jurisprudence à lène et

Ff 4

devint le conseil des ducs de Saxe: il mourut le 15 décembre 1692. à 73 ans, peu de temps après avoir fait le rapport d'un procès. Il appliquoit aux magistrats ce mot d'un empereur Romain: Oportet stantem mori. C'étoit un homme d'un travail infatigable , d'un tempérament fort robuste, et d'une Franchise qui lui gagnoit tous les cœurs. Il fut marié deux fois, et se vit père de 26 enfans. On a de lui des Thèses, des Dissertations, et d'autres ouvrages de droit, parmi lesquels on distingue son Syntagma Juris Civilis... Voy, LILIENTHAL.

II. STRUVE, (Burchard Gotthlieb) fils du précédent, professeur en droit à lêne comme son père, se fit respecter par ses mœurs et estimer par son érudition, et finit sa carrière le 25 mai 1738, dans un âge avancé. On a de lui un grand nombre d'ouvrages. Les plus connus sont : I. Antiquitatum Romanarum Syntagma, 1701, in-4.º C'est la première partie d'un grand ouvrage. Celle-ci regarde la Religion, et l'on y trouve des choses intéressantes. II. Bibliotheca historica selecta 1705 j in - 8.º III. Syntagma juris publici 🛦 1711, in-4.0; ouvrage estimable, où l'auteur fait un bon usage de l'Histoire. IV. Syntagma Historice Germanica, 1730, 2 vol. in-fol. V. Une Histoire d'Allemagne, en allemand. VI. Historia Misnensis, 1720, in-8.°, etc. Tous ces ouvrages sont savans et pleins de recherches.

STRUYS, (Jean) Hollandois, aélèbre par ses voyages en Moscovie, en Tartarie, en Perse, aux Indes, etc. Il commença à voyager l'an 1647, par Mada-

gascar jusqu'au Japon; en l'am 1655, par l'Italie dans l'Archipel; et enfin l'an 1668, par la Moscovie en Perse; et ne revint dans sa patrie qu'en 1673. Les Relations qu'il en avoit faites, furent rédigées, après sa mort, par Glanius. Elles parurent à Amsterdam en 1681, in-4.°; et depuis, en 3 volumes in-12, ibid. 1724, et Rouen, 1730: elles sont intéressantes.

STRYCKIUS, (Samuel) né en 1640, à Lenzen, petit lieu du marquisat de Brandebourg, mort en 1710, voyagea dans les Pays-Baset en Angleterre. De retour en Allemagne, il fut successivement professeur de jurisprudence à Franckfort-sur-l'Oder, conseiller de l'électeur de Brandebourg Fréderic - Guillaume, assesseur du tribunal souverain des Appellations à Dresde en 1690, conseiller aulique, et professeur en droit dans l'université de Hall. On a de lui divers ouvrages qui lui firent un nom célèbre. — Jean-Samuel STAYCKIUS son fils, professeur comme lui dans l'université de Hall, se distingua par son assiduité à ses devoirs, et par la clarté de ses leçons,

STRYPE, (Jean) ecclésiastique Anglois, né à Londres, de parens Allemands, mort en 1737, est connu par ses Annales de la Réformation, 4 vol. in-8.°, et par d'autres ouvrages, Voyez Stow.

I. STUART, (Robert) comte de Beaumont-le-Roger, seigneur d'Aubigny, plus connu sous le nom de Maréchal d'Aubigny, étoit second fils de Jean Stuart III, comte de Lénox, de la maison royale d'Angletterre. STUART signific Sénéchal: titre qui passe

en surnom à cette maison, laquelle possédoit héréditairement cette charge en Ecosse dès le XIIe siècle. Robert Stuart se signala par sa valeur dans les guerres d'Italie, et contribua au gain de plusieurs batailles. Ses belles actions lui méritèrent le bâton de maréchal de France. Sa mort arrivée en 1543, fut une perte pour l'état. Il ne laissa pas de postérité. — Il ne faut pas le confondre avec Jean STUART, comte de Boucon, petit-fils de Robert II, roi d'Ecosse, qui amena 6000 bons soldats à Charles VII, alors dauphin. Il battit les Anglois à Baugé en 1421, fut défait à Crevant en 1423, et enfin tué devant Verneuil en 1424, Il avoit reçu l'épée de connétable le 24 août de la même année. Il ne laissa que des filles.

II. STUART, (Gauthier) comte d'Athol en Ecosse, fils de Robert II, roi d'Ecosse, fut convaincu en 1436, d'une conspiration contre Jacques I, roi de ce pays. On lui fit subir pendant trois jours les plus rigoureux supplices. Après lui avoir fait essuyer une espèce d'estrapade le premier jour, on l'exposa à la vue du peuple sur nne petite colonne, et on lui mit une couronne de fer toute rouge sur la tête, avec cette inscription : Le Roi des Traitres. Le lendemain il fut attaché sur une claie à la queue d'un cheval, qui le traîna dans le milieu de la ville d'Edimbourg; et le troisième jour, après l'avoir étendu sur une table élevée dans une grande place, on lui tira les entrailles du ventre, et on les jeta dans le feu pendant qu'il vivoit encore. Sa tête fut mise au haut d'une pique, et son corps coupé en quatre morceaux, que l'on envoya dans les quatre principales villes du royaume, pour y être exposés selon la coutume du pays.

III. STUART, (Gilbert) né à Edimbourg en 1744, mort à Musselburg village près de cette ville, en 1786, d'une hydropisie causée par des excès de bière. publia divers ouvrages, parmi lesquels on distingue : I. Sa Dissertation sur la Constitution Angloise. II. Son Histoire de Marie Stuart, qu'il tache de justifier. III. Le Tableau des progrès de la Société en Europe, traduit françois, par Boulard. IV. L'Histoire de la Réforme. V. L'Histoire d'Ecosse depuis l'Etablissement de la Religion Reformée, jusqu'à Marie Stuart, 1782.

IV. STUART, (Jacques) célèbre antiquaire et architecte Anglois, ne à Londres en 1713, mort en 1788, soutint sa famille dénuée de fortune, par ses talens: et après la mort de sa mère, il consacra une partie de qu'il avoit acquis à voyager en Italie. Là . lié étroitement avec l'architecte Revelt, ils concurent le projet d'aller visiter Athènes, pour en dessiner et en mesurer tous les monumens. Après l'avoir exécuté, Stuart publia le fruit de ses recherches, en 3 vol. in-fol. dont le premier parut en 1762. sous le titre d'Antiquités d'Athènes. Ce savant ouvrage fit nommer son auteur l'Athénien. A son retour en Angleterre, il fut nommé intendant de l'hôpital de Greenwich.

V. STUART, (Les) rois d'Ecosse; Voyez Albania.... Jac-

Ques, n.º viii à xiv..... Marie, n.º xii.... et Rizzo.

STUBBS, (George) poête Anglois, devint ministre de la paroisse de Gunville, dans le comté de Dorset: il est mort dans le siècle qui vient de finir. Il a publié, en anglois, Nouvelles Aventures de Télémaque, et des Poésies estimées.

STUBER, né à Philadelphie, d'une famille Allemande qui s'y étoit établie, se livra à l'étude de la médecine, et ensuite de la jurisprudence; il y acquit des succès, et mourut jeune dans ces derniers temps. On a de lui la Continuation de la Vie de Francklin, écrite par lui-même. Stuber fut l'ami de ce physicien célèbre, et il ne lui a survécu que peu de temps.

STUCKIUS, (Jean-Guillaume) de Zurich, s'est acquis à la fin du xvie siècle, de la réputation par son Traité des Festins des Anciens et de leurs Sacrifices, Zurich, 1591, in-fol, et qui se trouve dans un Recueil d'autres ouvrages sur l'antiquité, Leyde, 1695, 2 vol. in-fol. Il y rapporte la manière avec laquelle les Hébreux, les Chaldéens, les Grecs. les Romains et plusieurs autres nations faisoient leurs repas, et les cérémonies qu'ils observoient les jours de fêtes dans leurs sacrifices. Il y a beaucoup de recherches dans cet ouvrage. L'auteur mourut en 1607. On a encore de lui de savans Commentaires sur Arrien. Il pava un tribut d'admiration au héros de son siècle, à Henri IV, sous ce titre: Carolus Magnus redivivus, in-4.º, 1598. C'est un parallèle de ce bon, de ce grand

roi, la tige des Bourbons, avec le fondateur de l'empire d'Occident.

STUDLY, (Jean) poête Anglois, servit avec distinction sous le règne d'Elisabeth, et fut tué en 1587 au siège de Bréda. On lui doit une Traduction des Tragédies de Sénèque.

STUKELEY, (Guillaume) antiquaire et médecin Anglois, né à Holbech dans la province de Lincoln, en 1687, mort à Easthamen-Essex, en 1765, fut long-temps détenu dans son cabinet par la goutte. Il soulagea ses douleurs par l'étude. On a de lui : I. Curtosités de la Grande-Bretagne, Londres, 1776, infol. II. Palæographia Sacra, in-4.º III. Palæographia Britannica, 1744.

STUNICA, (Jacques Lopez) docteur de l'université d'Alcala, a écrit contre Erasme, et contre les Notes de Jacques le Fevre d'Etaples sur les Epitres de S. Paul. Il mourut à Naples en 1530. On a encore de lui un Itinerarium dum Compluto Romam proficisceretur..... Il étoit parent de Diego STUNICA, docteur de Tolède et religieux Augustin, qui vivoit dans le même siècle. Celuici a fait plusieurs ouvrages, entre autres un Commentaire sur Job.

I. STUPPA ou STOUP, (Pierre) natif de Chiavanne au pays des Grisons, leva en 1672, un régiment Suisse de son nom au service de Louis XIV, servit avec distinction dans la guerre de Hollande, et fut établi par le roi, commandant dans Utrecht. Il se trouva à la bataille de Senef. Sa bravoure lui mérita le grade de lieutenant-général, et la charge

de colonel du régiment des Gardes-Suisses en 1685. Le roi l'employa en diverses négociations en Suisse, dont il s'acquitta avec succès. Ce guerrier négociateur mourut le 6 janvier 1701, dans la 81° année de son àge. Jamais Suisse ne posséda en même temps, en France, autant de régimens et de compagnies que Stuppa. Comme il sollicitoit un jour, auprès de Louis XIV, les appointemens des officiers Suisses, qui n'avoient pas été payés depuis long-temps, Louvois dit au roi: Sire, si votre Majesté avoit tout l'argent qu'elle et ses prédécesseurs ont donné aux Suisses, on pourroit paver d'argent une chaussée de Paris à Bâle. « Cela peut être, répliqua Stuppa ; mais aussi si votre Majesté avoit tout le sang que les Suisses ont versé pour le service de la France, on pourroit faire un sleuve de sang de Paris à Bále. Le roi frappé de cette réponse. fit payer les Suisses.

II. STUPPA, (N....) compatriote et proche parent du précédent, fut d'abord pasteur de l'Eglise de Savoie à Londres, où il mérita la confiance de Cromwell. Il quitta ensuite le ministère pour les armes, devint brigadier dans les troupes de France, et fut tué à là journée de Steinkerque en 1692. Il est auteur du livre intitulé : La Religion des Hollandois, 1673, in-12, qu'il composa à Utrecht, pendant que les François en étoient les maîtres. Jean Braun, professeur de Groningue, le réfuta dans sa Véritable Religion des Hollandois, 1675, in-12. Ces deux livres firent du bruit dans le temps; ils sont oubliés aujourd'hui.

I. STURM, (Jean Christophe) Sturmius, né à Hippolstein en 1635, fut professeur de philosophie et de mathématiques à Altorf où il mourut en 1703, à 68 ans. On a de lui plusieurs ouvrages. I. Collegium experimentale curiosum, Nuremberg, 1676 et 1701 , in-4.º Il y parle de la chambre obscure, de la machine pneumatique, des baromètres, thermomètres, télescopes, microscopes, etc. On y voit aussi un projet de machine aérostatique conçue d'après la théorie du P. de Lana. II. Physica electrica sive hypothetica Altorf , 1730 , 2 vol. in-4.º II y examine en critique tous les systèmes de physique anciens et modernes. III. Physica conciliatricis conamina, Nuremberg, 1687 , in-12. IV. Prælectiones contra Astrologiæ divinatricis vanitatem, Leipsig, 1722, 2 vol. in-4.° V. Mathesis enucleata, en 1 vol. in-8.º VI. Mathesis juvenilis, en 2 gros vol. in-8.º

II. STURM, (Léonard-Christophe) et non STURNI, comme d'autres l'appellent mal-à-propos, excelloit dans toutes les parties de l'architecture civile et militaire. Il naquit à Altorf en 1669, et mourat en 1719. On a de lui : I. Une traduction latine de l'Architecture curieuse de G. A. Bohler, à Nuremberg, 1664, in fol. II. Un Cours complet d'Architecture, imprimé à Augsbourg, en 16 vol.

I. STURMIUS, (Jean) né à Sleiden près Cologne en 1507, éleva une imprimerie avec Budger Roscius, professeur en grec. Il vint à Paris en 1529, y fit des leçons publiques sur les auteurs Grecs et Latins, sur la logique, qui

enrent beaucoup d'approbateurs; mais son penchant pour les nouvelles hérésies l'obligea de se retirer à Strasbourg en 1537, pour y occuper la chaire que les magistrats lui avoient offerte. Il y ouvrit l'année suivante une Ecole qui devint célèbre, et qui par ses soins obtint de l'empereur Maximilien II. le titre d'Académie en 1566. Il mourut le 3 mars 1589, dans sa 82º année. Ce savant étoit nonseulement propre au travail du cabinet, mais il s'acquitta bien des négociations et des emplois qu'on lui confia. Il étoit doux et tolérant, et il fut faché de ne pas trouver ce caractère parmi les Luthériens, dont il avoit embrassé la secte. Il perdit la vue sur la fin de ses jours, et il supporta ce malheur avec constance. On a de lui : I. Linguæ Latinæ resolvendæ Ratio , in-8.º II. D'excellentes Notes sur la Réthorique d'Aristote et sur Hermogène, etc.

II. STURMIUS, (Jean) natif de Malines, médecin et professeur de mathématiques à Louvain, se fit un nom par divers Traités. Les principaux sont : de Institutione Principum; de Nobilitate litteratd, qui ont été réunis en vol. sous le titre de Institutio Litterata, Torunii, 1586, in-4.º Il y a dans ce recueil deux autres vol. qui ne sont pas de Sturmius. On a encore de lui : de Rosd Hierichuntind, Lovanii, 1607, in-8.°; ouvrage peu commun.

III. STURMIUS, (Jean-Christophe) mathématicien Allemand, né à Hippolstein en 1635, devint professeur de mathématiques et de philosophie à Altdorf, et mortut dans cette ville en 1703. On lui doit des Traités de Philosophie, un Cours complet de Ma-

thématiques, une Traduction d'Archimède. Tous ses écrits sent en allemand.

STYCKIUS, (Jean-Guillanme) Voy. Stuckius.

STUVEL. (Esnest) peintre, né en 1657 à Hambourg, mort en 1712, acquit de la renommée par son talent à peindre les fleurs et les fruits.

SUAIRE, (le Saint) Voyez VERONIQUE.

SUANEFELD, (Herman) peintre et graveur, Flamand d'origine, né vers l'an 1620. Le goût qu'Herman avoit pour le travail, lui faisoit souvent rechercher la solitude, ce qui le fit surnommer l'Hermite; on le nomma aussi Herman d'Italie, à cause de son long séjour en cette contrée. Ce peintre recutles leçons de son art, de deux habiles maîtres, Gérard Dow et Claude le Lorrain. Il rencontra ce dernier à Rome, et lia une étroite amitié avec lui. Herman étoit un excellent paysagiste, il touchoit admirablement les arbres : son coloris est d'une grande fraîcheur; mais il est moins piquant que celui de Claude le Lorrain. A l'égard des figures et des animaux, Suanefeld les rendoit avec une touche plus vraie et plus spirituelle.

I. SUARES, (François) jésuite, né à Grenade le 5 janvier 1548, professa avec réputation à Alcala, à Salamanque et à Rome. On l'appela ensuite à Conimbra en Portugal, et il y fut le premier professeur de théologie. Il mourut à Lisbonne en 1617, avec beaucoup de résignation: Jene pensois pas, dit-il, qu'il fâts is doux de mourir! .... Suarès

avoit une mémoire prodigieuse; il savoit si bien par cœur tous ses ouwrages, que quand on lui en citoit un passage, dans le même instant il se trouvoit en état d'achever et de poursuivre jusqu'à la fin du chapitre ou du livre. Cependant, le croiroit-on ? à peine ce savant homme put-il être admis dans la Société. Il fut d'abord refusé; il fit de nouvelles instances jusqu'à demander même à v entrer parmi les Frères. Enfin on Le recut, et l'on étoit encore sur le point de le renvoyer, lorsqu'un vieux Jésuite dit : Attendons ; il me semble que ce jeune homme conçoit aisément, et pense quel-quefois fort bien. Nous avons de lui 23 vol. in-fol., imprimés à Lyon, à Mayence, et pour la dernière fois à Venise, 1748. Ils roulent presque tous sur la Théologie et sur la Morale. Ils sont écrits avec ordre et avec netteté; il a su fondre avec adresse dans ses ouvrages, presque toutes les différentes opinions sur chaque matière qu'il traitoit : sa méthode étoit d'ajouter ensuite ses propres idées aux discussions théologiques, et d'établir avec solidité son sentiment. Mais il surcharge trop souvent sa théologie de questions inutiles; et il perd quelquefois de vue la noble simplicité des dogmes évangéliques. C'est lui qui est le principal auteur du système du Congruisme, qui n'est dans le fond que celui de Molina mieux assorti à la mode et au langage des théologiens, et habillé d'une manière moins choquante. «Dans le système de Molina, dit M. l'abbé Bossut, Dieu d'abord voit par une prévision de simple intelligence, toutes les choses possibles. Il voit par une autre prévision, que Molina appelle Science moyenne, ou la Science des futurs conditionnels. non-seulement tout ce qui arrivera en conséquence de telle ou telle condition, mais encore ce qui seroit arrivé, (et qui n'arrivera pas) si telle ou telle condition avoit eu lieu. Mais tous les hommes sont conditionnellement munis de graces suffisantes pour opérer leur salut : graces qui deviennent efficaces ou qui demeurent sans effet, selon le libre usage qu'ils en font. Lorsque Dieu veut convertir ou sauver un pécheur il lui accorde des graces auxquelles il prévoit par la science moyenne que le pécheur consentira, et qui le feront persévérer dans le bien. Suarès fit quelques corrections au système de Molina, et crut expliquer par le concours simultané de Dieu et de l'homme, comment la grace opère infailliblement son effet, sans que l'homme en soit moins libre d'y céder ou d'y résister. Mais cette association de la Divinité aux actes de notre volonté foible et changeante, est encore un mystère non moins impénétrable que tous les autres points de la dispute. ». Son Trailé des Lois est si estimé. qu'il a été réimprimé en Angleterre. Son livre intitulé : Désense de la Foi Catholique contre les erreurs de la secte d'Angleterre. fut entrepris par ordre de Paul V. Ce Pontife voyant qu'un grand nombre de Catholiques Anglois prètoient le serment exigé par Jacques I, fit proposer à Suarés par le cardinal Caraffa, son légat en Espagne, de prendre la défense de la Religion. Le Jésuite obéit, et le pape satisfait de son ouvrage, l'en remercia par un bref du 9 septembre 1613. Le Traité de Suarès est dédié aux princes

Chrétiens, et divisé en vi livres. Dans le sixième il discute la **formule du serment qui révoltoit** Rome et la plus grande partie des Catholiques. Il s'attendoit bien que son ouvrage ne seroit pas du goût du roi Jacques. Aussi ne futil pas surpris d'apprendre que ce prince l'avoit fait brûler à Londres devant l'églisé de Saint-Paul. On dit même qu'à cette nouvelle il témoigna envier le sort de son livre : Heureux , dit-il, si je pouvois sceller de mon sang les vérités que j'ai défendues avec ma plume. Le roi d'Angleterre ne se contenta pas d'avoir condamné au feu, et defendu sous de grièves peines la Defense de la Foi; il se plaignit vivement au roi d'Espagne de ce qu'il souffroit dans ses états un écrivain assez téméraire pour oser se déclarer ouvertement l'ennemi du trône et de la majesté des rois. Philippe III lit examiner le livre de Sudrès par des évêques et des docteurs; et sur leur rapport il écrivit à Jacques I une longue lettre. où après avoir justifié le Jésuite. il exhortoit ce prince à rentrer dans la voie de la vérité, que ses prédécesseurs avoient suivie pendant tant de siècles. L'ouvrage du Jésuite Espagnol ne fut pas si bien accueilli en France : il fut condamné à être brûlé de la main du bourreau, par arrêt du parlement de Paris, comme contenant des maximes séditienses. Le P. Noël. jésuite, a fait un Abrégé de Suarès, imprimé à Genève, 1732, en 2 vol. in-fol. L'abréviateur a Ouvrage orné son de deux Traités; l'un de Matrimonio, l'autre de Justitia et Jure. Le P. Deschamps a écrit la Vie de Suares; elle fut imprimée à Perpiguan en 1671, in-4.º

III. SUARÈS, (Joseph-Marie ) évêque de Vaison, d'une famille originaire d'Espagne, établie à Avignon, se retira à Rome chez le cardinal Barberin son ami, à qui il plaisoit par son savoir et par les agrémens de sa conversation. On a de lui : I. Une Traduction latine des Opuscules de saint Nil, à Rome, en grec et en latin, avec des Notes, en 1673. in-folio. II. Une Description latine de la ville d'Avignon et du Comtat Venaissin, in - 4.º etc. III. M. d'Aullan, petit-neveu de cet évêque, possédoit dans sa bibliothèque à Avignon un grand nombre de volumes in-fol. manuscrits de la main de Suarès. Ce prélat mourut en 1678, dans un àge avancé.

SUAVIUS, (Lambert) habile graveur de Liège, florissoit dans le xvi° siècle. On le croit communément élève de Lombart; il a presque toujours été occupé à graver d'après ce maître. On a do Suavius un Racueil de 48 Estampes, entre lesquelles on distingue la Résurrection de Lazarc, les 12 Apôtres, les Sibylles, Jesus-Christ au tombeau, Saint Pierre et Saint Jean guérissant le boiteux à la porte du Temple; elles sont d'un beau fini, mais un peu sèches.

SUBLET, (François) seigneur des Noyers, baron de Dangu, intendant des finances et secrétaire-d'état, étoit fils d'un maître des comptes de Paris, intendant de la maison du cardinal de Joyeuse. Le cardinal de Richelieu l'employa dans les affaires les plus importantes. Après s'être signalé par son zèle pour le service de l'état, il se retira dans sa maison de Dangu, où il mourut le

20 octobre 1645, à 57 ans. Ce ministre aimoit les arts et les talens. Il fonda l'Imprimerie royale dans les galeries du Louvre, et encouragea les auteurs par sa protection et par des récompenses.

SUBLEYRAS, (Pierre) peintre et graveur, né à Uzès en 1699, mort en 1749, prit les premiers élémens de peinture à l'école d'Antoine Rivals. Il se sit à Rome une si brillante réputation, que les princes, les cardinaux, le pape même voulurent avoir leurs portraits de sa main. Il fut aussi chargé d'un tableau pour Saint-Pierre de Rome, qu'on a mis en mosaïque dès son vivant ; privilége flatteur, dont aucun autre artiste ne peut se vanter d'avoir joui. Le sujet de ce tableau représente saint Bazile célébrant les Saints Mystères, et recevant les dons de l'empereur Valens, l'appui des hérétiques, qui tombe évanoui dans les bras de sea gardes.

SUBLIGNY, (N...) avocat au parlement de Paris, au xviie siècle, cultiva plus la littérature que la jurisprudence, et donna des leçons de versification à la comtesse de la Suze. Livié au goût du théàtre, il permit que sa fille fût une des danseuses de l'Opéra. Ses ouvrages sont : I. Une Traduction des fameuses Lettres Portugaises, dont le chevalier de Chamilly, revenant de Portugal. lui donna les originaux, qu'il arrangea. Elles respirent l'amour le plus ardent. (Dorat les a mises en vers françois.) II. La folle Querelle : c'est une comédie en prose contre l'Andromague de Racine. Elle fut représentée sur le théàtre du Palais royal en 1668. III. Quelques Ecrits en faveur de

Racine, dont il devint le panégyriste, après en avoir été le Zoile. IV. La Fausse Clélie, in-12, roman médiocre.

SUBTERMANS, (Juste) peintre Flamand, né a Anvers, mort en 1681, à l'âge de 80 ans, acquit de la célébrité par ses portraits et ses tableaux d'histoire. Son chef-d'œuvre se voit dans le palais de Florence, et représente l'hommage des Florentins à Ferdinand II.

SUCCA, (Marie de) fille d'un célèbre jurisconsulte de Liége, naquit dans cette ville en 1600, et s'y distingua par son érudition et ses profondes connoissances en mathématiques et en musique. Elle a publié quelques ouvrages, et est morte vers le milieu du xvii siècle.

SUCKLING, (Jean) poète Anglois, naquit à Witham en 1613, et mourut en 1641. On dit qu'il parloit latin dès l'àge de cinq ans. Dans sa jeunesse, il servit en Danemarck sous Gustave-Adolphe, et se retira ensuite dans sa patrie, où il publia des Poésies, des Lettres, des Comédes, un Discours sur l'occasion, et un Examen de la religion par la raison.

I. SUE, (Jean) chirurgien, né à la Cotte-St-Pol, vint à Paris dans sa jennesse, et fut accueilli par Devaux, chirurgien renommé, qui lui apprit son art. L'élève égala bientôt le maître: sa pratique fut heureuse, son savoir étendu.- Il apprit le latin à l'âge de 45 ans, pour interroger en cette langue les étudians en médecine. Il a publié quelques Mémoires, dont le plus remarquable a pour objet la correction du Forceps alors en usage.

Bienfaisant et ami des pauvres, ceux-ci pleurèrent sa mort arrivée à Paris le 30 novembre 1732.

II. SUE, (Jean-Joseph) frère du précédent, né en 1710, vint à Paris à 19 ans, devint l'élève de Verdier, célèbre anatomiste, et lui succéda dans la chaire de professeur d'anatomie. Il approfondit cette science dans tous ses détails, et en propagea la connoissance parmi un grand nombre d'élèves. Il est mort à Paris, le 10 décembre 1792, à plus de 82 ans. On lui doit : I. Plusieurs Mémoires intéressans, insérés dans le Recueil des Savans étrangers. publié par l'académie des sciences. L'un d'eux décrit dans deux individus, une transposition générale des viscères, en sorte que ceux du côté droit se trouvoient à gauche; un autre a pour objet l'examen de la structure et des vaisseaux de la matrice; un autre a calculé les proportions du squelette de l'homme, depuis l'enfance jusqu'à la vieillesse. Il. Traité des bandages et appareils, 1746, in-12. On en a fait une seconde édition en 1761. III. Abrégé d'Anatomie, 1748, 2 vol. in-12, réimprimés en 1774. IV. Elémens de Chirurgie, 1755, in-8.º V. An-thropolomie ou Traite sur l'art d'injecter, de disséquer et d'embaumer, 1759, in-8.º Il a été augmenté, et publié de nouveau en 1765. VI. Ostéologie, 1759, 2 vol. in-fol. avec 31 planches. Cet ouvrage est une traduction de celui de Monro, professeur d'anatomie à Edimbourg. C'est un chef-d'œuvre de typographie et d'exactitude dans le dessin. -Les neveux de Sue suivent avec distinction la même carrière.

SUEN-TI, empereur Chinois,

régnoit dans le xive siècle, et au rendit recommandable par la sagesse de ses lois. Il prit pour leur base, le respect filial. Une de ses déclarations ordonne à tous les gouverneurs de l'empire, de lui faire connoître ceux qui ont témoigné une soumission particulière à leurs parens, pour qu'il puisse les récompenser. Un autre de ses édits dispense des corvées ordinaires, les enfans qui ont perdu leur père ou leur mère pendant tout le temps destiné à leur rendre les honneurs fundbres.

SUENKFELD, (Gaspar) Voy. Schwenfeld.

I. SUETONE, (Carus Suctonius Paulinus) gouverneur de Numidie, l'an 40 de J. C., vainquit les Maures, et conquit leur pays jusqu'au-delà du Mont Atlas, ce qu'aucun autre général Romain n'avoit fait avant lui. Il écrivit une Relation de cette guerre, et commanda 20 ans après dans la Grande-Bretagne, où son courage et sa prudence éclatèrent également. Son mérite lui procura le consulat l'an 66 de J. C., et lui valut la confiance de l'empereur Othon, qui le fit un de ses généraux. Suctone ternit sa gloire, en abandonnant cet empereur. Il prit honte<del>u</del>sement la fuit<del>e</del> le jour du combat décisif, et s'en fit même un mérite auprès de Vitellius.

II. SUETONE, ( C. Suetonius Tranquillus.) Le surnom de Tranquillus lui venoit de son père , à qui on avoit donné celui de *Lenis*, qui signifie à peu près la même chose. Suetonius Lenis, père de l'historien, étoit chevalier Romain et tribun de la treizième Légion. Son fils fut fort

estimé

betime de l'empereur. Adrien, qui en fit son secrétaire. Il perdit les bonnes graces de ce prince, pour avoir manqué aux égards dus à l'impératrice Sabine. Le mépris qu'Adrien avoit pour son épouse, la rendoit triste, chagrine, d'une humeur difficile; et I on croit que Suétone ne se rendit compable envers cette princesse, que pour l'avoir brusquée dans ses mauvaises humeurs. D'autres disent qu'il étoit bien avec elle, et qu'Adrien le renvoya, parce qu'il soupconnoit leur intelligence. Suétone après sa disgrace, vécut dans la retraite, et se consola avec les Muses de la perte des faveurs de la cour. Pline le Jeune qui étoit lié avec lui, dit que c'étoit un homme d'une grande probité et d'un caractère fort doux. Suétone avoit composé : 1. Un Catalogue des Hommes illustres de Rome; mais cet ouvrage est perdu. II. Plusieurs ouvrages sur la Grammaire. III. Une Histoire des rois de Rome divisée en trois livres. IV. Un Livre sur les Jeux Grecs, etc. Mais nous n'avons de lui que la Vie des XII premiers Empereurs de Rome, et quelques fragmens de son Catalogue des illustres Grammairiens. Dans son Histoire de la Vie des douze Césars, il n'observe point l'ordre des temps : il réduit tout à certains chefs généraux, et met ensemble ce qu'il rapporte sous chaque chef. Son style manque de pureté et d'élégance. On lui reproche avec raison d'avoir donné trop de licence à sa plume, et d'avoir été aussi libre et aussi peu mesuré dans ses récits, que les empereurs dont il fait l'histoire l'avoient été dans leur vie. Il leur impute même quelquefois des forfaits qui ne Tome XI.

paroissent pas être dans la nature. Il y a plusieurs éditions de cet auteur. La première est de Rome. 1470, in-fol. Les meilleures sont celles des Variorum, 1690, 2 vol. in-8.º... de Leewarde, 1714, 2 vol. in-4.°.. d'Amsterdam, 1736. 2 vol. in-4.º... de Leyde , 1751 2 vol. in-8.%. celle ad usum Delphini, 1684, in-4.°.. celle du Louvre, 1644, in-12. Nous en avons une Traduction en françois, in-4.9 par Duteil, qui est plate, rampante et tronquée en quantité d'endroits; et deux autres beaucoup meilleures, publiées toutes deux en 1771; l'une par M. de la Harpe, en 2 vol. in-8.°; l'autre par M. Delille, sous le nome d'Ophellot de la Pause, en 4 yol. in-8.°

I. SUEUR ( Nicolas le ) en latin Sudorius, conseiller et ensuite président au parlement de Paris, assassiné par des voleurs, en 1594, dans sa 55° année, s'est fait un nom parmi les savans par sa profonde connoissance de la langue grecque. Il en a donné des preuves, principalement dans son elégante Traduction de Pindare en vers latins, publice à Paris en 1582, in-8.°, chez Morel; es réimprimée dans l'édition de Pindare, donnée par Prideaux, à Oxford, en 1697, in-fol. Le Sueur. imite son original avec la mêmo fidélité, qu'un habile dessinateur copie les tableaux d'un grand maître.

II. SUEUR, (Eustache le) peintre, né à Paris en 1617, mort dans la même ville en 1655, étudia sous S'non Vouet, qu'il surpassa bientôt par l'excelelence de ses talens. Ce savant artiste n'est jamais sorti de son pays cependant ses ouvsages G g

offrent un grand goût de dessin, formé sur l'antique et d'après les plus grands peintres Italiens. Un travail réfléchi . soutenu d'un beau génie, le fit atteindre au sublime de l'art. Il n'a manqué à le Sucur, pour être parfait, que le pinceau de l'école Vénitienne : son coloris auroit plus de force et de vérité, et il auroit montré plus d'intelligence du clair-obscur. Ce peintre fit passer dans ses tableaux la noble simplicité et les graces majestueuses qui sont le principal caractère de Raphaël. Ses idées sont élevées, son expression est admirable, ses attitudes sont bien contrastées. Il peignoit avec une facilité merveilleuse. On remarque dans ses touches une franchise et une fraicheur singulières. Ses draperies sont rendues avec un grand art. Le Sueur avoit cette simplicité de caractère, cette candeur et cette exacte probité qui donnent un si grand prix aux talens éminens. Ses principaux ouvrages sont à Paris. On sait qu'il avoit orné le petit cloître des Charpeintures sublimes, treux de que des envicux mutilèrent. Elles représentent l'histoire de S. Bruno, et se voient maintenant dans le Museum de Versailles, sous le nº 247 et suivans. Son fameux tableau de S. Paul est au-dessus de tout éloge. On a gravé d'après ses ouvrages. Goulai son beaufrère, ainsi que ses trois autres frères, Pierre, Philippe et Antoine le Sueur, et Patel avec Nic. Colombel ses élèves, l'ont beaucoup aidé.

III. SUEUR, (Jean le) ministre de l'église prétendue-réformée au xvii<sup>a</sup> siècle, pasteur de la Ferté-sous-Jouarre en Brie, se

distingua par ses ouvrages. On a de lui: I. Un Traité de la divinité de la Ecriture-Sainte. II. Une Histoire de l'Eglise et de l'Empire, Amsterdam, 1730, en sept vol. in-4.°, et huit in-8.° Cette Histoire continuée par le ministre Pictet, est savante et exacte, et il y a moins d'emportement que dans les autres Ouvrages historiques des Protestans. On y désireroit seulement plus de pureté dans le style.

IV. SUEUR on SEUR, (Thomas le ) né à Hethel en Champagne, le i octobre 1703, entra dans l'ordre des Minimes en 1722; il enseigna avec distinction, la philosophie et la théologie, et fut appelé à Rome, où il eut une chaire de mathématiques à la Sapience et une de théologie à la Propagande. Il alla ensuite à Parme concourir à l'instruction de l'infant Duc : et retourna de-là à Rome, où il mourut le 22 septembre 1770. Il jouit constamment de l'estime des papes sous lesquels il vécut : Benoît XIV Phonora plusieurs fois de sa visite. Il eut pour associé dans tour ses écrits, son estimable ami le P. Jacquier. L'amitié tendre et inaltérable de ces deux savans. fait honneur aux lettres. Tont fut commun entre eux, peines, plaisirs, travaux, la gloire mem? celui de tous les biens dont on est le plus jaloux. Chacun des deux amis fit en entier le Commentaire sur Newton. Ils en comparoient ensuite les différens morceaux, et jugeoient à laquelle des deux manières on devoit donner la préférence; mais jamais on n'a su à qui appartenoit celle qui a été imprimée. Le P. le Sucur n'avoit. Intenne ambition, du moins s'il en eût été capable, elle auroit eu pour but l'élévation de son ami. Le cardinalut est un beau problème, disoit ce dernier dans une essemblée nombreuse ; le Sueur ajouta : Je voudrois bien le résoudre pour vous. Après le retour d'un voyage que le P. Jacquier fit en France, les deux amis donnérent sur le Calcul intégral, l'ouvrage le plus complet qu'on eût encore publié, et qui renferme toutes les méthodes jusqu'alors connues. Ce Traité parut en 1748, in-8.º, et a été réimprimé en 1765, par les soins du duc de Parme. On avertit les deux savans, qu'on venoit de se servir de leur travail sans les citer: C'est une preuve qu'on l'a trouvé utile, répondirent-ils; et ils ne firent aucune réclamation. On attribue particulièrement à le Sueur des Principes de philosophie naturelle, en 4 vol. in-12; et Institutiones philosophica, 1760, 5 vol. in-12. Le P. le Sueur ne montrant nul désir ni apparent ni caché, de se mettre au-dessus de ses confrères, dut en être beaucoup aimé, et il le fut en effet autant qu'il le méritoit. Il succomba à de longues infirmités en 1770. Deux jours avant de mourir, il paroissoit avoir perdu toute connoissance. Me reconnoissez-vous, lui dit le Père Jacquier, peu d'instans avant sa mort? Oui, répondit le mourant, vous étes celui avec qui je viens d'intégrer une équation tresdifficile. Ainsi, au milieu de la destruction de ses organes, il n'oublia ni l'objet de ses études, ni l'ami avec qui tout lui fut commun. — Maded' Aleignat observe, dans une Lettre adressée à l'auteur .de l'Année littéraire, que le Père

le Sueur n'étoit point de l'académie des sciences, mais simple correspondant de cette société; et que M. de Fouchi ne lui a pas rendu le tribut d'éloge dû aux associés.

SUFFETIUS, Voy. METIUS.

SUFFOLCK, (le duc de) Voya

SUFFREN , (Jean ) jésuite né à Salon en Provence, en 1571. se consacra à la direction et à la chaire. Sa piété et sa droiture le firent choisir pour confesseur de Marie de Médicis, qui engagea Louis XIII à lui donner la même place auprès de lui. Dans les disputes qui s'élevèrent entre ce prince et sa mère, Suffren voulut être conciliateur. Mais il déplut à Richelicu, et n'ayant que de la franchise dans une cour intrigante, il fut bientòt renvoyé. Il fut cependant toujours attaché à la reine, et mourut à l'lessingue. en 1641, en passant avec elle de Londres à Cologne, où elle alloit chercher un asile. Son Année Chrétienne , 4 vol. in-4.º, composée à la prière de S. François de Sales, et abrégée par le P. Frizon, en 2 volumes in-12, Nancy, 1728, est écrite avec onction; et quoique le style de l'abréviateur soit plus correct . plusieurs personnes pieuses préferent la simplicité de l'original. (Voy.l'articlede Nostradamus son compatriote. ) - Nous ignorons si le bailli de Suffren, chevalier de Malthe et chef d'escadre mort en 1789, étoit de la mêmé famille: mais il étoit né en Provence, comme le Jésuite. Ce célebre marin, si redouté des Anglois, se signala sur la mer de l'Inde, où il fut le vengeur des

Gga

François et le conservateur des possessions hollandoises. Son activité, son courage, son zèle, ses talens et ses vertus étoient respectés des étrangers comme de ses concitoyens. Le prince Indien Alder Alikan lui dit : Jusqu'à présent je m'étois cru un grand homme ; mais depuis que tu as paru sur celle côle, lu m'as éclipsé. Le bailli de Suffren . paroissant à Versailles, y reçut les plus grands honneurs. Le roi l'entretint plusieurs fois en particulier. A un diner chez les Ministres, où se trouvoit M. d'Estaing, on appeloit ce dernier Général : d'Estaing désignant alors Suffren, répondit: « Voici le seul qu'il y ait ici. »

SUGER, né ou à Touri en Beauce on 1087, ou à St.-Denis suivant Félibien, ou dans la province d'Artois, à St-Omer, qui étoit alors une ville nouvelle et sans considération, de parens peu distingués dans le monde, fut mis à l'age de 10 ans, dans l'abbaye de St-Denis où Louis, fils de France, depuis Louis le Gros, étoit élevé. Lorsque ce prince fut de retour à la cour, il y appela Suger qui fut son conseil et son guide. Adam, abbé de St-Denis, étant mort en 1122, Suger obtint sa place. Il avoit l'intendance de la Justice, et la rendoit dans son abbaye avec autant d'exactitude que de sévérité. Les affaires de la guerre et les négociations étrangères étoient encore de son département ; son esprit actif et laborieux suffisoit à tout. Suger, vivant dans le siècle, en prit l'esprit et les manières; il étaloit un faste plus convenable à un grand seigneur qu'à un abbé. Mais touché par les exhoristions et les vertus de S.

Bernard, il réforma son monas tère en 1127, et donna le premier l'exemple de cette réforme. Les personnes du monde n'eurent plus dès-lors un si libre accès dans l'abbaye, et l'administration de la justice fut transportée ailleurs. Suger étoit dans le dessein de se renfermer entièrement dans son cloître, lorsque Louis VII, près de partir pour la Palestine, le nomma régent du royaume. Les soins du ministre s'étendirent sur toutes les parties du gouvernement. Il ménagea le trésor royal avec tant d'économie, que, sans charger les peuples, il trouva le moyen d'envoyer au roi de l'argent toutes les fois qu'il en demanda. Ce ministre mourut dans de grands sentimens de religion, à St-Denis, en 1152 à 70 ans, entre les bras des évéques de Noyon, de Senlis, et de Soissons. Le roi honora ses funérailles de sa présence et de ses larmes. Persuadés que son nom seul étoit le plus bel éloge , les religieux de St-Denis se contentèrent de graver ces mots sur son tombeau : CI GIT L'ABBÉ SUGER. On a de lui des Lettres, une Vie de Louis le Gros, et quelques autres ouvrages. Un écrivain moderne a fait un parallèle de S. Bernard et de Suger, qui est entièrement à l'avantage de celui-ci-« Ces deux hommes avoient tous deux de la célébrité et du mérite. Le premier avoit l'esprit plus brillant, le second l'avoit plus solide. L'un étoit opinilitre et inflexible; la fermeté de l'autre avoit des bornes. Le Solitaire étoit spécialement touché des avantages de la religion ; le Ministre, du bien de l'état. S. Bernard avoit l'air, l'autorité d'un homme inspiré; Suger, les sentimens et la conduite d'un homme de bon sens. Un sage n'a jamais raison auprès de la multitude. contre l'enthousiasme. Les déclamations de l'un l'emportèrent sur les vues de l'autre, et le zèle triompha de la politique. » S. Bernard est trop maltraité dans ce portrait; mais Suger y est peint sous ses véritables traits. Il croyoit qu'il valoit mieux prévenir les maux dans leurs causes, que de s'exposer à chercher des ressources pour y remédier. Rarementon le voyoit former des projets qu'un hasard ou un événement imprévu pussent déconcerter : aussi il voyoit ordinairement réussir ceux qu'il formoit. « Son caractère circonspect et précautionné, dit le Père Fontenui, l'avoit rendu fort contraire au projet de la Croisade exposé à trop de risques. La volonté du pape l'avoit emporté sur ses raisonnemens, aussi bien que sur ses répugnances à accepter la régence. Mais quand une fois l'expédition sainte eut été conclue, et que par sa qualité de Régent il eut également à pourvoir au dedans et au dehors, sa haute capacité fournit et suffit à tout. Il contint l'intérieur du royaume dans l'ordre. Il ménagea au roi jusqu'en Asie, des remises proportionnées aux énormes penses que nous y faisions; et assez fréquemment traversé par les démêles de théologie qui survinrent, ou même par de purs embarras de cloître, il trouva encore des heures de reste pour ne pas se dérober aux objets les plus minces. » Dom Gervaise a écrit la Vie de Suger en 3 vol. in-12. On trouve dans le Pour et le Contre de l'abbé Prévost, tom. x, une Dissertation pour déterminer la patrie de ce

Ministre; on lui donne pour frère dans cet ouvrage, Alvise évêque d'Arras.

SUICER, (Jean-Gaspard) n6 à Zurich en 1620, y fut professeur public en hébreu et en grec, et y mourut en 1688. On a de lui un Lexicon ou Trésor ecclésiastique des Pères Grecs, dont la meilleure édition est celle d'Amsterdam, 1728, en 2 vol. in-fol. Cet ouvrage est utile et prouve beaucoup de savoir, ainsi que son Lexicon Græco - Latinum Zurich, 1683, in 4.º... — Jean-Henri Suicer son fils, professeur à Zurich, puis à Heidelberg, mort en cette dernière ville en 1705, se fit connoître aussi par quelques productions, parmi lesquelles on cite sa Chronologie *Helvétique* , en latin.

SUIDAS, écrivain Grec, qui florissoit, à ce qu'on croit, sous l'empire d'Alexis Comnène, est auteur d'un Lexicon grec historique et géographique. Outre l'interprétation des mots, on y trouve encore les Vies de plusieurs savans et d'un grand nombre de princes. Ce sont des extraits qu'il a pris dans les écrivains qui l'avoient précédé. Sa compilation est faite sans choix et sans jugement. Quelques-uns pour le justifier, ont dit que depuis lui on a ajouté beaucoup de choses à son ouvrage, et que les fautes ne sont que dans les additions. Qubique son Lexicon ne soit pas toujours exact, il ne laisse pas d'être important, parce qu'il renferme beaucoup de choses prises des anciens. La première édition, en grec seulement, est de Milan. 1499, in-fol.; et la meilleure est celle de Kuster, Cambridge, 1705, en 3 vol. in-fol., en gree

Gg 3

et en latin, avec des Notes pleines d'érudition.

SUINTILA ou CHINTILA, roi des Visigoths en Espagne, monta sur le trône en 621. Il en parut digne par sa bravoure, sa prudence, et sa générosité qui se répandoit principalement sur les pauvres, dont il fut appelé le père. Les Gascons qui occupoient alors la Navarre, se révoltèrent contre lui; mais il sut les reduire. L'empire Grec avoit encore deux généraux qui commandoient dans une partie de l'Espagne. Suintila conquit le pays qui lui étoit soumis, après avoir vaincu l'un des deux généraux par les armes, et l'autre par ses libéralités. Il devint ainsi seul souverain de toute l'Espagne, et tenta de rendre le trone héréditaire dans sa famille, en associant son fils à la dionité royale. Les Goths regardèrent cette association comme un attentat sur leur droit d'election, et choisirent pour son successeur un autre de ses fils appelé Sisenand, Suintila voulut soutenir son premier choix; mais il s'arma en vain. Ses troupes l'abandonnèrent; et Sisenand, à qui Dagobert roi de France, avoit envoyé une grande armée, fut couronné en 631.

I. SULLY, (Maurice de) natif de Sully, petite ville sur la Loire, d'une famille obscure, fut élu évêque de Paris après Pierre Lombard. Son savoir et sa piété lui méritèrent cette place. Il fonda les abbayes de Herivaux et de Hermières. C'est lui qui jeta les fondemens de l'Eglise de Notre-Dame de Paris, l'un des plus grands butimens qui se voient en France. Ce prélat, magnifique et libéral, mourut le 11 septembre

rig6. On grava sur son tombeau, suivant son intention, ces mots de l'Office des Morts : Credo quòd REDEMPTOR meus vivit, et in novissimo die de terra surrecturus sum.

II. SULLY, (Maximilien de Béthune, baron de Kosni, duc de ) maréchal de France et principal ministre sous Henri IV, naquit à Rosni en 1559, d'une famille illustre et connue dès le xº siècle. Il n'avoit que 11 ans, lorsqu'au commencement de 1572. il fut présenté par son père à la reine de Navarre et à Henri. Florent Chrétien précepteur de ce prince, donna aussi des lecons à Sully, qui suivit Henri à Paris. Il s'y trouva lorsque l'affreux massacre de la Saint-Barthelemi inonda de sang la capitale. Le principal du collége de Bourgogne le tint caché pendant trois jours, et l'arracha ainsi aux assassins. Rosni attaché au service du jeune roi de Navarre, se signala dans plusieurs petits détachemens. Ce prince ayant appris qu'il se comportoit avec plus de témérité que de prudence, lui dit : Rosni, ce n'est pas là ois je veux que vous hasardiez votre vie. Je loue votre courage; mais je désire vous le faire employer dans de meilleures occasions. Cette occasion se présenta bientôt au siège de Marmande, où il commandoit un corps d'arquebusiers. Il y montra la plus grande bravoure. Sur le point d'être accablé par un nombre trois fois supérieur, le roi de Navarre, couvert d'une simple cuirasse, vola à son secours, et lui donna le temps de s'emparer du poste qu'il attaquoit. Eause, Mirande, Cahors furent ensuite

les théâtres de sa valeur. En 1586. Rosni fut employé avec honneur à différens siéges; et l'année d'après, avec six chevaux seulement. il défit et emmena prisonniers 40 hommes. A la bataille de Coutras, il contribua à la victoire, en faisant servir à propos l'artillerie. Au combat de Fosseuse. journée très-meurtrière, il marcha cinq fois à la charge, eut son cheval renversé sous lui, et deux épées cassées entre ses mains. A la bataille d'Arques en 1589, Sully à la tête de 200 chevaux, en attaqua 900 des ennemis et les fit reculer. Il partagea à la bataille d'Ivry donnée l'année d'après, les fatigues et la gloire de son maître. Ce bon prince ayant appris qu'il avoit eu deux chevaux tués sous lui, et recu deux blessures, se jeta à son cou et le seria tendrement. en lui disant les choses les plus touchantes et les plus slatteuses. « Brave soldat et vaillant chevalier, j'avois eu toujours bonne opinion de votre courage, et conçu de bonnes espérances de vos vertus; mais vos actions signalées et votre modestie ont surpassé mon attente. En conséquence, je veux vous embrasser des deux bras, en présence de ces princes, capitaines et grands chevaliers qui sont ici près de moi. » En 1591, Rosni prit Gisors par le moyen d'une intelligence; il passoit dès-lors pour un des hommes les plus habiles de son temps dans l'attaque et dans la défense des places. La prise de Dreux en 1593, celle de Laon en 1594, de la Fore en 1596. d'Amiens en 1597, de Montmelian en 1600, donnèrent un nouveau lustre à sa réputation. Aussi habile négociateur qu'excellent guerrier, il avoit été envoyé dès

1583 à la cour de France, pour en suivre tous les mouvemens. On l'employa dans plusieurs autres occasions, et il montra dans chacune la profondeur du politique, l'éloquence de l'homme d'état, le sang-froid de la bravoure, et l'activité de l'homme de génie. En 1586, il traita avec les Suisses, et en obtint une promesse de 20,000 hommes. En 1599, il négocia le mariage du roi avec Marie de Médicis. En 1600, il conclut un traité avec le cardinal Aldobrandin, médiateur pour le duc de Savoie. En 1604 il termina en faveur du roi une contestation avec le pape, sur la propriété du Pont d'Avignon. Mais c'est sur-tout dans son ambassade en Angleterre , qu'il déploya toute la pénétration de son esprit et toute l'adresse de sa politique. La reine *Elisabeth* étant morte 1603, Sully revêtu de la qualité d'ambassadeur extraordinaire, fixa dans le parti Henri IV, le successeur de cette illustre princesse. De si grands services ne demeurèrent pas sans récompense; il fut nommé secrétaire d'état en 1594, membre du conseil des finances en 1596, surintenfinances et granddant des voyer de France en 1597 et 1598, grand-maître de-l'artillerie en 1601, gouverneur de la Bastille et surintendant des fortifications en 1602. Béthune, de guerrier devenu ministre des finances, remédia aux brigandages des partisans. En 1596, on levoit 150 millions sur les peuples. pour en faire entrer environ trente dans les coffres du roi. Le nouveau surintendant mit un si bel ordre dans les affaires de son maître, qu'avec 35 millions de revenu, il acquitta 200

472 millions de dettes en dix ans. et mit en réserve 30 millions d'argent comptant dans la Bastille. Son ardeur pour le travail étoit infatigable. Tous les jours il se levoit à quatre heures du matin. Les deux premières heures étoient employées à lire et à expédier les Mémoires qui étoient toujours mis sur son bureau; c'est ce qu'il appeloit nettoyer le tapis. A sept heures il se rendoit au conseil, et passoit le reste de la matinée chez le roi qui lui donnoit ses ordres sur les différentes charges dont il étoit revêtu. A midi il dînoit. Après dîner il donnoit une audience réglée. Tout le monde v étoit admis. Les ecclésiastiques de l'une et de l'autre Religion étoient d'abord écoutés. Les gens de village et autres personnes simples qui appréhendoient de l'approcher, avoient leur tour immédiatement après. Les qualités étoient un titre pour être expédié des derniers. Il travailloit ensuite ordinairement jusqu'à l'heure du souper. Dès qu'elle étoit venue, il faisoit fermer les portes. Il oublioit alors toutes les affaires, et se livroit aux doux plaisirs de la société avec un petit nombre d'amis. Il se couchoit tous les jours à dix heures; mais lorsqu'un événement imprévu avoit dérangé le cours ordinaire de ses occupations, alors il reprenoit sur la nuit le temps qui lui avoit manqué dans la journée. Telle fut la vie qu'il mena pendant tout le temps de son ministère. Henri dans plusieurs occasions, loua cette grande application au travail. Un jour qu'il alla à l'arsenal où demeuroit Sully, il demanda en entrant où étoit ce ministre? Oh lui répondit qu'il

stoit à écrire dans son cabinet.

Il se tourna vers deux de ses cour tisans, et leur dit en riant: Ne pensiez-vous pas qu'on alloit me dire qu'il est à la chasse ous avec des Dames? Et une autre fois il dit à Roquelaure: Pour combien voudriez - vous mener cette vie-là? La table de ce sage ministre n'étoit ordinairement que de dix couverts : on n'y servoit que les mets les plus simples et les moins recherchés. On hui en fit souvent des reproches; il répondit toujours par ces paroles d'un ancien : Si les conviés sont sages, il y en aura suffisamment pour eux; s'ils ne le sont pas, je me passe sans peine de leur compagnie. L'avidité des courtisans fut mal satisfaite auprès de ce ministre: ils l'appeloient le Négatif, et ils disoient que le mot oui n'étoit jamais dans sa bouche. Son maître, aussi bon économe que lui , l'en aimoit davantage. Avant le m.nistère de Sully, plusieurs gouverneurs et quelques grands seigneurs levoient des impôts à leur profit: Quelquefois ils le faisoient de leur propre autorité; d'autres fois, en vertu des édits qu'ils avoient surpris par intrigue. Le comte de Soissons tenta d'obtenir du roi, sous l'administration de Rosni, un impôt de 15 sous sur chaque ballot de toile qui entroit dans le royaume ou qui en sortoit. Suivant lui, cet impôt ne devoit se monter qu'à 10,000 écus, quoique suivant le calcul de Sully, il dût en produire près de 300,000. Dans le même temps, des courtisans avides tourmentoient Henri pour obtenir plus de vingt autres édits, tous à la charge du peuple. Rosni alloit sortir pour faire des remontrances sur des vexations si odieuses, lorsqu'il vit arriver chez lui Mile d'Entragues, alors marquise de Verneuil, l'une des maitresses de Henri IV, laquelle étoit intéressée à la réussite des nouveaux projets. Sully ne lui cacha point combien ces tentatives continuelles que ceux qui entouroient le roi faisoient pour dépouiller le peuple, le révoltoient. En vérité, lui dit-elle, le Roi seroit bien bon, s'il mécontentoit tant de gens de qualité, uniquement pour se prêter à vos idées. Et à qui, ajoutat-elle, voudriez-vous que le Roi ftt du bien, si ce n'est à ses parens, à ses courtisans et à ses maitresses? - Madame, vous auriez raison, répondit Rosni, si le Roi prenoit cet argent dans sa bourse; mais y a-t-il apparence qu'il veuille le prendre dans celle des Marchands, des Artisans, des Laboureurs et des Pasteurs? Ces gens-là qui le font vivre, et nous tous, avons assez d'un seul Maître, et n'avons pas besoin de tant de Courtisans, de Princes et de Maitresses... Si l'on veut connoître les vues de Sully pour le bonheur des états et de la France en particulier, qu'on jette les veux sur le détail des causes de la ruine ou de l'affoiblissement des monarchies. (Mémoires, l. 19.) « Ces causes, dit-il à Henri IV. sont les subsides outrés les monopoles principalement sur le blé; le négligement du commerce, du trafic, du labourage, des arts et métiers ; le grand nombre de charges, les frais de ces offices, l'autorité excessive de ceux qui les exercent; les frais, les longueurs et l'iniquité de la justice; l'oisiveté, le luxe, et tout se qui y a rapport; la débauche

et la corruption des mœurs; la confusion des conditions : la variation dans la monnoie; les guerres injustes et imprudentes: le despotisme des souverains; leur attachement aveugle à certaines personnes : leur prévention en faveur de certaines conditions . ou de certaines professions; la cupidité des ministres et des gens en faveur : l'avilissement des gens de qualité; le mépris et l'oubli des gens de lettres; la tolérance méchantes coutumes, et l'infraction des bonnes lois : l'attachement opiniatre à des usages indifférens ou abusifs ; la multiplicité des édits embarrassans et des réglemens inutiles. » Il ajoute : « Si j'avois un principe à établir, ce seroit celui-ci : Que les bonnes mœurs et les bonnes lois se forment réciproquement. Malheureusement pour nous cet enchaînement précieux des unes et des autres ne nous devient sensible . que lorsque nous avons porté au plus haut point la corruption et les abus; en sorte que parmi les hommes, c'est toujours le plus grand mal qui devient le principe du bien. » L'agriculture, qu'il protégea avec zèle, lui paroissoit bien plus digne d'être encouragée que les arts de luxe. Ces arts ne devoient occuper. selon lui, que la partie la moins nombreuse du peuple. Ce ministre craignoit que l'appàt du gain, attaché à ces sortes d'ouvrages, ne peuplàt trop les villes aux dépens des campagnes, et n'énervât insensiblement la nation. *Cette* vie sédentaire, disoit-il en parlant des manufactures d'étoffes, ne peut faire de bons soldats; la France n'est pas, propre à telles babioles. C'est pourquoi il vouloit que les impôts portassent pres-

que tout entiers sur le luxe. Henri objectoit que ce genre de taxe mécontenteroit les grands seigneurs. Ce sont, répondit SULLY, les gens de Justice, Police, Finances, Ecriture et Bourgeoisie, qui ont introduit le luxe; il n'y a qu'eux qui crieront. S'ils le font il saudra les remettre à la vie de leurs ancetres qui même Chanceliers, premiers Présidens . Secrétaires d'affaires et plus relevés Financiers, n'avoient que de fort médiocres logis, des meubles trèsmodestes, des habillemens fort simples, et ne traitoient leurs parens et amis que chacun n'apportat sa pièce sur sa table. — Jaimerois mieux, repliqua vi-Vement HENRI, combattre le roi d'Espagne dans trois batailles rangées, que tous ces Gens de Justice, de Finances et de Villes, et sur tout leurs Femmes et Filles, que vous me jetteriez sur les bras. Cependant le roi. en contredisant son ministre en connoissoit tout le mérite. Au retour de son ambassade d'Angleterre, Henri IV le fit gouverneur de Poitou, grand-maître des Ports et Havres d' l'ince, et érigea la terre de Su'lv-su -Loire en duché-pairie l'an 1606. Sa faveur ne fut point achetée par des fiatteries. Henri IV ayant eu la toiblesse de faire une promesse de mariage à la marquise de Verneuil, Sully, à qui ce prince la montra, eut le conrage de la déchirer devant lui. Comment morbleu, dit le roi en colère, vous eles donc fou? - Oui, SIRE, répondit Bethune, je suis fou; mais je voudrois l'etre si fort, que je le fusse tout seul en France. Parmi les maux que causa à ce royaume la mort de Henri IV, un des plus grands fut la disgrace

de ce fidelle ministre. Il fut oblige . de se retirer de la cour avec un don de cent mille écus. Louis XIII l'y fit revenir quelques années après, pour lui demander des conseils. Les petits - maîtres qui gouvernoient le roi, voulurent donner des ridicules à ce grand homme, qui parut avec des habits et des manières qui n'étoient plus de mode. Sully s'en appercevant, dit au roi : SIRE, quand votre Pere me faisois l'honneur de me consulter, nous ne parlions d'affaires, qu'après avoir fait passer dans l'antichambre les Baladins et les Bouffens *de la Cour*. En 1634 on lui donna le bâton de maréchal de France, en échange de la charge de grand maître de l'artillerie. dont il se démit en même temps. Il mournt sept ans après, dans son chàteau de Villebon, au Pays-Chartrain, le 21 décembre 1641, à 82 ans; on lui a fait, cette épitaphe:

Souveraim, adoreq la cendre De l'homme en ces lieux endormi; Le premier, il sut vous apprendre Qu'un roi peut avoir un ami.

Sully s'étoit occupé dans sa retraite à composer ses Mémoires, qu'il intitula : Œconomies Royales , Amsterdam , 2 vol. in - fol. , auxquels on joint les tomes III et IV , Paris , 1662. Ces Memoires, réimprimés à Trevoux, en 12 vol. in-12, sont écrits d'une manière très-négligée, sans ordre, sans liaison dans les récits : mais on y voit régner un air de probité et une naïveté de style qui no déplait point à ceux qui peuvent lire d'autres ouvrages françois que ceux du siècle de Louis XIV. L'abbé de l'Ecluse qui en a

Tonné une bonne édition, 1745, 3 vol. in-4.°, et 8 vol. in-12, les a mis dans un meilleur ordre, et a fait parler à Béthune un langage plus pur. C'est un tableau des règnes de Charles IX, de Henri III et de Henri IV, tracé par un homme d'esprit pour l'instruction des politiques et des guerriers. Bethune y paroît toujours à côté de Henri. Les amours de ce prince, la jalousie de sa femme, ses embarras domestiques. les affaires publiques, tout y est peint d'une manière intéressante. Sully rend compte lui-même de la manière dont Henri IV le peignoit à ses courtisans. « Quelques-uns (disoit un jour ce grand roi, si bon juge des hommes) se plaignent de Rosni, (et quelquefois moi-même) qu'il est d'une humeur rude, impatiente et contredisante. On l'accuse davoir l'esprit entreprenant, de présumer tout de ses opinions et de ses actions, et de rabaisser celles d'autrui. Quoique jo lui connoisse une partie de ces défants; quoique je sois contraint quelquefois de lui tenir la main haute, quand je suis de mauvaise humeur, qu'il se fache ou se laisse emporter à ses idées, je ne laisse pas pour cela de l'aimer, de lui en passer beaucoup, de l'estimer et de m'en bien et très - utilement servir ; parce que véritablement il aime ma personne, qu'il a intérêt à ce que je vive, et qu'il désire avec passion l'honneur et la grandeur de moi et de mon royaume. Je sais aussi qu'il n'a rien de malin dans le cœur ; qu'il a l'esprit fort industrieux et fort fertile en expédiens; qu'il est grand ménager de mon bien, homme fort laborieux et diligent; qu'il essaie de no rien ignorer et de se ren-

dre capable de toutes sortes d'affaires de paix et de guerre; qu'il écrit et parle assez bien , d'un style qui me plaît, parce qu'il sent son soldat et son homme d'état. Enfin . il faut que je vous avoue que. malgré ses bizarreries et ses promptitudes, je ne trouve personne qui me console si puissamment que lui dans tous mes différens chagrins. » Mémoires de Sully, livro 26. Aussi ce prince lui écrivoit un jour : « Mon ami, j'achèterois voire présence de beaucoup, car vous êtes le seul à qui j'ouvre mon cœur.... ll n'y a ni d'amour ni de jalousie, c'est affaire d'état... Hâtezvous ! venez, venez, venez!.... Ma femme, mes enfans, tout le ménage se porte bien; ils vous aimeront autant que moi, ou je les déshériterai. » Sully étoit Protestant, et voulut toujours l'être, quoiqu'il eût conseillé à Henri IV de se faire Catholique. Il est nécessaire, lui dit - il, que vous soyez Papiste, et que je demeure Réforme. Le pape lui ayant écrit une lettre qui commençoit par des éloges sur son ministère . et finissoit par le prier d'entrer dans la bonne voie, le duc lui répondit, qu'il ne cessoit de son côté, de prier Dieu pour la conversion de Sa Sainteté. Nous finirons cet article par un parallèle de Sully et de Colbert, que nous sommes éloignés d'adopter en tout, parce que le mérite du dernier ministre y est injustement rabaissé , mais celui de Rosni y paroit dans le plus beau jour. « Sully, dont on ne parle plus, étoit bien plus grand homme que ce Colhert dont on parle tant. Sully gouvernoit Henri IV; Colbert gouvernoit Louis XIV: mais avec cette différence, que Henri IV examinoit les décisions de Sully, et que Louis XIV croyoit en celles de Colbert : et cette différence est cause que le nom de Colbert a fait fortune.... Sully mit un ordre admirable dans les finances, dans un temps où il pouvoit impunément en augmenter le désordre; pourvut à tous les besoins; amassa 40 millions d'argent comptant. Colbert eut le bonheur de succéder à un homme peut-être innocent, qu'il fit condamner comme coupable: il ne pouvoit mal faire; le procès de Fouquet étoit un engagement trop fort... Colbert enrichit le Royaume; Sully fit plus, il le racheta.... Colbert avoit les meilleures intentions du monde ; mais peu d'étendue de génie, peu de connoissances, peu de goût: ses premiers pas furent de faux pas; ses premiers choix furent ridicules ; ses premières entreprises furent des fautes, et ses dernières des vexations. Sully avoit des intentions aussi pures, un esprit capable de tout embrasser. de tout entreprendre, de tout finir : une droiture sévère, clairvoyante ; beaucoup de netteté dans les idées, et malgré le feu de son ame, beaucoup de flegme dans ses démarches : il faisoit tout par lui-même, et pour ne pas se tromper dans le choix de ses confidens, n'en avoit point. On doit tenir compte à Sully de tout le mal qu'il ne fit pas, tant la maltôte italienne, introduite par Catherine de Médicis, avoit jeté de trouble et de confusion dans cette partie de l'administration. On peut reprocher à Colbert tout le bien qu'il ne fit pas, tant il avoit de motifs, de lumières, de moyens pour en faire. Colbert n'excelloit que dans les finances. Sully étoit un homme de guerre, un homme de lettres; Jully étoit un Romain ..... Sully est le plus homme de bien qui se soit mêlé des finances. Colbert est le premier homme d'un esprit médiocre, qui ait réussi dans une science qui demande de grandes vues, et qui conduit à d'infiniment petits détails.... Sully est un modèle : sa gloire lui appartient, et n'appartient qu'à lui. La gloire de Colhert appartient en partie à Sully. » Louis XVI a fait faire sa statue en 1777... Voyez I. Corron. Comme les Mémoires de Sully, donnés par l'abbé de l'Ecluse, en gagnant du côté du style, ont perdu du côté de la sidélité, M. l'abbé Baudeau avoit annoncé en 1777. une nouvelle édition du Texte original en 12 vol. in-8.º, avec d'abondantes notes; mais cette édition n'a pas été achevée. L'académie Françoise a fait de l'éloge de Sully, le sujet de l'un de ses prix, qui fut remporté par Tho-

III. SULLY, (Henri) célèbre artiste Anglois , passa en France, où il se signala par sa sagacité. Ce fut lui qui diriga le Méridien de l'église de Saint-Sulpice. Le duc d'Orléans, régent, et le duc d'Aremberg, lui firent chacun une pension de 15000 livres. Il mourut à Paris le 13 octobre 1728, après avoir abjuré la religion Anglicane. Il a laissé : I. Un traité intitulé: Description d'une Horloge pour mesurer le Temps sur mer, Paris, 1726, in-4.º II. Règle artificielle du Temps, 1737, in-12. Ces deux ouvrages prouvent que sa main étoit conduite par un esprit intelligent.

SULPICE-APOLLINAIRE, N.º I.

SULPICE - SEVÈRE, historien ecclésiastique, naquit à Agen dans l'Aquitaine, où sa famille tenoit un rang assez distingué. Aussitôt qu'il eut sini ses études il se mit dans le barreau et y fit admirer son éloquence. Il s'engagea dans les liens du mariage; mais sa femme étant morte peu de temps après, il pensa sérieusement à quitter le monde, quoiqu'à la fleur de son âge , trèsriche et généralement distingué. Il ne se contenta pas de pratiquer la vertu, fil la rechercha. Il s'attacha à S. Martin de Tours, suivit ses conseils, et fut son plus fidelle disciple. Il se laissa surprendre par les Pélagiens, et alla jusqu'à les défendre; mais il connut sa faute, et la répara par les larmes et les mortifications. On croit qu'il mourut vers l'an 420. Sulpice-Sévère avoit plusieurs terres auprès de Toulouse, de Narbonne , d'Agen et de Tarbes. Il se servit de ses grands revenus pour mettre les pauvres en état de travailler ; car étant grand ami du travail, il ne croyoit pas devoir par un faux esprit de charité, entretenir la fainéantise. Sa piété n'excluoit ni la gaieté, ni la politesse, ni la vigueur d'une sage administration. Il ne se déchargeoit point sur des intendans infidelles du soin de ses affaires. Il voyoit tout par lui-même, et il n'en fut que plus en état de faire du bien. Comme il étoit prêtre, il distribuoit à ses vassaux les secours spirituels et temporels. Nous lui sommes redevables d'un excellent Abrégé d'Histoire sacrée et ecclésiastique, qui est intitulé: Historia Sacra. Elle renferme, d'une manière fort concise, ce qui s'est passé de siècle en siècle depuis la création du monde jus-

SUL

qu'au consulat de Stilicon, l'an 400 de J. C. Cet ouvrage a fait donner à Sulpice le nom de Salluste Chrétien, parce qu'en l'écrivant il s'y est proposé ces Il faut écrivain pour modèle. avouer qu'il l'égale quelquefois pour la pureté et l'élégance du style. On trouve dans son livre quelques sentimens particuliers, tant sur l'histoire, que sur la chronologie; mais ces défauts n'empêchent pas qu'il ne soit regardé comme le premier écrivain pour les Abrégés d'Histoire ecclésiastique. Sleidan nous en a donné la Suite, écrite avec assez d'élégance : mais comme il étoit Protestant, il est très-savoralde à sa secte. Un autre ouvrage qui fait beaucoup d'honneur à Sulpice-Sévère, est la Vie de S. Martin qu'il composa du vivant de ce saint évêque, à la sollicitation de plusieurs de ses amis. On lui reproche d'avoir cru avec trop de facilité des miracles dont quelques-uns n'avoient pour fondement que des bruits populaires. Les meilleures éditions de ses Ecrits sont les suivantes: Elzevir, 1635, in-12, cum notis Variorum. — Leyde, 1665, in-8.° — Leipzig, 1709, in-8.° — Vérone , 1755 , 2 vol. in-4° , par le P. de Prato Oratorien, qui l'a accompagnée de notes et de savantes dissertations. — Il y en a une édition de Bàle, 1556, par Flaccus Illyricus, in-8.°, rare ; et une Version françoise de 1656, in-8.°, fort plate... Il y a eu encore S. SULPICE-SÉVÈRE. évêque de Bourges, mort en 591.; et S. SULPICE le Débonnaire ou le Pieux , aussi évêque de Bourges, mort en 647. L'un et l'autre se signalèrent par leurs vertus et leurs lumières. Nous avons quelques Lettres de celui - ci dans la Bibliothèque des Pères. Baronius et d'autres éditeurs du Martyrologe Romain, confondent Sulpice - Severe, historien ecclésiastique, avec Sulpice-Sévère, évêque de Bourges. Cette erreur a été relevée par Benoît XIV, dans sa préface de l'édition du Martyrologe qu'il a donnée en 1749; il y démontre que le saint-siège n'a jamais mis le nom de l'historien Sulpice-Sévère dans le Martyrologe. On lui rend cependant un crite depuis un temps immémorial dans l'église de Tours.

SULPICIE, dame Romaine, femme de Calenus, florissoit vers l'an 90 de J. C. Nous avons d'elle un Poeme latin contre Domitien. sur l'expulsion des philosophes. Elle avoit aussi composé un Poëme sur l'amour conjugal, dont nous devons regretter la perte, si l'é-Joge qu'en fait Martial n'est point flatté. Son Poëme contre Domitien se trouve avec le Pétrone d'Amsterdam , 1677 , in-24; dans les Poetæ Latini minores, Leyde, 1731, 2 volumes in-4.º; et dans le Corpus Poëtarum de Maittaire. M. de Sauvigny en a donné une traduction libre en vers françois, dans le Parnasse des Dames. Il y a une autre Sulpicie, fille de Patercule et femme de Valerius Flaccus, qui fut déclarée d'une voix unanime la plus chaste de toutes les dames Romaines, et la plus digne, selon Jes Livres Sibyllins, de dédier la statue de Vénus dans son temple.

I. SULPICIUS, (Gallus) de l'illustre famille Romaine des Sulpiciens, fut le premier astronome parmi les Romains, qui

donna des raisons naturelles des éclipses du Soleil et de la Lune. Etant tribun de l'armée de Paul-Emile, l'an 168 avant J. C., la sagacité de son esprit lui avoit appris que, le jour qu'on alloit donner bataille à Persée, il arriveroit la nuit précédente une éclipse de Lune. Îl eut pour que les soldats n'en tirassent un mauvais augure. Il les fit assembler avec la permission du consul , leur expliqua l'éclipse , et les avertit qu'elle arriveroit la nuit suivante. Cet avis guérit les soldats de leur superstition. et le fit regarder comme un homme extraordinaire. On l'honora du consulat deux après, avec Marcellus, l'an 166 avant J. C ..... SERVIUS-SUL-FICIUS - RUFFUS, excellent jurisconsulte du temps de Ciceron . homme recommandable par sa vertu et par ses antres belles qualités, et consul comme le précédent, étoit de la même famille. Voyez aussi Sylla.

II. SULPICIUS, (Jean) surnommé Verulanus, du nom de Véroli sa patrie, se fit quelque réputation dans le XV<sup>e</sup> siècle, par la culture des belles-lettres; il fit imprimer Végèce, et publia le premier Vitrume, vers 1492. On lui doit aussi le rétablissement de la musique sur le théâtre.

SULZER, (Jean-George) de l'académie de Berlin et autres, naquit en 1720 à Winterthur dans le canton de Zurich. Il embrassa l'état ecclésiastique, et se chargea de quelques éducations à Zurich, où il donna, dans un Ouvrage périodique, divers morceaux recueillis en allemand, sous le titre de Considérations morales sur les Ouvrages de la Nature. Il traduisit

ansuite en allemand les Itinera Alvina de Scheuchzer, et composa dans la même langue un Traité sur l'Education. En 1747 Sulzer fut nommé professeur de mathématiques au collège de Joashim Sthal a Berlin, et fut reçu en 1750 à l'académie. Agrégé à la classe de philosophie spéculative, il donna dans les volumes de cette société d'excellens Mémoires sur la Psychologie. Son meilleur Ouvrage est sa Théorie universelle des Beaux Arts, qui annonce un penseur profond et un bon citoyen. Le duc de Courlande voulant fonder un gymnase académique à Miltan, jeta les yeux sur Sulger pour en dresser le plan, et le chargea de trouver des sujets pour v professer. Ce philosophe estimable mourut le 25 février 1779.

SUMOROKOF, (Alexandre) mé à Moscow en 1727, mort en 1777, est regardé comme le Corneille du Théâtre Russe. D'heureuses dispositions, un esprit naturel et facile, des manières agréables le firent aimer du comte Ivan-Shouvalof, qui le présenta à l'impératrice Elisabeth. L'auteur, fêté à la cour, y donna, à l'age de 29 ans, sa tragédie de Koref, qui fut la première pièce dramatique, écrite en langue russe. Sumorokof fit jouer ensuite d'autres tragédies et des comédies. Elisa-Leth lui accorda une pension, et le nomma directeur du théâtre de Pétersbourg. Catherine II Ini donna l'Ordre de Ste-Anne et le rang de conseiller d'état. Peu de poetes furent plus honorés et jouirent d'un soit aussi heureux.

SUPERVILLE, (Daniel de) ministre de l'église Wallone de Rotterdam, naquit en 1657 à Saumur en Anjou, où il sit de

très-bonnes études. Il étudia ensuite à Genève, sous les plus habiles professeurs de théologie. Il passa en Hollande l'an 1685, et mourut à Hotterdam le 9 juin 1728. On a de lui: I. Les Devoirs de l'Eglise offtigée, 1691, in-8.º Il. Des Sermons, in-8.º, 4 vol. dont la septième édition est do 1726. III. Les Vérités et les Devoirs de la Heligion, en forme de Catéchisme, 1706. IV. Traité diu vrai Communiant, 1718, etc. Ces différens ouvrages sont estimés des Protestans.

## SURÆUS, Voy. Rosien.

SURBECK , (Engène-Pierre de ) de la ville de Soleure, capitaine commandant de la compagnie générale des Suisses au régiment des Gardes, servit la France avec autant de valeur que de zèle. Son savoir le fit recevoir Honoraire étranger de l'académie royale des Inscriptions. Ce savant militaire mourut à Bagneux près de Paris, en 1741, à 65 ans. On a de lui, en manuscrit, une Histoire Métallique des Empereurs , depuis Jules-César jusqu'à l'Empire de Constantin le Grand. dans laquelle il a répandu beaucoup d'érudition.

SURE, (Pierre de) fils d'un notaire de Lyon, se fit religieux Célestin, et écrivit la vie de S. Pierre de Luxembourg, imprimée à Avignon. Il est mort à la fin du xvi siècle, et fut contemporain d'un autre Célestin, aussi fils d'un notaire de Lyon, nommé François de Larbent, qui travailla avec les docteurs de Louvain à la straduction de la Vulgate, en 155p.

SURENA, général des Parthes dans la guerre contre les Romains commandés par Grassus, l'an 53 avant J. C. Il étoit le second après le roi en noblesse et en richesse, et le premier en valeur, en capacité et en expérience. C'étoit lui qui avoit mis Orodes sur son trône. Il se signala sur tout par la défaite de l'armée Romaine, commandée par Crassus. Le vainqueur ternit sa gloire par la perfidie dont il usa envers le vaincu en lui demandant à s'aboucher pour la conclusion d'un traité de paix. Il fit de grandes honnêtetes à ce général Romain, auquel il engagea sa parole, et l'assura que l'accord étoit conclu entre les deux armées, et qu'il ne s'agissoit que de s'avancer jusqu'à la rivière pour le mettre par écrit. Crassus le crut et s'avança; mais peu après, Surena lui fit couper la tête. Il ajouta la plaisanterie à cette infidélité. Il entra en triomphe dans la Séleucie, disant qu'il amenoit Crassus : il avoit forcé un des prisonniers à faire le personnage de ce général Romain, et il fit couvrir ce faux Crassus de toutes sortes d'opprobres. Surena ne jouit pas long-temps du plaisir de sa victoire ; car s'étant rendu suspect à Orodes, ce prince le sit mourir. Il passoit nonseulement pour un homme brave, mais encore pour un homme de tête , sage et capable de donner de bons conseils; mais ses vertus étoient gâtées par le soin efféminé qu'il avoit de sa personne, et par son amour pour les femmes.

SURENHUSIUS, (Guillanme) auteur Allemand du dernier siècle, savant dans la langue hébraique, est connu principalement par une bonne édition de la Mischna. Ce recueil, important pour connoître la jurisprudence, les cerémonies et les lois condition-

nelles des Hébreux, est accompagné des commentaires des rabbins Maimonides et Bartenora, d'un version latine et des savantes Notes de l'éditeur. Il fut imprimé en Hollande l'an 1698, en 6 tom. ou 3 vol. in-fol.

SURGÈRES , Voy. Rochefoucault, n.º v.

SURIAN , (Jean - Baptiste) d'abord prêtre de l'Oratoire, ensuite évêque de Vence, naquit à St - Chamas en Provence, le 10 septembre 1670. Il prêcha à la cour deux Avents et deux Carêmes; et ses Sermons lui valurent la mitre en 1728. Retiré dans son petit diocèse, il n'en sortit que pour se rendre aux assemblées du clergé. Le soin de son troupeau fut sa seule occupation. Lorsque quelque paroisse se plaignoit de son curé, l'indulgent prélat répondoit aux paysans : Souvenezvous, mes enfans, que les prêtres sont des hommes; votre curé se corrigera, il me l'a promis. Retournez dans votre paroisse, et vivez en paix. On lui offrit d'autres sièges que le sien : Je ne quitterai point, répondit - il, une femme pauvre pour une femme riche. Il mena une vie tres frugale, et quoiqu'il possédat un des évêchés les plus modiques de France, il laissa aux pauvres des épargnes considérables, à sa mort arrivée le 3 août, en 1754. C'étoit un homme doux et tranquille, mais timide. Malgré cette timidité, il montra du courage et du patriotisme, lors de l'invasion des Autrichiens en Provence. Un officier ennemi lui ayant demandé combien il faudroit de temps à l'armée pour se rendre à Lyon : Je sais, répondit-il, le temps dons j'aurois besoin pour faire ce voya🚁 , mais j'ignore celui qu'il fașt÷ Iroit à une armée qui auroit des François à combattre. Le travail d'apprendre par cœur lui coûtoit infiniment, et cela seul lui auroit fait renoncer à la prédication. si l'espérance de parvenir par ce moyen ne l'avoit soutenu. Nous possédons quelques-uns de ses Discours (entre autres celui du Petit nombre des Elus , qui est son chef-d'œuvre ) dans le Recueil des Sermons choisis pour les jours de Caréme, Liege, 1738, 2 vol. in-12.; et on a imprimé en 1778 , in 12 son Petit-Careme . preché en 1719. Son éloquence ( dit M. d'Alembert qui lui succéda à l'académie ) fut touchante et sans art, comme la religion et la vérité. Il fut comparé à Massillon son confrère; mais son style est moins pénétrant et moins pathétique.

SURITA, (Jérôme) d'une famille noble de Saragosse, se fit secrétaire de l'Inquisition, moins par fanatisme, que pour pouvoir vivre tranquille à l'abri de ce titre. Li mourut en 1580, à 67 ans, après s'être fait un nom par son savoir. On a de lui : I. L'Histoire d'Aragon jusqu'à la mort de Ferdinand le Catholique, en 7 vol. in-fol. Vossius loue le jugement et le savoir de cet historien, mais le conseil du roi d'Espagne le blàma d'avoir découvert avec trop de sincérité les défauts des monarques Espagnols, et les savans lui applaudirent. II. Des Notes sur l'Itinéraire d'Antonin, sur César et sur Claudien.

SURIUS, ( Laurent ) né à Lubeck en 1522, étudia à Cologne avec Canisius, et se fit religieux dans la Chartreuse de cette ville. Après avoir édifié. Tome XI.

ion Ordre par ses vertus, il mourut à Cologne en 1578, à 56 ans. On a de lui un grand nombre d'ouvrages. Les principaux sont : I. Un Recueil des Conciles, en 4 vol. in-fol., Cologne, 1567. II. Les Vies des Saints, en 7 tomes in-fol., 1618, Cologne. L'auteur a compilé Lippoman, dont il a changé l'ordre; il s'est permis un arrangement différent et tres-souvent en ne conservant pas le style des originaux. il les a surcharges d'un fatras de mensonges. Ill. Une Histoire de son temps, sous le nom de Mémoires qui commencent en 1514; elle a été continuée successivement par Isselt, Brachel. jusqu'en 1651, par *Thulden* jusqu'en 1660, et Henri Brewer, jusqu'en 1673. C'est une suite de la Chronique de Nauclerus: il semble que Surius ne l'a entreprise que pour démontrer la mauvaise foi de Sleidan. Sponde en parle en ces termes (ad an. 1556, n.º 8): Quæ Sleidanus quæsitis calumniis vel impuris derisionibus peccavit, ut frequentissime fecit, Laurentius Surius censuris suis in semitam rectami reduxit. On en a une Traduction françoise, 1573, in-8.º L'Histoire de Surius est trop souvent une compilation sans choix et sans discernement; elle prouve qu'il étoit plus propre à ramasser des passages qu'à arranger des faits. Cet homme, plus pieux qu'éclairé, travailla, selon Moréri, à excuser les massacres de la Saint-Barthelemi. IV. Une excellente Traduction en latin du Traité de la présence véritable de Jesus-Christ après la consécration, de Gropper, sous ce titre : de veritate Corporis et Sanguinis Ghristi in Eucharieud, Cologne, 15601 in-4.º Il a encore traduit en latin les ouvrages de *Thaulère*, ceux de *Rusbroch*, de *Stapyle*, et donné plusieurs ouvrages de controverse. Voy. Suson.

SURUGUE, (Louis) graveur Parisien, né en 1686, et mort en 1762; et *Pierre-Louis* son fils, né en 1717, et mort en 1772, ont été deux artistes habiles qui ont gravé d'après les meilleurs maîtres.

SURVILLE, (Marguerite-Elconore - Clotilde - de - Vallon-Chalys de ) née à Vallon, château du Bas - Vivarais, sur la rive gauche de l'Ardèche, en 1405, eut pour mère Pulchérie-de-Fay-Collan, connue par son esprit ala cour de Gaston-Phébus, comto de Foix et de Bearn, et qui inspira à sa fille le goût de la poésie et des occupations littéraires. Celle-ci, dès l'âge de 11 ans, traduisit en vers une Ode de Pétrarque, avec tant de graces, que Christine de Pisan s'écria. après l'avoir lue : Il me faut ceder à cet Enfant tous mes droits au Sceptre du Parnasse. Clotilde aima Berenger de Surville, beau, bien fait, aimable, ct l'épousa en 1421. Ce dernier, forcé d'aller rejoindre les VII au Puy-en-Vélay, ne se sépara point sans douleur de l'épouse à laquelle il venoit de s'unir, et Clotilde célébra la sienne dans une héroïde datée de 1422, et qui est un modèle de sensibi-Tité, de graces, et d'une élégance de style bien extraordinaire pour le temps. Le poëte Alain Chartier n'en critiqua pas moins cette pièce, et publia son jugement dans un recueil intitule : Flours de belle Rhétorique. M.<sup>me</sup> de Surville y répondit par des Rondeaux malins, qui mirent les rieurs-

de son parti. Elle entreprit afors un grand Poëme, sous le titre de *Lygdamir* , et un Roman héroique et pastoral, appelé le ('hatel d'Amour. L'un et l'autre n'on? point été publiés, et se sont perdus au milieu des ravages des guerres civiles. Les Poésies légères de Clotilde avoient été admirées par Charles duc d'Orléans, que l'abbé Sallier a présenté comme l'un des meilleurs poëtes du siècle où il vécut. Le duc les fit connoître à la reine Marguerite d'Ecosse; et celle-ci, voyant que Clotilde ne vouloit point céder à ses instances, en quittant sa retraite dans le Vivarais pour la cour, lui envoya une couronne de laurier artificielle, surmontée de douze Marguerites à boutons d'or et à feuilles d'argent, avec cette devise faisant allusion au nom de M. me de Surville : « Marguerite d'Ecosse à Marguerite d'Hélicon. » Celle-ci mourut à plus de 90 ans , puisqu'elle chanta en 1495 la victoire remportée à Fornoue par Charles VIII. La date de sa mort est incertaine: on. sait seulement qu'elle fut inhumée à Vessaux, dans la même tombe qui renfermoit déjà les cendres de son fils et de sa bellefille, qu'elle a célébrés dans ses vers. Les poésies de Clotilde offrent l'entrelacement des rimes masculines et féminines, règle à laquelle Marot, qui vécut 100 ans après elle, ne se conforma jamais, mais qui paroît cependant avoir été suivie par des poëtes plus anciens, tels que Henri de Croie et Jean Molinet.La naiveté, la vérité des sentimens, la propriété des expressions, la liaison toujours naturelle des idées, beaucoup d'adresse dans les transitions; voilà ce qui frappe le plus dans tes poésies; et l'on ne sera pas faché de trouver ici les louanges que Jeanne de Vallon, descendante de Clotilde, et qui vivoit dans le xviie siècle, leur a données : « S'il est vrai, dit-elle, que le goût consiste principalement à ne point faire entre-choquer le style et le sujet, les couleurs et les genres; à marier avec art, mais sans que l'art y paroisse, des sleurs de tous les pays et de toutes les saisons; à savoir quand il faut prendre vol, l'alentir, tournoyer, s'arrêter enfin ou s'étendre, et sans pour ce épuiser la mine, extraire de l'or ou des diamans d'un terrain dédaigné du vulgaire: en un mot, avec la simple émaillure des champs, simuler quelquefois l'éclat et la fraîcheur des roses de l'antiquité; certes, ou je me trompe fort, ou ce goût, tant de fois outragé, fut le partage de ma Clotilde. Elle n'a point de ces éclairs qui d'abord éblouissent d'une lueur blafarde, et ne font que replonger plus tristement dans une obscurité profonde : c'est un jour pur et doux, à propos éclatant, mais d'un éclat ami de la vue, et qui sait récréer les yeux sans les fatiguer. » Les poésies de Clotilde n'ont été publiées qu'en l'an 11, par M. Wanderbourg, en un vol. in-8.º, précédé d'un Discours très-bien écrit sur la vie et les ouvrages de Clotilde. On doit le Recueil de ceux-ci à Joseph-Elienne de Surville, descendant de Clotilde, qui fit avec distinction la guerre de Corse et d'Amérique, émigra sous le règne de la terreur, rentra en France, y fut reconnu et fusillé au Puyen-Vélay, le 27 vendémiaire de Pan 7. Ce dernier, fouillant dans ses archives en 1782, aidé d'un

feudiste, trouva par hasard le manuscrit de son aïeule. Il l'emporta en Suisse, et s'occupa de sa publication, qui n'a pu avoir lieu que quelques années après sa mort.

SUSANNE, fille d'Helcias et femme de Joakim, de la tribu de Juda, est célèbre dans l'Ecriture par son amour pour la chasteté. Elle demeuroit à Babylone aves son mari, qui étoit le plus riche et le plus considérable de ceux de sa nation. Deux vieillards concurent pour elle une passion criminelle, et pour la lui déclarer. choisirent le moment qu'elle étoit seule, prenant le bain dans son jardin. Ils l'allèrent surprendre. et la menacèrent de la faire condamner comme adultère, si elle refusoit de les écouter. Susanne. ayant jeté un grand cri, les deux suborneurs appelèrent les gens de la maison, et l'accusèrent de l'avoir surprise avec un jeune homme. Susanne fut condamnée comme coupable; mais lorsqu'on la menoit au supplice, le jeune Daniel, inspiré de Dieu. demanda un second examen de cette affaire. On interrogea de nouveau les deux accusateurs. Ils se contredirent dans leurs réponses; l'innocence triompha, et ils furent condamnés par le peuple au même supplice auquel ils avoient injustement fait condamner Susanne, l'an 607 avant J. C. L'un des plus beaux tableaux de Rubens est celui où il a représenté Susanne au bain. surprise par les vieillards, La plus grande terreur règne sur son visage, sans qu'il perde rien de sa beauté et de sa douceur. Un autre motif d'admiration dans ce visage, c'est qu'il n'y a presque Hh

pas d'ombre, et qu'il n'en paroît pas moins sortir de la toile. Les figures sont de grandeur naturelle. Ce Tableau appartient au roi de Suède, et se trouve placé dans la salle d'audience. On dit que le comte de Kagencck, grand connoisseur en peinture, et ambassadeur de l'Empereur en Suède. recevant du roi sa première audience, fut si ravi de la beauté de ce Tableau, que s'interrompant au milieu, de sa harangue, il S'écria : Mon Dieu , Sire , quel superbe morceau vous avez là! Paul Pontius l'a gravé en 1624. Voy. I. LUCRECE.

SUSON, (Henri) né vers 1300, d'une famille noble de Souabe, entra dans l'Ordre de Saint-Dominique, et mourut en 1366. On a de lui : I. Des Méditations sur la Passion de Notre-Seigneur. II. Divers Sermons. III. Horloge de la Sagesse, traduit en latin par Surius, sur un manuscrit allemand fort imparfait. Cet ouvrage, tel qu'il est sorti des mains de l'auteur, fut imprimé dès l'an 1470, et avoit été traduit en françois dès 1389, par un religieux Franciscain, natif de Neuf-Château en Lorraine. Cette dernière version fut imprimée à Paris en 1493, in-fol., après avoir été retouchée, pour le style, par les Chartreux de Paris. On en a une autre Traduction, 1684, in-12, par l'abbé de Vienne, chanoine de la Sainte-Chapelle de Viviers en Brie.

SUTCLIFFE, (Matthieu) Sutclivius, théologien Protestant d'Angleterre, au commencement du xvire siècle, a composé plusieurs Traités de controverse, dictés par le fanatisme et l'emportement, et bien contraires à

cet esprit de douceur et de mansuétude qu'inspire l'Evangile. On en peut juger par son Livre anonyme touchant la prétendue Conformité du Papisme et du Turcisme, Londres, 1604. Il a encore laissé: I. De verd Christi Ecclesid, Londini, 1600, in-4.º II. De Purgalorio, Hanoviæ, 1603, in-8.º III. De Missa Papistied, Londini, 1603, in-4.º, etc.

SUTELISTE, (Matthieu) Anglois, doyen d'Exeter, a publié plusieurs Ecrits de théologie, parmi lesquels ses compatriotes distinguérent un Traité sur la discipline ecclésiastique, Londres, 1591, in-4.º L'auteur mourut quelque temps après la publication de cet ouvrage.

SUTOR, (Petrus) Voy. Cousturier.

I. SUTTON, (Thomas) célebre philantrope Anglois, naquit en 1532, dans le comté de Lincoln, et mourut à Hackney en 1611. Il se destina d'abord aux fonctions du barreau; il voyagea ensuite dans diverses contrées de l'Europe, et y apprit le françois, le hollandois et l'espagnol. De retour dans sa patrie, il acheta de l'évêque de Duxham des terres considérables où il découvrit des mines de charbon de terre, qu'il fit exploiter, et qui lui rendirent un profit immense. Sutton contracta en outre un riche mariage, et réussit dans toutes ses opérations commerciales. A la mort de son épouse, se trouvant sans enfant , il se retira dans une retraite profonde, et employa sa fortune, en 1611, à fonder en faveur des indigens et des enfans délaissés, le superbe hôpital de Charter-House.

II. SUTTON, (Samuel) né à Alfreton, mort à Londres en 1752, servit, dans sa jeunesse, sous le duc de Marlborough, et établit ensuite un café à Londres. En 1740, il inventa une méthode simple de désinfecter les vaisseaux et de les purger de tout mauvais air, par des tuyaux de communication avec le feu des cuisines. Le médecin Méad favorisa cette invention, dont l'utilité fut surpassée par celle des ventilateurs de Hales.

SUWAROW, Voy. Souva-

SWAMMERDAM (Jean) celèbre anatomiste . né à Amsterdam en 1637, d'un apothicaire, reçut le bonnet de docteur en médecine, à Leyde, en 1667. Il s'appliqua sur-tout à l'étude du corps humain et des insectes, et parvint à se faire un très-riche cabinet d'histoire naturelle. On lui doit l'idée d'injecter dans les vaisseaux une matière liquéfiée par la chaleur, et qui acquérant de la solidité en se refroidissant, rend ces vaisseaux plus sensibles. On lui doit encore l'invention d'un thermomètre, pour apprécier le degré de chaleur dans les animaux. Sur la fin de ses jours il donna dans les mysticités de la Bourignon, alla la joindre dans le Holstein, vécut dans la retraite, et mourut en 1680. L'excès d'application l'avoit jeté dans l'hypocondrie. Il étoit tellement tourmenté par l'atrabile ou bile noire, qu'à peine daignoit-il répondre à ceux qui lui parloient. Quand il montoit en chaire, souvent il restoit comme interdit, sans répondre aux objections qu'on lui faisoit. Peu de temps ayant sa mort, il fut saisi d'une fureur

mélancolique; et dans l'un de ses accès il brûla tous ses Ecrits. Enfin il périt desséché comme une momie, et conservant à peine la figure humaine. Les ouvrages de ce savant investigateur de la nature, sont : I. Traité de la Respiration et de l'usage des Poumons, en latin, Leyde, 1738, in-4.º II. Un autre, de fabrica Uteri muliebris, 1679, in-4.º III. Une Histoire générale des Insectes, Utrecht, 1669, in-4.0, en allemand; ibidem, 1685, in-4.°, en françois; Leyde, 1733, in-4.°, en latin, par Henri Chré-tien Henninius. Jérôme David Gaubius en a donné aussi une édition en latin : la meilleure édition est celle de Leyde, 1737, 2 vol. in-fol., sous le titre de Biblia natura, etc. ( Voyez, Mourer. ) Cet ouvrage dans lequel on trouve l'observateur exact et laborieux, est divisé en quatre parties, suivant les quatre ordres de changement qu'il avoit observés par rapport aux insectes. Les figures sont d'une grande, beauté, et jusqu'aux viscères des. abeilles tout y est gravé avec la plus grande exactitude. Réaumur qui a travaillé sur le même objet, a adopté les planches de Swammerdam pour orner ses ouvrages. On trouve sa Vie par le célèbre Boërhaave, à la tête du Biblia natura.

SWANEFELD, (Herman) peintre Flamand, né en 1620, mort en 1680, fut disciple de Gérard-Dow et de Claude Lorrain. Il excelloit à peindre les ruines et les lieux déserts. On le vit long - temps ne parcourir dans le voisinage de Rome, que les endroits escarpés et solitaires, ce qui le fit surnommer le Pein-

Hh 3

re-Hermite. Ses Tableaux sont très-recherchés.

SWEDEMBORG, (Emmanuel de ) né à Stockholm le 29 janvier 1688, d'un évêque Suédois et Luthérien, fut nommé assesseur extraordinaire au collége des Mines en 1716, anobli en 1719, et mournt à Londres le 29 mars 1772, à 85 ans. C'étoit un homme à révélations et à visions singulières, qui croyoit avoir trouvé les clefs de l'Apocalypse. Il a publié un grand nombre d'ouvrages, où il a déposé ses rèveries. Le plus connu, du moins en France, est intitulé : les merveilles du Ciel et de l'Enfer, et des Terres Planetaires et Astra-Les, par Emmanuel Swedemborg. d'après le témoignage de ses yeux et de ses oreilles; nouvelle édition traduite du latin par A. J. P. Berlin, 2 vol. in 8.°, 1786. Toùs les événemens qui arrivent dans ce monde terrestre, ont d'abord été réalisés, selon lui, dans le monde des esprits, qui est entre le ciel et l'enser. Le Jugement dernier, par exemple, a dejà eu lieu, sans que personne s'en soit douté. C'a été dans le courant de 1756; mais il n'indique pas le jour. Il ne nous apprend pas davantage de combien d'années l'événement spirituel a précédé le temporel. « Le Seigneur, ditil, m'a rendu témoin, en 1757, du Jugement dernier exercé dans le monde des esprits. » En 1770, quelques-uns de ses disciples vinrent en France, et y firent connoître son extravagante doctrine. L'auteur a écrit plus de 20 vol. latins, pour établir son système et ses opinions. Il admet dans le ciel les païens et les hérétiques, et sur-tout les sages d'A-

thènes et de Rome. Suivant luila véritable Eglise est dans l'intérieur de l'homme, l'Eglise extérieure n'est rien. « L'homme est créé, flit-il, de manière à ne pouvoir mourir, car il peut . être conjoint à Dieu; ce qui est vivre de toute éternité. Si les hommes croient ressusciter corporellement, c'est parce qu'ils n'ont pas compris la parole divine. » Swedemborg n'avoit contre lui que ses chimères; il étoit d'ailleurs bon homme, sincère dans ses discours, constant dans ses liaisons, sobre dans sa nourriture et simple dans ses vêtemens. Ses Ecrits minéralogiques sont estimés. A 81 ans, il s'embarqua pour faire imprimer ses réveries en Hollande. C'étoit le dixième voyage qu'il avoit fait dans les pays étrangers. — Ses Œuvres philosophiques et minéra logiques forment 3 vol. in-fol. imprimés à Dresde en 1734.

SWEERTS, (Emmanuel) né à Sevenbergen, près de Breda, cultiva un grand nombre de fleurs et de plantes étrangères, fit dessiner ce qu'il avoit de plus rare en ce genre, et en composa un Recueil qu'il intitula, Florilegium, Francfort, 1612, 2 vol. in-fol.; Amsterdam, 1647. Ce Recueil formé de planches bien gravées, contient la description en latin, allemand et françois, de ce qu'elles représentent. (Voy. Merian Marie Sibylle.)

SWERT, (François) Swertius, né à Anvers en 1567, et mort dans la même ville en 1629, fut en relation avec presque tous les savans de son temps. Il étoit versé dans l'histoire belgique, dans les antiquités romaines et la littérature, et donna un grand

nombre d'ouvrages, dont les plus connus sont : I. Rerum Belgicarum Annales, 1620, in folio. II. Athenæ Belgicæ, Anvers, 1628, in-fol. III. Deorum, Dearumque Capita ex antiquis numismatibus, Anvers, 1602, in-4.°; et dans les Antiquités Greeques de Gronovius. Cestètessont au nombre de 59.

SWEYNHEIM, (Conrad) Voy. PANNARTZ.

SWIETEN, Voyez VAN-

L SWIFT, (Jonathan) surnommé le Rabelais d'Angleterre, naguit à Dublin le 30 décembre 1667, d'une bonne famille. Les liaisons de sa mère avec le chevalier Temple, ont fait concevoir quelques doutes sur la légitimité de sa naissance. On prétend que Swift lui - même n'a pas peu contribué à accréditer ce soupçon, ne doutant pas qu'il ne fût plus glorieux d'être le fils naturel de Jupiter, que le fils légitime de Philippe. Mais ces soupçons étoient sans fondement. La mère de Swift étoit parente de M. me Temple, et le chevalier voyoit quelquefois son alliée; voilà tout ce qu'il y a de vrai dans ce conte. Il prit ses grades à Oxford, où Temple fournissoit aux frais de son éducation. Ce seigneur ayant renoncé aux affaires publiques, s'étoit retiré dans une de ses terres, où il recevoit souvent les visites du roi Guillaume. Le jeune Swift eut des occasions fréquentes de converser avec ce prince. Le roi lui offrit une place de capitaine de cavalerie, qu'il refusa pour embrasser l'état ecclésiastique. Il obtint un bénéfice en Irlande, à la recommandation du chevalier Teinple; mais il se lassa bientôt d'une

place qui l'éloignoit de l'Angleterre à laquelle il étoi attaché, et qui le privoit de ses sociétés ordinaires. Il résigna son bénéfice à un ami, et vint retrouver son protecteur. Swift employa tout le temps qu'il passa avec lui, à cultiver l'esprit et les talens d'une jeune personne, qu'il a célébrée dans ses ouvrages, sous le nom de Stella. C'étoit la fille de l'intendant du chevalier, qui devint la femme du docteur, quoique leur mariage ait toujours été caché : l'orgueil de Swist l'empêcha d'avouer pour son épouse la fille domestique. Il continua même de vivre avec elle après son mariage, comme auparavant, et il ne parut rien dans leur conduite, qui fût au-delà des bornes d'un amour Platonique. Stella ne s'accommoda point de ce genre de vie, qui la plongea dans une noire mélancolie, et elle moula victime d'un sort aussi cruel que bizarre. Long-temps avant la mort de sa femme, Swift avoit perdu son protecteur. Privé de tout secours du côté de la fortune, il vint à Londres solliciter une nouvelle prébende. Il présenta une requête au roi Guillaume; mais ce prince avoit oublié le docteur. C'est au mauvais succès de cette démarche qu'il faut attribuer l'aigreur répandue dans tous les ouvrages de Swist contre les rois et les courtisans. Il obtint pourtant quelque temps après plusieurs bénéfices, entre autres le doyenné de Saint Patrice en Irlande, qui lui valoit près de 30,000 liv. de rente. Obligé de retourner en province, il sit de l'étude sa principale occupation. En 1735, il fut attaqué d'une fièvre violente, qui eut pour lui des suites très-facheuses. Sa mémoire s'affoiblit; un noir cha-Hh4

grin s'empara de son ame : il dévint de jour en jour d'une humeur plus difficile, et tomba enfin dans un triste délire. Il traina le reste de sa vie dans cet état déplorable. Il eut cependant des momens heureux quelque temps avant sa mort, il mit à profit ces instans de raison pour faire son Testament, par lequel il a laissé une partie de son bien pour la fondation d'un Hôpital de Foux de toute espèce, fondation croyoit très-utile aux trois royaumes de la Grande-Bretagne. Il n'avoit pas une grande idée de la raison humaine. Il définissoit l'homme, non animal rationale, mais rationis capax. Il mourut le 29 octobre 1745, à 78 ans. Swift étoit un homme capricieux et inconstant. Né ambitieux, il ne se nourrissoit que de projets vastes, mais chimériques, et il échouoit dans presque tous ses desseins. Sa fierté étoit extrême. et son humeur indomptable. Il recherchoit l'amitié et le commerce des grands, et il se plaisoit à converser avec les gens du petit peuple. Durant ses voyages, qu'il faisoit presque toujours à pied, il logeoit dans les plus minces auberges, mangeoit avec les valets d'écurie, les voituriers et les gens de cette sorte. Il étoit aimable dans ses politesses, sincère dans ses amitiés, et sans déguisement dans ses haines; il parloit comme il pensoit. Il eut pour amis les plus grands hommes de son siècle, Il étoit sur-tout étroitement lié avec le comte d'Oxford, [ Voyez PARNELL.] le vicomte de Bolymgbrocke et le célèbre Pope. Les femmes, celles particulièrement qui se piquoient de bel-esprit, recherebèrent son amitié. Il avoit sur alles un pouvoir étonnant : sa maison étoit une espèce d'académie de femmes, qui l'écoutoient depuis le matin jusqu'au soir. Il étoit caustique avec les hommes. et même en les prêchant. Il  $\gamma$  a quatre sortes d'orgueil, disoit-il dans un de ses sermons : l'orgueil de la naissance, celui de la fortune , celui de la figure , celui d**ë** l'esprit. Je vous parlerai des trois premiers; quant au dernier, ib n'y a personne parmi vous à qui on puisse reprocher un vice si condamnable. Un procureur lui ayant demandé, si le clergé et le diable étoient en procès, qui gagneroit? Le diable, répondit-il, parce qu'il s'est assuré de tous les gens dé robe. Son principe, en matière de politique, étoit celui de Cicéron : L'intérét et le bonheur du peuple est la première de toutes les Lois. Il répétoit souvent cette belle maxime: « Tout Sage qui refuse des conseils, tout Grand qui ne protége pas les talens, tout Riche qui n'est pas liberal, tout Paurre qui fuit le travail, sont des membres inutiles et dangereux à la société. » Le docteur Swift a enfanté un grand nombre d'Ecrits en vers et en prose, recueillis en 1762, à Londres en 9 vol. in-8.º L'ouvrage le plus long et le plus estimé que ce docteur ait fait en vers, est un Poeme intitulé : Cadenus et Vanessa. C'est l'histoire de ses amours, ou pour mieux dire de son indifférence pour une femme qui brûla pour lui d'une flamme inutile. Son véritable nom étoit Esther Vanhomrigh. Elle étoit fille d'un négociant d'Amsterdam qui s'étoit enrichi en Angleterre. Après la mort de son père, Vanessas alla s'établir en Irlande, où l'ambition de passer pour bel-esprit lui fit rechercher la société de

docteur, qui insensible à son amour la jeta dans une mélancolie dont elle mourut. Il y a dans cette production, ainsi que dans ses autres Poésies, de l'imagination, des vers heureux, trop d'écarts et trop peu de correction. Ses ouvrages en prose les plus connussont: I. Les Voyages de Gullíver à Lilliput, à Brogdingnac, à Laput, etc. en 2 vol. in - 12, Ce livre neuf et original dans son genre, offre à-la-fois une fiction soutenue et des contes puérils, des allégories plaisantes et des allusions insipides, des ironies fines et des plaisanteries grossières, une morale sensée et des polissonneries révoltantes; enfin , une critique pleine de sel , des réflexions plates et des redites ennuyeuses. L'abbé des Fontaines, traducteur de cet ouvrage, l'a un peu corrigé. II. Le Conte du Tonneau, assez mal traduit en françois, par Van-Effen; c'est une histoire allégorique et satirique, où, sous le nom de Pierre, qui désigne le Pape, de Martin, qui représente Luther, et de Jean, qui signifie Calvin, il déclare la guerre à la religion catholique, au luthéranisme et au calvinisme. On ne peut nier que sa plaisanterie n'ait de la force: mais il l'a poussée souvent au delà des bornes, s'appesantissant sur des détails puérils, indécens et même odieux; enfin, ne sachant jamais s'arrêter au véritable point. On ne peut montrer plus d'esprit et moins de goût. Ce qu'il y a de plus singulier, c'est qu'il réunit une précision de style admirable, avec une extrême prolixité d'idées. III. Le Grand Mystère, ou l'Art de méditer sur la Garde-robé, avec des Pènsées hitridies sur les Etudes,

la Grammaire, la Rhétorique, et la Poétique, par G. L. le Sage, à la Haye', 1729, in-8.º IV. *Pro*ductions d'esprit, contenant tout ce que les Arts et les Sciences ont de rare et de merveilleux, Paris, 1736, en 2 vol. in-12, avec des notes. V. La Guerre des *Livres* , ouvrage aussi traduit en françois, qu'on trouve à la suite du Conte du Tonneau. Il dut sa naissance à une dispute qui s'éleva vers la fin du dernier siècle . entre Wootton et le chevalier Temple, au sujet des anciens. Cette pièce ingénieuse est écrite dans un style héroï-comique. Le docteur Swift y donne la palme au chevalier Temple, son protecteur et son ami. Il y a des vides qui interrompent souvent la narration : mais en général il est très-bien écrit, et il contient des choses extrêmement amusantes. Tous les ouvrages précédens ont été traduits en françois. Ceux que nous avons en anglois, consistent en différens écrits de morale et de politique. Le plus célèbre est son recueil intitulé : Lettres du Drapier. Voici ce qui donna lieu à cette feuille périodique. Le roi d'Angleterre avoit accordé à Guillaume Wood des Lettres - patentes qui l'autorisoient à fabriquer, pendant quatorze ans, une certaine monnoie pour l'usage d'Irlande. Swift fit voir au peuple l'abus qu'il y auroit à recevoir les nouvelles espèces. Au son de la trompette du Drapier, un murmure s'éleva parmi ses compatriotes. les esprits s'échauffèrent, on déclama avec force contre le gouvernement, et l'on ne prévint la révolte qu'en supprimant cette monnoie. Swift devint deslors l'idole du peuple ; on célébra sa fête; son portrait fut exposé

dans les rues de Dublin. Les pauvres lui eurent une obligation plus essentielle. Il établit pour leur soulagement une Banque, où, sans caution, sans gages, sans sûreté, sans intérêts quelconques, on pretoit à tout homme ou femme du bas peuple, ayant quelque métier ou quelque talent, jusqu'à la concurence de 10 liv. sterlings, environ 200 liv. monnoie de France. Par-là il leur ouvrit un nouveau moven d'éviter la fainéantise, la mère des vices, et de faire valoir une louable industrie. On trouvera un portrait beaucoup plus étendu du Rabelais d'Angleterre, dans les Lettres Historiques et Philologiques du Comte d'Orreri, sur la Vie et les Ouvrages de Swift, pour servir de supplément au Spectateur moderne de Stéele, in-12, 1753; livre traduit de l'anglois par M. Lacombe d'Avignon. Mais il ne faut pas adopter tous les jugemens du seigneur Anglois sur son heros. Il prétend, par exemple, qu'à bien des égards, on trouveroit une grande ressemblance entre Horace et le poëte Anglois. « Tous les deux, dit-il, se sont également distingués par leur esprit et par leur caractère. L'un et l'autre ont répandu dans leurs Ecrits une gaieté singulière. Horace est plus délicat, est plus élégant, et plaît même dans ses Satires les moins travaillées. Swift, au contraire, **p**rend plaisir à captiver le lecteur. La différence qu'il y a eu entre leur caractère, semble être une suite de leur différente fortune. Le docteur Swift, né ambitieux, se nourrissoit de projets vastes, mais chimériques, et fut trompé dans tous. Horace, content du bien médiocre que lui avoient laissé

ses pères, se fit des amis, mérita les largesses et les bonnes graces d'Auguste. Tous deux ont fait les délices de ceux qui les voyoient. Tous deux modérés et un peu Epicuriens, Horace eut sa Lidie, Swift sa Vanessa; Horace son Mécene et son Agrip. pa: Swift son Oxford et son Bolymgorocke; Horace son Virgile, et Swift son Pope. » Nous ne doutons, dit le Journal des Savans, octobre 1753, que nos lecteurs ne soient très-surpris de ce parallèle, après la peinture que l'auteur nous a donnée du caractère de Swift; et nous sommes très-éloignés de l'adopter. S'il y a quelque ressemblance entre les deux écrivains qui en sont l'objet, il y a tant de différence, que nous pensons qu'on ne se seroit jamais attendu de voir mettre à côté des graces d'Horace, la rudesse indomptable du caractère, les plaisanteries basses et mordantes du docteur Anglois. Quelques critiques sont étonnés aussi que Voltaire l'ait mis au-dessus de notre Rabelais; ils prétendent qu'il est plus sec, et qu'il n'en a pas la naïveté originale. - Toutes ont été recueilses Œuvres lies à Londres, 1755, 22 vol. in - 8.º Drane Swift son parent, mort à Worchester en 1783, a publié aussi quelques ouvrages. Voyez PRIOR, et Velli.

II. SWIFT, (Dean) parent du précédent, mort en 1783, à Worcester, a publié un Essai sur la vie et les Ecrits de Jonathan Swift.

SWINDEN, (Jérémie) théologien Anglois, mort vers l'an 1740, est connu par un Traité en anglois sur la nature du Feu de l'Enfer et du lieu où il est situé. Cet ouvrage, rempli de choses curieuses et singulières, a été traduit en françois par Bion, et imprimé en Hollande, en 1728, in-8.º Les autres ouvrages de Swinden sont peu connus en France.

SWINTON, (Jean) né en 1703, mort en 1777, fut d'abord chapelain de la Factorerie Angloise à Livourne, et ensuite archiviste de l'université d'Oxford. C'est l'un des auteurs de l'Histoire universelle, publiée en Angleterre. Il a publié, en outre, un grand nombre de Dissertations sur l'histoire et les antiquités de sa patrie.

SUYDERHOEF, (Jonas) graveur Hollandois, mort vers la fin du siècle dernier, s'est plus attaché à mettre dans ses ouvrages un effet pittoresque et piquant, qu'à faire admirer la propreté et la délicatesse de son burin. Il a gravé plusieurs portraits d'après Rubens et Vandyck; mais on estime sur-tout ceux qu'il nous a donnés d'après Franshals, bon peintre. Une de ses plus belles estampes, et la plus conaidérable, est celle de la Paix de Munster. Il a saisi admirablement le goût de Terburg, auteur du Tableau original, dans lequel ce peintre a représenté une sofxantaine de Portraits de plénipotentiaires qui assistèrent à la signature de cette paix.

SUZANNE, SUZON, Voyez Susanne, etc.

SUZE, (Henriette de Coligny, connue sous le nom de la Comtesse de la ) née à Paris en 1618, étoit fille du maréchal de Coli-

İ

gny. Aussi aimable par son esprit que par sa figure, elle fut mariée très - jeune à Thomas Addington, seigneur Ecossois. La mort lui ayant enlevé son mari, elle épousa en secondes noces le comte de la Suze. Ce nouvel hymen fut pour elle un martyre.Le comte, jaloux de ce que sa figure douce, languissante, passionnée, lui faisoit trop d'adorateurs, résolut de la confiner dans une de ses terres. Pour faire échouer ce projet , la comtesse quitta la religion Protestante que suivoit son mari, et se fit Catholique; pour ne pas le voir, dit la reine CHRISTINE, ni dans ce monde, ni dans l'autre. Co changement n'ayant fait qu'aigrir les deux époux, la comtesse de *la Suze* obtint du parlement la cassation de son mariage. Comme le comte ne vouloit pas consentir à cette séparation, sa femme lui donna 25,000 écus pour avoir son agrément. Ce fut alors qu'un plaisant dit: « Que la comtesse avoit perdu 50,000 écus dans cette affaire, parce que si elle avoit encore attendu quelque temps, au lieude donner 25,000 écus à son mari, elle les auroit reçus de lui pours'en débarrasser. » Made de la. Suze, libre du joug du mariage, cultiva ses talens pour la poésie. Remplie d'enthousiasme pour la littérature, elle négligea entièrement ses affaires domestiques, qui ne tardèrent pas à se déranger; . mais elle regarda ce dérangement en héroïne de roman, qui attache peu d'importance aux richesses. Un exempt, suivi d'archers, vint un matin saisir ses meubles.. Elle étoit encore au lit; elle fit entrer l'exempt dans sa chambre pour le prier de la laisser encore dormir deux heures; ge qui lui

fut accordé. Elle se leva à midi. s'habilla pour aller dîner en ville : fit de grandes excuses à l'exempt de l'avoir fait attendre, et lui dit en sortant : Je vous laisse le maître chez moi. M.me de la Suze plaidoit contre M. me de Chatillon. Elle rencontra celle-ci dans la grande salle du palais. Le duc de la **F**evillade accompagnoit cette dernière. Le duc voyant M. me de la Suze suivie de Benserade et d'autres poëtes, lui dit: Madame. vous avez pour vous la rime, et nous la raison. M.me de la Suze hi repartit aussitôt : Ce n'est donc pas sans rime ni raison que nous plaidons. Sa maison fut le rendezvous des beaux-esprits, qui la célébrèrent en vers et en prose. Elle mourut le 10 mars 1673, regardée comme une femme qui avoit les foiblesses de son sexe, et tous les agrémens d'un bel-esprit. Elle a excellé sur-tout dans l'Elégie. Ce qui nous reste d'elle en ce genre, est aussi délicat qu'ingénieux. Sa versification manque quelquefois d'exactitude et d'harmonie; mais elle a de la facilité et de l'élégance. Montplaisir et Subligni la guidèrent dans l'art de rimer, et elle surpassa ses maitres. On a encore d'elle des Madrigaux assez jolis, des Chansons qui méritent le même éloge, et des Odes qui leur sont fort inférieures. Ses Œuvres parurent en 1684, en 2 vol. in-12. On les réimprima avec plusieurs pièces de Pelisson, et de quelques autres, en 1695, et en 1725, en 5 vol. in-12. On connoît ces vers ingénieux sur la comtesse de la Suze, qu'on attribue à Ficubet, ou au P. Bouhours :

Que Dea sublimi rehitur per inania curru t An Juno, an Pallas, an Venus ipsa renit? Si genus inspicias , Juno ; si scripza ; Minerva ; Si spectes oculos , Mater Amoris erit.

On a essayé de les rendre ainsi en notre langue :

Quelle Décase ainsi vers nous descend des Cieux?

Bet-ce Vénus, Pallas, ou la Reine des Dieux,

Dont nous ressentons la présence?

Toutes trois en vériré.

C'est Junon par sa naissance a Minerse par sa science.

SYAGRIA, dame Lyonnoise, fille d'un personnage consulaire, s'illustra dans sa patrie, au ve siècle, par ses lumières et sa piété. Les poëtes et les historiens de son temps en ont fait l'éloge.

Et Vénus par sa beauté.

I. SYDENHAM, (Thomas) né dans le comté de Dorset en 1624, d'un gentilhomme de cette province, mort en 1689, fut fait membre du collège 'd'Oxford . âgé d'environ dix-huit ans. Mais l'esprit républicain qui l'animoit ainsi que sa famille, ne lui permettant pas de prendre comme les autres écoliers, les armes pour la défense de son prince, il quitte cette ville. Il se fit recevoir docteur en médecine dans l'université de Cambridge. Il exerça son art à Londres avec un succès éclatant, depuis 1661 jusqu'en 1686. C'étoit l'homme le plus expérimenté de son temps, et l'observateur le plus curieux et le plus exact des démarches de la nature. Il se contentoit de l'observer, sans vouloir la deviner d'après des idées systématiques; et lorsque la ma ladie n'exigeoit pas des secours prompts, il savoit attendre. Il se distingua sur-tout par les rafraichissans qu'il donnoit dans la petite vérole, par l'usage du quinquina après l'accès, dans les fièvres aiguës, et par son laudanum. On a de lui un grand nombre d'ouvrages en latin, qui mériteroient d'être plus communs dans les pays étrangers. On les a recueillis en 2 volumes in-4.º, à Genève, 1716, sous le titre d'Opera Medica. Ce Recueil servira longtemps de guide aux jeunes praticiens et de secours aux malades. On y trouve un Traité de la goutte, maladie cruelle qui avoit tourmenté la vieillesse de l'auteur. Pour grossir cette collection, on y a fait entrer un grand nombre de Traités de différens auteurs, fort bons en eux-mêmes, mais inférieurs à ceux de Sydenham. Sa Praxis Medica, imprimée séparément à Leipzig, 1695, 2 vol. in-8.°, et traduite en françois par M. Sault, 1774, in-8.°, est généralement estimée.

II. SYDENHAM, (Floyer) né en 1710, étudia à Oxford et s'y rendit célèbre dans la connoissance de la langue grecque. Il a traduit les Œuvres de Platon. Son savoir ne le tira pas de l'indigence: arrêté pour dettes contractées chez un traiteur qui le nourrissoit, il mourut en prison en 1788. Le triste sort de Sydenham a donné lieu, en Angleterre, à une fondation en faveur des gens de lettres réduits à manquer d'alimens.

SYDER, (Daniel) peintre, né à Vienne en Autriche en 1647, mort à Rome où il avoit fixé son séjour, vers 1699, excella dans son art. Le duc de Savoie l'anoblit, le décora de son ordre et le retint long-temps à sa cour,

SYGALLE, (Lanfranc) gentilhomme Genois, fut envoyé en ambassade par ses compatriotes. auprès de Raymond, comte de Provence. Ce prince fit avec les Génois un traité qui les mit à couvert de leurs ennemis : c'est à l'esprit insinuant de Sygalle que Génes dut ce traité. Ce négociateur écrivit beaucoup en langue provençale; et on cite de lui diverses Poésies en l'honneur de Bertrande Cibo sa maîtresse, et un Poëme adressé à plusieurs princes pour les exhorter au recouvrement de la Terre-sainte. Sygalle fut massacré par des brigands en retournant à Gênes.

SYLBURG, (Fréderic) né en 1546, près de Marpurg, dans le landgraviat de Hesse, mort à Heidelberg en 1596, à la fleur de son àge, hàta la fin de sa carrière par ses travaux et ses longues veilles. Il s'attacha à revoir et à corriger les anciens auteurs grecs et latins que Wechel et Commelin mettoient au jour. On loue la correction des éditions auxquelles il a travaillé. Il eut grande part au Trésor de la Langue grecque d'Henri Etienne. On a de lui des Poésies grecques, et quelques autres ouvrages dans lesquels on remarque beaucoup d'érudition et de jugement. On estime surtout sa Grammaire Grecque, et son Etymologicon magnum, 1594, in-fol.... Voy. Brisson.

SYLLA, (Lucius-Cornelius) dictateur Romain, de l'ancienne famille des Scipions, naquit, dit Salluste, dans un temps où le peu de mérite de son père et de quelques-uns de ses ancètres, avoit presque effacé le lustre de la branche dont il étoit. Quoiqu'il

eût reçu une excellente éducation. sa jennesse fut très-déréglée. Il aima le théatre, le vin et les femmes. Cette dernière passion ne lui fut pas inutile ; car il s'éleva par la faveur de Nicopolis, riche courtisane, qui le sit héritier de biens. Ce legs joint aux grandes richesses que lui laissa sa belle-mère, le mit en état de figurer parmi les chevaliers Romains. Il fit ses premières armes en Afrique, vers l'an 107 avant J. C., sous Marius, qui l'employa en différentes rencontres. Il l'envova contre les Marses, nouvel essaim de Germains. Sylla n'emplova contre eux que l'éloquence: il leur persuada d'embrasser le parti des Romains. Peut-être que cette nouvelle gloire acquise par Sylla, fit éclater des-lors la jalousie de Marius. Il est certain du moins qu'ils se séparèrent, et que Sylla servoit, dès l'année suivante, sous le consul Catullus. qui fut donné pour collègue à Marius dans son 5° consulat, l'an ◆or avant Jesus Christ. Cependant Sylla battit les Samnites en campagne, et les força deux fois en deux différens temps. Il mit lui-même le prix à ses victoires, demanda la préture et l'obtint. Strabon, père de Pompée, prétendoit que Sylla avoit acheté cette dignité, et le lui reprocha agréablement un jour que celui-ci le menaçoit d'user contre lui du pouvoir de sa charge. Vous par*lez juste* , lui répliqua-t-il en riant ; votre charge est bien à vous, puisque vous l'avez achetée. (Plutarque attribue ce bon mot à César.) Sylla, après avoir passé à Rome la 1re année de sa préture, fut chargé du gouvernement de la province d'Asic, et il eut la gloriouse commission de remettre

sur le trône de Cappadoce Arina barzane, élu roi par la nation . du consentement des Romaine. Le roi de Pont, le fameux Mithridate Eupator, avoit fait perir par des assassinats ou par des empoisonnemens tous les princes de la famille royale de Cappadoce, et avoit mis sur le trôns un de ses fils, sous la tutelle de Gordius l'un de ses courtisans. Ce fut ce Gordius que Sylla ent à combattre. Une seule bataille décida l'affaire. Avant de quitter l'Asie, le préteur Romain reçut une ambassade du roi des Parthes qui demandoit à faire a!liance avec la république. Il se comporta en cette occasion aves tant de hauteur, et en même temps avec tant de noblesse, qu'un des assistans s'écria: Quel homme! C'est sans doute le Maître de l' Univers, ou il le sera bientôt.... Sylla se signala encore contre les Samnites : il prit Boviane . ville forte où se tenoit l'assemblée générale de la nation. Il termina par cet exploit la plus glorieuse campagne qu'il eût encore faite, ou peut-être la plus heureuse : car il convenoit lui-même que la fortune eut toujours plus de part à ses succès que la prudence et la conduite. Il aimoit à s'entendre appeler l'heureux Sylla. Ses exploits lui valurent le consulat, l'an 88 avant J. C. Le commandement de l'armée contre *Mithridate* lui fut donné l'anné<del>e</del> d'après. Marius dévoré par l'envie et par la fureur de dominer . fit tant qu'on ôta le commandement au nouveau général. Sylla merche alors à Rome à la tête de ses légions, se rend maître de la république, fait mourir Sulpicius qui étoit l'auteur de la loi portée contre lui, et oblige Marius à

sortir de Rome. Après qu'il eut mis le calme dans sa patrie, et qu'il se fut vengé de ses ennemis, il passa dans la Grèce, l'an 86 avant J. C., et résolut de prendre Athènes et le Pyrée toutà-la-fois. La somme qu'on lui avoit fournie ne sussisant point, il se fit apporter les trésors des temples, même celui de Delphes. Il éc: ivit aux Amphictions assemblés dans cette ville, que l'argent et l'or offerts cux dieux seroient bien mieux entro ses mains; et que s'il étoit obligé de s'en servir . : en rendroit la valeur apris la guerre. En recevant ces trésors, il dit d'un ton moqueur, qu'or ne pouvoit douver de la victoire, puisque ·les di av soudoyment sa treupes. Une famine affreuse obligea bientot les Athénieus à demander grace. Leurs députés, ou plutôt ceux d'Aristion, vinrent haranguer Syila. Ils parlèrent avec emphase de Thésce, de Codrus, des victoires de Marathon et de Salamine. Allez , leur répondit - il , grands harangueurs! rupportez ces beaux discours dans vos écoles. Je ne suis point ici pour apprendre votre histoire, mais pour chatier des rebelles. Le bois lui ayant manqué, à cause de la grande consommation qu'il en faisoit pour ses machines de guerre, il n'épargna pas les bois sacrés. Il coupa même les belles allées de l'Académie et celles du Lycee. Finn Athenes fut prise d'assaut et livrée au pillage. Le vainqueur, prot à la raser, se rappela la gloire de ses anciens héros, et pardonna, dit-il, aux vivans, en considération des morts.... Archelaiis. l'un des meilleurs généraux de Mühridate, fut contraint d'abandonner le Pyrée: on y mit le feu. Deux victoires

complètes, remportées ensuité par Sylla, l'une à Cheronée l'autre à Orchomène, ruinèrent toutes les espérances de l'ennemi. La seconde bataille lui fit d'autant plus d'honneur, qu'il se vit au moment de la perdre. Ses troupes fuvoient: il accourut, descendit de cheval, saisit une enseigne, et affrontant le danger : Il m'est glorieux de mourir ici, s'écria t-il; vous autres. si l'on vous demande où vous avez abandonné votre général, vous répondrez : à Orchomene. Il n'en falloit pas davantage pour rendre les Romains invincibles. Tandis qu'il faisoit ain : triompher la république dans la Grèce, on rasoit sa maison à Rome, on confisquoit ses biens, et on le déclaroit ennemi de la patrie. Cependant il poursuivoit ses conquêtes, traversoit l'Hellespont, et forçoit Mithridate à lui demander la paix. Le général Archelaüs vint traiter avec lui de la part de ce prince, et lui promit de l'argent, des vaisseaux et des troupes, s'il vouloit abandonner l'Asie pour aller accabler ses ennemis à Rome. Sylla, sans répondre à cette proposition, l'engagea de quitter le parti de Mithridate, de se faire roi à sa place, en devenant l'allié des Romains, et de lui livrer actuellement tous les vaisseaux qu'il avoit en sa puissance. Comme Archelaüs paroissoit détester cette horrible trahison, Sylla continuant lui dit : « Archelaiis , toi qui es Cappadocien, et l'esclave ou si tu veux l'ami d'un roi Barbare, tu ne peux seulement entendre une proposition honteuse; et à moi qui sur capitaine général des Romains, à moi Sylla, lu oses me proposer une trahison. comme si tu n'étois pas cet Ar-

chelaüs qui a pris la fuite à Chéronée avec une poignée d'hommes, reste malheureux de 120 mille combattans, et qui t'es tenu deux jours caché dans les marais d'Orchomène, content de rendre la Béotie inaccessible par les monceaux de morts que tu y as laissés. » Archelaüs, humilié par cette réponse, demanda de nouveau la paix, dont le traité fut tout à l'avantage des Romains. Dès que cette importante négociation fut terminée, Sylla laissa à Murena le commandement dans l'Asie, et reprit avec son armée le chemin d'Italie. Sylla fut joint dans la Campanie par plusieurs personnages qui avoient été proscrits; et a leur exemple Cneius Pompeïus, connu depuis sous le nom du Grand-Pompée, vint le trouver avec trois légions dans la Marche-d'Ancône. Sylla l'aima, et fut le premier instrument de sa fortune. Malgré ces secours, ses ennemis lui étoient supérieurs en forces ; il eut recours à la ruse et aux intrigues. Il les fit consentir à une suspension d'armes, à la faveur de laquelle il gagna, par des émissaires secrets, un grand nombre de soldats ennemis. C'est à cette occasion que le consul Carbon, qui marchoit contre lui, disoit, « que dans le seul Sylla il avoit à combattre un lion et un renard; mais qu'il craignoit bien plus le renard que le lion. » Il battit ensuite le jeune Marius. le forca de s'enfermer dans Prén'este, où il l'assiégea sur-le-champ. Après avoir bien établi ses postes autour de la ville, il marcha vers Rome avec un détachement. Il entra sans opposition, et borna sa vengeance à faire vendre publiquement les biens de ceux qui avoient pris la fuite. Il retourna

ensuite devant Préneste, et s'en rendit maitre. La ville fut livrée au pillage; et peu de Romains du parti de Marius échappèrent à la cruauté de vainqueur. Sylla ayant ainsi dompté tous ses ennemis, entra dans Rome à la tête de ses troupes, et prit solennellement le surnom d'Heureux, FE-LIX : titre qu'il eût porté plus justement, dit Velleins, s'il eut cessé de vivre le jour qu'il acheva de vaincre. Le reste de sa vie ne fut plus qu'un tissu d'injustices et de cruautés. Il fit massacrer dans le Cirque de Rome 6 ou 7000 prisonniers de guerre, auxquels il avoit promis la vie. Le sénat étoit alors assemblé dans le temple de Bellone, qui donnoit sur le Cirque. Les sénateurs ayant paru extrêmement émus, lorsqu'ils entendirent les cris d'une si grande multitude de mourans, il leur dit, sans s'émouvoir : Ne détournez point votre attention, PERES CONS-CRIPTS; c'est un petit nombre de rebelles qu'on châtie par mon ordre. Ce carnage fut le signal des meurtres dont la ville fut remplie les jours suivans. Dans cette désolation générale, un jeune sénateur nommé Caius Metellus. fut assez hardi pour oser demander à Sylla, en plein sénat, quel terme il mettroit aux infortunes de ses concitoyens? Nous ne demandons point, lui dit il, que tu pardonnes à ceux que tu as résolu de faire mourir ; mais délivre nous d'une incertitude pire que la mort, et du moins apprends-nous ceux que la veux sauver. Sylla, sans paroître s'offenser de ce discours, répondit qu'il n'avoit point encore déterminé le nombre de ceux à qui il devoit faire grace. Faisnous connoître du moins, ajouta un autre sénateur , qui sont ceux

que tu as condamnés. Sylla tepartit froidement qu'il le feroit; et c'est ainsi que fut annoncée cette horrible proscription qui fait encore aujourd'hui fremir l'humanité après tant de siècles. Tous les jours on affichoit les noms de ceux qu'il avoit dévoués a la mort. Rome et toutes les provinces d'Italie furent remplies de meurtres et de carnage. On récompensoit l'esclave qui apportoit la tête de son maître, le fils qui présentoit celle de son père. Catilina se distingua dans cette boucherie. Après avoir tué son frère, il se chargea du sup-plice de M. Marius Gratianus, auquel il fit arracher les yeux. couper les mains et la langue, briser les os des cuisses, et enfin il lui trancha la tête. Pour récompense il eut le commandeement des soldats Gaulois, qui étoient presque toujours chargés de ces cruelles exécutions. On fait monter à 4700 le nombre de ceux qui perirent par cette proscription; et ce grand nombre ne doit pas surprendre, puisque pour être condamne à la mort il suffisoit d'avoir déplu à Sylla ou à quelqu'un de ses amis, ou même d'être riche. Plutarque rapporte qu'un certain O. Aure-Lius, qui n'avoit jamais pris part aux affaires, ayant apperçu son nom sur la liste fatale, s'écria : Ah! malheureux! c'est ma terre d'Albe qui me proscrit; et a quelques pas de la il fut assassiné. Le barbare Sylla s'étant fait déclarer dictateur perpétuel, parut dans la place avec le plus terrible appareil, établit de nouvelles lois, en abrogea d'ariciennes, et changea selon son gré la forme du gouvernement. Quelque temps après il renouvela la paix avec Tome XI:

Mithridate, donna à Pompée le titre de Grand, et se dépouilla de la dictature. On n'oubliera iamais qu'un jeune homnie avant en la hardiesse de l'accabler d'injures, comme il descendoit de la tribune aux harangues, il se contenta de dire à ses amis qui l'environnoient i Voild in jeune homme qui emplchera qu'un autre qui se trouvera dans une place semblable à la mienne. songe à la quitter. Il se retire ensuite dans une maison de campagne à Pouzzole, où il se plongea dans les plus infâmes débauches. Ce goût pour les plaisirs loin d'adoucir sa cruauté, le rendit souvent plus cruel encore. Pendant une fête somptueuse qu'il avoit donnée au peuple Romain, sa femme s'étant trouvée malade à l'extrémité, il se hâta de la répudier et de la faire transporter ailleurs avant qu'elle expirat. quoiqu'il cut paru l'aimer beaucoup. Il ne vouloit; hi troubler par sa mort la joie des festins publics, ni être distrait lui-même de ses délices. C'est Plutarque qui rapporte ce trait révoltant. Le même historien dit que son regard étoit terrible, et que la couleur de son visage le rendoit encore plus affreux. Il étoit tout couvert de boutons rouges, parsemés de blanc ; ce qui fit dire à un plaisant d'Athènes : Une mare saupoudrée de farine, voilà Sylla. Cet homme extraordinaire mourut d'une maladie pédiculaire l'an 78 avant J.C., âgé de 60 ans. On croit que cette maladie fut occasionnée par les excès auxquels il s'ai bandonnoit pour calmer ses remords ; et en ce cas il auroit eu cela de commun avec Marius. Presque toujours maître de lui-même. il sut 20 kyrer aux voluptés et s'est łi

arracher avec la même facilité; parce qu'il aimoit encore plus la gloire que le plaisir. Naturellement insimuant, persuasif, éloquent, il chercha dans sa jeunesse a plaire à tout le monde. Modeste dans ses discours s'il parloit de lui-même, il étoit prodigue de louanges pour les aufres. et même d'argent. Familier avec les simples soldats, il en prenoit les manières, buvoit avec eux, les railloit et souffroit d'en être raillé; mas hors de la table, il étoit sérieux, actif, vigilant, d'une dissimulation profonde et impénétrable même aux compagnons de ses débauches. Cet homme si courageux ajoutoit foi aux devins, aux astrologues et aux songes. Il écrivoit dans ses Mémoires, deux jours avant sa mort, qu'il venoit d'être averti en songe qu'il alloit re- . joindre incessamment son épouse Metella. La chose n'étoit pas difficile à prévoir, dans l'état où il étoit; mais il hâta sa mort de quelques jours, en se livrant à un excès de colère, qui fit crever un abcès qu'il avoit dans les entrailles, et dont la matière lui sortit par la bouche. « Ainsi cet homme sanguinaire jusqu'au dernier instant de sa vie, dit le président de Brosses, mourut tranquillement dans son lit, comme le pût esperer le plus paisible des citoyens. Il est jusqu'à présent le seul entre les mortels qui ait osé 's'attribuer le nom d'Heureux, si peu convenable à la condition humaine, et sur-tout aux passions féroces dont son ame fut agitée. Aussi doux, aussi modéré avant que de vaincre, qu'il fut ensuite cruel et vindicatif, il fit détester la justice de sa cause par l'inhumanité de sa victoire. Il fut, dit Liceron, un maître consommé

dans trois vices, la débauche, l'àvidité et la cruauté. Ni l'indigence dans sa jeunesse, ni le déclin de l'àge, ne purent mettre de frein à ses déréglemens; il viola sans ménagement ses propres lois, qu'il faisoit observer aux autres par le fer et par le feu. En même temps qu'il publicit des ordonnances sur la continence et la frugalité, il se plongeoit publiquement dans la dissolution. Cependant il a eu ce bonheur, au-delà du tombeau, d'être le seul des méchans en qui l'éclat des grandes actions ait surpassé la haine de ses affreuses cruautés. Né dans le sein de la pauvreté, il ne tint pas sa fortune de l'illustre nom qu'il portoit; il dut tout a ses talens. Nul ne l'a surpassé dans la gloire des armes, puisqu'il vainquit le plus fameux guerrier de Rome (Marius), et le plus redoutable des ennemis étrangers (Mithridate). Grand homme de guerre, grand homme d'état : terrible dans ses menaces, mais fidelle dans ses promesses, il fut d'autant plus inexorable, qu'il étoit toujours sans colère comme sans pitié; il sacrifia tout, jusqu'à ses amis, à la dignité des lois, et il força ses concitoyens à être meilleurs que lui. En un mot, Sylla fut extrème dans ses vices comme dans ses vertus; on ne peut trop le louer, ni assez l'abhorrer. Il ordonna en mourant qu'on écrivit sur son tombeau, que jamais ne l'avoit égalé personne faire du bien à ses amis du mal à ses ennemis. On peut juger par ces dernières paroles, du genre de passion qui l'agitoit, et de l'espèce de gloire à laquelle il aspiroit. Ce ne fut qu'après les avoir pleinement assouvies, qu'il fut enfin russasie jusqu'au dégoût, du pouvoir et de la domination. » C'est lui qui , à la prise d'Athènes, recouvra les livres d'Aristote.

SYLVA, ( Béatrix de ) d'une famille illustre, fut élevée en Portugal sa patrie, auprès de l'infante Elisabeth. Cette princesse myant épousé en 1447, Jean II, roi de Castille, mena avec elle Béatrix de Sylva.... Les charmes de son esprit, de sa figure et de son caractère, ayant fait une vive impression sur tous les cœurs, les dames de la cour, dévorées par l'envie, la calomnièrent auprès de la reine, qui la fit emprisonner. Son innocence fut reconnue; on la mit en liberté, et on lui sit à la cour des offres avantageuses, qu'elle refusa, pour se retirer chez les Religieuses de St-Dominique de Tolède. Elle fonda l'Ordre de la Conception en 1484, et termina saintement sa vie quelque temps après, pleurée des pauvres dont elle étoit la mère, et de ses filles dont elle étoit le modèle.

SYLVA. Voy. SILVA... EBOLI... et VELASQUEZ.

SYLVAIN, (Myth.) Dieu des Forêts. On le représente un rameau de cyprès à la main, monument de ses amours et de ses regrets pour la nymphe Cyparis, ou selon d'autres, pour un jeune homme de ce nom qu'Apollon changea en cyprès. On confond souvent Sylvain avec le Dieu Pan et le Dieu Faune. Chez les Romains il n'y avoit que les hommes qui pussent sacrifier à Sylvain. On ne lui offroit d'abord que du lait; mais dans la suite on lui immola un cochon.

SYLVAIN, Voyez SILVAIN Fluvius Silvanus ).

SYLVEIRA, (Jean de) carme de Lisbonne, d'une famille noble, ent des emplois considérables en son Ordre. Il mourut dans sa patrie en 1687, à 82 ans. On a de lui des Opuscules et des Commentaires sur les Evangiles, Venise, 1751, 10 vol., et sur l'Apocalypse. un vol., qui ne sont proprement que de longues compilations.

SYLVESTRE, Voyez Sitvestre.

SYLVIA, Voy. RHEA-SYLVIA. SYLVIO, Voy. Bocconi.

I. SYLVIUS, ou DU Bois, (François) né à Braine-le-comte dans le Hainaut, en 1581, chanoine de Douay, professa pendant plus de trente ans la théologie dans cette ville, où il mourut en 1649. On a de lui des Commentaires sur la Somme de saint Thomas, et d'autres savans ouvrages, imprimés à Anvers , 1648 , en 6 vol. in - fol. On y trouve plus de savoir que de précision; mais comme les matières théologiques y sont bien développées, on les estime d'autant plus qu'ils deviennent rares.

II. SYLVIUS, (François) professeur d'éloquence, et principal du collège de Tournai à Paris, étoit du village de Levilly, près d'Amiens. Il mourut vers 1530, après avoir travaillé avec zèle à bannir des collèges la barbarie, et à y introduire les belles - lettres et l'usage du heau latin. Ses soins ne furent pas perdus, et la littérature de son siècle doit le compter parmi ses bienfaiteurs. On a de lui un ouvrage intitulé: Progymnasmatum in artem Oratoriam Fran-

li 2

eleci Sylvii Ambiani, viri eraditione recta et judicio acute insignis, Centuria: tree; ou plubôt c'est le titre que donna Alexandre Scut, surnommé l'Ecossois, à l'Abrégé qu'il en sit depuis, en un vol. in-8.º

III. SYLVIUS, (Jacques) frère du précédent, et célébre médecin , mourut en 1555 , à 77 ans, avec la réputation d'un homme habile dans les langues grecque et latine, dans les mathématiques et dans l'anatomie. Son avarice étoit extrême. Il faisoit un bruit horrible lorsque quelqu'un de ses écoliers manquoit à lui donner le teston qu'il faisoit payer par mois. Il fut une fois si irrité de ce qu'un d'eux ne lui avoit pas payé son mois, qu'il jura qu'il ne feroit plus de leçons, si les autres ne le chassoient ou ne l'obligeoient au payement. Henri Etienne assure. dans son Apologie d'Hérodote, qu'il fut présent à cette action. Il vivoit au reste de la manière la plus mesquine. Il ne donnoit que du pain sec à ses gens, et passoit tout l'hiver sans feu. Deux choses lui servoient de remède contre le froid. Il jouoit au ballon, et portoit une grosse bûche sur ses épaules du bas de sa maison jusqu'au grenier : il disoit que la chaleur qu'il gaanoit à cet exercice, étoit plus utile à sa santé, que celle du feu. Quelques - uns de ses disciples mirent ce distique de Buchanan sur sa porte, le jour de sa mort:

Sylvius hic situs est , gratis qui nil dedit unquam :

Mortuus et gratis qu'od legis ista, dolet. On a de lui divers ouvrages, imprimés à Cologne en 1630, in-folsous le titre d'Opera Medica. Parmi les Traités qui composent ce vol., on doit distinguer la Pharmacopée, traduite séparément en françois par Caille, et imprimée à Lyon en 1574. M. Bauné, bon juge en cette matière, en a fait beaucoup de cas.

IV. SYLVIUS, (Lambert) ou Vanden Bosch, ou du Bois, écrivain Hollandois, né vers l'an 1610 à Dordrecht, mort vers l'an 1688, a donné un grand nombre d'ouvrages, plutôt dictés par la faim que par le désir d'être utile: ils sont tous en langue flamande. Les principaux sont: L. Thédire des Hommes illustres, etc. Amsterdam, 1660, 2 volumes in-4. II. Histoire de notre Temps, depuis 1667 jusqu'en 1687, Amsterdam. C'est une continuation de l'Histoire de Léon-van-Aitzema, mais inférieure à celle-ci. Bernard Costerus, Protestant, a relevé bien des fautes de Syl. vius, qui décèlent l'homme crédule, plein de passion et même de malignité. III. La Vie des Héros qui se sont distingués sur la Mer, in-4.º avec figures. Il a encore publié quantité de Tragédies, Pièces de vers, etc.

V. SYLVIUS, (François DE LE BOE) né à Hanan dans la Vétéravie, en 1614, pratiqua la médecine avec succès en Hollande, et enseigna cette science à Leyde. La circulation du sang publiée par Guillaume Harvée, faisoit alors beaucoup de brait: Sylvius la démontra le premier dans cette université, par des preuves incontestables. Il mit en réputation par ses leçons et ses

bapériences, la chimie, qui avoit été négligée jusqu'alors, et mousut à la Haye le 14 novembre 1672. On a une collection de ses Œuvres, Amst. Elzevir, 1679, în-4.°; et Venise, 1708, in-fol.

## VI. SYLVIUS. Voy. Bois,

SYMBACE, gendre du fameux Bardas, conspira contre son beau-père avec Basile le Macédonien, en 866. [ Voy, BARDAS.] Basile avoit séduit Symbace, en hui faisant espérer qu'il seroit fait César, des que l'empereur Michel ne seroit plus gouverné par Bardas. Mais se voyant frustré de cette espérance, il se ligua avec Georges Pégane, maître de la milice, se mit à la tête d'une troupe de mécontens. et ravagea les campagnes voisines de Constantinople, lorsqu'on se preparoit à faire la moisson. Cette révolte tourna contre son auteur. Sa petite troupe fut dissipée, et il fut arrêté par un soldat, envoyé à Constantinople, où Michel lui fit crever les yeux. On l'exposa dans la place du Milion, avec une tasse à la main, dans laquelle les passans mettoient leur aumòne par dérision. On l'encensa avec un encensoir de terre. Pégane fut arrêté en même temps, et après avoir subi à-peu-près la même punition que Symbace, on les renvoya chez eux et on se contenta de les faire garder étroitement.

I. SYMMAQUE, natif de Sardaigne, monta sur la chaire de Saint - Pierre, après le pape Anastase II, le 22 novembre 498. Le patrice Festus fit élire, quelque temps après, l'archiprètre Laurent, dont il croyoit dis-

poser plus facilement que de Symmaque, partisan zélé du concile de Chalcédoine. Ce schisme fut éteint par Théodoric, roi des Goths, qui prononça en faveur de Symmague, lequel fut aussi reconnu par les évêques pour pape légitime, et déclaré dans un concile, innocent des crimes dont il étoit accusé. L'empereur Anastase s'étant déclaré contre le concile de Chalcédoine. le pontife Romain lança sur lui les foudres ecclésiastiques. Symmaque mourut en 514, après avoir fait bâtir plusieurs églises. C'étoit un homme austère et inflexible. Son zele ne fut pas toujours éclairé , mais sa vertu fut sans tache. Nous avons de lui xi Epitres dans le Recueil de D. Coustant, et divers Décrets. On dit que c'est lui qui ordonna de chanter à la Messe, aux Dimanches et aux fêtes des Martyrs le Gloria in excelsis; mais cette opinion n'a aucun fondement solide,

II. SYMMAQUE, écrivain du n° siècle, étoit Samaritain. Il se fit Juif, puis Chrétien, et tomba ensuite dans les erreurs des Ebionites. Il ne nous restaque des fragmens de la Version grecque qu'il avoit faite de la Bible.

III. SYMMAQUE, (Quintus-Aurelius-Avianus) préfet de Rome, et consul en 391, fit éclater beaucoup de zèle pour le rétablissement du Paganisme et de l'autel de la Victoire. Il trouva un puissant adversaire dans S. Ambroise, et fut banni de Rome par l'empereur Théodose le Grand. Il nous reste de lui dix livres d'Eplatres, Leyde, 1653, in-12, qui Il 3

n: contienment rien d'important, mais dans lesquelles on trouve des preuves de sa probité et de son éloquence.

SYMMAQUE, Voy. Théoboric.

SYMPHOSIUS, Voy. II. Ama-Larius.

SYNCELLE, (George ) étoit syncelle de Taraise patriarche de Constantinople, vers l'an 742, c'est-à-dire, qu'il occupoit l'onice de cet homme qu'on placoit auprès du patriarche pour être le Limpin de ses actions. C'est de citte charge qu'il tira son nom. étoit moine, et il remp'issoit les obligations de son état. Nous avons de lui une Chronographie, que le Pire Goar a publiée en grec et en latin, 1652, in-folio. Cet ouvrage est important pour la connoissance des dynasties d'Egypte. Il a suivi Jules Africain et Eusebe, mais avec des différences, sur lesquelles il faut consulter son savant éditeur.

SYNCLÉTIQUE, (Sainte) vierge d'Alexandrie en Egypte, morte à .83 ans, fut maîtresse de beaucoup de vierges consacrées à Dieu. Regardée par les femmes comme S. Antoine par les hommes, elle devint le modèle de son sexe dans la pratique des mortifications et dans la souffrance des maux. Sa vie a été traduite par Arnauld d'Andilly, dans le second volume de ses Vies des Peres du Désert. On a eru long-temps, mais mal à propos, que S. Athan se en étoit l'auteur. Que'ques uns même, dit Buillet, sont tentés de prendre cette Vie pour une simple exhortation à la vertu, cachée sous les apparences d'une histoire. Cependant l'Eglise célébrant sa fête le 5 janvier, on doit croire qu'elle a existé, quoique son historien ait pu mettre sous son nom bien des choses qui appartenoient à d'autres Saintes.

I. SYNESIUS, philosophe Platonicien. On ignore le temps où il vivoit. Il nous reste de lui trois Trailés de Philosophie Naturelle, avec les figures de Nicolas Flamel, Paris, 1612, in - 4.°; et un de Somnies, imprimé avec les Ecrits de Jamblique, autre philosophe Platonicien, Venise, 1497, in - fol.

II. SYNESIUS, fut disciple de la fameuse Hypacie d'Alexandrie. Les fidelles touchés de la régularité de ses mœurs, l'engagèrent à embrasser le Christianisme. Député à Constantinople en 400, il présenta son livre de la Royauté à l'empereur Arcadius, qui le reçut favorablement. On l'éleva dix ans après sur le tròne épiscopal de Ptolémaide. Sy nesius n'accepta cette dignité qu'avec beaucoup de répugnance. Elle lui paroissoit contraire à la vie philosophique qu'il avoit menée, et il n'étoit pas encore convaincu de tous les dogmes de la Religion Chrétienne. Dans une lettre à son frère, «il propose ( dit M. Fleury ) sa femme comme le premier obstacle à son ordination. Il en ajoute d'autres sur la doctrine. Il est difficile, ditil, pour ne pas dire impossible, débranler les vérités qui sont entrées dans l'esprit par une vraie démonstration, et vous savez que la Philosophie en a plusieurs, qui ne s'accordent pas arec cette doctrine si fameuso (il veut dire la Chrétienne). En effet, je ne croirai jamais que l'ame soit produite apres le corps. Je ne dirai jamais que le monde doive périr en tout ou en partie. Je crois que la Résurrection dont on purle tant, est un mystere caché; et je suis bien éloigné de convenir des opinions du vulgaire. Il marque ensuite la peine qu'il auroit de quitter la chasse; mais enfin il se soumet et se rapporte de tout au jugement de Théophile. Cette protestation da Synesius a fait dire à quelques historiens, qu'il avoit été baptisé et ordonné évêque, quoiqu'il ne crût pas la résurrection; mais il ne le dit pas : il paroit seulement qu'il v entendoit quelque mystère, peut-être la Métempsycose des ... Platoniciens, ou la Résurrection des Origénistes dans une autre chair. Quoi qu'il en soit; il faut croire que Théophile, et les éve, ques d'Egypte . s'assurèrent de sa docilité et de sa soi dans les points essentiels, avant que da lui imposer les mains, et que son mérite extraordinaire, joint à la nécessité des temps et des lieux, les obligea de se dispenser, de la rigueur des règles.» (HIST. Ecclesiastique, Lix. XXII; n.º XLI.) Synanius, devenu évêque, ent les vertus d'un apôtre et l'humanité d'un philosophe. Il célébra un concile, et soulagea les indigens. Nous avons de lui cLv Epitres, des Homélies, et plusieurs autres ouvrages . dont la meilleure édition est celle du Pèrà Peteru; 1633, m-fol., en grec et 'en latin, avec des notes. Ils méritent : tous d'être lus, quoiqu'ils ne soient pas entièrement exempts des erreurs de la philosophie Paienne. On y remarque

de l'élégance, de la noblesse et de la pureté. On ignore l'année de la mort de cet homme illustre.

SYNGE, (Edouard) théologien Anglois, né en 1659, devint archevèque de Tuam en 1741. Il est auteur de 4 vol. in-12, qui renferment plusieurs Ecrits estimés sur la Morale et la conduite de la vie civile.

SYNPOSIUS. C'est sous ce nom qu'on trouve des Enigmes latines dans le Corpus Poëtarum de Maittaire. Quelques-uns croient que ce nom, qui en grec signifie Banquet, vient de ce que ces Enigmes furent proposées dans un banquet.

SYPHAX, roi d'une partie de la Numidie, prit le parti des Romains contre les Carthaginois, au commencement de la seconde guerre Panique. Mais ayant épousé dans la suite Sophonisbe, fille d'Asdrubat; elle l'engagea de quitter Rome pour Carthage. Masinissa, à qui cette princessé avoit été promise, se joignit à Lælius, genéral Romain, et lui livra bataille près de Cirtha, l'an 201 avant J. C. Syphax fut vaincu, fait prisonnier, et conduit à Scipion, qui le mena ent triomphe à Rome. Ce malbeureux prince, he pouvant survivre à son infortune, se laissa mourir de faim dans sa prison. Les Romains donnérent à Masinissa une partie des états de son ennemi.

SYRÈNES, Voy. Sirènes, et Parthenope.

SYRIEN, Syrianus, sophiste d'Alexandrie vers l'an 470, avoit Ii 4 composé: I. Quatre Livres sur la République de Platon. II. Sept Livres sur la République d'Athènes. III. Des Commentaires sur Homère. Tous ces ouvrages sont perdus, et on doit les regret-

SYRINX, Nymphe simée du Dieu Pan. Voyez Pan.

SYRIQUE, Voy. III. MR-

SYROES, Voy. II. CHOSROES,

SYRUS, (Publius) Voyest Publius Syrus.

SYSIGAMBIS, mèrede Darius, dernier roi de Perse, fit voir à la mort d'Alexandre le Grand, combien la reconnoissance et la magnanimité ont de force sur les belles aues. Elle avoit supporté la mort de Darius son fils; mais elle ne put survivre à celle du conquerant Macédonien, et mourut de douleur après lui.

SZEGEDIN, Foy. ZEGEDIN.

Ţ

TABARIN, (N...) acteur rehommé du xyi siècle, jouoit sur les treteaux de Paris des parades qui devinrent nos premières pièces dramatiques. Il s'étoit associé evec un célèbre opérateur du temps, nomme Mondor. On a rassemblé les titres et les sujets de ses farces, en 1623, à Paris, chez Sommaville, sous le titre de Becueil général des Œuvres et Fantaisies de Tabarin. - La notice de quelques - uns des titres peut donner une idée de l'esprit et du gout du temps. Quel est le premier créé de l'homme ou de la barbe ? En quelle partie du corps la pequ est-elle plus dure? Qui sont ceux qui sont les plus courtois? Quels sont les meilleurs palfreniers? Qui sont ceux qui ne se servent point de gants en hiver ? Paurquoi on fend les marrons en les mellant qu Fat? etc. etc.

TABBRNA, ou Taverne. (Jean - Baptiste) né à Lille en 1622, se fit jésnite en 1640, enseigna long-temps la philosophie et la théologie avec distinction, La ville de Douay ayant été affligée d'une épidémie meurtrière l'an 1686, *Taberna* prodigua ses soins aux malades, et fut la victime de sa charité. On a de lui : Synopsis Theologiae practicae, 3 vol. in-12, excellent abrégé de théologie morale, bien écrit. clair, précis, et éloigné des deux extrèmes, du relàchement et de la rigidité.

TABOR, (Jean-Othon) no à Bautzen en Lusace, l'an 1604, voyagea en France, et s'y fit connoître par son érudition. Les guerres d'Allemagne ayant réduit en cendres sa patrie où il exerçoit la charge d'avocat et de syndic de la ville, il se retira en 1650.

A Glessen, où il fut conseiller du landgrave de Hesse-Darmstad, et en 1667 à Franckfort, où ses chagrins le suivirent. Il mourut en 1674. Ses divers Ourrages sur le Droit ont été publiés en 1688, en 2 vol. in-fol. Praschius son gendre a écrit sa Vie, qui fut celle d'un bon citoyen et d'un savant appliqué.

TABOUET, (Julien) no dens le Maine, devint procureur-général du sénat de Chambéry. Sa conduite équivoque lui valut une mercuriale de la part du premier président Raymond Pelisson, qui la lui fit par ordre de sa Compagnie. Pour s'en venger, Tabouet s'avisa d'accuser le premier président de malversations. Pelisson fut condamné à une peine infamante (à l'*amende honoruble* et à l'amende bursale) par le parlement de Dijon, en 1552. Mais ayant obtenu que son procès seroit revu par les commissaires. il fut absous en 1556, et son ac**cusat**eur condamné à la peine qu'il avoit subie. Il fut depuis mis au pilori et banni. Il mourut en 1563. On a de lui : L Sabaudice Principum Genealogia, versibus et Latiali dialecto digesta, traduite en françois, en prose et en vers, par Pierre Trebedan, II. Une Histoire de France dans le même goût : imprimée avec l'ouvrage précédent en 1560, in-4.

TABOUREAU DES REAUX, (N.) fils du grand-maître îles eaux et forêts du Lyonnois, fut d'abord conseiller au parlement de Paris, et ensuite intendant de cette province, qu'il administra pendant so ans en père tendra et en magistrat éclairé. Louis XVI, instruit de ses lumières, de son équité et de son assiduité aux affaires, le

nomma contrôleur-général. Il garda peu de temps cette place, qui ne contribua en rien à sa fortune et mourut conseiller d'état le 30 mai 1782, regretté de tous les gens de bien. - Louis · Philippe Taboureau de Villepatour son frère. lieutenant-général des armées du roi, commandeur de l'Ordre de Saint-Louis, inspecteur général de l'artillerie, étoit mort à Besons huit mois avant lui, le 9 septembre 1781, à 62 ans: c'étoit un officier brave, intelligent, actif, expérimenté. Il se distingua dans diverses actions d'éclat, et sur-tout à Saint-Cast en Bretagne, lorsque les Anglois y firent une descente en 1760. Il mourut couvert de blessures, et laissant à ses amis le souvenir d'un homme dont le bonté, la sensibilité et les autres qualités sociales égaloient la bravoure.

I. TABOUROT, (Jean) chanoine et official de Langres, se fit un nom par divers ouvrages, Le Calendrier des Bergers, 1588, in-8.°, et la Méthode pour apprendre toutes sortes de Danses, 1589, in-4.° (l'un et l'autre sous le nom de Thoinot Arbeau) sont encore recherchés. Il mourut en 1595 ; il étoit oncle du suivant.

II. TABOUROT, (Etienne) plus connu sons le nom de Sieur Des Accords, procureus du roi an bailliage de Dijon, né en 1547, s'est fait un nom par quelques ouvrages singuliers. Le moins mauvais est celui qui est intitulé: Bigarrures et Touches du Seigneur Des Accords, dont on a plusieurs éditions; une entre autres avec les Apophthegmes de Goulard et les Escraignes Dijonoises, à Paris chez Mocroi, in-12. Il enfanta cette production

à l'àge de 18 ans; mais il la revit et l'augmenta, en ayant plus de 35. Son ouvrage réimprimé plusieurs fois, entre autres en 1662, in-12, renferme des règles sur les différentes manières de plaisanter et même sur les calembourgs. Cet auteur mourut en 1590, à 43 ans.

TACCA, (Pierre-Jacques) célèbre sculpteur Italien, né à Carare, et mori à Florence en 1640, fut élève de Jean de Bologne, et égala son maître. Il vovagea en Espagne, en France, et laissa sur son passage des morceaux qui prouvent sa supériorité dans son art. On lui doit la Statue de la reine Jeanne d'Autriche, et celle de Ferdinand III. grand duc de Toscane qui se voit à Livourne ; les quatre Esclaves en bronze qui décorent le port de cette ville : la Statue de Henri IV, placée à Paris sur le Pont-Neuf; et enfin la fameuse Statue équestre de Philippe IV, à Madrid. Ce dernier ouvrage passe pour le chef-d'œuvre de l'artiste. L'attitude qu'il a su donner au cheval, prouve combien Tacca avoit de hardiesse et de génie. Ill'a représenté au moment où il se cabre; de sorte que les deux pieds de derrière de l'animal soutiennent le poids énorme de r8 milliers. — Son fils, nommé Ferdinand, se distinguasussi dans la scupture. Il fit la Statue colos sale de Ferdinand I, et exécuta plusieurs morceaux estimés en relief et en ronde bosse.

TACFARINAS, chef d'armée contre les Romains en Afrique, au temps de Tibère, étoit Numide de nation. Il servit d'abord dans les troupes auxiliaires des Romains; et ayant déserté, il assembla une bande de vagabonds et de

brigands, et se mit à faire des courses qui lui réussirent. Il devint chef des Muzulains, nation puissante proche les déserts d'Afrique, et il se ligua avec les Maures du voisinage. Ceux-ci étoient commandés par Mazippa, et formerent un comp volant, qui portoit le fer , le feu et la terreur de tous côtés, pendant que Turfarinas. avec l'élite des troupes, campoit à la manière des Romains, et accontumoit ses gens à la discipline militaire. Les Cinithiens, antre nation considérable, entrèrent dans les mêmes intérêts. Furius-Camillus, proconsul d'Afrique, averti de ces mouvemens, marcha contre lui et le vainquit, l'an 17 de J. C. Tacfarinas renouvela ses brigandages quelque temps après : il assiégea même un château où *De*crius commandoit, et défit la garnison qui étoit sortie pour se battre en rase campagne. Decrius remplit les devoirs d'un guerrier très-brave et très-expérimenté. Les blessures qu'il avoit reçues. dont l'une Mi avoît crevé un œil; ne l'empêchèrent pas de faire tête à l'ennemi : mais ses soldats ayant pris la fuite, il perdit la victoire et la vie. Sa mort fut vengée par Apronius, successent de Camille dans le proconsulat d'Afrique. Ce général, à la tête de cinq cents vétérans, chassa l'ennemi de devara la ville de Thala qu'il assiégeoit. Junius Blesus. successeur d'Apronius, remporta aussi divers avantages sur Tacfarinas, qui avoit changé sa méthode de faire la guerre, et ne faisoit plus que des courses, à la manière des Numides. Ce dernier, sans être abattu par ses défaites réitérées, envoya un ambassadeur à l'empereur pour lui demander des terres, qu'il promettoit de cultiver en paix. Lois de lui accorder sa demande, Blesus reçut ordre de le poursuivre plus vigoureusement. Après avoir tenté vaincment de le réduire, il céda cette gloire au proconsul Dolalella. Ce nouveau général lui livra bataille; le brigand y fut vaincu, et mourut les armes à la main.

TACHARD, (Gui) jésuite François, suivit en qualité de missionnaire, le chevalier de Chaumont et l'abbé de Choisi ambassadeurs à Siam. Il revint en Europe en 1688, retourna dans l'Inde. et mourut à Bengale d'une mala. die contagieuse, dans l'exercice de ses travaux apostoliques, vers l'an 1694. Ses deux Voyages à Siam, en 2 vol., Paris, 1686 et 1689, réimprimés à Amsterdam en 2 vol. in-12 , 1700 , sont moins estimés que la Relation de La Loubère, publice à Paris, 1691, 2 vol. in 12. Les Mémoires de celui-ci , moins agréables pour le style (dit l'abbé de Marsy, Histoire Moderne, tome III, page 358 ) que ceux de l'abbé de Choisi et du Père Tachard , l'emportent infiniment du côté de l'ordre, de l'exactitude, du choix 🐴. des matières, et de la solidité des réflexions. Choisi est superficiel. Tachard est flatteur. L'un et l'autre sont d'une crédulité excessive. Le Jésuite sur-tout, flatté des honneurs extraordinaires qu'il recut à Siam, se laissa tromper par les exagérations artificienses de Constance, qui ne cherchoit qu'à en imposer aux François par une ostentation de magnificence. Tackard, élevé dans un collège, écrivoit en professeur de rhétorique, qui n'avoit pas oublié l'amplification. On lui fit voir une cinquantaine d'éléphans, et on

n'eut pas de peine à lui persuader que le roi en entretenoit au moins vingt mille dans le reste du royaume. Le ministre lui montra rapidement le trésor du prince, et lui fit croire qu'il y avoit des amas d'or, d'argent et de pierreries. On sait jusqu'où peut aller l'imposture dans la montre de ce genre de richesses. Il le conduisit dans les plus belles Pagodes, lui fit voir des idoles colossales ben dorées, et soutint hardiment qu'elles étoient d'or massif, etc. Le chevalier de Forbin fait voir dans ses Mémoires, combien Tathard et Choisi ont trompé le public.

TACHERON, ('Pierre) peintre sur verre, fut renommé dans son art, dans le xvire siècle. Ses principaux ouvrages sont les vitraux peints en grisaille du cidevant cloître des Minimes à Soissons, et ceux de la salle de l'Arquebuse dans la même ville. Ces derniers représentent plusie rs métamorphoses d'Ovide. Autour de chaque panneau règne une frise ornée de fleurs supérieurement coloriées. Louis XIV, en passant à Soissons en 1663. admira long-temps cet ouvrage, et témoigna quelque désir de le faire transporter à Versailles; ce qui n'a pas été exécuté.

TACHON, (Dom Christophe)
Bénédictin de Saint Sever au diocèse d'Aire, mort en 1693, cultiva le talent de la chaire avec
succès. On a de lui un livre intitulé: de la sainteté et des devoirs
d'un Prédicateur évangélique,
avec l'Art de bien precher, et
une courte Methode pour catéchiser, in-12. Cet ouvrage ne
renferme que des préceptes trivinux.

TACHOS ou TACHUS, roi d'Egypte du temps d'Artaxercès-Ochus, défendit ce royaume contre les Perses qui songeoient à l'attaquer de nouveau , malgré les mauvais succès de leurs premiers efforts. Il obtint des Lacédémoniens un corps de troupes . commandé par Agésibas qui le trahit d'une manière indigne. Tachos ayant donné à Chabrias, Athénien, le commandement de l'armée , et n'ayant laissé à Agésilas que celui des troupes auxiliaires, celui-ci profita de la révolte de Nectanebus, avec lequel il se ligua. Le roi d'Egypte fut obligé de sortir de son royaume. et on ne sait pas trop ce que devint ce malheureux prince. Athènée donne une cause singulière au ressentiment d'*Agésilas.* Il prétend que *Tachos* , le voyant de petite taille, lui appliqua la Fable de la montagne qui accouche d'une souris ; et qu'Agésilas en colère lui répondit : Vous éprouverez un jour que je suis un Lion,

I. TACITE, (C. Cornelius Tacitus) historien latin, n'étoit point de l'ancienne famille des Cornéliens, mais d'une autre beaupoup plus nouvelle, Il étoit, à ee que conjecture Tillemont, fils d'un chevalier Romain, qui avoit été intendant de la Belgique. Il naquit à la fin de l'empire de Claude, ou au commencement de celui de Néron. Vespasien qui vit en lui une ame forte et un génie élevé, le prit en affection, et commmença à l'élever aux dignités : Tite et Domitien eurent toujours beaucoup d'estime pour lui. Ayant été fait consul l'an 97 de J. C., à la place de Virginius-Rufus, sous Nerva, il prononça

le panégyrique de son illustra prédecesseur. La fortune, toujours propice à Virginius (dit Pline le jeune), gardoit pour dernière favour un aussi excellent orateur à un anssi excellent homme. Tacite avoit plaidé plusieurs fois Rome, et fait admirer son éloquence. Chargé de la cause des Africains contre Marines-Priscus, proconsul d'Afrique, il le fit condamner. Pline le jeuns et lui, étoient étroitement liés. « Leur amitié (dit l'abbé de la Bletterie) avoit pour base la conformité de principes et de mœurs. Comme dans l'essentiel ils se ressembloient parfaitement, d'assez grandes différences sur tout le reste, ne servoient qu'à rendre leur amitié plus piquante et plus utile. On saisit facilement le caractère de Pline, qui nous a laissé un volume de Lettres. Nous sommes moins au fait de Tacite. dont nous n'avons que des ouvrages d'apparat; mais autant qu'on peut connoître l'un et deviner l'autre. la probité de Pline étoit plus douce, plus liante, assaisonnée de tout ce qui fait les défices du commerce; celle de Tacite étoit plus franche, plus naturelle, sans apprêt, en un mot, vraiment romaine. Le premier par ses qualités aimables gagnoit tous les cœurs ; le second les subjuguoit par la force de son mérite, par l'ascendant de sa vertu. L'un, courtisan délié sans bassesse, et même avec dignité, sembloit fait. pour vivre sous le gouvernement fondé par Auguste, et pour être Fami d'un prince tel que Trojan. L'autre, républicain sans aigreur et sans imprudence, avoit droit à l'estime des bons princes ; mais il auroit été mieux encore sons l'ancien gouvernement : il ent

**les**oin, si je ne me trompe, de prendre sur lui-même pour se façonner au nouveau, et ce dut Atre l'ouvrage de toute sa vie. Pline aimoit passionnément la vertu , lui prodiguoit l'encens par-tout où il croyoit la trouver. et peut-être il la voyoit quelquefois où elle n'étoit pas ; il louoit avec une profusion, qui pouvoit rendre problématique son discernement ou sa sincérité. Il mettoit dans ses préventions les plus injustes , une sorte de modéraration et d'équité : témoin la demi-justice qu'il rend aux Chrétiens, en reconnoissant la pureté de leurs mœurs, tandis qu'il les regarde comme des malheureux. aveuglés par une folle superstition. Tacite haïssoit fortement le vice. Il distribuoit les louanges avec économie, et toujours en connoissance de cause. L'horreur qu'il avoit de la flatterie et du mensonge, le poussoit vers les excès opposés. On voit combien ees deux amis étoient nécessaires l'un à l'autre. Peut-être que, sans la douceur de Pline, Tacite ne se seroit pas préservé d'une philosophie sauvage, de cette haine des hommes qu'il reprochoit aux Chrétiens ; sans le caractère mâle de Tacite, la bonté d'ame de Pline auroit pu dégénérer en complaisance outrée, en adulation, en fadeur. Ils avoient tous deux l'esprit vif, solide et juste, l'imagination féconde, le sentiment délicat. Rien de la surface des objets n'échappoit à Pline, rien de leur intérieur à l'œil persant de Tacite. L'un avoit en partage le brillant , l'aménité , les graces légères; il savoit même se donner, au besoin, de l'élévation et de la force : mais c'étoit un état vielent pour lui ; bientôt

il retomboit dans les fleurs. L'autre, plein d'une vigueur soutenue, joignoit à la chaleur des idées , à l'énergie de l'expression . à la vivacité des images , un sens exquis, une suréminence de raison. » De leur temps on ne nommoit guere l'un sans penser à l'autre. Tacite s'étant trouvé aux spectacles du Cirque près d'un chevalier Romain avec lequel il cut une conversation savante en diversifiée, le chevalier qui ne le connoissoit point, lui demanda s'il étoit de l'Italie ou de quelque autre province de l'Empire? Tacite lui répondit : Vous me connoissez, et j'en ai l'obligation aux Lettres. Aussitot le chevalier repartit : Vous étes Tacite ou Pline... Nous avons de Tacite : L Un Traité des Mœurs des Germains. Il loue les mœurs de ces peuples , mais comme Horace chantoir celles des Barbares nommés Gètes : l'un et l'autre (dit Voltaire ) ignoroient ce qu'ils louoient, et vouloient seulement faire la satire de Rome; cependant, ce que d'autres auteurs nous ont appris des Germains, donne lieu de croire qu'à plusieurs égards le tableau de Tacite . quoique embelli, est d'après nature. II. La Vie de Cn. Julius-Agricola, dont il avoit épousé la fille l'an 77 ou 78 de J. C. Cet Ecrit est un des plus beaux et des plus précieux morceaux de l'antiquité. Les gens de guerre, les courtisans, les magistrats, y peuvent trouver d'excellentes instructions. III. Histoire des Empereurs; mais, de vingt-huit ans que cette Histoire contenoit. (depuis l'an 69 jusqu'en 96, ) il ne nous reste que l'année 69 et une partie de 70. IV. Ses Annales : elles renfermoient l'Histoire

de quatre empereurs . Tibère . Cainula, Claude, Néron. Il ne nous reste que l'Histoire du premier et du dernier, à-peu-près entière ; Caligula est perdu tout entier, et nous n'avons que la fin de Claude. On a trouvé les cing premiers livres des Annales dans l'abbaye de Corwey, en Angleterre. L'empereur Tacite, qui se faisoit honneur de descendre de la famille de l'historien, ordonna qu'on mît ses ouvrages dans toutes les bibliothèques, et qu'on en sit tous les ans dix copies aux dépens du public, afin qu'elles fussent plus correctes. Cette sage précaution n'a pas pu néanmoins nous conserver, en entier, un ouvrage si digne de passer à la posterité. Tacite est. sans comparaison, le plus grand des historiens aux yeux d'un philosophe. Il a peint les hommes avec beaucoup d'énergie, de finesse et de vérité; les événemens touchans, d'une manière pathétique: et la vertu, avec autant de sentiment que de goût. Il possède, dans un haut degré, la véritable éloquence, le talent de dire simplement de grandes choses. On doit le regarder comme un des meilleurs maitres de morale, par la triste mais utile connoissance des hommes, qu'on peut acquérir dans la lecture de ses onvrages. « Si l'on demande, dit Thomas, qui a le mieux peint les vices et les crimes, et qui inspire mieux l'indignation et le mépris pour ceux qui ont fait le malheur des hommes? je dirai: c'est Tacite. Qui donne un plus saint respect pour la vertu malbeureuse , et la représente d'une manière plus auguste, ou dans les fers ou sous les coups d'un bourreau? c'est Tacite. Oni a le mienx flétri les affranchis et les esclaves, et tous ceux qui rampoient , flattoient , pilloient et corrompoient la cour des empereurs? c'est encore Tacite. Qu'on me donne un homme qui ait jamais donné un caractère plus imposant à l'histoire, un air plus terrible à la postérité. Philippe II, Henri VIII et Louis XI n'auroient jamais dù voir Tacite dans une bibliothèque, sans une espèce d'effroi. Si de la partie morale, nous passons à celle du génie, quel homme a dessiné plus fortement les caractères? Oui est descendu plus avant dans les profondeurs de la politique? Qui a mieux tiré de grands résultats des plus petits événemens? mieux fait à chaque ligne, dans l'histoire d'un homme, l'histoire de l'esprit humain et de tous les siècles? a mieux surpris la bassesse qui se cache et qui s'enveloppe? a mieux démôlé tous les genres de crainte, tous les genres de courage, tous les secrets des passions, tous les motifs des discours, tous les contrastes entre les sentimens et les actions . tous les mouvemens que l'ame se dissimule? mieux trouvé le mélange bizarre des vertus et des vices. et l'assemblage des qualités différentes et quelquefois contraires? » On l'accuse d'avoir peint trop en mal la nature humaine; c'està-dire, de l'avoir peut-être trop étudiée et trop connue. On l'accuse encore d'être obscur; ce qui signifie seulement qu'il n'a pas écrit pour la multitude. On lui reproche enfin d'avoir le style trop concis; comme si le plus grand mérite d'un écrivain n'étoit pas de dire beaucoup en peu de mots. S'il peint en raccourci, ses traits en récompense sont Cantant plus vifs et plus frappans. ( Voy. son paralièle avec Seneque, no 11, vers la fin: et avec SALLUSTE . nº I. ) Tacite se flattoit d'avoir écrit sans haine et sans prévention: Sine ira et studio. Il connoissoit tous les écueils que rencontre un historien, et il croyoit les avoir évités. Il remarque lui-même, en parlant des Histoires de Tibère, de Caius, de Claude, de Néron, que, soit qu'elles eussent été écrites de leur vivant, ou peu de temps après leur mort, la fausseté y régnoit également, parce que la crainte avoit dicté les unes, et la haine les autres. « On blesse, dit-il ailleurs , la vérité de deux manières : par la fureur de louer les puissans pour leur plaire, et par le plaisir secret d'en dire du mal pour se venger. De tels historiens, ou flatteurs ou ennemis déclarés, ménagent fort peu l'estime de la postérité. On est choqué, d'une basse flatterie, parce qu'elle sent la servitude; mais on ouvre volontiers ses oreilles à la médisance, dont la malignité se couvre d'un air de liberté. » Tacite promet de se préserver de ces deux excès, et proteste une fidélité à l'épreuve de toute séduction. Le règne de Tibère passe pour un chef-d'œuvre de politique, et pour le chefd'œuvre de Tacite. Le reste de son Histoire pouvoit être composé par un autre que par lui, et Rome ne manquoit pas de déclamateurs pour peindre au naturel les vices de Caligula, la stupidité de Claude, et les cruautés de Néron; mais, pour écrire h vie d'un prince aussi artificieux que Tibère, il falloit un historien comme Tacite, qui pût démasquer les fausses vertus, dé-

mêler les intrigues, assigner les causes des événemens, et discerner la réalité des apparences. On peut reprocher cependant à cet historien si vrai, d'avoir adopté trop légérement les préjugés de sa nation contre les Juifs et les Chrétiens. Il prétend que les premiers adoroient une tête d'ane, parce que se trouvant pressés d'une soif excessive dans les déserts de l'Arabie, après avoir été chassés de l'Egypte, ils n'avoient trouvé de l'eau que par le moyen de quelques ânes sauvages qui leur indiquerent la source où ils alloient se désaltérer. Cette. fable grossière étoit tellement accréditée, que Plutarque, et quelques auteurs païens l'assurent comme une vérité. Les Chrétiens étant confondus par les Romains avec les Juifs, passèrent aussi pour adorer une idole sous la forme d'un homme avec des oreilles et les pieds d'un ane. C'est ainsi, selon Tertullien, que le représentoit un tableau exposé à Rome sous l'empire de Sévère. avec cette inscription , le Dieu des Chrétiens ongle d'ane. Tacite ne parle point de cette insolente calomnie des Païens; mais il peut y avoir donné lieu par ce qu'il dit lui - meme sur les Juifs. Plusieurs auteurs traduit ou commenté cet historien. Il y en a une traduction françoise par d'Ablancourt, et une par Guerin , ( Voyez VI. GUERIN. ) chacune en 3 vol. in-12: l'une et l'autre sont peu estimées. Celle qu'a faite Amelot n'est recommandable que par les connois: ances politiques qu'il a étalées dans ses longues Notes: elle est en 6 vol., auxquels on ajouté une Suite en 4 vol. L'abbé de la Bletterie a traduit les Mœurs des Germains, la Vie d'Agricola, 2 vol. in-12, et les six premiers livres des Annales, 3 vol. in-12; le P. d'Otteville a traduit le reste en 4 vol. in:12. L'auteur a pris pour thodèle M. d'Alem-Sert, qui a traduit divers morceaux de Tacite en 2 vol. in-12..... Onoique cette version ne rende pas toute la force et l'énergie de l'original, elle est préférée à toutes les autres, parce qu'elle est la plus fidelle. On ne doit pas s'attendre, dans une langue surchargée d'articles et de verbes auxiliaires telle que la nôtre, de rendre même imparfaitement, cette concision, le premier caractère de Tacite, et qui le distingue si avantageusement parmi les écrivains qui prodiguent le sens et comptent les paroles. ( Voyez encore mi. Rous-SEAU, à la fin. ) Nous avons plusieurs éditions de Tacile. La première est de Venise, 1468, in-fol. Juste-Lipse en a donné une in-fol. à Anvers , 1585 : Gronovius, une en 2 vol. in-8.0, à Amsterdam, 1672, que l'on appelle des Variorum. On présère celle de Ryckius, où le texte est plus exact, en 2 vol. in-8.°, à Leyde, 1687. Elzevir, en 1634, en a donné aussi une fort estimée. On fait cas encore de celle ad usum Delphini, 1682 et 1687, 4 vol. in-4.°; et celle d'Utrecht, 1721, 2 vol. in-4. Celle qui parut en 1760, in-12, 3 vol., que nous devons a M. Lallemant, est exacte. ( Voyez aussi LACARRY, ) Il a paru chez L. F. de la Tour. à Paris, tue Saint-Jacques, 1771, un Tacite en 4 vol. in 4.°; et 1776, 7 vol. in-12, dont le titre est C. Cornelii Taciti Opera, mentis explerit, Notis, Disser-

tationibus, Tabulis geographicis illustravit Gäbriel BROTTER. C'est une des meilleures éditions qu'on ait données de cet auteur.

II: TACITE, (M. Claudius) empereur Romain, fut élu par le senat en la place d'Aurélien, le 25 septembre de l'an 275, après un interrègne d'environ 7 mois. Il se donna tout entier l'administration de la justice et au gouvernement de l'état ; et dans l'une comme dans l'autre de ces fonctions, il s'attira l'anprobation générale. La justice, exempte de corruption, se rendoit selon le droit de chacun; et afin que le cours en fût toujours égal, il dressa de sages constitutions. Les mauvaises coutumes furent abolies, les lieux de prostitution condamnés, et les bains publics exactement fermés après le concher du soleil. Tacite ne se régloit que sur les conseils du sénat, et jamais empereur ne lui laissa plus d'autorité. Ce corps lui avant refusé le consulat qu'il demandoit pour Florien son frère, il répondit: Il est à croire que le Sénat a un meilleur choix à faire: Il ne voulut jamais permettre à l'impératrice de se parer de pierreries, et il défendit à qui que ce fût de porter des habits brodés d'or. Il donna le premier l'exemple de la modestie. Avec cette simplicité pour lui-même, il montra de la libéralité et de la magnificence dans les dépenses publiques. Il préféroit néanmoins les bienfaits durables aux largesses passagères; car pendant six mois qu'il régna, à peine put-on citer de lui une seule de ces distributions de vin et de viande usitées chez les Romaine. Mais il fit abattre sa maison pour construire

construire en la place, à ses frais, des bains à l'usage des citoyens. Il céda au temple du Capitole, pour l'entretien et la réparation des bàtimens, les biens qu'il possédoit en Mauritanie. Il consacra aux repas de religion qui se célébroient dans les Temples, tout ce qu'il avoit d'argenterie dans son buffet, tandis qu'il étoit particulier. Il employa à payer ce qui étoit dù aux soldats, les sommes d'argent qui se trouvèrent dans ses coffres lorsqu'il fut placé sur le trône. Mais j'ai peine à croire, dit Crevier, qu'il ait abandonné à la république son patrimoine, qui étoit immense, et dont le revenu, si nous en croyons Vopiscus, montoit à 35 millions. Ce sacrifice auroit réduit ses héritiers à la misère, si l'empire ne se fût pas perpétué dans sa famille..... Il aimoit les lettres. Mais sa journée étant trop remplie par ses affaires, il prenoit sur les nuits pour les cultiver; et il n'en passa jamuis aucune sans en donner quelque partie à lire ou à écrire. La littérature ne l'avoit cependant pas guéri de la superstition. Il s'abstenoit de toute étude le second jour de chaque mois, qui étoit marqué **c**omme malheureux dans les calentiriers romains. Au commencement de son règne, les Barbares se jetèrent, lorsqu'on y pensoit le moins, sur les terres de l'empire; mais ils en sortirent très-promptement, soit qu'ils y fussent forcés, soit qu'ils enssent été payés pour s'en re-tiner. Le 4° ou le 5° mois de l'avénement de Tacite au trône impérial, il entreprit de porter la guerre chez les Perses et chez les Scythes Asiatiques; et il étoit dejà à Tarse en Cilicie, quand

Tome XI.

il fut attaqué de la sièvre ou plutôf assassiné par ses soldats qui lui ôtèrent la vie. Plusieurs historiens ne lui donnent qu'environ six meis de règne. *Crevier* lui fait tenir le sceptre impérial deux cents jours. Voy. I. TACITE.

TACONNET, ( Toussaint Gaspard ) né à Paris en 1730. d'un menuisier, quitta le métier de son père pour se livrer à son inclination libertine. Il se mit à faire des vers; le cabaret fut son Parnasse. Etant entra dans la troupe des Histrions de la Foire, il fut à-la-fois acteur et poëte. On l'appela le Molière des Boulevards. Il fit pour le spectacle de Nicolet, un grand nombre de Parodies, de Farces et de Parades, dont on peut voir la liste dans la France Littéraire. Parmi ses nombreuses productions faites pour divertir le peuple, les honnétes gens voient avec quelque plaisir les Aveux indiscrets. le Baiser donné et rendu. Ses héros étoient des Savetiers, des Ivrognes, des Commères, des Barbouillards, des Egrillards; et il mettoit dans ses pièces la même gaieté et les mêmes charges qu'il mettoit dans son jeu. Il mourut à Paris à l'hôpital de la Charité, le 29 décembre 1774, des sui-tes de ses débauches. Bacchus fut son Apollon et lorsqu'il vouloit marquer son dédain pour quelqu'un, il disoit ordinaire-ment : Je le méprise comme un verre d'eau. On prétend que le vin qu'il aimoit tant, accéléra sa mort; et comme Poinsinet, un de ses rivaux, avoit trouvé le trépas quelque temps auparavant dans le Guadalquivir, on fit sur eux les vers suivans :

Κk

O Mort! en yeun - tu dant ta

Aun plus grands Auteurs de notre áge?

Dans trop d'eau s'éteint Poinsinet, Et dans trop de vin Taconnet.

Artaud de Montpellier a publié, en 1775, des Mémoires sur la vie et les ouvrages de Taconnet.

TACQUET, (André) jésuite d'Anvers, mort en 1660, se distingua dans les mathématiques, etdonna un bon Traité d'Astronomie. Ses Ouvrages, imprimés en un vol. in-fol., à Anvers en 1669 et 1707, ont été recherchés autrefois, et ne seroient point inutiles aujourd'hui.

TADDA, (François) sculpteur de Florence, florissoit au milieu du xive siècle. Cosme de Médicis, grand-duc de Toscane, l'honora de sa protection et de son estime. Ce sculpteur trouvant plusieurs morceaux de porphyre parmi des pièces de vieux marbre, voulut en composer un bassin de fontaine, qui parût être d'une seule pierre. Il fit, dit-on, distiller certaines herbes, dont il tira une eau qui avoit tant de vertu. qu'en y trempant plusieurs morceaux détachés, elle les unissoit et leur donnoit une dureté extraordinaire. Il répéta cet essai plusieurs fois avec un égal succès : mais son secret fut enterré avec lui.

TAFFI, (André) peintre, natif de Florence, mort en 1294, âgé de 81 ans, apprit son art de quelques peintres Grecs que le sénat de Venise avoit mandés. Il s'applique sur-tout à la Mosaïque, sorte de peinture dont le secret lui fut montré par Apol
Jonius 2 un de ces artistes Grecs.

Tuffi travaille de concert avec luis dans l'église de St-Jean de Florence, à représenter plusieurs histoires de la Bible. On admiroit sui-tout un Christ, de la hauteur de sept coudées, composé avec un grand soin par Tuffi. On reproche à ce peintre d'avoir été plus sensible au profit qu'à l'honneur qu'il retira de ce beau morceau de peinture, et d'avoir depuis précipité son travail par avidité pour le gain.

TAGEREAU, (Vincent) avocat au parlement de Paris au xviie siècle, étoit Angevin. On a de lui : I. Un Traité contre le Congrès, imprimé à Paris en 1611, in-8.°, sous ce titre: Discours de l'impuissance de l'homme et de la femme. L'auteur y prouve que le congrès est déshonnête, impossible à exécuter, et empéche plutôt de connoître la vérité, qu'il ne sert à la déconvrir. Cet usage abominable fut aboli en 1677, sur un plaidoyer de Lamoignon, alors avocatgénéral. II. Le Vrai Praticien François, in-8.º

TAGLIACOCCI, (Gaspard) professeur en médecine et en chirurgie dans l'université de Bologne sa patrie, mourut dans cette ville en 1553, à 64 ans. Il s'est rendu très fameux par un livre. où il enseigne la manière de réparer les défauts des narines, des oreilles et des lèvres, dans le cas de mutilation ou de difformité c'e ces parties. Mais Manget coit que tout ce qu'il dit sur ( : '\* matière, quelque ingénieux ct'il soit, n'a jamais pu exister que dans la théorie, et que lui-même ne l'avoit point pratiqué. Quoi qu'il en soit, Tagliacocci rap-

porte des exemples de nez perdus, rétablis par son art. Sa Statue, dans la salle d'anatomie de Bologne, le représente un nez à la main. Son Traité. plein de choses curieuses, divisé en deux livres, et accompagné de figures, parut à Francfort en 1598, in-8.°, sur l'edition faite à Venise l'année précédente 1597, in-fol., sous ce titre : de Curtorum chirurgid per insitionem. Un nommé Verduin a renouvelé l'idée de Tagliacocci, dans son livre, de nova Artuum decurtandorum ratione, Amsterdam, 1666, in-8.°

TAHUREAU, (Jacques) né au Mans vers 1527, fit quelques campagnes avant de se marier. Il n'étoit encore fixé à aucun état, quand il mourut en 1555. Ses Poésies furent imprimées à Paris en 1574, in-8.° Ses Dialogues facétieux, 1566, in-8.°, prouvent que l'auteur avoit de la gaieté dans le caractère et du naturel dans l'esprit; mais ses vers sont très-peu de chose.

TAILLARD, (N.) fut un musicien renommé par son talent sur la flûte. Son exécution vive, brillante et animée, étoit encore embellie par sa modestie. Dès l'àge de 12 ans, il fut écouté avec plaisir par plusieurs Souverains. On lui doit une Méthode pour guider les compositeurs, des Duo, des Trio, et treize Recueils d'ariettes. Il mourut à Paris le 3 mars 1782.

TAILLE, (Jean et Jacques de la ) poëtes dramatiques Francois, étoient deux frères qui naquirent à Bondaroi dans la Beauce, près de Pithiviers, d'une famille noble et ancienne: Jean

en 1536, et Jacques en 1542 Le premier s'appliqua d'abord au Droit ; la lecture de Ronsard et de du Bellai lui fit bientôt abandonner les Lois pour les Muses. Il inspira son goût à son frère, qui, avant l'âge de 20 ans, composa cinq Tragédies et d'autres Poésies; mais il mourut de la peste en 1562, à la fleur de son âge. Jean, le frère aîné, prit le parti des armes. Il se trouva à la bataille de Dreux, et fut dangereusement blessé au visage à celle d'Arnai le - Duc. Au retour des combat, le roi de Navarre, depuis Henri IV, courut l'embrasser, et le remit à ses chirurgiens pour être pansé. Il mourut en 1608. On a de lui : I. Des Tragédies, des Comédies, des Elégies et d'autres Poésies, imprimées avec celles de son frère Jacques, en 1573 et 1574, 2 vol. in 8.º II. Une Géomance, 1574, in-4.º III. Les Singeries de la Ligue 1595, in-8.°, ou dans la Satire Menippéc. IV. Discours des Duels, 1607, in-12. Le guerrier valoit mieux en lui que le poëte et le prosateur.

TAILLEMONT, (Claude de) né à Lyon, vivoit en 1594. Il a fait des Odes, des Epigrammes, et un Discours sur les Champs-Elysées.

TAILLEPIED, (Noël) religieux de St-François, né à Pontoise, mort en 1589, fut lecteur en théologie et prédicateur. On a de lui: I. Une Traduction françoise des Vies de Luther, de Carlostade et de Pierre Martyr, in-8.º II. Un Traité de l'apparition des Esprits, 1602, in-12, fruit d'un esprit superstitieux et crédule. III. Un Recueil sur les Antiquités de la ville de Rouen

Kk 2

in.8.º C'est son meilleur ouvrage. IV. L'Histoire des Druides, Paris, 1585, in-8.º: livre savant, rare et recherché.

TAILLEURS, (Les Faires)
Voyez Buche.

TAISAND, (Pierre) avocat et jurisconsulte au parlement de Dijon sa patrie, puis trésorier de France en la généralité de Bourgogne, naquit en 1644, et mourut en 1715, aimé et estimé. Ses meilleurs ouvrages sont:

I. Les Vies des plus célèbres Jurisconsultes. La plus ample édition de cet ouvrage est celle de 1737, in -4.º 11. Histoire du Droit Romain, in-12. III. Coutaine générale de Bourgogne avec un Commentaire, 1698, in-fol.

TAISNIER, (Jean) né à Ath en 1509, fut précepteur des pages de l'empereur Charles-Quint; mais eet emploi génant son goût pour le travail et les talens agréables, il alla se fixer à Cologne, où il fut maître de musique de la chapelle de l'électeur. Il passoit pour un habile chiromancien. On a de lui, Opus Mathematicum, Cologne, 1562, in-fol. C'est dans eet ouvrage qu'on trouve sa Chiromancie et son Astrologie judiciaire.

I. TAIX, (Jean, seigneur de) d'une famille noble de Touraine, fut grand-maître de l'artillerie, et premier colonel général de l'infanterie françoise en 1544, époque de l'institution de cette charge. Il perdit dans la suite celle de grandmaître de l'artillerie, que sa bravoure à la bataille de Cerisoles et d'autres exploits lui avoient méritée, pour avoir tenu quel-

ques propos indiscrets sur la duchesse de Valentinois et le maréchal de Brissac. Il fut tué dans la tranchée au siège de Hesdin, en 1553.

II. TAIX, (Guillaume de ) chanoine et doyen de l'église de Troyes en Champagne, et abbé de Basse-Fontaine, naquit au château de Fresnay près de Chàteaudun en 1532, de la famille du précédent, et mourut en 1599. Il a donné une Relation curieuse et intéressante de ce qui s'est passé aux États de Blois en 1576. qu'on trouve dans les Mélanges de Camusat; et une autre de deux assemblées du Clergé, où il avoit assisté comme député : celle-ci parut à Paris en 1625. in-4.°

TALARU, (Amédée de) né dans le Forez, devint archevêque de Lyon en 1415. L'anti - pape Félix le fit cardinal, mais l'attachement d'Amédée de Talaru pour le pape Eugène IV, l'empêcha de prendre ce titre. Il recut Charles VII à Lyon en 1434, et mourut le 11 février 1443. On lui doit quelques Leures latines sur le concile de Bàle. Son oncle Jeun de Talaru, avoit été aussi archevêque de Lyon en 1376.

TALBERT, (François-Xavier) né à Besançon en 1725, d'un père conseiller au parlement de Franche-Comté, fut l'aîné de ses fils; et il abandonna les fonctions de la magistrature auxquelles il étoit destiné, pour embrasser l'état ecclésiastique. Nommé chanoine de la métropole de sa patrie, il se distingua bientôt par son esprit et ses talens pour la chaîre. On l'entendit à la cour

de Stanislas à Lunéville, à celle de Versailles, et en 1777 il partagea à Paris, avec le Père Elisée, la station de S. Sulpice. Les lauriers académiques vinrent alors s'unir sur son front aux palmes sacrées. L'évêque Marbœuf lui fit une espèce de reproche de cette moisson de cou-Fonnes profanes. Monseigneur, lui répondit Talbert, quand j'ai eu besoin de 25 louis, j'ui mieux aimé tirer une Lettre de change sur une Académie, que de les emprunter. - M. l'Abbé . dit alors le prélat, il n'est pas donné à tout le monde de se procurer de l'argent avec de semblables effets; et quelques jours après, il le nomma à un bénéfice. Sur la fin de 1791, la reconnoissance le détermina à suivre l'un de ses amis en Italie; il y connut la princesse de Nassau, qui l'emmena dans ses terres de Pologne, où elle le combla de bienfaits. L'abbé Talbert est mort le 4 juin 1803, à Lemberg en Gallicie, à l'âge de 78 ans. Il eut le talent de se faire des amis, et celui de plaire dans la société. « Il y portoit, dit M. Philippon de la Magdeleine qui a consacré une notice à sa mémoire,

ce que rarement on y trouve;

des talens sans prétention, le dé-

sir de plaire sans amour-propre,

et une adresse merveilleuse à faire valoir l'esprit des autres.

Aussi sortoit-on d'auprès de lui

toujours plus content de soi. » Il réussissoit parfaitement dans

tous ces petits jeux qui font l'a-

grément des cercles. Dans celui qui a pour objet de désigner les

personnes par un emblème, il proposa celui-ci pour une femme

simable et séduisante : un cep

de vigne chargé de fruits, avec

TAL

mots: Je plais jusqu'à **€**es l'ivresse. Les Ecrits de l'abbé Talbert sont : I. Discours sur la source de l'inégalité parmi les hommes. Il fut couronné à Dijon en 1755. II. Panegyrique de S. Louis, 1779, in-12. III. Les Eloges de Bonnet, de Montaigne, du cardinal d'Amboise, du chancelier de l'Hôpital, de Philippe régent de France, de Boileau, obtinrent les prix des académies de Dijon, de Rouen, de Villefranche, de Toulouse et de Bordeaux. Il remporta encore ceux des académies de Pau et d'Amiens. par des Pièces de poésie intitulées : Stances sur l'industrie : autres sur les avantages de l'adversité.

I. TALBOT, (Jean ) comte de Shrewsbury et de Waterford. d'une illustre maison d'Angleterre, originaire de Normandie, et connue dès le XIIe siècle. donna les premières marques de valeur lors de la réduction de l'Irlande sous l'obéissance du roi Henri V, qui le fit gouverneur de cette île. Il se signala ensuite en France, où il avoit passé en 1417, avec l'armée angloise. Il reprit la ville d'Alençon en 1428. puis Pontoise et Laval. Il commandoit au siége d'Orléans, avec les comtes de Suffolk et d'Escalet; mais la Pucelle les obligea de le lever. Talbot continua de se distinguer, jusqu'à ce qu'il fut fait prisonnier à la bataille du Patay en Beauce. Après sa délivrance, il emporta d'assaut Beaumont-sur-Oise, et rendit de grands services au roi d'Angleterre, qui le fit maréchal de France en 1441. Deux ans après, ce prince l'envoya en qualité d'ambassadeur, pour traiter de la paix avec le

Kk 3

roi Charles VII; il remplit sa commission avec beaucoup d'intelligence. La Guienne ayant tenté de se détacher du parti de l'Angleterre, il prit Bordeaux avec plusieurs autres villes, et rétablit les affaires des Anglois; mais étant accouru vers la ville de Castillon, pour en faire lever le siège aux François, il fut tué dans une bataille le 17 juillet 1453. Il avoit prié, quelques momens avant d'expirer, un de ses fils qui étoit à ses côtés. de se retirer. Je meurs en combattant pour ma patrie, lui ditil, vivez pour la servir. Mais le ieune homme, acharné contre les ennemis, tomba bientot sous leurs coups. Les Anglois appeloient Talbut leur Achille, et il étoit digne de ce nom. Aussi brave qu'habile, il étoit le plus grand général qu'ils eussent alors. Les armes n'étoient pas son seul talent; il savoit négocier et combattre. Une piété sincère rehaussoit sa gloire; et cette piété étoit accompagnée de toutes les vertus sociales: il fut sujet fidelle, ami sincère, ennemi généreux, etc.

II. TALBOT, (Pierre) né en Irlande en 1620, se disoit d'une branche de l'illustre maison de Tallot. Il devint aumonier de **le** reine *Catherine de Portugal*, femme de Charles II, roi d'Angleterre. Son zèle pour la Religion Catholique le porta à quitter la cour et à repasser en Irlande, où il travailla si utilement pour l'Eglise, que le pape Clément IX le fit archevêque de Dublin. Arrêté et renfermé par les Protestans dans une étroite prison, il.y mourut en odeur de sainteté, vers 1682. On a de lui: I, De natura Fidei et Hæresis,

in-8.º II. Politicorum Catechismus, in-4.º III. Traclatus de Religione et Regimine, in-4.º IV. Histoire des Iconoclastes, Paris, 1674, in-4.º; et d'autres ouvrages.

III. TALBOT, (Richard) due de Tyrconel, frère du précédent. se trouva des l'age de 15 ans à une bataille, où il resta trois jours parmi les morts. Après la mort de Cromwell, il s'attacha à Charles II roi d'Angleterre, et fut laissé vice-roi d'Irlande par Jacques II, lorsque ce dernier passa en France. Talbot s'opposa à Guillaume prince d'Orange, et se préparoit à donner bataille, lorsqu'il mourut en 1692. Son Oraison funèbre prononcée à Paris par l'abbé Anselme, et publiée in-4.º, donne une grande idée de sa valeur et de son zèle pour la Religion Catholique, et pour les Stuarts. Voy. Coun-TILZ.

IV. TALBOT, (Guillanme) de la même maison que les précédens, mais d'une branche Protestante établie en Angleterre, mort en 1730, avoit été successivement évêque d'Oxford, puis de Sarisbury, et enfin de Durham. On a de lui un volume de Sermons, et quelques autres Ecrita qui n'ont qu'un mérite médiocre.

V. TALBOT, (Charles) fils du précédent, et lord grandchancelier d'Angleterre, naquit en 1686 et mourut en 1736, après avoir montré beaucoup de talent pour les affaires d'état et pour la politique.

TALESTRIS, Voy. TRANSPITEIS.

. TALEYRAND, (Elie de ) connu sous le nom de Cardinal de Périgord, étoit fils d'Archambaud, comte de Périgord, et de Brunissende de Foin, d'une maison illustre, qui tenoit par ses alliances à plusieurs souverains de l'Europe. Le roi de France Clarles V, appeloit le cardinal de Périgord, son Cousin; et ce prélat avoit une sœur mariée à Jean, duo de Gravina, huitième fils de Charles le Boiteux, roi de Sicile et grand-père de Charles de Duras, qui posséda la même couronne de la reine Jeanne I. Tous ces princes descendus en ligne directe de Charles, frère de S. Louis, étoient de la maison de France. Elie de Taleyrand, né vers 1301, d'une famille bien alliée, dut parvenir de bonne heure aux premières dignités de l'Eglise. Evêque de Limoges à 24 ans, il fut transferé à Auxerre à 28, et fait cardinal à 30, c'est-à-dire, en 1331. Depuis cette époque, il parut dans toutes les grandes affaires de son temps. Il se rendit, en 1356, dans le camp du roi Jean, et dans celui du prince de Galles, pour empêcher la bataille de Poitiers. Mais il exhorta en vain des guerriers à déposer les armes. Le roi *Jean* ayant été fait prisonnier dans cette funeste journée le cardinal de Périgord passa en Angleterre pour né-gocier sa délivrance. De retour en France, ce prélat s'occupa de bonnes.œuvres, et mourut en z364, à Avignon, laissant un nom respecté.

TALEYRAND, Voyez CHA-

TALHOUET, (N...) maître

prévarication dans l'administration des affaires de la Banque et de la compagnie des Indes. Ayant été condamné à mort en 1723, sous le Régent, cette peine fut commuée en une prison perpétuelle à l'île Sainte-Margnerite. Il mourut fort agé. C'étoit un homme de plaisir, qui n'amassoit que pour dissiper. Dans sa vieillesse il avoit conservé son esprit ct sa mémoire; mais son imagination frappée lui avoit laissé un tic singulier. Comme on l'avoit accusé d'avoir ordonné des choses répréhensibles, sa tête s'étoit échauffée de cette idée, et a chaque phrase il plaçoit ces mots: d'ordonner des choses. Ce refrain causoit quelquefois des équivoques plaisantes.

TALLARD, (Camille d'Hostun, comte de) maréchal de France, naquit le 14 février 1652, de Roger d'Hostun, marquis de la Baume, et de Catherine de Bonne fille et unique héritière de Bonne d'Auriac, vicomte de Tallard, en Dauphiné. Sa famille remontoit an xIVe siècle. Il eut à l'âge de 16 ans, le régiment royal des Cravates, à la tête duquel il se signala pendant dix ans. Il suivit Louis XIV en Hollande, l'an 1672. Turenne. instruit de son mérite, lui confia, en 1674, le corps de bataille de son armée, au combat de Mulhausen et de Turkeim. Après s'être distingué en diverses occa- · sions, il fut élevé au grade de lieutenant-général en 1693. Sachant également manier le caducée et le glaive, il fut envoyé l'an 1697, en qualité d'ambassadeur en Angleterre, où il conclut le traité de partage pour la succession de Charles II. La guerce K k 4

s'étant rallumée, il commanda sur le Rhin en 1702. Le bàton de maréchal de France lui fut accordé l'année d'après. Il prit le vieux Brisach, sous les ordres du duc de Bourgogne, et mit le siège devant Landau. Les Impériaux, commandés par le prince de Hesse-Cassel, étant venus l'attaquer dans ses lignes (le 14 novembre 1703), il alla au-devant d'eux, les joignit sur les bords du Spirback, les attaqua la baionnette au bout du fusil, les battit, et obtint tous les trophées qui suivent la victoire la plus décidée. Son caractère avantageux lui fit gater une action si brillante, par une Lettre hyperbolique. Nous avons pris plus de drapeaux et d'étendards, écrivit-il à Louis XIV, que Votre Majesté n'a perdu de soldats. La prise de Landau fut le fruit de cette victoire. Le maréchal de Tallard fut envoyé en 1704, avec un corps d'environ 30,000 hommes, pour s'opposer à Marlhorough, et se joindre à l'électeur de Bavière. Les deux armées se rencontrèrent à-peu-près dans les mêmes campagnes où le maréchal de Vittars avoit remporté une victoire un an auparavant, c'est-à-dire, dans la plaine d'Hochstet. Le général Anglois, auquels'étoit joint le prince Eugène, eut tout l'honneur de cette journée. Le maréchal *de Tallard* courant pour rallier quelques escadrons, la foiblesse de sa vue hui fit prendre un corps ennemi pour un corps de nos troupes; il fut fait prisonnier et mené au général Anglois, qui n'oublia rien pour le consoler. Le maréchal, fatigué de tous les lieux communs qu'on lui débitoit sur l'inconstance de la fortune, dit à Marlborough, avec une impatience très-déplacée : Tout cels n'empéche pas que votre Grandeur n'ait battu les plus braves troupes du monde. — Jespère, répliqua Milord, que votre Grandeur exceptera celles qui les ont battues. Le marcchal de Tallard ( dit l'abbé de Saint-Pierre ) commit une faute considérable en dégarnissant son corps de bataille pour fortifier sa droite. La raison qu'il donna pour se justifier, c'est qu'on n'avoit jamais perdu de bataille par le centre d'une armée. Il est vrai, lui répondit-on : mais c'est qu'on ne s'étuit pas encore avisé de dégarnir par le centre... Tallard fut conduit en Angleterre, où il fut prisonnier pendant sept ans. Louis XIV le consola de son malheur, en le nommant l'année mème de sa détention, gouverneur de la Franche-Comté. Son séjour en Angleterre ne fut pas inutile à sa patrie. Il servit beaucoup la France, en détachant la reine Anne du parti des Alliés, et en faisant rappeler Marlborough. De retour à Paris en 1712, il fut créé duc. En 1726. il fut nommé secrétaire d'état ; place qu'il ne conserva this longtemps, étant mort le 3 mars 1728, à 76 ans. Il étoit parvenu à cet âge, sans que sa santé eût été beaucoup altérée, soit par les travaux du corps, soit par ceux de l'esprit, et par toute l'agitation des divers événemens de sa vie-Le maréchal de Tallard avoit des lumières. L'académie Sciences se l'étoit associé en 1723. Sa présomption ternit la gloire qu'il auroit pu retirer de l'ardeur de son courage et de l'activité de son caractère. L'abbé de Saint-Pierre le peint comme un bom et comme un homme trèsambitieux et inquiet. Il eut un fils, Marie-Joseph de Hostun, duc de Tallard, dont le duché fut érigé en pairie en 1715, et dont l'épouse, Marie-Isabelle-Gabrielle de Rohan, née en 1699, succéda à son aïeule Made de Vantadour, dans la charge de gouvernante des Enfans de France.

TALIESSIN, célèbre Barde Gallois, chantoit les belles et les héros dans le vi° siècle. L'Archéologie Galloise a conservé près de 80 Pièces de ce poëte, qui ont de l'énergie et de l'intérêt.

I. TALLEMANT, (François) abbé du Val-Chrétien, prieur de Saint-Irenée de Lyon, et l'un des Quarante de l'académie Françoise, naquit à la Rochelle vers 1620. Il fut aumônier du roi pendant vingt-quatre ans, et ensuite de la Dauphine, à laquelle il plut par son amour pour les belles-lettres. Il mourut sous-doyen de l'académie Françoise, le 6 mai 1693, à 73 ans. L'abbé Tallemant possédoit les langues mortes et les vivantes, mais il écrivoit avec beaucoup de négligence dans la sienne. Nons avons de Iui: I. Une Traduction françoise des Vies des Hommes illustres de Plutarque, en 8 vol. in 12. L'abbé Tallemant, sec traducteur du françois d'Amyot ( suivant l'expression de Boileau), n'offre dans cette version, ni fidelité, ni élégance. Louis XIV, qui avoit quitté Amyot pour la lire, en revint bientôt à ce naîf écrivain. La version de Tallemant fut imprimée sept fois du vivant de l'anteur; tant il est vrai que he débit d'un livre n'en prouve

pas toujours le mérite. II. Une Traduction de l'Histoire de Venise, du Procurateur Nanni, 1682, en 4 vol. in-12, qui vaut mieux que la précédente.

II. TALLEMANT, (Paul) parent du précédent, né à Paria en 1642 devint membre de l'académie Françoise, et secrétaire de celle des Inscriptions. Le grand Colbert lui obtint des pensions et des bénéfices : il eut beaucoup de part à l'Histoire de Louis XIV, par les Médailles. On a encore de lui des Harangues et des Discours, qui ne sont pas des chefs-d'œuvre d'éloquence : et un Voyage de l'Ile d'amour, 1663, in-12, qui est un peu insipide. Il mourut le 30 juillet 1712. Aux richesses dont il avoit embelli son esprit, il joignoit le trésor plus précieux de la vertu. Sa société étoit douce et aisée; il sut se faire des amis, et les conserver. Il plaisoit par sa gaieté, ses saillies et ses impromptu.

TALLIS, (Thomas) musicien Anglois, mort en 1585, devint maître de la Chapelle d'Edouard VI, et de Marie reine d'Angleterre. On lui doit le chant de la liturgie et de beaucoup d'antiennes que l'on chante dans l'Eglise Angloise. Il a publié avea Bird, autre musicien, un Racueil d'Hymnes.

TALLOT, (Louis) né à Troyes, et mort dans cette ville le 13 janvier 1777, est auteur des Leitres sur le Manuel à l'usage du diocèse de Chartres; et d'un Examen du livre intitulé: Dieu et l'Homme, 1772, in 8.º

I. TALON, (Omer) avocatgénéral au parlement de Paris, d'une famille distinguée dans la robe, en soutint la gloire par son intégrité autant que par ses talens. Il mourut le 29 décembre 1652, à 57 ans, regardé comme l'oracle du barreau, et respecté même de ses ennemis. On a de lui 8 vol. in-12 de Mémoires sur différentes affaires qui s'étoient présentées au parlement pendant les troubles de la Fronde. Ils commencent à l'an 1630 .. et finissent en juin 1653. Le cardinal de Retz dans ses Mémoires, donne une grande idée de l'éloquence de ce magistrat.

II. TALON, (Denis) fils du précédent, lui succéda dans la charge d'avocat - général. Il fut digne de son père, et se signala par les mêmes vertus et les mêmes talens. Il mourut en 1698, président à mortier. Nous avons de lui quelques Pièces imprimées avec les Mémoires de son père, qu'elles ne déparent point. Le ·Traité de l'autorité des Rois dans le gouvernement de l'Eglise, qu'on lui attribue, n'est point de lui. Ce Traité est de Roland le Vayer de Boutigni, mort intendant de Soissons en 1685.

III. TALON, (Nicolas) jésuite, a publié en 1641, chez le célèbre libraire Gramoisy, les Œuvres de S. François de Sales, 2 vol. in-fol.; et une Histoire Suinte, 1655, 4 vol. in-fol. Le mérite de l'édition, mais non celui de l'ouvrage, peut le faire sechercher.

TAM, (François Verner) peintre, né à Hambourg en 1658, mort à Vienne en 1724, excella dans l'art de peindre les animaux, et sur-tout les fleurs et les fruits. Son génie souple et facile lui fit adopter divers gen-

res; tantôt il se rapprocha de celus de Carlo Fiori, tantôt de celus de van - Huysum. Ses tableaux sont finis, quoique légérement jetés; ils sont précieux, rares, et à très-haut prix.

TAMAYO, (Martin) soldat Espagnol, servoit en Allemagne dans l'armée de l'empereur Charles-Quint, l'an 1546. Il se rendit célèbre par une action de bravoure, et par la sédition dont il pensa être la cause innocente. L'armée de l'empereur, plus foible que celle des Protestans, commandée par le landgrave de Hesse, étoit campée en présence des ennemis, près d'Ingolstadt; un rebelle d'une taille de géant, et qui se croyoit le héros de son siècle, s'avançoit chaque jour entre les deux camps, armé d'une hallebarde, et provoquoit au combat les plus braves des Impériaux. Charles Quint lit faire des défenses, sous peine de la vie, à tous les siens d'accepter le défi-Ce fanfaron revenoit tous les jours, et s'approchant du quartier des Espagnols, leur reprochoit leur làcheté dans les termes les plus injurieux. Tamayo, simplo fantassin dans un régiment de sa nation, ne put souffrir l'insolence de ce nouveau Goliath. Il prit la hallebarde d'un de ses camarades, et se laissant couler le long des retranchemens, il alla l'attaquer, et sans avoir été blessé, lui porta un coup de halleberde dans la gorge et le jeta sur le carreau. Il prit ensuite l'épée de ce malheureux, dont il lui coupa la tête, et l'apporte dans le camp. Il la fut présenter à Sa Majesté, et se jetant à ses pieds, il lui demanda la vie-Charles-Quint la lui refusa, malgré les prières des principaux officiers de l'armée; mais voyant les troupes espagnoles prêtes à en venir aux dernières extrémités pour qu'on leur rendît leur illustre camarade, il le remit entre les mains du duc d'Albe, qui lui accorda sa grace.

TAMBURINI, et en françois, TAMBOURIN, (Thomas) naquit en Sicile d'une famille illustre, se fit jésuite, exerça divers emplois dans cette compagnie, et mourut vers 1675. Ses ouvrages, qui roulent tous sur la Théologie Morale, ont été recueillis à Lyon, 1659, in fol. Il y explique le Décalogue et les Sacremens. Beaucoup de théologiens y ont trouvé des propositions répréhensibles; et le parlement de Paris les a supprimés le 6 mars 1762.

TAMERLAN, appelé par les siens Teimur-Lenc ou Teimur le Boileux, étoit fils d'un berger, suivant les uns, et issu du sang royal, suivant les autres. Il naquit en 1335 dans la ville de Kesch, territoire de l'ancienne Sogdiane, où les Grecs pénétrèrent autrefois sous Alexandre, et où ils fondèrent des colonies. Son courage éclata de bonne heure. Sa première conquête fut celle de Balk, capitale du Khorasan sur les frontières de la Perse. De là il alla se rendre maître de la province de Candahar. Il subjugua toute l'ancienne Perse, et retournant sur ses pas pour soumettre les peuples de la Transoxane, il prit Bagdad. Lorsque la valeur ne suffisoit point à Tamerlan pour seconder ses projets, il faisoit à l'exemple des plus grands capitaines de l'antiquité, parler le ciel en sa fayeur.

Il suscitoit à propos un de ces hommes puissans en paroles, qu'il avoit à ses gages, pour représenter à ses sujets leur devoir. Lorsqu'après la prise de Bagdad, il ent entrepris la conquête des Indes, les soldats fatigués refusoient de le suivre. Tout d'un coup s'élève au milieu d'eux un enthousiaste, qui reproche fortement à Tamerlan la foiblesse avec laquelle il cède aux cris des soldats : il peint en même temps avec des couleurs si vives la honte et le danger de la fuite; il exagère tellement la lâcheté et l'indiscipline des Indiens; il promet enfin avec tant de confiance une victoire facile et décisive qu'aussitôt les Tartares, comme s'ils eussent entendu la voix d'un Dieu, paroissent d'autres hommes. Ils demandent avec des oris redoublés, qu'on les mène sur-le-champ à l'ennemi, afin d'effacer dans son sang l'ignominie dont ils venoient de se couvrir en se soulevant. L'empereur profite habilement du succès de son stratagème, et sans laisser refroidir l'ardeur de ses troupes, les conduit à l'ennemi. s'ouvre le passage des Indes, et se saisit de Délhi, qui en étoit la capitale. Vainqueur des Indes. il se jette sur la Syrie, il prend Damas. Il revole à Bagdad qui vouloit secouer le joug, il la livre au pillage et au glaive. On dist qu'il y périt plus de 800 milles habitans; elle fut entièrement détruite. Les villes de ces contrées étoient aisément rasées, et se rebâtissoient de même; elles n'étoient que de briques séchées au soleil. Ce fut au milieu du cours de ces victoires, que l'empereur Grec, qui ne trouvoit aucun secours chez les Chrétiens.

s'adressa au héros Tartare. Cinq princes Mahométans, que Bajazet avoit dépossédés vers les rives du Pont-Éuxin, imploroient dans le même temps son secours. Tamerlan fut sensible à ce concours d'ambassadeurs; mais il ne les recut pas également. Ennemi déclaré du nom Chrétien et admirateur de Bajazet, il ne voulut le combattre qu'après lui avoir envoyé des députés, pour le sommer d'abandonner le siège de Constantinople, et de rendre justice aux princes Musulmans dépossédés. Le fier Bajazet reçut ces propositions avec colère et avec mépris. Tamerlan furieux de son côté, se prépara à marcher contre lui. Après avoir traversé l'Arménie, il prit la ville d'Arcingue, et sit passer au sil de l'épée les habitans et les soldats. De là il alla sommer la garnison de Sébaste de se rendre; mais cette ville ayant refuse, il permit de massacrer tout, à la réserve des principaux citoyens, qu'il ordonna de lui amener pour les punir comme les premiers auteurs de la résistance. On commença par leur lier la tête aux cuisses. Ensuite on les jeta dans une fosse profonde, que l'on ferma de poutres et de planches, recouvertes par-dessus de terre, afin qu'ils souffrissent plus long-temps dans cet affreux abyme, et qu'ils sentissent toutes les horreurs du désespoir et de la mort. Après avoir rasé Sébaste, il s'avança vers Damas et Alep qu'il traita de la même manière, enlevant des richesses infinies, et emmenant une multitude innombrable de captifs. Ayant demandé inutilement au sultan d'Egypte de lui abandonner la Syrie et la Palestine, il s'en empara à main

armée. Il entra ensuite dans gypte, porta ses armes victorieuses jusqu'à Memphis alors nommée Alcair ou le Caire, dont il tira des trésors immenses. Cependant il s'approchoit de Bajazet : les deux héros se rencontrèrent dans les plaines d'Ancyre en Phrygie, l'an 1402. On livre la bataille qui dure trois jours, et Bajazet est vaincu et fait prisonnier. Le vainqueur l'ayant envisagé attentivement. dit à ses soldats : Est-ce là ce Bajazet qui nous a insultés? - Oui, répondit le captif, c'est moi; el il vous si d'mal d'outrager ceux que la fortune a humiliés. Il y a des historiens qui prétendent que Tamerlan lui reprocha son orgueil, sa cruanté et sa présomption : Ne devois-tu pas savoir, lui dit-il, qu'il n'y a que les enfans des infortunés qui osent s'opposer à notre invincible puissance? « D'autres écrivains disent au contraire que Tamerlan le recut fort honnétement; qu'il le conduisit dans sa propre tente; qu'il le fit manger avec lui, et que pour le consoler, il ne l'entretint que des vicissitudes et de l'inconstance de la fortune. On ajoute qu'il lui envoya un équipage de chasse, soit par un motif de compassion, soit peutêtre par une sorte de mépris; et que le sier Tartare fut bien aise de lui faire sentir qu'il le croyoit plus propre à la suite d'une meute de chiens courans, qu'à la tête d'une grande armée. C'est au moins l'explication que Bajazet donna lui - même à ce présent mystérieux de son ennemi. Ce malbeureux prince n'étant pas maître de son ressentiment, et plein d'un chagrin farouche: Dites à Tamerlan, repondit-il fièrement à celui qui étoit venu de sa part, qu'il ne s'est pas trompé en m'invitant à un exercice qui a toujours fait le plaisir des Souverains, et qui convient mieux à Bajazet, né du grand Amurat, fils d'Orcan, qu'a un Aventurier comme lui, et à un Caf de brigands..... Tamerlan revint bientôt à son caractère; et ce barbare, irrité d'une réponse si injurieuse, commanda sur-le-champ qu'on mît Bajazet sans selle sur quelque vieux cheval de ceux qui servoient à porter le bagage, et que dans cet état on l'exposat dans le camp aux mépris et aux railleries de ses soldats; ce qui fut exécuté aussitot: et au retour on ramena le malheureux Bajazet devant son vainqueur. » [ Vertot, Hist. de Malthe, Liv. vi.] Tamerlan Lui ayant demandé comment il Pauroit traité si la fortune lui avoit été favorable? Je vous aurois enfermé, lui répondit-il, dans une cage de fer; et aussitôt il Le condamna à la même peine, si l'on en croit les Annales Turques. Les auteurs Arabes prétendent que ce prince se faisoit verser à boire par l'épouse de Bajazet à deminue; et c'est ce qui a donné lieu à la fable reçue, que les sultans ne se marièren' plus depuis cet outrage. Il est difficile, dit Voltaire, de concilier la cage de fer et l'affront brutal fait à la femme de Bajazet, avec la générosité que les Turcs attribnent à Tamerlan. Us rapportent que le vainqueur, étant entré dans Burse, capitale des Etats Turcs Asiatiques, écrivit à Soliman, fils de Bajazet. une lettre qui eût fait honneur Alexandre. « Je veux oublier, (dit Tamerlan dans cette lettre)

que j'ai été l'ennemi de Bajazet; je servirai de père à ses enfans, pourvu qu'ils attendent les effets de ma clemence. Mes conquétes me suffisent, et de nouvelles faveurs de l'inconstante fortune ne me tentent point. » Supposé qu'une telle lettre ait été écrite. elle pouvoit n'être qu'un artifice. Les Turcs disent encore que Tamerlan n'étant pas écouté de Soliman , déclara sultan un autre fils de *Bajazet*, et lui dit s Beçois l'héritage de ton père; une ame royale sait conquérir les Royaumes et les rendre. Les historiens Orientaux, ainsi que les notres, mettent souvent dans la bouche des hommes célèbres. des paroles qu'ils n'ont jamais prononcées. La prétendue magnanimité de Tamerlan n'étoit pas sans doute de la modération. On le voit bientôt après piller la Phrygie, l'Ionie, la Bithynie. Il repassa ensuite l'Euphrate, et retourna dans Samarkande, qu'il regardoit comme la capitale de ses vastes états. Ce fut dans cette ville qu'il recut l'hommage de plusieurs princes de l'Asie et l'ambassade de plusieurs souverains. Non-seulement l'empereur Grec, Manuel Paléologue, y envoya ses ambassadeurs, mais il en vint de la part de Henri III, rei de Castille. Il y donna une de ces fêtes qui ressemblent à celles des premiers rois de Perse. Tous les ordres de l'Etat, tous les artisans passèrent en revue, chacun avec les marques de sa profession. Il maria tous ses petits-fils et toutes ses petites-filles le même jour. Enfin, résolu d'aller faire la conquête de la Chine, il mourut le ier avril 1405, dans sa 71º année, à Otrar dans le Turques-

tan, après avoir régné 36 ans. S'il fut plus heureux par sa longue vie et par le bonheur de ses descendans, qu'Alexandre auquel les Orientaux le comparent, il fut fort inférieur au Macédonien, en ce qu'il naquit chez une nation Barbare, et qu'il détruisit beaucoup de villes, comme Gengiskan, sans en bâtir. Je ne crois point d'ailleurs, dit l'historien déjà cité, que Tamerlan fut d'un maturel plus violent qu'Alexandre. Un fameux poëte Persan, étant dans le même bain que lni avec plusieurs courtisans, et jouant à un jeu d'esprit qui consistoit à estimer en argent ce que valoit chacun d'eux : Je vous estime trente aspres, dit-il au grand-kan. - La serviette dont je m'essuie les vaut, répondit le monarque. - Mais c'est aussi en comptant la servielte, repartit Homedi... [ Voyez aussi ATA.] Peut-être qu'un prince qui laissoit prendre ces innocentes libertés, n'avoit pas un fonds de naturel entièrement féroce : mais on se familiarise avec les petits, et on égorge les autres. Il disoit ordinairement qu'un Monarque n'étoit jamais en sûreté, si le pied de son trône ne nageoit dans le sang. Ses fils partagerent entre eux ses conquêtes. Nous avons une Histoire de Tamerlan, composée en persan par un auteur contemporain, et traduite par Petis de la Croix, 1722, en 4 tomes in-12. [ Voy. Brumoy.] L'impératrice de Russie a fait présent dernièrement, le 17 mai 1780, au roi de Pologne, d'un parohemin très-fin, d'environ cinq pieds de long, sur une largeur proportionnée, où 'ce fameux empereur d'Asie, qui se faisoit appeler le Fils de Dieu,

écrivit de sa main en langue arabe

TANAQUESIUS, Voyez I. Thomasius.

TANAOUILLE, appelée aussi CECILIE, femme de Tarquin l'Ancien, née à Tarquinie ville de Toscane, fut mariée à Lectmon, fils d'un homme qui s'étoit réfugié dans cette ville, après avoir été chassé de Corinthe sa patrie. Les deux époux dévorés l'un et l'autre d'une ambition égale, allèrent tenter fortune à Rome. Lucumon y prit le nom de Tarquin. Il gagna l'estime et l'amitie des Romains, et s'insinua tellement dans les bonnes graces du roi, qu'il fut revêtu des plus grands emplois, et qu'il devint roi lui-même. Ce prince ayant été assassiné la 38° année de son règne, Tanaquille fit tomber la couronne sur Servius-Tullius son gendre. Elle l'aida dans l'administration des affaires. et fut son conseil, ainsi qu'elle avoit été celui de son époux. La mémoire de cette femme illustre fut en si grande vénération dans Rome pendant plusieurs siècles, qu'on v conservoit précieusement les ouvrages qu'elle avoit filés, sa ceinture, et une robe royale qu'elle avoit faite pour Servius-Tullius. C'est elle qui fit la première de ces tuniques tissues, que l'on donnoit aux jeunes gens, quand ils se défaisoient de la prætexta pour prendre la robe virile: et de celles dont on revetoit les filles qui se marioiene.

TANCHELIN ou TANCHELMS, fanatique du xnº siècle, né à Anvers, prêcha publiquement, dans les Pays-Bas et dans la Hollande, que les Sacremens de l'Eglise

stoient des abominations; que les prêtres, les évêques et le pape même n'étoient rien, et n'avoient rien de plus que les laïques; que l'Eglise n'étoit renfermée que dans ses disciples, et qu'il ne falloit pas payer la dixme. Il gagna d'a-bord les femmes, et par elles il séduisit les hommes. Cet imposteur avoit tellement fasciné les esprits, qu'il abusoit des filles en présence de leurs mères, et des femmes en présence de leurs maris. Bien loin que les uns et les autres le trouvassent mauvais, ils . se croyoient tous honorés de l'amour du prétendu prophète. Tanchelin prêcha d'abord dans les ténèbres et dans l'intérieur des maisons. Mais dès qu'il eut formé un certain nombre de prosélytes, il parut en public, escorté de 3000 hommes armés qui le suivoient par-tout. Il marcha avec la magnificence d'un roi, et il se servit de son fanatisme même pour subvenir à ses dépenses. Un jour qu'il préchoit à une grande foule de peuple, il -fit placer à côté de lui un tableau de la Sainte Vierge, et en mettant sa main sur celle de l'Image, il eut l'impudence de dire à la Mère de Dieu: Vierge Marie, je vous prends aujourd'hui pour mon épouse. Puis se tournant vers le peuple : Voilà, ditil, que j'ai épousé la Sainte Vierge; c'est à vous à fournir aux frais des fiançailles et des noces. En même temps il fit placer à côté de mage deux troncs, l'un à droite et l'autre à gauche: Que les hommes, dit-il, mettent dans l'un ce qu'ils veulent me donner et les femmes dans l'autre ; je verrai lequel des deux sexes a le plus d'amitié pour moi et pour mon spouse. Les femmes

s'arrachèrent jusqu'à leurs colliers et leurs pendans d'oreilles pour les lui donner. Cet enthousiaste d'une espèce singulière fit de grands ravages dans la Zélande. à Utrecht, et dans plusieurs villes de Flandre, sur-tout à Anvers , malgré le zèle de saint Norbert, qui le confondit plusieurs fois. Il s'avisa d'aller à Rome en habit de moine, prêchant par-tout ses erreurs; mais à son retour, il fut arrêté et mis en prison par Fréderic, archevêque de Cologne. Il s'échappa de sa prison, et un prêtre crut faire une bonne œuvre de lui donner la mort en 1125: son hérésie ne mourut pas avec lui.

I. TANCREDE DE HAUTE-VILLE, seigneur Normand, vassal de Robert, duc de Normandie, se voyant chargé d'une grande famille, avec peu de biens, envoya plusieurs de ses fils, entre autres Guiscard et Roger, tenter fortune en Italie. Ils prirent Palerme en 1070, et se rendirent maîtres de la Sicile, où leurs descendans régnerent dans la suite avec beaucoup de gloire. Voyez IV. RAOUL.

II. TANCRÉDE, roi de Sicile, bâtard de Roger, Voy. HENRI IV.

III. TANCRÉDE, archidiacre de Bologne au xiii siècle, est auteur d'une Collection de Canons. Ciron l'a donnée au public, avec des notes utiles.

IV. TANCRÉDE, prétendu Duc de Rohan, fut porté jeune en Hollande par un capitaine, qui le donna à un paysan. On en eut ensuite si peu de soin, que manquant de tout, il fut sur le point d'apprendre un mé-

tier. Mais en 1645, Marguerite de Béthune, duchesse de Rohan, voulant déshériter sa tille, qui s'étoit mariée malgré elle à Henri Chabot, reconnut Tancrède pour son fils. Le soi disant duc de Rohan vint à Paris, où le parlement le déclara supposé, par un célèbre arrêt rendu en 1646. Cet imposteur fut tué fort jeune en 1649, d'un coup de pistolet, pendant la guerre civile de Paris; il avoit donné des marques singulières de bravoure.

TANEVOT, (Alexandre) ansien premier commis des finanoes, naquit à Versailles en 1691, et mourut à Paris en 1773. Il joignit les calculs de Plutus à Thermonie d'Apollon. Ses ouvrages, recueillis en 3 vol. in-12, en 1766, consistent en deux Tragédies non représentées, et qui n'auroient guère fait d'effet au théâtre, quoiqu'il y ait des tirades bien versisiées. L'une est intitulée, Sethos; l'autre, Adam et Ere. On trouve encore dans son Recueil des Fables, des Contes, des Epitres, des Chansons, etc. Son mérite principal est la pureté et la douceur du style, qui dégénère quelquefois en foiblesse, et l'attachement aux bons principes de la morale et du goût. Quoiqu'il eût occupé des places qui enrichissent, il ne laissa précisément que ce qu'il falloit pour payer ses dettes et pour récompenser ses domestiques. Plus il avoit eu de facilité d'obtenir des graces, plus il s'étoit tenu en garde contre la cupidité basse et injuste qui porte à les demander. C'étoit un homme sincérement religieux, et un véritable philosophe Chrétien.

TANFIELD, (Elisabeth) vante Angloise, d'une famille illustre, fut un prodige d'érudition. Elle savoit l'hébreu, le grec, le latin et le françois. Elle mourut à Londres en 1639, à l'âge de 60 ans, après avoir publié quelques ouvrages.

TANNEGUY DU CHATEL.
Voyez I. et II. CHATEL.

I. TANNER, (Adam) jésuite d'Inspruck, enseigna la théologie à Ingolstadt et à Vienne en Autriche. Son savoir lui procura la place de chancelier de l'université de Prague; mais l'air de cette ville étant contraire à sa santé, il résolut de retourner dans sa patrie. Il mourut en chemin le 25 mai 1632, à 60 ans. On a de lui : I. Une Relation de la Dispute de Ratisbonne en 1601, à laquelle il s'étoit trouvé, Munich, 1602, in-fol. II. Et un grand nombre d'autres ouvrages en latin et en allemand, parmi lesquels on distingue son Astrologia sacra, Ingolstadt, 1621, in-fol. Il montre dans cet ouvrage comment un Chrétien peut juger par les astres, des choses cachées. Tanner étoit un savant laborieux et ardent.

II. TANNER, (Matthias) nó à Pilsen en Bohème, l'an 1630, se fit jésuite en 1646, enseigna les belles-lettres, la philosophie, la théologie et l'Ecriture-sainte, et fut envoyé à Rome en qualité de procureur en 1675. On a de lui : I. Cruentum Christi Sacrificium incruento Missæ Sacrificio explicatum, Prague, 1669. II. Contra omnes impié agentes in locis sacris, en latin, et ensuite en bohémien. III. Societas Jesu usque ad sanguinis et vitae profusioneme.

profusionem militans, Prague, 1675, in-fol., avec de belles figures. C'est l'histoire des religieux de son Ordre qui ont souffert pour la Foi; elle est écrite avec pureté et élégance. IV. Historia Societatis Jesu, sive vitæ et gesta præclura Patrum Societatis, etc. Prague, 1694, in-fol., avec figures, écrite avec la même élégance.

III. TANNER, (Thomas) évêque d'Asaph en Angleterre, étoit né en 1674, et mourut en 1735. Une profonde érudition, une critique sage, un esprit judicieux, distinguent ses écrits. Les deux principaux sont: Bibliotheca Britannico-Hibernica, 1741; et Notitia Monastica Anglica, 1744, in-folio.

TANNERIE, (Christophe le Clerc de la) né à Bordeaux, catholique zélé, recueillit au milieu du xvi<sup>e</sup> siècle les chansons faites contre les Calvinistes. Ceuxci prirent leur revanche, et publièrent aussi leurs recueils.

TANQUELIN, Voyez TAN-

TANSILLO, (Louis) né à Nole vers l'an 1510, s'attacha de bonne heure à la maison de Tolède. Il passa une grande partie de sa vie auprès de D. Pierre de Tolède, marquis de Villatranca. qui fut long-temps viceroi de Naples, et de D. Garcias de Tolede, général des galères du même royaume. On ignore l'année de sa mort. Scipion Ammirato dit qu'il étoit juge de Gaïette en 1569, que sa santé étoit alors très-foible, et qu'il mourut peu de temps après. Tansillo acquit très-jenne la réputa-Tome XI.

tion d'excellent poëte; mais avant fait un ouvrage où, en tracant le tableau des plaisirs et de la licence qui régnoient pendant les vendanges dans les campagnes de Nole, il blessoit les bonnes mœurs, l'Inquisition mit à l'Index toutes ses Poésies. Le Poëme qui occasionna cet anathème, avoit paru sous le titre de il Vendemiatore ( le Vendangeur), Naples, 1534, et Venise, 1549, in-4.º C'est pour réparer en quelque sorte sa faute. qu'il fit depuis un Poëme intitulé: le Lagrime di San Pietro, ou les Larmes de S. Pierre. Co Poëme a été donné en françois par Malherbe, et en espagnol par Jean Gedendo et par Damien Alvarès. Le pape Paul IV, auquel Tansillo presenta cet ouvrage, avec une requête pour le prier de faire lever la condamnation prononcée contre ses autres productions, les sit tirer de l'Index, et n'y laissa que le Vendangeur. Nous avons encore de Tansillo des Comédies, des Sonnets, des Chansons, des Stances, etc. genre de poésie où il a tellement réussi, que plusieurs prétendent qu'il a surpassé Pétrarque. Mais ce n'est pas le sentiment des gens de goût. Tansillo est plein de concetti et de ces pointes qu'on reproche avec raison aux poëtes Italiens modernes. Quoi qu'il en soit, on a réuni ses Poésies diverses, à Bologne, 1711, in-12.

TANTALE, (Mythol.) fils de Jupiter et d'une Nymphe appelée Plota, étoit roi de Phrygie, et selon quelques uns de Corinthe. Il enleva Ganimède, pour se venger de Tros, qui ne l'avoit point appelé à la première solennité

qu'on fit à Troye. Pour éprouver les Dieux, qui vinrent un jour chez lui, il leur servit à souper les membres de son fils Pelops. I Voyez ce mot. let Juniter condamna ce barbare à une faim et à une soif perpétuelles. Mercure l'enchaîna, et l'enfonça jusqu'au menton au milieu d'un lac, dans les enfers, dont l'eau se retiroit lorsqu'il en vouloit boire. Il placa auprès de sa bouche une branche chargée de fruits, laquelle se retiroit lorsqu'il vouloit en manger. —Il y eut un autre TANTALE. a qui Clytemnestre avoit été promise en mariage, ou même mariée avant qu'elle épousat Agamemnon.

TANUCCL (Bernard, marguis. de) principal ministre du royaume de Naples, naquit en 1698, à Stia, village de Toscane, de parens pauvres qui l'envoyèrent faire son cours de droit à l'université de Pise. Son amour pour le travail etson esprit naturel l'y eurent bientôt fait remarquer, et le grandduc Gaston le nomma quelque temps après professeur pour remplir la chaire de jurisprudence dans la même université. Le jeune professeur fut présenté à Don Carlos, infant d'Éspagne, qui venoit recueillir en Italie le brillant héritage de la maison de Médicis; il lui plut par l'agrément de son entretien. A cette époque, un soldat espagnol, coupable d'un assassinat prémédité, se réfugia dans une église et en fut retiré pour être livré à la justice. La cour de Rome réclama le soldat et l'exercice du droit d'asile : Tanucci, dans un opuscule écrit avec chaleur, soutint celui de la souveraineté, et prétendit que le meurtrier ne pouyoit être soustrait à la rigueur des

lois. La cour de Rome sit censurer Tanucci et condamner son Ecrit : mais Don Carlos l'avoit lu , approuvé, et bientôt après il devint la cause de la fortune éclatante de son auteur. A peine l'infant d'Espagne fut-il parvenu au trone de Naples, que, voulant réunir aux Espagnols qui l'avoient accompagné dans ses nouveaux états, et qui formoient son conseil, un ministre qui connût les lois et les usages de l'Italie, fit choix de Tanucci, et lui donna une confiance entière. Celui-ci vit sa faveur s'accroître d'année en année ; il passa successivement de la place de conseiller d'état à celle de surintendant général des postes, et enfin de premier ministre. Don Carlos quitta Naples en 1759 pour aller prendre possession du royaume d'Espagne; mais il mit, avant de partir, Tanucci à la tête de la régence établie pour gouverner celui des deux Siciles, durant la minorité de son file Ferdinand IV. Pendant 50 ans, ce chef de l'administration napolitaine ne vit aucun nuage obscurcir son pouvoir ni la bienveillance des monarques dont il dirigea les conseils. Son ministère fut glorieux : on lui a cependant reproché d'avoir mis trop de passion à dépouiller la cour de Rome des privilèges dont elle jouissoit à Naples, et d'avoir toujours cherché à venger, étant ministre, la censure du professeur de Pise. En effet, il resserra dans les bornes les plus étroites la juridiction de la nonciature. Sans avoir recours à l'autorité pontificale, il réunit des évêchés et supprima 78 monastères en Sicile. Il fit nommer à l'archevêché de Naples sans le concours du pape, et força Pie VI, par la crainte d'un schieme

Eclatant, à donner l'institution canonique à l'évêque de Potenza. Il contribua enfin de toute son influence à hâter la suppression de l'hommage annuel de la haquenée blanche, établi par Charles d'Anjou , en faveur du Saint-Siège; suppression qui a en lieu quelque temps après la retraite de Tanucci du ministère. Il le quitta en 1777, à l'âge de quatrevingts ans, et mourut cinq ans après, le 29 avril 1783. Tanucci fut un protecteur éclairé des sciences; c'est lui qui fit entreprendre les fouilles de Pompéia et d'Herculanum. Il ne négligea jamais les intérêts de son souverain pour les siens propres, et doit passer, avec raison, pour l'un des plus grands ministres du siècle qui vient de finir.

TAPHIUS, ou TAPHUS, fils de Neptune et d'Hippothoé, fut chef d'une troupe de brigands, avec lesquels il alla s'établir dans une fle qu'il appela Taphiuse, de son nom.

TAPPEN, (Silvestre) ministre Protestant, né à Hildesheim en 1670, mort en 1747, est auteur de divers Ecrits en allemand sur la Théologie, la Morale et l'Histoire. Le plus connu est une petite Géographie en vers latins, sous le titre de Poëta Geographus.

TAPPER, (Ruard) d'Enkhuysen en Hollande, mort à Bruges en 1559, fut docteur de Louvain. Il enseigna la théologie avec réputation, et y fut fait chancelier de l'université, et doyen de l'église de Saint-Pierre. L'empereur Charles-Quint, et Philippe II, roi d'Espagne, l'employèrent dans les affaires de religion. On a de lui plusieurs Ouvrages de Théologie, Cologne, 1582, in-fol., qu'on ne lit plus.

TARAISE, fils d'un des principaux magistrats de Constantinople, fut élevé à la dignité de consul, puis choisi pour être premier secrétaire d'état, sous le règne de Constantin et d'Irène, qui le firent ensuite élire patriarche de Constantinople, l'an 784. Il n'accepta cette place qu'à condition qu'on assembleroit un concile général contre les Iconoclastes. En effet, après avoir écrit au pape Adrien, il fit célébrer le 2° concile général de Nicée, l'an 787, en faveur des saintes Images. Il étoit la bonne odeur de son église et la lumière de son clergé, lorsqu'il mourut en 806. Nous avons de lui, dans la collection des Conciles, une Epître écrite au pape Adrien.

TARANTIUS, (Lucius) philosophe ami de Ciceron, s'adonna à l'astrologie, et fut surnommé le prince des astrologues. Il tira l'horoscope de Romulus et de la ville de Rome.

TARAUDET, Voy. FLASSANS.

TARAVAL, (N.) professeur de l'académie de peinture et sum inspecteur de la manufacture des Gobelins, est mort à Paris à la fin de 1783. L'un de ses meilleurs tableaux a été un Sacrifice de Noé, exposé au salon de 1783.

TARDIEU, (Nicolas-Henri) graveur Parisien, né en 1674, mort en 1749, fut un des meilleurs élèves de G. Audran. Sous la direction de ce maître habile, il grava les petites batailles d'Alexandre, et y ajouta celle de Porus qui n'est pas dans la suite des

grandes batailles exécutées par Audran. Son morceau de réception à l'académie en 1713, fut le portrait du duc d'Antin, d'après Rigaud. Ses ouvrages les plus remarquables sont une Magdeleine, d'après Bertin; le plafond de la galerie du Palais-Royal, les tombeaux des hommes illustres d'Angleterre, le sacre de Louis XV.

TARDIF, (Guillaume) originaire du Puy-en-Vélay, professeur en belles-lettres et en éloquence au collége de Navarre, et lecteur de Charles VIII, a vécu jusqu'à la fin du xve siècle. Il s'est fait connectre par plusieurs ouvrages, dont le plus curieux est un Traité de la Chasse, sous ce titre: l'Art de Faulconnerie et déduyt des Chiens de Chasse, réimprimé en 1567, avec celui de Jean de Francières. La première édition est sans date. La dernière est celle de Paris en 1628, in-4.°, avec figures.

TARENTE, (Louis, prince de)
Voyez Louis, no xxvii...... et
v. Jeanne.

TARGE, (J.-B.) professeur de mathématiques, a publié un grand nombre d'ouvrages historiques, dont plusieurs sont traduits rle l'anglois. Ces derniers sont l'Histoire d'Angleterre de Smollet. en 19 vol. in-12; celle de la guerre de l'Inde, depuis 1745, en 2 vol. in-12; l'Abrégé chronologique des découvertes faites par les Européens, traduit de Barrow, en 12 vol. in 12. Targe est particulièrement auteur d'une Histoire d'Angleterre depuis le traité d'Aix-la-Chapelle jusqu'en 1763, en 5 vol. in-12 ; d'une autre sur l'avénement de la maison de Bourbon an tròne d'Espagne, 1772, 6 volum. in-12; enfin, d'une Histoire géndrale d'Italie, depuis la décadence de l'empire Romain jusqu'à nos jours, 1774, 4 vol. in-12. Targe aima le travail et vécnt solitaire au milieu des livres. Son style est trop diffus; mais il présente les faits avec intérêt. Il est mort à Orléans en 1788.

TARGIONI - TÖZZETTI, (Jean) médecin, professeur d'histoire naturelle à Florence, sa patrie, naquit en 1712, et mourut en 1783. On a de lui: Aggradimenti delle scienze fisiche in Toscana, 1780, 4 vol. in-4.°

TARIN, (Pierre) médecin, né à Courtenai, mort en 1761, est connu par des Elémens de Physiologie, on Traité de la structure, des usages et des différentes parties du Corps humain, traduit du latin de Huller, 1752, in-8.º On a encore de lui : I. Adversaria Anatomica, 1750, in-4.°, avec figures. Il n'y parle que du cerveau et du cervelet. II. Dictionnaire Anatomique, 1753, in-4.° Il est suivi d'une Bibliothèque anatomique et physiologique. La partie bibliographique est extraite de l'ouvrage de Haller, intitulé : Methodus Studii medici. III. Ostéographie, Paris, 1753, in-4.º, avec fig. Ce n'est qu'une compilation. IV. Anthropotomie, oul Art de disséquer, 1750, 2 vol. in-12, M. Portal en parle avec éloge. V. Desmographie, ou Traité des ligamens du Corps humain, in-8.", 1752. C'est une traduction du latin de *Weiltbrecht* , professeur en médecine à Pétersbourg. VI. Oòservations de Médecine et de Chirurgie, 1758, 3 vol. in-12 : elles sont extraites de différens auteurs. VII. Myographie . on Description des Muscles, 1753, in-4. avec

des figures copiées d'Albinus, mais mai rendues. VIII. Les articles d'anatomie dans l'Encyclopédie, et le Discours qui y est inséré sur l'origine et les progrès de cette partie de la médecine.— Ce médecin rappelle l'idée de Jean Tanin, professeur de Paris, et précepteur de l'infortuné de Thou, que Gui-Patin appelle un aby me de science, et qu'il regardoit comme un des plus savans hommes du mondo. Il étoit d'Angers.

TARISSE, (Don Jean-Grégoire) né en 1575, à Pierre-Rue, près de Cessenon, petite ville du Bas-Languedoc, fut le premier général de la Congrégation de St-Maur, qu'il gouverna depuis 1630 jusqu'en 1648, année de sa mort. On a de lui des Avis aux Supérieurs de sa Congrégation, in-12, 1632. Ils sont d'autant plus judicieux, que l'auteur avoit connu le fort et le foible de son Ordre. Il l'éclaira par ses lumières, et l'édifia par ses exemples. Rien n'égala son zèle pour rétablir les études. Il eut beaucoup de part à la publication des Constitutions de sa Congrégation, imprimées par son ordre en 1645.

## TARLAT, Voyez BIBIBNA.

TARLETON, (Richard) acteur Anglois, mort en 1589, fut amené à Londres par Robert comte de Leicester, et s'y fit applaudir par son rare talent. On lui doit un drame dans les mœurs du temps, intitulé: les sept Péchés mortels.

TARPA, (Spurius-Melius, on Mozcius) critique à Rome du temps de Jules-César et d'Auguste, avoit son tribunal dans le temple d'Apollon, où il exami-

noit les pièces des poètes avec quatre autres critiques. On ne représentoit aucune Pièce de théâtre, qui n'eût été approuvée de Tarpa ou de l'un de ses quatre collègues. Les connoisseurs n'étoient pas toujours satisfaits de son jugement, et les auteurs encore moins. Cicéron et Horace en font cependant une mention honorable.

TARPEIA, fille de Tarpeius, gouverneur du Capitole sous Romulus, livra cette place à Tatius, général des Sabins, « à condition que ses soldats lui donneroient ce qu'ils portoient à leur bras gauche, » désignant par-là leurs bracelets d'or. Mais Tatius, maître de la forteresse, jeta sur Tarpeïa. ses bracelets et son bouclier qu'il avoit au bras gauche; et ayant été imité par ses soldats, Tarpeïa fut accablée sous le poids des boucliers, l'an 746 avant J. C. Elle fut enterrée sur ce Mont, qui, de son nom, fut appelé Mont Tarpeien. Il fut encore destiné au supplice de ceux qui étoient coupables de trahison ou de faux témoignage. On les précipitoit du haut de la Roche Tarpéienne.

I. TARQUIN l'Ancien, roi des Romains, monta sur le trône après le roi Ancus-Martius, l'an 615 avant J. C. Il étoit originaire de Grèce, mais né en Etrurie dans la ville de Tarquinium, d'où il prit son nom. [Voy. II. DEMARATE.] Une grande ambition, souteque dimmenses richesses, l'avoit conduit à Rome. Il se distingua tellement sous le règne d'Ancus-Martius, qu'on le jugea digne de devenir son successeur. On remarque que Tarquin sut le premier qui introduisit dans

Ll 3

Rome la coutume de demander les charges, et de faire des démarches publiques pour les obtenir. Pour se faire des créatures, et récompenser ceux qui l'avoient servi en cette occasion, il créa cent nouveaux sénateurs. Il les choisit parmi les familles plébélennes, et par cette raison ils furent nommés sénateurs du second ordre, Patres minorum gentium : afin de les distinguer de ceux de l'ancienne création, qu'on nommoit sénateurs du premier ordre, Patres majorum gentium ; mais ils étoient par-faitement égaux en autorité. Après s'être signalé par ces établissemens, il se distingua contre les Latins et les Sabins, sur qui il remporta une grande victoire aux bords de l'Anio. Un stratagème la lui procura. Les Sabins avoient derrière eux un pont de bois, par lequel ils tiroient leur subsistance, et qui favorisoit leur retraite. Tarquin fit mettre le feu, pendant la bataille, à une grande quantité de bois qu'il fit jeter dans la rivière, et qui, portée contre le pont, le mit bientôt en slammes. Les Sabins effrayés voulurent prévenir sa ruine; mais le plus grand nombre se noya. Plusieurs autres avantages lui procurèrent trois triomphes. Il profita du loisir de la paix, pour faire reconstruire magnifiquement murs de Rome. Il environna la place publique de galeries, et l'orna de temples et de salles destinées aux tribunaux de justice et aux ecoles publiques. Rome, dans ses temps les plus fastueux, ne trouva presque qu'à admirer dans ces ouvrages. Pline, qui wivoit 800 ans après Tarquin, me parle qu'avec étonnement de le beauté des aqueducs souter-

rains qu'il fit construire pour purger Rome de ses immondices, et procurer un écoulement aux eaux des montagnes que cette ville renfermoit dans 600 murs. Il introduisit aussi la coutume des faisceaux de verges qu'on lioit autour des haches des magistrats, les robes des rois et des augures, les chaires d'ivoire des sénateurs, avec les anneaux et les ornemens des chevaliers et des enfans des familles nobles. Il fut assassiné par les deux fils d'Ancus-Martius, l'an 577 avant J. C., à 80 ans, après en avoir régné 38. Voy. TANAQUILLE.

II. TARQUIN le Superbe, parent du précédent , épousa Tullia, fille du roi Servius-Tullius. La soif de régner lui fit ôter la vie à son beau-père. l'an 533 avant J. C. Il s'empara du trône par violence, et sans-aucune forme d'élection. Il se défit, sous divers prétextes, de la plus grande partie des sénateurs et des riches citoyens. Son orgueil et sa cruauté lui firent donner le nom de Superbe. Tarquin s'appuya de l'alliance des Latins. par le mariage de sa fille avec Manilius, le plus considérable d'entre eux. On renouvela les traités faits avec ces peuples. Tarquin signala son règne par la construction du temple de Jupiter, dont Tarquin l'Ancien avoit jeté les fondemens. [Voy, AMALTHÉE.] Il étoit situé sur un mont ou colline. Dans le temps qu'on y travailloit, les ouvriers trouverent la tête d'un certain Tolus, encore teinte de sang : ce qui fit donner le nom de Capitole (Caput Toli) à tout l'édifice. Les dépenses de Tarquin ayans épuisé le trésor public et la pa-

lience du peuple, il se flatta que la guerre feroit cesser les murmures. Il la déclara aux Rutules. Il étoit occupé au siège d'Ardée. capitale du pays, lorsque la violence que fit Sextus à Lucrèce, souleva les Romains. Ils fermèrent les portes de leur ville. renversèrent le trône l'an 509 avant J. C., et Tarquin n'y put jamais remokter. Chassésde Rome, Tarquin et ses enfans cherchèrent à intéresser à leur cause les princes voisins, et conserverent au sein de Rome même des partisans disposés à rétablir la tyrannie. Des jeunes gens accoutumés aux jouissances du luxe et de la vanité, qu'on obtient toujours en flattant l'orgueil des princes, regrettoient les graces et les plaisirs de la cour, et redoutoient l'austérité des mœurs républicaines. Ils égarèrent le fils de Brutus même, qui les sacrifia à la patrie. (Voy. BRUTUS.) Tarquin ayant perdu l'espérance de bouleverser Rome par ses agens secrets, implora des secours auprès de Porsenna, roi de Clusium dans l'Etrurie; mais ses armes furent inutiles au monarque détrôné. Après une guerre de 13 ans, la paix fut conclue, et le tyran se vit abandonné de tous ceux qui l'avoient secouru. Il seroit mort errant et vagabond, si Aristodème, prince de Cumes dans la Campanie, ne l'eût enfin reçu chez lui. Il mourut bientôt après, âgé de 90 ans. Il en avoit regné 24. Les historiens ont beancoup déprimé ce prince ; mais on ne peut nier que ce ne fût un tyran habile, qui augmenta son pouvoir par ses victoires. On doit (dit M. l'abbé Millot) lui reprocher des injustices, mais non **L**ui refuser la gloire du génie et

des talens. Malheur (dit Mon-TESQUIEU) à la réputation de tout prince qui est opprimé par un parti qui devient le dominant

III. TARQUIN-COLLATIN, Voy. Collatinus.

TARRAGUA, (Gabriel de) médecin Espagnol, mort pro-fesseur de médecine à Bordeaux, au milieu du xvie siècle, exerça long-temps son art dans cette ville. Ce qu'on appeloit alors médecine, étoit un amas de principes abstraits sur la nature, mélé de pratiques astrologiques et de formules inintelligibles. Les ouvrages de Tarragua se ressentent des préjugés et du mauvais goût de son temps. Ils sont écrits en latin barbare, et ne roulent que la doctrine physiologique d'Avicenne. Ils sont extrêmement rares. Gessner, qui seul en a parlé, ne cite que celui qui a pour titre: Figura rerum naturalium, non naturalium et contra naturam, in-folio, sans date ni lieu d'impression. Les autres livres de Tarragua sont imprimés en caractères gothiques, chez Guyart, le plus ancien imprimeur établi dans les provinces. Ils sont intitulés : I. Compendium eorum qua super arte techni Galeni et aphorismis Hippocratis scribuntur, Bordeaux , 1524 , petit in-fol. II. Commentaria G. de Tarragua super ea de regimine quod commenditur ab Avicenne, Bordeaux, 1534, in-fol. III. Repertorium scientia theorica et practica ex doctis antiquorum fideliter extrac. tum commentariis, Bordeaux, 1536, in-fol.

TARRAKANOFF, (N. princesse de) née du mariage clandestin d'Elisabeth, impératrice

Ll4

de Russie, et d'Alexis Rozoumoffski, fut enlevée à l'âge de douze ans, en 1767, par le prince Radziwill. Celui-ci, irrité des procédes despotiques avec lesquels Catherine II anéantissoit les droits des Polonois, crut effrayer cette souveraine en lui présentant un jour cette concurrente au trône. La jeune Tarrakanoff fut conduite à Rome, où Hadziwill, appelé par les troubles de sa patrie, fut forcé de l'abandonner sous la garde d'une seule gouvernante. Alexis Orloff, feignant le plus grand mécontentement contre Catherine, se présenta à la princesse ; il lui ofirit sa main. et des secours pour opérer en sa faveur une révolution en Russie. Des propositions si bril-Lintes éblouirent la princesse ; sa candeur, son innocence ne pouvoient soupçonner la perfidie. Trompée par une fausse cérémonie, elle crut épouser Orloff. Ce ravisseur la conduisit bientôt à Pise, puis à Livourne : là. sous le prétexte de lui donner le spectacle d'une fête navale, Orloff l'engagea à quitter le rivage pour entrer dans un vaisseau, au bruit des instrumeus et des salves d'artillerie ; mais à peine y fut-elle parvenue, que ses mains furent chargées de chaines . qu'on la descendit à fond de cale, et que le navire sit voile pour Pétersbourg. Tarrakanoff y fut aussitôt étroitement renfermée dans la forteresse. En décembre 1777, un vent furieux ayant fait refluer la Baltique dans la Newa, qui baignoit les murs de la prison, les caux de cette rivière s'élevèrent subitement de dix pieds, et noyèrent la jeune princesse, qui ne regut aucun secours.

TARTAGLIA ou TARTALEA. (Nicolas) mathématicien de Bresse. dans l'Etat de Venise, mort fort vieux en 1557, passoit avec raison pour un des plus grands géoraitres de son temps. Nous avons de lui une Version italienne d'Euclide, avec des Commentaires, Venise, 1543, in-folio; un Traité des Nombres et des Mesures ; et d'autres ouvrages imprimés en 3 vol. in-4.°, 1606. Il s'est fait un nom par l'invention de la méthode de résoudre les Equations cubiques, que l'on attribue ordinairement à Cardan. C'est aussi le premier auteur qui a écrit expressement sur la théorie du mouvement des bombes et des boulets: sujet qu'il examine dans sa Nova Scientia, imprimée à Venise en 1537; et dans ses Quesiti ed inventioni diverse, Venise, 1546. Voy. I. CARDAN.

TARTAGNI, (Alexandre) jurisconsulte, surnommé d' Luola, parce qu'il étoit natif de cette ville, enseigna le droit à Bologne et à Ferrare avec tant de réputation, qu'on le nomma le Monarque du droit et le Pere des jurisconsultes. On a de lui des Commentaires sur les Cementines et sur le Sexte, et d'autres Ouvrages dont il y a eu plusieurs éditions autrefois. Ce jurisconsulte mourut à Bologne en 1587, à 53 ans.

TARTERON, (Jérôme) jésuite de Paris, mort dans cette ville le 12 juin 1720, à 75 ans, professa avecdistinction au collége de Louis le Grand. Il est auteur: I. L'une Traduction françoise des Œuvres d'Horace, dont la meilleure édition est celle d'Ameterdam en 1710, 2 vol. in-12. M. D'une Traduction des Satires de Perse et de Juvenal, dont la dernière édition est celle de 1752, in-12. Le père Tarteron a supprimé les obscénités grossières, dont il est étrange que Juvenal, et sur tout Horace, aient souillé leurs ouvrages. Il a ménagé en cela la jeunesse, pour laquelle il croyoit travailler; mais sa version n'est pas assez littérale pour elle: le sens est rendu, mais non pas la valeur des mots.

TARTINI, (Joseph) l'un des plus grands musiciens de notre siècle, naquit au mois d'avril 1692, à Pirano en Istrie. Après différentes aventures, qui prouvoient une jeunesse bouillante, il se fixa à la musique vers l'an 1714. Il y fit des progrès étonnans. En 1721, il fut mis à la tête de la musique de Saint-Antoine de Padoue. Son nom étoit très-célèbre en Europe, lorsqu'il mourut en février 1770. On a de lui: 1. Des Sonates, publiées en 1734 et 1745, et reçues avec transport par tous les maîtres de l'art. II. Un Traité de Musique, imprimé en 1754, dans lequel on trouve un système qui fait autant d'honneur à son savoir dans la théorie de la musique, que celui de la basse fondamentale en fait à l'illustre Rameau.

TARUFFI, (Emile) peintre Bolonois, né en 1632, mort en 1694, se distingua dans le paysage qu'il ornoit de scènes vives et animées.

TASMAN, (N.) navigateur célèbre, sortit de Batavia le 14 août 1642, et découvrit la Nouvelle Hollande et la Nouvelle Zélande, qu'on a cru faire partie d'un continent, jusqu'à l'instant où Cook reconnut qu'elles formoient deux îles. Tasman aborda encore le premier dans quelques autres îles de ces mers lointaines, et revint de son voyage par Gilolo et la nouvelle Guinée.

I. TASSE, (Le) Torquato Tasso, poëte Italien, né a Soirento, ville du royaume de Naples, le 11 mars 1544, composa des vers n'étant encore âgé que de 7 ans. Le père du Tasse étoit attaché en qualité de secrétaire au prince de Salerne, San-Severino, qui s'étant chargé de représenter à Charles - Quint l'injustice du vice roi de Naples. lequel vouloit établir l'Inquisition dans le royaume, fut obligé de prendre la fuite. Bernardo Tasso (c'étoit le nom de son père , Voy. II. TASSE) suivit ce prince, et fut condamné à mort comme lui. La même sentence fut prononcée contre son fils, quoiqu'il n'eût que 9 ans, et ils n'échappèrent au supplice que par la fuite. L'enfant poete fit des vers sur sa disgrace, dans lesquels il se compare au jeune Ascagne fuyant avec Enée. Home fut leur premier asile. Le jeune Tasso fut envoyé ensuite à Padoue étudier le droit. Il reçut même ses degrés en philosophie et en théologie. Mais, entrainé par l'impulsion irrésistible du génie, il enfanta, à l'âge de 17 ans, son Poëme de Renaud. qui fut comme le précurseur de sa Jérusalem. Il commença co dernier ouvrage à l'âge de 22 ans. Enfin, pour accomplir la destinée que son père avoit voulu lui faire éviter, il alla se mettre en 1565 sous la protection d'Alphonse, duc de Ferrare. Co

prince le logea dans son palais. et le mit par ses libéralités en état de n'avoir d'autre soin que celui de s'entretenir avec les Muses. Il pensa même à le marier avantageusement, et il lui en fit faire la proposition par son secrétaire intime qui étoit un vieux garçon. Le Tasse répondit à celui-ci, comme Epictète avoit répondu autrefois à l'un de ses amis: Je me marierai lorsque vous me donnerez une de vos filles. Le pape Grégoire XIII ayant envoyé en 1572 le cardinal Louis de Ferrare, frère du duc, en France, en qualité de légat, le Tasse l'y accompagna: il fut reçu du roi *Charles IX* avec les distinctions dûes à son mérite. De retour en Italie, il devint amoureux à la cour de Ferrare, de la sœur du duc. Cette passion, jointe aux manyais traitemens qu'il recut dans cette cour, fut la source de cette humeur mélancolique qui le consuma pendant 20 années. Le reste de sa vie ne fut plus qu'une chaîne de calamités et d'humiliations. Persécuté par les ennemis que hui suscitoient ses talens; plaint, mais négligé par ceux qu'il appeloit ses amis, il souffrit l'exil, la pauvreté, la faim même: et ce qui devoit ajouter un poids insupportable à tant de malheurs, la calomnie l'attaqua et l'opprima. Il s'enfuit de Ferrare. Il alla, couvert de haillons, depuis Ferrare jusqu'à Sorrento dans le royaume de Naples, trouver une sœur qu'il y avoit. Il est faux qu'il n'en obtint aucun secours, comme le prétend Voltaire. Le Père Niceron, mieux instruit, dit que sa sœur le recut avec toute la joie et toute la tendresse imaginable, et il passa tout un été

avec elle. Mais le désir de retousner à Ferrare le tourmentoit toujours. Il y alla de nouveau. Le duc le croyant malade, l'exhorta à ne plus penser qu'à une vie douce, et à la jouissance de la tranquillité qu'il vouloit lui procurer. Son cour toujours passionné éloignoit ce calme que le prince lui promettoit. Un jour, au milieu de sa cour, il est saisi tout-à-coup d'un accès de sa folie amoureuse; il se jette au cou de la princesse Elsonore, sœur du duc, et l'embrasse avec transport. Alphonse se tournant de sang-froid vers ses courtisans: Quel dommage, leur dit-il, qu'un si grand homme soit devenu fou! Qu'on le transporte à l'hôpital, et qu'on le soigne. (Cette anecdote est tirée de Muratori.) En effet, il le fit enfermer dans l'hòpital de Sainte-Anne, où la solitude et sa détention forcée le jetèrent dans des maladies violentes et longues, qui lui ôtèrent quelquefois l'usage de la raison. Il prétendit un jour avoir été guéri par le secours de la Sainte Vierge et de sainte Scholastique, qui lui apparurent dans un grand accès de fièvre. Ce ne fut qu'à la prière du duc *Vincent* de Gonzague, que sa liberté lui fut rendue au commencement de 1586. Pour comble d'infortune, sa gleire poétique, cette consolation imaginaire dans des malheurs réels, avoit été attaquée de tous côtés. Le nombre de ses ennemis éclipsa pour un temps sa réputation : il fut presque regardé comme un mauvais poēte. Enfin, après 20 années, l'envie fut lasse de l'opprimer; son mérite surmonta tout. Las de la vie orageuse qu'il avoit menée à la cour des princes, il avoit été

539

chercher le repos à Naples. Il y ionissoit de la tranquillité et du bonheur, lorsqu'il fut appelé à Rome par le pape Clément VIII, qui, dans une congrégation de cardinaux, avoit résolu de lui donner la couronne de laurier et les honneurs du triomphe. Le Tasse fut reçu à un mille de Rome par les deux cardinaux neveux, et par un grand nombre de prélats et d'hommes de toutes conditions. On le conduisit à l'audience du pape: Je désire, lui dit le pontife, que vous honoriez la Couronne de laurier, qui a honoré jusqu'ici tous ceux qui l'ont portée. Les deux cardinaux Aldobrandins, neveux du pape, qui aimoient et admi-roient le Tasse, se chargèrent de l'appareil de ce couronnement. [ Voyez Pétrarque.] Il devoit se faire au Capitole. Le Tasse tomba malade dans le temps de ces préparatifs, et, comme si la fortune avoit voulu le tromper jusqu'au dernier moment. il mourut la veille du jour destiné à la cérémonie, le 15 avril 1595, à 51 ans. Le Tasse avoit la taille haute, droite et bien proportionnée, et un tempérament vigoureux et propre à tous les exercices du corps. Il parloit posément et ne montroitpoint dans la conversation tout le feu qui brilloit dans ses Ecrits. Il rioit peu et sans éclats. Il manquoit d'action, et dans ses discours publics, il se soutenoit plutôt par les choses que par les graces extérieures. Bon parent, bon ami, il excelloit par les qualités du cœur. Jamais poëte n'a été aussi indulgent et aussi honnête dans la société. Peu satisfait ordinairement des productions de son esprit, il étoit toujours content de son état, lors

même qu'il manquoit de tout. Il s'abandonnoit entièrement à la Providence, et il se faisoit un scrupule de recevoir ou de garder ce qui ne lui étoit pas absolument nécessaire. Sa fin fut très-chrétienne, et dès qu'il la sentit approcher, il se fit porter au couvent de Saint - Onuphre . pour être plus à portée des secours spirituels. On l'enterra sans pompe, comme il l'avoit désiré. Mais le cardinal Bevilaqua lui fit ensuite élever un monument dans l'église du monastère où il étoit mort. Ses principaux ouvrages sont : I. La Jérusalem délivrée. dont le consul Lebrun nous a donné une traduction élégante et animée, qui a fait oublier celle de Mirabaud: [ Voy.MIRABAUD.] Ce Poëme offre autant d'intérét que de grandeur: il est parfaitement bien conduit; presque tout y est lié avec art. L'auteur amène adroitement les aventures; il distribue sagement les lumières et les ombres. Il fait passer le lecteur des alarmes de la guerre aux délices de l'amour. et de la peinture des voluptés il le ramène aux combats. Son style est par-tout clair et élégant; et lorsque son sujet demande de l'élévation, on est étonné comment la mollesse de la langue italienne prend un nouveau caractère sous ses mains, et se change en majesté et en force. Mais avec de grandes beautés, co Poëme a de grands défauts. Le sorcier Ismène qui fait un talisman avec une image de la Vierge Marie; l'histoire d'Olinde et de Sophronie, personnages qu'on croiroit les principaux du Poëme, et qui n'y tiennent point du tout: les dix princes Chrétiens métamerphosés en poissons ; le Pen-

roquet chantant des chansons de sa composition; ce mélange d'idées païennes et chrétiennes, ces jeux de mots et les concetti puérils, tout cela dépare sans doute ce beau Poëme. [ Voyez Borghèse.] Le Tasse sembla reconnoître lui-même qu'il l'avoit rempli de choses qui choqueroient les lecteurs judicieux. Pour se justifier il publia une Préface, dans laquelle il tâcha de prouver que tout son Poëme étoit allégorique. L'armée des princes Chrétiens représentoit. selon lui, le corps et l'ame. Jérusalem étoit la figure du vrai bonheur qu'on acquiert par le travail et avec beaucoup de difficulté. Godefroi est l'ame; Tancrède, Renaud et les autres héros en sont les facultés. Le commun des soldats sont les membres du corps. Les diables sont à-lefois figures et figurés. Armide et Ismene sont les tentations qui assiégent nos ames. Les charmes. les illusions de la Forét enchantée représentent les faux raisonnemens dans lesquels nos passions nous entrainent. Telle est la clef que le Tusse donna de son Poëme: il y a apparence qu'il la trouva dans le temps de ses vapeurs. II. La Jérusalem Conquise, 1593, in 4.º III. Renaud, 1562, in-4.°; Poeme en douze chants, plein de faux brillans, de tours affectés, d'images recherchées. Nous en avons une plate traduction en prose, par le sieur de la Ronce, en 1620, réimprimée sans changement en 1624. IV. Aminte, Pastorale, qui respire cette mollesse, cette donceur et ces graces propres à la poésie italienne. On a reproché à l'auteur d'avoir chargé son Poëme de trop de fécits, qui ne laissent presque

rien à la représentation : mais on oublie facilement ce défaut en faveur des beautés touchantes de l'ouvrage. On doit observer que l'Aminte est la première comédie pastorale, et que son auteur fut le premier qui mit en scène l'idylle et la porta sur théatre. Il fut tout-à-la-fois l'inventeur et le modèle de ce genre de poésie que les anciens n'avoient pas connu. Pequet l'a traduit en prose françoise en 1734. Les Sept Journées de la Création du Monde, 1607, in-8.º Vl. La Tragédie de Torismond, 1587, in - 8.°; mauvais ouvrage, indigne de l'auteur. Les productions du Tasse ont été imprimées en 6 volumes in-fol.. à Florence en 1724, avec les Ecrits faits pour et contre sa Jérusalem delivrée. La contestation qui s'étoit mue, sur la fin du XVIe siècle et au commencement du xviie, entre les partisans du Tasse et ceux de l'Arioste, touchant la préférence sur le Parnasse Italien, semble être entièrement finie. Malgré le jugement des académiciens de la Crusca, et de quelques rimailleurs jaloux et inquiets, le Tasse est aujourd'hui en possession du premier rang sur tous les poëtes de sa langue. On peut voir l'histoire de la dispute dont nous parlons, dans le 4e volume des Querelles littéraires. Les éditions les plus recherchées de la Jérusalem sont : celle de Génes, 1590, in-4.º, avec les figures de Bernard Castelli, et les Notes de divers auteurs ; celle de l'imprimerie royale à Paris, 1644, grand in folio, avec les planches de Tempesta; celle de Londres, 1724, 2 vol. in-4.0, avec les Notes de plusieurs littérateurs Italiens; celle

de Venise, 1745, in-fol., avec figures; l'édition portative et élégante des Elzevirs, 1678, 2 vol. in-32, avec les figures de Schastien le Clerc; enfin celle de Paris, 1768, 3 vol. in-12. L'Aminte a été donnée par les mêmes, 1678, in-24. La Vie de ce grand poête a été écrite en italien par le marquis Manzo, et publiée à Venise en 1621. Nous en avons une en françois, par de Charnes, à Paris en 1690, in-12.

II. TASSE, (Le) Bernardo Tasso, père de Torquato, se fit aussi beaucoup de réputation par ses ouvrages poétiques : le plus connu et le plus recherché est l'Amadis, poëme en 100 chants. dont la première édition, faite à Venise par Giolito en 1500, in-4.º, est très-estimée, et peu commune. Les Italiens font aussi beaucoup de cas du recueil de ses Lettres, imprimées à Venise en 1574, in-8.º L'édition la plus complète est celle de Padoue, 1733, en 3 vol. in - 8.º On y a joint sa Vie par Leghezzi. Bern. Tasso mourut à Rome en 1575, au couvent de Saint Onuphre, où il s'étoit retiré sur la fin de ses jours. On a encore de lui: il Floridante, 1560, in-12.

III. TASSE, (Augustin) peintre Bolonois du xviie siècle, réussit dans le Paysage, dans les Perspectives et dans les Tempêtes.

TASSIN, (René-Prosper) Bénédictin de la Congrégation de Saint-Maur, né en 1697 à Lonlai, bourg du diocèse de Coutances, mourut à Paris en 1777. Ce religieux, aussi recommandable par sa piété que par son érudition, continua la Nouvelle Diplomatique de Dom Toustain

son ami. [ Voy. Toustain. ] On a encore de lui ; I. L'Histoire Littéraire de la Congrégation de Saint - Maur, Bruxelles, 1770, in - 4.º Ce livre, beaucoup plus exact et plus étendu que la Bibliothèque de Dom le Cerf, est un monument de l'attachement de Dom Tassin pour la Société dont il étoit membre. On y trouve la vie et les travaux des auteurs qu'elle a produits depuis son origine en 1618, jusqu'à nos jours. On v détaille avec soin les titres et les différentes éditions de leurs livres, et les jugemens que les savans en ont portés. On y voit en même temps la notice de beaucoup d'ouvrages manuscrits, composés par des Bénédictins du même corps. Il seroit à souhaiter que toutes les Histoires littéraires fussent faites sur ce modèle. Le Censeur de Paris y fit mettre plusjeurs cartons pour les articles de Gerberon et de quelques autres religieux soupconnés de jansénisme. D. Tassin. qui pensoit comme eux, étoit bien éloigné de les blamer; et c'est en ce point seul qu'il ne paroît pas toujours impartial. II. Dissertation sur les Hymnographes. III. Défense des titres et des droits de l'abbaye de Saint-Ouen, 1734, in-4.º IV. No. tices des manuscrits de l'Eglise de Rouen, 1746, in - 12. C'est une nouvelle édition de l'ouvrage de Saas, auquel Tassin a fait. beaucoup d'additions.

TASSONI, (Alexandre) né à Modène en 1565, membre de l'académie des Humoristes, suivit en Espagne en 1600, le cardinal Ascagne Colonne, en qualité de premier secrétaire; mais ses traits satiriques contre

les Espagnols, lui firent perdre sa place. Il se retira à Rome où il partagea son temps entre la culture des fleurs de son jardin et des fruits du Parnasse. François I, duc de Modène, l'appela à son service, et l'honora des titres de gentilhomme ordinaire et de conseiller d'état. Tassoni brilloit dans cette cour, lorsqu'il mourut en 1635, à 71 ans. Ce poëte avoit un caractère enjoué et un esprit aimable; mais il étoit trop porté à la satire. Ce fut pour imiter son génie caustique, autant que pour rendre hommage à la vérité, qu'on le représenta après sa mort, une figue à la main, avec ce distique au bas de son portrait :

Denters our ficum quaris mea gestet inanem?

Longi operis merces has fuit : aula dedit.

De ¡Tassoni pourquoi la main honteuse

Tient-elle ce fruit enfantin?

C'est le digne présent qu'une Cour
généreuse.

Pour prix d'un long travail, lui fit un beau matin.

On le regardoit comme un des premiers savans de son siècle, et le savoir, dit M. Grosley, étoit son moindre mérite. On a de lui quelques ouvrages. Les principaux sont : I. Un Poëme héroï-comique, sur la guerre entre les Modénois et les Bolonois, au sujet d'un Seau qui avoit été pris, et qu'il intitula: la Secchia rapita. L'édition la plus recherchée est celle de Ronciglione, 1264; et la plus récente celle de Paris, 1768, 2 vol. in-12. Cc Poëme a été traduit en françois par Pierre Perrault, 1678, 2 vol. in-12; et par M. de Cedors, 1759, 3 vol. in 12. L'une et l'autre version sont avec le texte italien. Ce Poëme est un assez agréable mélange de comique, d'héroïque et de satirique; mais la décence n'y est pas toujours observée. Voltaire l'a jugé avec trop de rigueur, lorsqu'il a dit dans une de ses lettres, « que la Secchia rapita étoit un très-plat ouvrage, sans invention, sans imagination, sans variété, sans esprit et sans graces; et qu'il n'a eu cours en Italie que parce que l'auteur y nomme un grand nombre de familles auxquelles on s'intéressoit.» Voltaire, plein de l'Arioste, trouvoit que tous les poëtes Italiens, ses imitateurs lui étoient trèsinférieurs ; mais il y a plusicurs places sur le Parnasse, et Tassoni ne devoit pas être relégué à la dernière. II. Des Observations sur Pétrarque, dont quelques-unes sont curieuses. III. Une Histoire Ecclésiastique, dans laquelle il contredit souvent Baronius, IV. Son Testament. C'est une pièce pleine de sel et d'enjouement ; en voici un échantillon. « Je soussigné, dit-il, sain de corps et d'esprit, si l'on excepte la fièvre commune de l'ambition humaine qui porte ses vues au-delà du trépas, voulant déc arer ma dernière volonté: I. Je laisse mon Ame au Principe qui l'a créée. Pour mon Corps, il ne seroit bon qu'à être brûlé; mais comme la religion dans laquelle je suis né, ne le permet pas, je prie les maîtres de la maison où je mourrai, (n'en ayant aucune à moi;) ou si je mourois en plein air, je prie les voisins ou les passans, de me faire enterrer en lieu saint, déclarant que pour tout appareil d'enterrement, je merai content d'un sac, d'un porte-faix, d'un prêtre, d'une Croix et d'une chandelle. II. Je laisse à l'église où je serai inhumé, 12 écus d'or, sans exiger ni obligation, ni reconnoissance pour une si petite somme, que je ne laisserai d'ailleurs, de même que tout mon bien, que parce que je ne pourrai pas l'emporter. III. Je laisse à Marzio, mon fils naturel, né de Lucie Grafaguina, cent écus en carlins, afin qu'il puisse s'en faire honneur au cabaret, etc. » Ce fils naturel de Tassoni étoit un libertin, qui lui donna beaucoup de chagrin, et qui le voloit de temps en temps. La Vie de ce poëte a été écrite par le sayant Muratori.

TASTE, (Dom Louis la) fameux Bénédictin, né à Bordeaux de parens obscurs, fut élevé comme domestique dans le monastère des Bénédictins de Sainte-Croix de la même ville. On lui trouva de l'esprit, et on le revêtit de l'habit de Saint-Bénoît. Devenu prieur des Blancs-Manteaux à Paris, il écrivit contre les fameuses convulsions et contre les miracles attribués à Pdris. Ceux de ses confrères qui respectoient la mémoire de ce pieux diacre, se préparoient à faire flétrir son •nnemi, lorsqu'il fut élevé à l'évêché de Bethléem en 1738. On le nomma, environ dix ans après, visiteur général des Carmélites. Sa conduite, tour à tour artificieuse et violente envers les divers monastères de cet Ordre, souleva, dit-on, plusieurs personnes contre lui. On le regardoit comme un homme faux, qui avoit fait servir la religion à sa fortune : comme un caractère tortueux, qui savoit plier sa façon de penser suivant le temps et les circonstances. Nous n'avons pas assez connu Dom la Taste, pour décider si ce portrait n'est pas trop chargé. Il y a apparence que les couleurs ont été fournies par ceux que ce prélat Benédictin combattit, et des-lors on doit se mésier de la ressemblance. Dorn la Taste mourut à Saint-Denis en 1754, à 69 ans. Ses ouvrages sont : I. Lettres théologiques contre les convulsions et les miracles attribués à Paris, in-4.0, 2 vol. Cet ouvrage contient xx1 Lettres; on y trouve des faits curieux, mais pen de critique pour démêler les vrais d'avec les faux, et point de saine théologie sur l'article des miracles Dom la Taste y soutient que les Diables peuvent faire des miracles bienfaisans et des guérisons miraculeuses pour introduire ou autoriser l'erreur ou le vice : sentiment contraire à la religion et au bon sens. L'abbé de Prades l'ayant adopté dans sa fameuse thèse, elle fut censurée par la Sorbonne. La 19° Lettre de la Taste contre le livre de Montgeron, fut supprimée par arrêt du parlement. Les 18 premières furent attaquées par les Anti-Constitutionnaires, qui dans leurs Ecrits appellent honnêtement l'auteur : Bête de l'Apocalypse, Blasphémateur, Diffamateur , mauvaise Bête de l'île de Crète; Moine impudent. bouffi d'orgueil; Ecrivain forcené ; Auteur abominable d'impostures atroces et d'ouvrages monstrueux : voilà le sel délicat qu'on a répandu sur les productions de l'Anti-Convulsionnaire. II. Des Lettres contre les Carmélites de Saint-Jacques, à Paris.

III. Une Réfutation des fameuses Lettres Pacifiques.

TATE, (Nahum) poëte Irlandois, né à Dublin en 1652, et mort en 1715, fut intime ami de Dryden, et a publié un grand nombre de poésies, parmi lesquelles on distingue un l'oëme sur la mort de la reine Anne.

TATIEN, disciple de S. Justin, étoit Syrien de naissance. Il fut d'abord élevé dans les sciences des Grecs et dans la religion des Paiens. Il voyagea beaucoup, et trouva par tout la religion païenne. absurde , et les philosophes de son siècle flottant comme ceux du nò re, entre une infinité d'opinions et de systèmes contradictoires. Il étoit dans cette perplexité, lorsque les livres des Chrétiens lui tombérent entre les mains ; il fut frappé de leur beauté. « Je fus persuadé, ditil, par la lecture de ces livres, pour plusieurs raisons. Les paroles en sont plus simples; les auteurs en paroissent sincères et éloignés de toute affectation ; les choses qu'ils disent se comprennent aisément; on y trouve plusieurs prédictions accomplies; les préceptes qu'ils donnent, sont admirables, et ils établissent un seul Maître de toutes choses; et cette doctrine nous délivre d'un grand nombre de maîtres et de tyrans, auxquels nous étions assujettis. » C'étoit donc en quelque sorte par lassitude, et non pas par conviction forte, que Tatien avoit embrassé le Christianisme; il restoit encore au fond de son esprit des idées Platoniciennes. Après avoir utilement servi l'église, il enseigna des erreurs dangereuses. Il admit avec Marcion deux Dieux différens,

dont le créateur étoit le second. Il attribuoit l'ancien et le nou-Testament à ces deux Etres divers, et rejetoit quelques-unes des Epîtres de S. Paul. Il devint le chef de la secte des Encratites ou Continens. Il condamnoit l'usage du vin, défendoit le mariage, et donnoit encore dans d'autres excès. C'étoit un homme très - savant, et qui écrivoit aisément. Ses talens ioints à l'austérité de ses maximes, donnèrent à son école beaucoup de réputation. De Mésopotanie elle se répandit à Antioche, dans la Cilicie, dans l'Asie-Mineure et même en Occident. Tatien étoit auteur d'une Harmonic des IV Evangélistes et d'un grand nombre d'autres. ouvrages; mais il ne nous reste que son Discours contre les Gentils en faveur des Chrétiens: car la Concorde qui porte son noni, n'est point de lui, non plus que les autres Ecrits qu'on lui attribue. L'édition la plus estimée de son Apologie est celle d'Oxford, 1700, in -8.º Voyez la Dissertation du savant abbé de Longuerue sur cet écrivain.

TATISTCHEF, Russe; conseiller privé sous le règne de l'impératrice Anne, au commencement du XVIII<sup>e</sup> siècle, a travaillé pendant 30 ans à l'Histoire de sa nation, qu'il avoit poussée jusqu'à la fin du XVI<sup>e</sup> siècle; il en a péri une partie dans un incendie. Ce qui est imprimé ne s'étend pas bien avant dans le XIII<sup>e</sup> siècle, et forme 3 vol in-4.º

I. TATIUS, roi des Sabins, fit la guerre à Romulus, pour venger l'enlévement des Sabines. Lans un combat où Romulus étoit près de succomber, ces femmes

545

Temmes se jetant au milieu des combattans, qui étoient leurs pères ou leurs frères et leurs époux, vinrent à bout de les séparer. La paix fut conclue l'an 750 avant J. C., à condition que Tatius partageroit le trône de Rome avec le fondateur de cette ville; mais Romulus fâché de ce partage, fit tuer Tatius six ans après. Sa fille Tatia fut mariée Numa Pompilius.

II. TATIUS, ( Achille) d'Alexandrie, renonça au Paganisme et devint Chrétien et évêque. Nous avons de lui deux ouvrages sur les Phénomènes d'Aratus, traduits par le P. Petau, et imprimés en grec et en latin dans l'Uranologium. On attribue encore à Tatius le Roman grec des Amours de Leutippe et de Clitophon, dont Saumaise a donné une belle édition en grec et en latin, avec des notes, Leyde, '1540, in-12, Baudoin l'a platement traduit en françois en 1635, in-8.°, et il l'a été beaucoup mieux par du Peron de Castera, 1733, in-12. Cet ouvrage est écrit d'un style pou naturel. Il y règne une morale licencieuse, et en général c'est une production médiocre.

TATTEMBACH. Voyez NA DASTI, n.º II.

I. TAVANES, (Gaspard de Saulx de ) né en mars 1509, fut appelé Tavanes, du nom de Jean de Tavanes son oncle maternel, qui avoit rendu à l'Etat des services signales. Il fut élevé à la cour en qualité de page du roi; et fait prisonnier avec Frangois I, à la malheureuse journée de Pavie. Devenu guidon de la compagnie du grand - écuyer de Tome XI.

France, il servit dans les guerres de Piémont où il se distingua. Le duc d'Orléans . second fils de François I, charmé des agrémens de son caractère, le nomma lieutenant de sa compagnie, et voulut se l'attacher particulièrement. Comme ils étoient l'un et l'autre vifs, hardis et entreprenans, ils se livrèrent à toute l'impétuosité de leur age, et firent différentes folies dans lesquelles ils couroient ordinairement risque de la vie. Ils passoient à cheval à travers des bitchers ardens; ils se promenoient sur les toits des maisons, et sautoient quelquefois d'un côté de la rue à l'autre. Une fois, on dit que Tavanes, en présence de la cour qui étoit alors à Fontainebleau, sauta à cheval d'un rocher à un autre qui en étoit distant de trente pieds. Tels étoient les amusemens de Tavanes et en général des gens de ieunes qualité qui étoient attachés au duc d'Orléans. La guerre mit fin à ces extravagances, dignes des héros des siècles barbares. Tavanes se signala par des actions plus nobles. Il fut envoyé à la Rochelle. qui s'étoit révoltée en 1542, à l'occasion de la Gabelle, et il ramena les rebelles à leur devoir. En 1544, il eut beaucoup de part au gain de la bataille de Cérisoles. Le duc d'Orléans étant mort l'année suivante, le roi donna à Tavanes la moitié de la compagnie de ce prince, et le fit son chambellan. Henri II. héritier des sentimens de François I pour Tavanes, le nomma en 1552 maréchal de camp: place d'autant plus honorable, qu'alors il n'y en avoit que deux dans une armée. Notre héros se montra digne de son emploi  $\mathbf{M} \mathbf{m}$ 

dans les différentes guerres qu'ent le roi avec l'empereur Charles-Quint, sur-tout à la bataille de Renti en 1554. Le comte de Vulenfurt qui commandoit le corps des Reîtres, appelés les Diables-Noirs à cause de leur intrépidité, s'étoit vanté qu'avec ce seul corps il déferoit entièrement toute la gendarmerie françoise. Il en étoit si persuadé. qu'il avoit fait peindre sur son enseigne, un Renard dévorant un Coq : figure allégorique qui que les Allemands désignoit tailleroient en pièces les François. représentés sous la figure du Coq. par une allusion au mot Gallus. Tavanes, qui portoit un Coq dans les armes de sa mère, s'imagine qu'il est personnellement intéressé à enlever aux Impériaux un monument qui paroît blesser sa gloire. Cette idée singulière semble ajouter à la bravoure qui lui étoit naturelle; et il fit des efforts prodigieux, qui décidèrent la défaite des Restres, et ensuite de toute l'armée. Quoique Tavanes ne commandat qu'une compagnie de cent hommes d'armes, il s'attribua avec raison tout l'honneur de cette journée. Il le fit bien sentir au duc de Guise, lorsque ce général lui dit : Monsieur de Tavanes, nous avons fait la plus belle charge qui fut jamais. — Monsieur, lui répliqua Tavanes, vous m'avez fort bien soutenu. Le roi le voyant venir tout couvert de sang et de poussière à la fin de cette bataille , arracha le collier de St-Michel qu'il portoit à son cou, et le jeta sur celui de Tavanes, après l'avoir embrassé. Il se trouva en 1558, au siége et à la prise de Calais et de Thionville. Pendant les régnes orageux

de François II et de Charles IX. Tavanes appaisa les troubles de Dauphiné et de la Bourgogne. et montra en toute occasion beaucoup d'aversion pour les Protestans. Il forma meme contre eux en 1567, une ligue, qui fut appelée la Confrérie du Saint-Esprit; mais cette lique fut sunprimée par la cour, comme une innovation dangereuse. Il fut ensuite chef du conseil du duc d'Anjou, et décida la victoire à Jarnac, à Moncontour et en plusieurs autres rencontres. Le bàton de maréchal de France fut la récompense de ses services en 1570. Tavanes s'opposa deux ans après au dessein que l'on avoit d'envelopper le roi de Navarre et le prince de Condé dans le massacre de la Saint-Barthelemi; et l'on a eu raison de dire, que c'est à lui que la maison de Bourbon a l'obligation d'être aujourd'hui sur le trône. Cependant il se signala cruellement dans cette fatale journée. Brantôme, qui le regardoit comme l'un des principaux auteurs du projet d'exterminer les Calvinistes, dit qu'il se promena dans Paris pendant tout le jour de Saint-Barthelemi . et qu'il crioit au peuple : Saignez ! saignez! les médecins disent que la saignée est aussi bonne en août qu'en mai. Peu de temps après, il dirigea les opérations du siège de la Rochelle qui s'étoit révoltée. Le siège trainant en longueur, le roi l'engagea à s'y transporter. Il obeit quoique convalescent; mais s'étant mis en marche, il retomba malade. et mourut en chemin dans son chàteau de Sully, le 29 juin 1573 (et non 75, comme dit Ladvocat), gouverneur de Provence et amiral des Mers du Levant. Tavanes eut une jeunesse emportée, et une vieillesse sage. Il ne lui resta , du feu de ses premières années, qu'une activité de courage toujours prête à éclater, mais à qui la prudence sut imposer un frein. Il donna en mourant les ordres nécessaires. pour que sa mort fût cachée, jusqu'à ce que ses enfans eussent le temps d'être pourvus des charges qu'il avoit sollicitées pour eux. Tavanes avoit une éloquence noble et laconique. Lorsqu'il recut en 1564, Charles IX aux portes de Dijon dont il étoit gouverneur; il prit dans son compliment, le ton d'un militaire qui savoit bien dire et bien faire. Sire, lui dit-il, en mettant la main sur son cœur, ceci est à vous ; et portant la main sur la garde de son épée, voici ce dont je me sers pour le prouver. ( Voy. les Hommes illustres de France, par l'abbé *Pérau*. tome 16.)

II. TAVANES, (Guillaume de Saulx, seigneur de) fils du précédent, étoit lieutenant de roi en Bourgogne. Il combattit pour la Ligue dans la journée d'Ivry, en 1590, et fit sa paix avec Henri IV, qui lui conserva ses places. Nous avons des Mémoires sous son nom, et d'autres sous le nom de son père le maréchal de Tuvanes, imprimés séparément et réunis dans une édition in-fol-Ils furent rédigés par son frère Jean mort en 1630, avec un brevet de maréchal de France. Il raconte dans les uns, ce qui s'est passé en Bourgogne pendant la Ligue; et dans les autres beaucoup plus amples, ce que son père a fait de glorieux. On a peu de plaisir à lire les uns et les autres, non-sculement parce qu'ils

sont écrits d'un style sec et languissant, mais encore parce qu'on n'y apprend rien de bien important L'auteur est un Caton qui moralise à tout moment, et qui voudroit par ses préceptes, apprendre aux rois à gouverner et aux sujets à obéir. Mais dans ce qui les regarde, il n'est point du tout Caton. Il ne cesse d'exalter son père qu'il justifie en tout, et sa famille dont il a fait remonter jusqu'au troisième l'antiquité siècle. Elle descend, à ce qu'il prétend , d'un seigneur appelé Faustus qui vivoit l'an 214; et d'un autre Faustus, qui environ deux siècles après , reçut chez lui les saints Martyrs qui plantèrent la Foi en Bourgogne. En mémoire de ce service, continue l'auteur, « il ne meurt personne de sa maison, qu'on ne voie des bluettes de feu dans la chapelle du château de Saulx. » Guillaume de Tavanes mourut en 1633. Sa postérité subsiste.... Il ne faut pas le confondre avec Jacques de Saulx, comte DE TAVANES, son petit-fils, lieutenantgénéral, mort en 1683, à 63 ans, dont nous avons des Mémoires contenant les guerres de Paris depuis la prison des Princes (en 1650) jusqu'en 1653 🛊 Paris et Cologne, 1691, in-12. Il étoit attaché au prince de Condé, et le suivit dans toutes ses campagnes jusqu'en 1653, qu'il le quitta pour ne pas partager le commandement avec le prince de Tarente.

TAUBMAN, (Fréderic) de Franconie, mort en 1613, pro fessa la poésie et les belles-lettres à Wittemberg avec réputation. Son érudition le fit rechercher par les savans, et l'enjouement Mm 2

de son esprit par les princes. Naturellement porté à la raillerie, il sut renfermer ce dangereux penchant dans de justes bornes. Il étoit d'ailleurs officieux et bon ami. On a de lui: I. Des Commentaires sur Plaute, in-4.°, et sur Virgile, in-4.°, qui sont estimés, et sur-tout le premier. II. Des Poésies, 1622, in-8.° III. Des Saillies, sous le titre de Taubmaniana, Lipsiæ, 1703, in-8.°

TAVARONE, (Lazare) peintre Génois, né en 1556, et mort en 1631, devint premier peintre du roi d'Espagne, et mérita cet honneur par son talent dans le genre de l'histoire et le portrait.

TAVERNIER , (Jean-Baptiste ) naquit en 1605 à Paris, où son père, qui étoit d'Anvers, étoit venu s'établir et faisoit un trafic utile de cartes géographiques. Le fils contracta une si forte inclination pour les voyages, qu'à 22 ans il avoit déjà parcouru la France, l'Angleterre, les Pays-Bas, l'Allemagne, la Pologne, la Suisse, la Hongrie et l'Italie. La curiosité le porta bientôt audelà de l'Europe. Pendant l'espace de 40 ans, il fit six voyages en Turquie, en Perse et aux Indes, par toutes les routes que l'on peut tenir. Il faisoit un grand commerce de pierreries, et ce commerce lui procura une fortune considérable. Il voulut en jouir dans un pays libre ; il acheta, en 1688, la baronie d'Aubonne , à peu de distance du lac de Genève. La malversation d'un de ses neveux qui dirigeoit dans le Levant une cargaison considérable, l'espérance de remédier à ce désordre, le désir de voir la

Moscovie, l'engagèrent à entreprendre un septième voyage. Il partit pour Moscow, et à peine y fut-il arrivé qu'il y termina sa vie ambulante, en juillet 1689, à 84 ans. Louis XIV lui donna des lettres de noblesse, quoiqu'il fût de la Religion Prétenduc-Réformée ; mais il regardoit moins en lui le Chrétien, que l'homme qui avoit porté son nom aux extrémités de l'Asie. Nous avons de Tavernier un Recueil de Voyages, imprimé en six vol. in-12. On y trouve des choses curieuses, et il est plus exact qu'on ne pense. Nous n'ignorons pas qu'il ment quelquefois ; mais quel voyageur dit toujours vrai ? Ses-voyages sont sur-tout précieux aux joailliers, pour le détail qu'ils renferment sur le commerce des pierreries. Comme il n'avoit point de style, Samuel Chappuzeau lui prêta sa plume pour les deux premiers volumes in-4.º de ses Voyages; et la Chapelle, secrétaire du premier président de Lamoignon, pour le troisième: et malgré tous ces secours ils ne sont pas bien écrits.

TAULÈRE, Voy, THAULÈRE.

TAVORA, (François d'Assise, marquis de ) d'une des plus anciennes et des plus illustres familles de Portugal, général et inspecteur de toute la cavalerie du royâume , membre du conseil de guerre, fut condamné au dernier supplice et exécuté le 13 janvier 1759, avec Dona Eléonore de Tavora sa femme, ses deux fils, et plusieurs autres seigneurs, comme auteur d'une conspiration contre le monarque. « On sait, dit M. Bourgoing dans ses Mémoires sur l'Espagne et le Portugal, que l'intrigue amoureuse du roi Joseph avec une jeune personne de la famille de Tavora, fut pour les conjurés, parmi lesquels cette famille jouoit le rôle principal, un des prétextes de la conspiration qui éclata contre lui ; mais l'ambition des Tavora et la haine qu'inspiroit le marquis de Pombal, en furent les véritables causes. » Par une sentence de la Reine, du 7 avril 1781, les personnes de tout rang et de toute condition, impliquées dans cette affaire, furent déclarées innocentes. Voyez les Anecdotes du marquis de Pombal, 1 vol. in-8.°, 1783; et les Mémoires du M. de P., 1783, 4 vol. in-12.

TAURICUS, célèbre sculpteur, qui fit avec Apollonius le fameux groupe de Dircé attachée à un taureau indompté. Ce groupe se voit au palais Farnèse, à Rome.

TAUVRI, (Daniel) docteur en médecine de la faculté de Paris, naquit en 1669 d'un médecin de Laval, qui fut son précepteur. Il fit des progrès si rapides que dès l'age de 18 ans, il donna au public son Anatomie raisonnée, et à 21 son Truité des Médicamens, 2 vol. in-12. Associé à l'académie des Sciences, en 1699, il s'engagea contre *Méri* dans la fameuse dispute de la circulation du sang dans le fœtus. Il composa à cette occasion son Traité de la génération et de la nourriture du Fatus. Cette dispute abrégea ses jours. L'application que demandoient les réponses qu'il préparoit à son adversaire, augmenta la disposition qu'il avoit à devenir asthmatique, et le jeta dans une phthisie dont il mourut l'an 1701, dans sa trente-deuxième année.

Outre les Ouvrages dont nous avons parlé, on a de lui une Nouvelle Pratique des Maladies aiguës, et de toutes celles qui dépendent de la fermentation des liqueurs. C'étoit un homme d'un esprit vif et pénétrant, qui avoit le talent d'imaginer des idées nouvelles dont la plupart étoient systématiques. Il ne fut pas aussi répandu qu'il auroit pu l'être, parce qu'il n'avoit pas le talent de se faire valoir; et l'homme d'étude faisoit tort en lui au médecin praticien.

I. TAYLOR, (Jérémie) fils d'un barbier de Cambridge, devint professeur de théologie à Oxford. Il souffrit beaucoup pour la cause du roi Charles I, auquel il demeura toujours fidelle, et dont il étoit chapelain. A l'avénement de Charles II à la couronne, Taylor fut fait évêque de Down et de Connor en Irlande : place qu'il remplit avec édification. On a de lui : L Un livre intitulé : Ductor Dubitantium. II. Une Histoire des Antiquités de l'Université d'Oxford, et d'autres Ouvrages où l'on trouve des recherches. Ce savant prélat mourut en 1667.

II. TAYLOR, (Jean) appelé le Poète d'Eau, naquit dans le comté de Glocester, et ne poussa jamais plus loin ses études qu'à la grammaire. Son père le mit en apprentissage chez un cabaretier de Londres; et au milieu du tumulte et des dégoûts de son art, il composa des Pièces de poésie assez agréables. Après la mort de Charles I à qui il les avoit dédiées, il exerça son métier à Londres, et prit pour enseigne de son cabaret, une Couronne moire ou de deuil; mais peug

ne pas se rendro suspect, il mit au-dessus son portrait, avec deux vers anglois dont le sens étoit: On voit pendre aux cubarets, pour enseignes, des Tetes de Rois et meme de Saints: pourquoi n'y meltrois-je pas la mienne? Il mourut vers 1654, avec la réputation d'un bon aubergiste et d'un poëte médiocre.

III. TAYLORD, (Jean) d'abord curé de Lawfort en Essex, ensuite directeur de la société des antiquaires de Londres, naquit en 1703 à Shrewsbury, et mourut en 1766. Il étoit profondément versé dans la langue grecque. On a de lui une édition des Harangues de Lysias, 1740, in-8.°, et de celles de Démosthène, 2 vol. in-8.° Elles sont estimées.

TCHERNISCHEFF, imposteur Russe, déserteur du régiment d'Orloff, parut en 1770 à Zapeuka dans la Crimée, et se fit passer pour l'empereur Pierre III. Les popes ou prêtres Russes, mécontens de ce que Catherine II ne leur avoit pas rendu leurs biens, favorisèrent cette erreur, et avoient déjà procuré à Tchernischeff un grand nombre de partisans. Ils se préparoient même à le couronner publiquement, lorsqu'un colonel russe s'empara du nouvel empereur, et lui fit sur-le-champ trancher la

TEBALDEO DA FERRARA, Voyez Aquilino.

TEBALDINI, (Nicolas) imprimeur Italien, renommé dans son art, imprimoit à Bologne vers 1630. Il a publié une Description de cette ville, qui se fait lite avec plaisir.

TEGULA, Voy. II. LICINIUS.

TEISSIER , (Antoine) né à Montpellier en 1632, fut élevé dans le Calvinisme, et se retira en Prusse après la révocation de l'Edit de Nantes, L'electeur de Brandebourg lui donna le titre de conseiller d'ambassade et le nomma son historiographe, avec une pension annuelle de 300 écus qui lut augmentée dans la suite. Cet écrivain mourut à Berlin en 1715, à 83 ans. Sa probité et ses mœurs lui firent un nom respectable dans son parti; son erudition contribua à le faire connoître. On a de lui plusieurs Ouyrages, dans lesquels on trouve des recherches; mais dont le style n'est pas assez pur. Les principaux sont : I. Les Eloges des hommes savans, tirés de l'Histoire du Président de Thou, dont on a quatre éditions, La dernière est de Leyde, 1715, en 4 vol. in-12, par les soins de la Faye, qui a joint des remarques et des additions aux Eloges. Ce livre qui pouvoit être utile avant que le Père Nicéron donnât ses Mémoires, n'est presque plus d'aucun usage. Il est d'ailleurs écrit pesamment. II. Catalogus. Auctorum qui Librorum Catalogos, Indices, Bibliothecas, Virorum Litteratorum Elogia Vitam aut Orationes funebres scriptis consigndrunt, à Genève en 1686, in-8.º III. Des Devoirs, de l'Homme et du Citoyen, traduit du latin de Puffendorf. 1690. IV. Instructions de l'empereur Charles-Quint à Philippe II. et de Philippe II au prince Phi-. lippe son fils, avec la Méthods tenue pour l'éducation des Enfans de France. V. Instructions Morales et Politiques , 1700

VI. Abrègé de l'Histoire des Quatre Monarchies du Monde, de Steidan, 1700. VII. Lettres choisies de Calvin, traduites en françois, 1702, in-8.º VIII. Abrégé de la Vie des Princes illustres, 1700, in-12. Le grand défaut de Teissier, dans ses Livres historiques, est de n'avoir pas su discerner les choses essentielles, éclaircir les faits en les débrouillant, raccourcir et resserrer sa prose traînante et incorrecte.

TEISSIER, (Jean) Voyez Tixier.

TEKELI, (Emmeric, comte de ) naquit en 1658 d'une famille illustre de Hongrie. Son père, Etienne Teheli, avoit été impliqué dans la funeste affaire des comtes de Serin et de Frangipani, qui périrent par le dernier supplice en 1671. Le général Spark, à la tête des troupes de l'empereur, l'alla assiéger dans ses forteresses : il capitula après avoir fait évader son fils déguisé en paysan, et mourut peu de temps après. Emmeric Tekeli sortit alors de sa retraite de Pologne, pour passer en Transilvanie avec quelques autres chefs des mécontens de Hongrie. Son esprit et son courage le rendirent si agréable an prince Abaffi, qu'il devint en peu de temps son premier ministre. On l'envoya au secours des mécontens qui le reconnurent pour généralissime : ses armes eurent un succès heureux. La cour de Vienne fut alarmée; mais n'ayant pas voulu satisfaire à toutes les demandes de Tekeli. les mécontens recommencèrent la guerre en 1680. Les étendards de ce héros portoient cette inscription: Comes TEKELI, qui pro Deo et Patrie pugnat. Sa

conduite répondoit quelquefois assez mal à cette épigraphe : il avoit exercé ses chiens à chasser et à dévorer les hommes, et donné dans plus d'une occasion des preuves de cruauté. Son armée fut renforcée par les Turcs et les Transilvains, Il se lia avec le Bacha de Bude, qui lui fit ôter son bonnet à la hongroise, et lui en fit mettre un à la turque. enrichi de pierreries, dont il la gratifia de la part du grand-seigneur, avec un sabre, une masse d'armes et un drapeau. Quelquesuns disent qu'il lui mit la couronne de Hongrie sur la tête, et le revêtit des habits royaux par ordre de Mahomet IV, qui se crovoit en droit de disposer de cet état. Tekeli ayant ainsi satisfait son ambition, songea à contenter son amour. Il épousa la princesse Ragotzki fille du comte de Serin , au commencement d'août 1682. Il se joignit aux Turcs armés contre l'Empire, et répandit par-tout la terreur. Après avoir tenté dans une diète tenue l'année d'après à Cassovie, de se raccommoder avec l'empereur. il unit ses armes à celles du grandvisir Mustapha, qui avoit assiégé Vienne. Ce ministre fut vaincu et obligé de se retirer. Dans son désespoir il attribua le mauvais succès de la campagne au comte de Tekeli, qu'il rendit suspect à Mahomet. Tekeli part pour Andrinople, se justifie, et s'assure de plus en plus la protection du grand-seigneur qui le nomma prince de Transilvanie, après la mort de Michel Abaffi, arrivée en 1690. Ce nouveau prince no put jamais se faire reconnoître . quoiqu'il fit des prodiges de valeur contre le général Heusler, qui défendoit cette province pour la Mm 4

cour de Vienne. Il se retira alors à Constantinople où il vécut comme particulier jusqu'au 13 septembre 1705, qu'il mourut à 47 ans, Catholique-Homain, près de Nicomédie. Le comte de Tekeli avoit plus de courage que de conduite; mais dans les derniers temps, il montra des mœurs plus douces et un esprit plus calme.

TELAMON, (Myth.) fils d'Eaque, épousa Péribèe, dont il eut le fameux Ajax. Il monta le premier à l'assaut, lorsqu'Hercule prit la ville de Troye sous le règne de Laomédon; et il eut pour récompense Hésione, qui fut mère de Teucer. Il fut aussi du nombre des Argonaules.

TELCHINS: C'étoient des magiciens et des enchanteurs, à qui on attribuoit l'invention de plusieurs arts. On les mit au nombre des Dieux, après leur mort. On croit que c'est d'eux qu'Apollon a eu le surnom de Telchinius. Leur culte étoit célèbre sur-tout dans l'ile de Rhodes qui a été aussi nommée Telchinia.

I.TÉLÉGONE et THMOLUS, Voyez.I. Protée.

II. TÉLÉGONE, (Myth.) fils d'Ulysse et de Circé. L'Oracle ayant prédit qu'Ulysse périroit de la main de Télégone, il céda son trône à Télémaque, et se confina dans un désert. Télégone étant devenu grand, obtint de Circé la permission d'aller voir son père; et lorsqu'il débarquoit, Ulysse ramassa dans la campagne quelques gens à la tête desquels il se mit, pour s'opposer à la descente de Télégone, qu'il croyoit stre un ennemi qui venoit sur-

prendre l'île d'Ithaque. Ce malheureux prince ne put éviter sa destinée; car il fut tué par son propre fils, qui ne connut son crime qu'après avoir épousé Pénélope sa belle-mère, sans la connoitre aussi.

TÉLÉMAQUE, (Myth.) file unique d'Ulysse et de Pénélope, n'étoit encore qu'au berceau, lorsque son père partit pour le siège de Troye. Dès qu'il eut atteint l'age de 15 ans, il alla courir les mers, accompagné de Minerve, sous la figure de Mentor son gouverneur, pour chercher son père. Pendant ce voyage, il courut beauconp de risques, et retrouva enfin Ulysse, lorsqu'il arriva dans l'île d'Ithaque. Quelque temps après que son père se fut démis de la couronne, il alla voir Circé, et l'épousa à-peu-près dans le temps que Télégone épousoit Pénélope, après avoir tué son père. Voyez l'article précédent.

TÉLÉPHANE, musicien de Samos, mourut à Mégare, où Cleopatre sœur de Philippe roi de Macédoine, lui fit élever un superbe tombeau. L'Anthologie grecque nous a conservé son épitaphe; elle étoit ainsi conçue: « Orphée, par sa lyre, a surpassé tous les mortels; Nestor a eu le même avantage par la douceur de son éloquence; et Homère, par l'harmonie de ses vers. Il étoit réservé à Téléphane, dont les restes reposent en ce lieu. d'acquérir la même gloire par son talent extraordinaire sur la flûte. »

TÉLÈPHE, (Myth.) fils d'Herculc et d'Augé, ayant été abandonné par sa mère aussitôt après sa naissance, fut trouvé sous une bioha qui l'alaitoit. Teuthras, roi des Mysiens, l'adopta pour son fils; et lorsqu'il fut en age de porter les armes, il se mit en devoir de s'opposer aux Grecs qui alloient à Troye; mais Achille le blessa, et l'oracle lui conseilla de faire alliance avec ce héros, et l'assura qu'ensuite il guériroit, en suivant les remèdes de Chiron.

TELESILLE, femme illustre d'Argos dans le Péloponnèse, se signala, l'an 557 avant J. C., envers sa patrie, par un service pareil à celui que la fameuse Jeanne Hachette rendit longtemps après à Beauvais. La ville d'Argos étant assiégée par Cléomène, roi de Sparte, cette héroïne fit armer toutes les femmes à la place des hommes, et les posta sur les remparts pour résister aux ennemis. Les Spartiates, plus surpris qu'effrayés d'avoir affaire à de tels combattans, et persuadés qu'il leur seroit également honteux de les vaincre ou d'en être vaincus, levèrent le siège sur-le-champ. C'est ainsi que Télésille délivra sa patrie d'un ennemi prissant et redoutable; et ses concitoyens par reconnoissance, lui érigèrent dans une des places publiques d'Argos, une statue qui la représentoit tenant un casque à la main et ayant à ses pieds un monceau de volumes. En effet, cette femme forte manioit la lyre des Muses avec autant de dextérité que l'arc de Bellone. On possède des fragmens de ses Poésies dans le Recueil: Carmina novem Poëtarum Forninarum, Hambourg, 1734, in-4.°

TELESIUS, Voy. TILESIO.

I. TÉLESPHORE, ou Evemerion; médecin qui fut célèbre dans son art et dans celui de deviner. Les Grecs en firent un Dieu.

II. TÉLESPHORE, (S.) né dans la Grèce, monta sur le trône de St-Pierre, après le pape S. Sixte I, sur la fin de l'an 127, et fut martyrisé le 2 janvier 139.

TELL, (Guillaume) est l'un des principaux auteurs de la révolution des Sulsses en 1307. Grisler, gouverneur de ce pays pour l'empereur Albert, l'obligea, dit-on, sous peine de mort, d'abattre d'assez loin d'un coup de flèche, une pomme placée sur la tête d'un de ses enfans. Il eut le bonheur de tirer si juste, qu'il enleva la pomme sans faire de mal à son fils. Après ce coup d'adresse, le gouverneur ayant apperçu une autre flèche cachée sous l'habit de Tell, lui demanda ce qu'il en vouloit faire : J: l'avois prise expres, répondit il, afin de t'en percer, si j'eusse eu le malheur de tuer mon fils. Il faut convenir que l'histoire de la pomme, qu'on avoit déjà contée d'un soldat Goth , nommé Tocho , est bien suspecte. Il semble qu'on ait cru devoir orner d'une fable le berceau de la liberté Helvétique; mais on tient pour constant que Tell, ayant été mis aux fers, tua ensuite le gouverneur d'un coup de flèche, et que ce fut le signal des conjurés. Le sujet de Tell a été mis au théâtre par le Merre, peint à Londres par Fuesli, et gravé à Paris par Guttenbeng en 1791. Voy. MELC-

TELLES, Voyez Eléonor-Telles. TELLEZ, (Emmanuel-Gonzalez) professeur de droit à Salamanque, florissoit au milieu du xvii siècle. On a de lui, un Commentaire sur les Décrétales, en 4 vol. in-fol., dont l'édition la plus estimée est de l'an 1603.

## TELLIAMED, Voy. MAILLET.

I. TELLIAS, poëte et devin de l'Elide dans le Péloponnèse. suggéra un stratagème nouveau aux Phocéens, lorsqu'ils faisoient la guerre aux Thessaliens. Il leur conseilla de choisir six cents hommes des plus vaillans, de blanchir leurs habits et leurs armes avec du platre, et de les envoyer vers la nuit dans le camp des Thessaliens, leur ordonnant de tuer tous ceux qui ne leur paroîtroient point blancs. Cet artifice eut un succès merveilleux; car les Thessaliens, épouvantés par un spectacle si extraordinaire, ne firent aucune résistance, et eurent 3000 hommes tués sur la place.

II. TELLIAS d'Agrigente, a immortalisé son nom par une libéralité presque incroyable. La porte de sa maison étoit toujours ouverte aux étrangers, et on n'y refusoit l'entrée à personne. Il reçut un jour en hiver 500 cavaliers, et les voyant mal vêtus, it donna un habit à chacun d'eux. Athénée, qui nous a fait connoître cet homme bienfaisant, ne dit pas en quel temps il vivoit.

I.TELLIER, (Michelle) fils d'un conseiller à la cour des Aides, et petit-fils d'un correcteur des Comptes, naquit à Paris le 19 avril 1603. Son premier emploi dans la robe, fut celui de conseiller au grand - conseil, qu'il quitta l'an 1631, pour exerer, la charge de procureur du

roi au Châtelet de Paris. De 🗪 poste il passa à celui de maltre des requêtes. Nommé intendant de Piémont en 1640, il gagna les bonnes graces du cardinal Mazarin, qui le proposa au roi Louis XIII pour remplir la place de secrétaire d'état. Les divisions qui déchiroient la France après la mort de ce prince, lui donnèrent lieu de signaler son zèle pour l'Etat. Tout ce qui fut négoció avec M. le duc d'Orléans et avec M. le Prince, passa par ses mains. Il eut la plus grande part au Traité de Ruel; et ce fut à lui que la reine-régente et le cardinal Masarin donnèrent leur principale confiance, après les brouilleries dont la France fut agitée depuis ce Traité. Le parti des factioux ayant prévalu en 1651, Mazarin so retira, et fut bientôt rappelé. Pendant l'absence du cardinal, le Tellier fut charge des soins du ministère, que la situation des affaires rendoit trèsépineux. Après la mort de ce ministre, il continua d'exercer la charge de secrétaire d'état jusqu'en 1666, qu'il la remit entièrement au marquis de Louvois son fils aîné, qui en avoit la survivance. Sa démission volontaire ne l'éloigna pas du Conseil. En 1677, il fut élevé à la dignité de chancelier et de garde des sceaux. Il avoit pour lors 74 ans; et en remerciant Louis XIV, il lui dit : SIRE. vous avez voulu couronner mon tombeau. Son grand age ne diminua rien de son zèle vigilant et actif. Ce zèle ne fut pas toujours prudent. Le Tellier servit beaucoup à animer Louis XIV contre les Protestans : il fut un des principaux moteurs de la révocation de l'Edit de Nantes: révocation qui fut accompagnée

de trop de cruautés. Il s'écria, on signant l'Edit révocatif: Nunc dimittis servum tuum, Domine, quia viderunt oculi mei salutare tuum. Il mourut peu de jours après, le 28 octobre 1685, à 83 ans. Bossuet prononca son oraison funèbre. Si on lit cette pièce, ce chancelier paroît un juste et un grand homme. Si on consulte les Annales de l'abbé de St. Pierre, c'est un lâche et dangereux courtisan, un calomniateur adroit, dont le comte de Grammont disoit, en le voyant sortir d'un entretien particulier avec le roi : Je crois voir une fouine qui vient d'égorger des poulets, et qui se lèche le museau teint de leur sang. Il est certain que ce ministre étoit extrême dans ses amitiés et dans ses baines. et qu'il abusa souvent de la confiance du roi, pour obtenir des places à des amis sans mérite. ou pour perdre d'illustres ennemis. Dans sa vie privée, il fut simple et austère; et il cachoit, sous les dehors de la modestie. la finesse de sa politique, l'inflexibilité de son caractère, et son penchant au despotisme. Son habileté dans les affaires fut le premier fondement de la grandeur de sa famille, que le marquis de Louvois son fils accrut encore.

II. TELLIER, (François-Michel le) marquis de Louwois, fils du précédent, naquit à Paris le 18 janvier 1641. Le chancelier, son père, le proposa à Louis XIV comme un jeure homme d'un bon esprit, quoiqu'un peu lent, mais qui aidé des avis de son prince, seroit bientôt propre à l'administration. Louis flatté d'être créateur, donna des leçons à Louvois, qui

les recevoit en novice. Ses progrès furent graduels, mais rapides. Il fut revêtu en survivance de la charge de ministre de la guerre, l'an 1664. Le roi s'étant persuade que c'étoit lui qui faisoit tout sous un ministre qu'il avoit formé ; le ministre sit bientòt faire tout ce qu'il vouloit luimême. Il se rendit maître absolu du militaire, et assujettit les généraux à lui rendre compte directement. Tous à l'exception de Turenne, s'y soumirent. Son activité, son application et sa vigilance lui procurèrent tous les jours de nouvelles faveurs.Nomm**e** surintendant général des Postes en 1668, chancelier des Ordres du roi, grand-vicaire des Ordres de St-Lazare et de Mont-Carmel. il remplit ces différentes places en homme supérieur. Un grand nombre d'Hôpitaux démembrés de l'Ordre de St-Lazare, y furent réunis, et destinés en 1680 à former cinq grands prieurés et plusieurs commanderies, dont le roi gratifia près de 200 officiers estropiés ou vétérans. Les soldats que les disgraces de la guerro mettoient hors d'état de servir obtinrent leur retraite honorable dans l'Hôtel des Invalides bâti par les soins du marquis de Lourois. Son zèle pour l'éducation de la Noblesse, lui sit encore obtenir de sa Majesté l'institution de quelques académies dans les places frontières du royaume, où grand nombre de jeunes gentilshommes, élevés gratuitement, apprenoient le métier de la guerre. Après la mort de Colbert arrivée en 1683, il fut pourvu de la charge de surintendant des Bàtimens, Arts et Manufacture de France. L'étendue de son géme l'élevoit au-dessus de cette mul-

titude d'emplois qu'il exerça toujours par lui-même; mais ses grands talens éclatèrent sur-tout dans les affaires de la guerre. Il introduisit le premier cette méthode avantageuse, que la foiblesse du gouvernement avoit jusqu'alors rendue impraticable, de faire subsister les armées par magasins. Quelques sièges que le roi voulût faire, de quelque côté qu'il tournat ses armes, les secours en tout genre étoient prêts, les logemens des troupes marqués, leurs marches réglées. La discipline rendue plus sévère de jour en jour par l'austérité inflexible du ministre, enchaînoit tous les officiers à leur devoir. Il avoit si bien banni la mollesse des armées françoises qu'un officier avant paru à une alerte en robe de chambre, son général la fit brûler à la tête du camp, comme une superfluité indigne d'un homme de guerre. Un seigneur ( Nogaret ) avoit levé une nouvelle troupe; le sévère ministre n'en fut pas content : Monsieur, lui dit-il publiquement, votre Compagnie est en fort mauvais état. — Monsieur, je ne le savois pas. — Il faut le savoir. L'avez-vous vue? — Non, Monsieur; j'y donnerai ordre. — Il faudroit l'avoir donné... Il faut prendre parti, Monsieur; ou se déclarer Courtisan, ou s'acquitter de son devoir, quand on est Officier.' Le marquis de St-André sollicitoit un petit gouvernement. Louvois, qui avoit reçu quelques plaintes contre lui, le refusa : Si je recommençois à zervir, je sais bien ce que je ferois, repartit cet officier en colère. — Et que feriez-vous, lui demanda le ministre d'un ton brusque? - Je réglerois si bien me

condutte, que vous n'y trouveriez rien à redire. Il n'y eat que cette saillie inattendue qui put l'engager à accorder ce que St-André lui demandoit. L'artillerie, dont il exerça lui-même plus d'une fois la charge de grand-maître, fut servie avec plus d'exactitude que jamais; et des magasins établis par ses conseils dans toutes les places de guerre, furent fournis d'une quantité prodigieuse d'armes et de munitions, entretenues et conservées avec le dernier soin. Dans ce grand nombre de fortifications que le roi fit élever et réparer pendant son ministère, on n'entendoit plus parler de malversations. Les plans étoient levés avec toute l'exactitude possible, et les marchés exécutés avec une entière fidélité. D'ailleurs, rien de plus juste et de mieux concerté, que les réglemens publiés pour les étapes, pour les marches, pour les quartiers et pour le détail des troupes. La paye des officiers et des soldats étoit constamment assurée par des fonds toujours prêts, qui suivoient et devançoient les armées. La force de son génie et le succès de ses plus hardies entreprises, lui acquirent un ascendant extrême sur l'esprit de Louis XIV; mais il abusa de sa faveur. Pendant le siège de Mons, il déplacoit les gardes que le roi avoit placées; et ce prince se bornoit à dire : Nadmirezvous pas Louvois? il croit savoir la guerre mieux que moi. Il ospit même quelquefois traiter co prince avec une hauteur qui le rendit odieux. Au sortir d'un conseil où le roi l'avoit très - mal recu, il rentra dans son appartement, et expira. C'est ainsi que mourut ce fondateur du des-

557

potisme des ministres, consumé par l'ambition, la douleur et le chagrin, le 16 juillet 1691, à 51 ans. La manière dont Madame de Sévigné annonça cette mort à Coulanges, peut beaucoup servir à nous faire connoître ce que les contemporains pensoient, et ce que la postérité doit penser de Louvois. « Le voilà donc mort, ce grand ministre, cet homme si considerable, qui tenoit une si grande place, dont le Moi (comme dit M. Nicole ) étoit si étendus qui étoit le centre de tant de choses. Que d'affaires, que de desseins, que de projets, que de secrets, que d'intérêts à démèler ! Que de guerres commencées, que d'intrigues, que de beaux coups d'échec à faire et à conduire! — Ah, mon Dieu! donnez-moi un peu de temps; je voudrois bien donner un échec au duc de Savoie, un mat au prince d'Orange. - Non, non, vous n'aurez pas un seul moment. - Faut - il raisonner sur cette étrange aventure? Non, en vérité. Il y faut réfléchir dans son cabinet... » Louvois ne fut regretté ni par le roi, ni par ses courtisans. Son esprit dur, son caractère hautain avoient indisposé tout le monde contre lui. Avant lui les secrétaires d'état donnoient du Monseigneur aux ducs en leur écrivant; Louvois supprima ce titre. Il fit plus, il l'exigea pour lui-même de tous ceux qui ne le lui donnoient pas auparavant. De bons officiers furent obligés de quitter le service, parce qu'ils ne voulurent pas se soumettre à cette loi. Les philosophes devoient Atre encore plus mécontens de lui que les courtisans : ils pouvoient lui reprocher les cruautés, les ravages exercés dans le Pala-

tinat en 1689; le projet d'exciter le duc de Savoie et les Suisses à déclarer la guerre à la France, en manguant à tous les traités faits avec enx. « Louvois, dit Duclos, jaloux des succès et du crédit de Colbert, excite la guerre dont il a le département. Il persuade au roi de s'emparer de la Franche-Comté, des Pays-Bas espagnols au mépris des renonciations les plus solennelles. Cette guerre en amène successivement d'autres, que Louvois avoit le malheureux talent de perpétuer. Celle de 1688 dut sa naissance à un dépit de l'orgueilleux ministre. Le roi faisoit bâtir Trianon; Louvois qui avoit succédé à Colbert dans la surintendance des bàtimens, suivoit le roi qui s'amusoit dans ces travaux. Ce prince s'apperçut qu'une fenêtre n'avoit pas autant d'ouverture que les autres, et le dit à Louvois: celui-ci n'en convint pas, et s'opiniâtra contre le roi qui insistoit, et qui traita durement Louvois devant les ouvriers. Aman humilié, rentra chez lui la rage dans le cœur; et la exhalant sa fureur devant ses familiers : Je suis perdu, s'écria-t-il, si je ne donne de l'occupation à un homme qui s'emporte sur des misères. Il n'y a que la guerre pour le tirer de ses bâtimens. et parbleu il en aura, puisqu'il en faut à lui ou à moi. La ligue d'Augsbourg qui se formoit, pouvoit être désunie par des mesures politiques. Louvois souffla le feu qu'il pouvoit éteindre et l'Europe fut embrasée, parce qu'une fenêtre étoit trop large ou trop étroite. Voilà les grands événemens par les petites causes. » Il pensoit faussement qu'il falloit faire une guerre cruelle, si l'on

vouloit éviter les représailles. Le seul moyen de faire cesser les incendies et les cruautés, étoit, selon lui, d'enchérir sur celui qui commençoit. Aussi écrivoitil au maréchal de Boufflers : Si l'ennemi brûle un village de votre Gouvernement, brûlez - en dix du sien. Mais quelques reproches qu'on ait faits à sa mémoire, ses talens ont été encore plus utiles à la patrie, que ses fautes ne lui ont été funestes. On ne trouva dans aucun des sujets qu'on essaya depuis, cet esprit de détail qui ne nuit point à la grandeur des vues; cette prompte exécution malgré la multiplicité des ressorts ; cette fermeté à maintenir la discipline militaire; ce profond secret qui avoit fait passer de si cruelles nuits à l'ombrageux Guillaume; ces instructions savantes, qui dirigeoient un général; cette connoissance des hommes qui savoit les approfondir et les employer a propos. En un mot, on ne retrouva plus cet enfant de Machiavel, moitié courtisan, moitié citoyen; né ce semble pour l'oppression et pour la gloire de sa patrie. Louvois étoit connu de tous les seigneurs de la cour pour un ministre impénétrable. Il étoit près de partir pour un grand voyage; et il feignit de dire où il devoit aller. Monsieur, ( lui dit le comte de Grammont) ne nous dites point où vous allez : aussi bien nous n'en croirons rien. Il ne supportoit pas les mauvais succès à la guerre avec autant de fermeté que Louis XIV. Après la levée du siège de Coni, il alla porter cette nouvelle à ce prince, les larmes aux yeux. Vous êtes abatiu pour peu de chose, lui dit le roi: on voit bien que vous étes

trop accoulumé aux succès : pour moi qui me souviens d'avoir vu les troupes Espagnoles dans Paris, je ne m'abats pas si aisément. Nous avons sous son nom un Testament politique, 1695, in-12; et dans le Recueil de Testamens politiques, 4 vol. in - 12. C'est Courtilz qui est l'auteur de cette rapsodie politique d'après laquelle il ne faut pas juger le marquis de Louvois. Après sa mort, il parut une espèce de Drame satirique contre lui, intitulé : Le Marquis DE Lourois sur la sellette, Cologne, 1695, in-12. C'est une pièce pitovable. qui vaut encore moins que le Testament de Courtilz. Le marquis de Louvois laissa des biens immenses qui venoient en partie de sa femme, Anne de Souvré. marquise de Courtenvaux, la plus riche héritière du royaume. Il en eut plusieurs enfans, entre autres François - Michel LE TELLIER, marquis de Courtenvaux, mort en 1721, et père de Louis-César. tnarquis de Courtenvaux. Celui-ci prit le nom et les armes de la Maison d'Estrées. ( Voyez Es-TRÉES, nº VI; et BARBESIEUK.)

III. TELLIER, (Charles-Maurice le ) archevêque de Rheims, commandeur de l'Ordre du St-Esprit, docteur et proviseur de Sorbonne, conseiller d'état ordinaire, etc. né à Paris en 1642, étoit frère du précédent. Il se distingua par son zèle pour les sciences ecclésiastiques, et pour l'observation de la discipline. Li soumit son clergé aux règles de cette discipline, quoiqu'il s'en dispensat quelquefois lui-même. M.me de Sévigné raconte que lorsque Fénélon, nommé à l'archeveché de Cambrai, ent remis

559

au roi son unique abbaye; « M. de Rheims a dit que M. de Fénélon, pensant comme il faisoit, prenoit le bon parti; et que lui, pensant comme il fait, il fait bien aussi de garder tous ses bénéfices. » Ce prélat étoit trèsattaché aux biens de ce monde. Ayant vu passer Jacques 11 dans la galerie de Versailles, il dit assez haut pour scandaliser les ames pieuses : Voilà un bon homme qui a quitté trois Royaumes pour une Messe. Il prétendoit qu'on ne pouvoit être honnete homme, si l'on n'avoit dix mille livres de rente. Ce fut d'après un tarif si peu apostolique, que Despréaux, questionné par lui sur la probité de quelqu'un, lui répondit : Monseigneur, il s'en faut quatre mille livres de rente qu'il ne soit honnete homme. Le même Despréaux disoit : L'Archevêque de Rheims fait bien plus de cas de moi, depuis qu'il me croit riche. Le nonce du pape qui le connoissoit peu scrupuleux sur la pluralité des bénéfices, et peu soumis à l'autorité du pape dans les matières ecclésiastiques, lui dit un jour: Ou croyez à l'autorité papale, ou ne possédez qu'un bénéfice ; car vous ignorez apparemment que leur pluralité interdite par les conciles, n'est tolerée en France qu'en vertu de quelque dispense du Pontife Romain. Sur la fin de ses jours, il réussit à faire excuser son avidité par le bon usage qu'il fit des biens ecclésiastiques; et quoiqu'il tint beaucoup du caractère dur et inflexible de son père et de son frère, il fut charitable, et il protégea les savans et les gens-delettres. Il mourut subitement à Paris, le 22 février 1710, à 78

ans. Il défendit qu'on ouvrit son corps, ni qu'on lui fît aucune oraison funèbre. Il laissa aux chanoines réguliers de l'abbave de Ste-Geneviève de Paris, sa belle bibliothèque composée de 50 mille volumes.

IV. TELLIER, (Le) Voyez MONTMIRAIL

V. TELLIER, (Michel) jesuite, né auprès de Vire, en Basse-Normandie , le 16 décembre 1643, professa avec succès les humanités et la philosophie. On l'appela à Paris pour former une société de savans, qui rappelèrent, dans le collège de Louis le Grand, la mémoire des Sirmond et des Pétau. Mais le Père Tellier s'étant engagé dans la guerre que les Jésuites faisoient aux Jansénistes, abandonna l'érudition, et parvint aux premiers emplois de la Compagnie. Il devint provincial de la province de Paris. C'étoit un homme de mœurs pures et sévères : mais ardent, inflexible, couvrant ses violences sous un flegme apparent, aussi attentif à cacher ses menées, qu'à les faire réussir. Il fut long-temps le dénonciateur des Jansénistes, en attendant qu'il en devînt le persécuteur. C'est à lui qu'on attribue la première idée de la fourberie de Douay. si ressemblante à une perfidie. Le Père de la Chaise étant mort en 1709, le Père Tellier fut son successeur dans la place de confesseur de Louis XIV. Voici comment il obtint cet emploi délicat, suivant l'auteur de la Vie de M. de Caylus, évêque d'Auxerre (T. 1. p. 39). « M. de Caylus tenoit de Madame de Maintenon, qu'après la mort du Père de la Chaise, les Jé-

suites présentèrent trois des leurs. Ils parurent en même temps devant le roi. Deux tinrent la meilleure contenance qu'ils purent, et dirent ce qu'ils crurent de mieux pour parvenir au poste éminent qui faisoit tant de jaloux. Le Père Tellier se tint derrière eux, les yeux baissés. portant son grand chapeau sur ses deux mains jointes, et ne disant mot. Ce faux air de modestie réussit; le Père Tellier fut choisi. Il avoit raison de baisser les yeux, car il avoit quelque chose de louche ou de travers dans son regard. On le sit remarquer au roi; et on lui dit qu'il pourroit y avoir du danger pour madame la duchesse de Bourgogne, de voir cet objet pendant sa grossesse. Le roi balanca quelque temps pour le renvoyer; mais enfin il passa par-dessus » ; et le Père Tellier resta confesseur. Il fit tout le mal qu'il pouvoit faire dans cette place, où il étoit trop aisé à un homme vindicatif ou faussement zélé, d'inspirer ce qu'il veut et de perdre ses ennemis. On peut voir dans les articles du cardinal DE NOAILLES et de QUESNEL, les ressorts qu'il fit jouer pour perdre cet archevêque, et pour faire recevoir la Bulle qui proscrivoit le livre de cet Oratorien. Il fatigua Louis XIV, jusque dans ses derniers momens, pour lui faire donner des édits en favenr de cette Constitution. Après la mort de Louis XIV, son confesseur fut exilé à Amiens, puis à la Flèche, où il mourut le 2 septembre 1719, à 76 ans. Ce Jésuite s'étoit acquis de la considération dans son Ordre, non-seulement par la régularité de ses mœurs, par son zèle pour le main-

tien de la discipline, mais encore par ses connoissances. Il étoit membre de l'academie des Belles-Lettres. On a de lui plusieurs ouvrages : I. Une édition de Quinte-Curce, à l'usage du Dauphin, in-4.º, 1678. II. Défense des nouveaux Chrétiens et des Missionnaires de la Chine, du Japon et des Indes, in-12. Ce livre excita beaucoup de clameurs, fut réfuté par le docteur Antoine Arnauld, et censuré à Rome par un décret de l'Inquisition, III. Observations sur la Nouvelle Défense de la Version françoise du Nouveau Testament, imprimée à Mons, Rouen, 1684, in-8.º IV. Plusieurs Ecrits polémiques, qui ne méritent pas d'étre tires de l'oubli. [ Voyez l'article Dumas. Le cardinal de Polignac contoit, suivant l'éditeur des Lettres de Montesquieu, une anecdote qui est digne d'être rapportée. Le P. Tellier alla un jour le trouver, et lui dit que, « le roi étant déterminé de faire soutenir dans toute la France l'Infaillibilité, il le prioit d'y donner la main. » Le cardinal lui répondit : Mon Père, si vous entreprenez une pareille chose, vous ferez bientôt mourir le Roi. Ce qui fit suspendre les démarches et les intrigues du confesseur à cet suiet. C'est à ce Jésuite que sa Société doit attribuer une partie de ses malheurs.

VI. TELLIER, (N. le) né à Château Thierri, et mort dans la même ville en 1732, est auteur de quatre pièces de théâtre: le Festin de Pierre; opéra; les Pélerines de Cythère. Arlequin Sultane favorite, et la Descente de Mezzetin aux Enfers. La seconde de ces pièces a été imprimée à Marseille en 1717.

VH.

VII. TELLIER , (Adrien le) avocat du roi à Melun, fut député par ce bailliage aux états généraux, et y travailla beaucoup dans le comité de judicature. Ses principes republicains le firent appeler à la convention. Cette assemblée l'ayant envoyé, en 1795, à Chartres pour y favoriser la libre circulation des grains, sa présence et la disette qu'on ressentoit excitèrent contré lui une violente sédition : le peuple en fureur le força à signér un arrêté qui taxoit le pain à 3 sous la livre, et à le proclamer sur la place publique, monté sur un ane. Le Tellier de retour à son auberge, se brûla la cervelle, après avoir écrit aux municipaux de Chartres la lettre suivante : « J'étois venu pour vous servir de tout mon pouvoir; ma récompense est l'ignominie. Je ne veux pas y survivre; mais j'ai mieux aimé mourir de ma propre main, que de laisser commettre un crime par l'aveuglement. Je rétracte mon arrêté, je n'aurois jamais consenti à signer, si je n'avois reconnu d'un côté l'impossibilité de son exécution, et de l'autre le danger de faire répandre d'autre sang que le mien. Je sors de la vie avec un héritage de probité que je transmets à mes enfans aussi pur que je l'avois reçu de mon respectable pèfe. »

VIII. TELLIER, (N.le) modèle de la fidélité domestique, fut valet-de-chambre de l'exambassadeur Barthelemy. Celuici ayant été arrêté et condamné à la déportation en 1797, le Tellier, ne voulant pas quitter un instant son maître, l'accompagna dans la prison du Temple, et le suivit à la Guyane. Il continua,

Tome XI.

sous ce climat brûlant et mal-sain, à lui prodiguer les soins du plus tendre attachement. Il étoit parvenu à s'échapper avec lui; mais il mourut dans la traversée, comme il alloit revoir l'Europe.

IX. TELLIER, (le) Voyez

TELLIUS, philosophe Grec, né à Elis, alla s'établir dans la ville de Phocée, où ses talens et ses vertus lui acquirent de grands honneurs. Après sa mort, on lui éleva une statue dans le temple d'Apollon, à Delphes.

TELLO, mort au commencement du vii siècle, soutint l'Eglise Anglicane par son zèle et ses écrits, et fut le fondateur de l'évêché de Landaft.

TEMPESTA, (Antonio) peintre et graveur de Florence, né en 1555, et mort en 1630. Strada. qui fut son maître, lui donna du goût pour peindre les animaux genre dans lequel il a excellé. Son dessin est un peu lourd; mais ses compositions prouvent la beauté et la facilité de son génie. Sa gravure est inférieure à sa peinture. On a de lui, tant en tableaux qu'en estampes , beaucoup de sujets de Batailles et de Chasses .... Voy. GALLONIUS, et I. TASSE.

TEMPESTE, (Pierre Molyn, sutnommé) peintre, né à Harlem en 1643, excelloit dans les tableaux de chasses aux sangliers. Accusé d'avoir trempé, à Gênes, dans l'assassinat d'une femme qu'il aimoit, il fut condamné à une prison perpétuelle, dont il ne sortit que par hasard au bout c'e 16 ans. Louis XIV ayant fait bombarder Gênes, le feu menanne

cant de consumer toute la ville, le Doge fit ouvrir toutes les prisons. Molyn profita de cet élargissement pour se retirer à Placenza dans le duché de Parme, et il y mourut.

TEMPLE, (Guillaume) né à Londres en 1628, et petit-fils d'un secrétaire du comte d'Essex, voyagea en France, en Hollande et en Allemagne. De retour dans sa patrie, gouvernée par l'usurpateur Cromwell, il se retira en Irlande, où il se consacra à l'étude de la philosophie et de la politique. Après que Charles II fut remonté sur le trône de ses pères. le chevalier Temple retourna à Londres, et fut employé dans des affaires importantes. Une des négociations qui fit le plus d'honneur à son habileté, fut celle de la triple alliance qui fut conclue en 1662, entre l'Angleterre, la Hollande et la Suède. Ces trois puissances étoient pour lors amies de la France; cependant, par ses intrigues et ses clameurs, il parvint à les réunir contre elle. Il avoit formé lui-même le plan de cette ligue. Le chevalier Tample, qui regardoit cette confédération comme le salut de l'Europe, passa ensuite en Allemagne. pour inviter l'empereur et les princes à y accéder; mais il eut bientôt le chagrin de voir que sa cour ne partageoit pas son zèle, et qu'elle étoit même sur le point de rompre avec la Hollande. Il fut donc rappelé, et on respecta si peu son ouvrage, que Charles II se ligua avec Louis XIV pour ecraser les Provinces-Unies. Il se trouva en 1668, aux conférences d'Aix-la-Chapelle, en qualité d'ambassadeur extraordinaire; et à celles de Nimègue en 1678. Après

avoir conclu ce dernier traité. il retourna en Angleterre, où il fut admis au conseil du roi, et disgracié peu de temps après. N'avant plus de rôle à jouer sur la scène du monde, il se fit auteur. Il se retira dans une terre du comté de Sussex, et mourut en février 1698, âgé de 70 ans. Par une clause assez bizarre de son Testament, il ordonna que son cœur seroit déposé dans une boîte d'argent, ci qu'on l'enterreroit sous le sadran solaire de son jardin. Il faut convenir que cet homme célèbre avoit de grands talens, des vertus éminentes, du zèle, une rare habileté, avec de grands défauts. Il étoit fort vain et fort violent, et quoiqu'il fût naturellement vif et gai, son orgueil rendoit son humeur fort inégale. Quand il haïssoit quelqu'un, c'étoit au point de ne pouvoir le rencontrer sans se troubler. S'il étoit ennemi ardent, il étoit ami chaud. Il évitoit les plaintes avec ceux qu'il aimoit: Elles peuvent servir, disoit-il, entre amans, mais rarement entre amis. Son amour pour la liberté ne pouvant se plier à la servitude des cours, il ne voulut jamais d'autre emploi que celui de public. « C'étoit ministre homme, dit le duc de St-Simon. qui aimoit à se réjouir et à vivre libre, en vrai Anglois, sans aucun soin d'élévation, de biens, ni de fortune. » Dans un voyage qu'il fit en France, le duc de Chevreuse qui aimoit sa conversation, s'entretint avec lui un matin dans les galeries de Versailles, sur les machines et la mécanique. Il le tint si long-temps, que deux heures sonnèrent. Le chevalier Temple, qui n'avoit point dîné, l'interrompit, en lui disant : Je vous assure, Monsieur le Duc, que

de toutes les machines dont nous avons parlé, je n'en connois aucune qui soit plus belle, en ce moment-ci , qu'un tourne-broche; et il le quitta sur-le-champ. Le chevalier Temple supportoit difficilement la critique. Quelques pédans l'attaquèrent par des Ecrits peu mesurés, et il leur répondit dans le même style. Nous avons de lui : I. Des Mémoires depuis 1672 jusqu'en 1692, in 12, 1692. Ils sont utiles pour la connoissance des affaires de son temps. II. Remarques sur l'état des Provinces-Unics, 1697, in-12; assez intéressantes, mais pleines de pensées libres sur la religion. Ill. Introduction à l'Histoire d'Angleterre, 1695, in - 12. C'est une ébauche d'une Histoire générale. IV. Des Lettres qu'il écrivit pendant ses dernières ambassades. Elles sont curieuses, et on les a traduites en françois, 1700, 3 vol. in-12. V. Des Œuvres melées, 1693, in-12, dans lesquelles on trouve quelques bons morceaux. L'auteur pensoit profondément, et écrivoit avec force; mais il ne faut pas juger de son génie par les traductions françoises: elles sont plates et incorrectes. On a un recueil de ses différens ouvrages, Londres, 1740, 3 vol. in-fol (Voy. Swift.)

I. TEMPLEMAN, (Pierre) médecin Anglois, mort en 1769, étoit correspondant de l'académie des Sciences de Paris, à laquelle il avoit envoyé divers Mémoires, qu'il fit imprimer en 1753.

II. TEMPLEMAN, (Thomas) maître d'école Anglois, dans le dernier siècle, a publié des Tables sur l'étendue et la population des divers pays de la terre.

TEMPLIERS, Voy. GEOF-FROY de Saint-Omer, et Molay.

TENA, (Louis) de Cadix, docteur et chanoine d'Alcala, puis évêque de Tortose, mourut en 1622. On a de lui: I. Un Commentaire sur l'Epitre aux Hébreux. Il excelle particulièrement dans les préludes; mais le fonds de cet ouvrage n'est qu'une compilation indigeste. Il Isagoge in sacram Scripturam, in-iol. a ouvrage savant et diffus.

I. TENCIN, (Pierre Guerin. de) né à Grenoble en 1679, d'une famille originaire de Romans en Dauphiné, étoit fils d'un président au parlèment. Envoyé de bonne heure à Paris, où il lit ses études avec distinction, il devint prieur de Sorbonne, docteur et grand-vicaire de Sens. Ses liaisons avec le fameux Law dont il recut l'abjuration, furent aussi utiles à sa fortune que nuisibles à sa réputation. Il accompagna en 1721 le cardinal de Bissy à Rome, en qualité de conclaviste; et après l'élection d'Innocent XIII, il fut chargé des affaires de France Rome, où il jouit d'un grand crédit. Ayant de la figure, de l'esprit, et s'étant fait un syssème suivi de flatterie, il devoit réussir dans cette cour. L'abbé Dubois, pour lequel il sollicitoit le chapeau de cardinal, ne le laissoit pas manquer de l'argent nécessaire pour s'y maintenir avec honneur. Ses services le firent nommer archevêque d'Embrun en 1724; il y tint, en 1727, un fameux concile contre Soanen évêque de Senez : concile qui lui a fait donner tant d'éloges par un parti, et tant de male-Nn 2

Digitized by Google

dictions par l'autre. Ayant obtenu la pourpre en 1739, sur la nomination du roi Jacques, il devint archeveque de Lyon en 1740, ministre d'état deux ans après. On crovoit qu'il avoit été appelé à la cour pour remplacer le cardinal de Fleury; mais ses espérances et celles du public ayant été trompées, il se retira dans son diocèse, où il se fit aimer par d'abondantes aumônes. Il y mourut en 1758, à 80 ans. Qui croire sur le compte de ce cardinal? Les uns en font un génie, un homme d'état, un politique consommé; d'autres lui disputent talens, et attribuent son élévation, moins à son mérite qu'à celui d'une sœur ambitieuse et bel esprit. On trouvera peutêtre la vérité, en prenant le milieu entre ces deux extrémités. Vers la fin de ses jours, les choses pour lesquelles il avoit montré le plus d'ardeur, se présenterent à lui sous un autre point de vue. Ses sentimens allèrent jusqu'à une espèce d'indulgence pour ces mêmes Jansénistes qui l'avoient regardé comme un persécuteur. Dans le temps des disputes occasionnées par les billets de confession, il se conduisit avec modération et avec sagesse. Une guerre plus cruelle ayant désolé la France en 1756, le cardinal de Tencin entra en correspondance avec madame la Margrave de Bareith , pour ménager la paix avec les puissances belligérantes; mais il mourut avec la douleur de n'avoir pas pu rénssir. On a de lui des Mandemens et des Instructions Pastorales. Nous renvoyons ceux qui se plaignent que nous n'avons pas peint le cardinal de Tencin auez en leau, aux Mémoires de Duclos; et ils verront que nous l'avons ménagé.

II. TENCIN, (Claudine-Alexandrine Guerin de ) sœur da précédent, prit l'habit religieux dans le monastère de Montfleury. près de Grenoble. Dégoûtée da cloître, elle devint chanoinesse du chapitre de Neuville près de Lyon-rentra bientôt dans le monde. et vint à Paris. Les agrémens de sa figure et de son esprit hu firent des amis accrédités : elle prit part à la folie épidémique du système; et cette folie, join e à ses liaisons avec le cardinal Dubois, fut avantageuse à sa fortune, ainsi qu'à celle de son frère. Son caractère intrigant la rendit pendant quelque temps l'arbitre des graces. Elle songea dès-lors à demander à la cour de Rome un Bref qui confirmat sa sortie du cloître. Ene i bitint en effet par le crédit de l'ontenelle : mais comme le Bref avoit été renda sur un faux exposé, il ne fut point fulminé. Madame de Tencia n'en resta pas moins dans la capitale, où elle cultiva la littérature avec succes. Benoît XIV avec lequel elle étoit en correspondance lorsqu'il n'étoit que le cardinal Lambertini, l'honora de son portrait dès qu'il fut pape. Sensible à un tel honneur, Madame de Tencin lui répondit par une lettre ingénieuse, où elle lui disoit : Votre affabilité, votre bonté , votre fidélité dans l'amitié , vous avoient fait de tendres Amis de ceux qui sont devenus vos Enfans. Depuislong-temps mes væus plaçoient V. S. sur la Chaire de Saint-Pierre. Jétois par mes désirs votre fille spirituelle, avant que vous fussiez le Père commun des Fidelles. La maison de

Madame de Tencin devint le rendez-vous des gens les plus spirituels de Paris. On la voyoit au milieu d'un cercle de beaux esprits et des gens du monde qui composoient sa cour, donner le ton et se faire écouter avec attention, parce qu'elle parloit à chacun son langage. Sa petite société fut troublée de temps en temps par quelques aventures assez tristes. Elle fut impliquée dans celle de la mort de la Fresnaye, conseiller au grand conseil, qui se tua chez elle. On la transféra d'abord au Châtelet, ensuite à la Bastille; enfin elle eut le bonheur d'être déchargée de l'accusation intentée contre elle à l'occasion de ce funeste accident. Cette dame célèbre mourut à Paris en 1749. dans un âge avancé, regrettée par plusieurs gens de lettres, qu'elle appeloit ironiquement ses Bêtes. L'envie a dit beaucoup de mal de cette Ménagerie spirituelle, mais elle étoit bien préférable à tant d'autres coteries où l'on ne peut exister sans jeu et sans médisance. Il faut avouer cependant que cette petite société avoit un peu trop adopté la maxime.

Nul n'aura de l'esprit que nous et nos amis s

et que le public ne donnoit paa toujours son approbation aux ouvrages qu'on y préconisoit. Madame de Tencin étoit très-serviable, lorsque son intérêt particulier ne s'opposoit pas à ce qu'on lui demandoit. Elle ambitionnoit la réputation d'être amie vive ou ennemie déclarée. Elle saisit habilement quelques occasions de le persuader, et s'atta-

cha ainsi beaucoup de gens de mérite. Nous avons de Madame de Tencin : I. Le Siège de Calais, in - 12. C'est un Roman écrit avec délicatesse, et plein de pensées fines. Certaines idées d'une licence enveloppée; des portraits aimables de l'un et de l'autre sexe , mais qui auroient dû être plus contrastés; de la tendresse dans les expressions; le ton de la bonne compagnie: voilà ce qui en fit le succès. On ferma es yeux sur ses défauts. sur la multitude des épisodes et des personnages, sur la complication des événemens, la plupart peu vraisemblables; enfin, sur la conduite, moins judicieuse que spirituelle, de ce Roman. II. Mémoires de Comminges, in-12. dont le fonds est touchant. quoique, mêlé d'invraisemblances, et qui sont encore meilleurs pour la forme. M. de Pont-de-Vesle, son neveu, eut part à cet ouvrage, ainsi qu'au précédent. III. Les Malheurs de l'Amour, 2 vol. in-12: roman intéressant. dans lequel on a prétendu qu'elle traçoit sa propre histoire. IV. Les Anecdotes d'Edouard II, in-12, 1776: ouvrage posthume. On a recueilli tontes ses Œuvres en 1786, à Paris, 7 volumes petit in-12, précédés d'une Notice sur sa vie et ses écrits, par l'un des auteurs de ce Dictionnaire.

TENDE, (Gaspard de) petitfils de Claude de Savoie, comte de Tende et gouverneur de Provence, servit avec distinction en France dans le régiment d'Aumont. Il fit ensuite deux voyages en Pologne, où il acquit beaucoup de connoissance des affaires. On a de lui: I. Un Traité de la Traduction, sous Nn 3 le nom de l'Estang, in-8.º II. Relation historique de Pologne, sous le nom de Hauteville, in-12. Ces deux ouvrages eurent quelque cours. L'auteur mourut à Paris en 1697, à 79 ans. Li descendoit de René de Savoie. et de Villars, comte DE TENDE, fils naturel de Philippe duc de Savoie. Le comte de Tende s'attacha à François I, qui le fit grand-maître de France. Il mourut des blessures qu'il avoit reçues à la funeste journée de Pavie en 1525. Il eut d'Anne Lascaris, comtesse de Tende, sa femme, Honorat, maréchal de France et pourvu de la charge d'amiral en 1572, qui mourut en 1580. laissant une fille, mariée au duc de Mayenne. Son frère Claude, gouverneur de Provence. mort en 1566, eut un fils légitime, Honorat, mort en 1572; et un fils naturel, Annibal, qui servit dans les troupes de France, et qui fut père de celui qui fait l'objet de cet article.

TENDILLA, Voyez Men-

TENES ou Tennès, (Myth.) file de Cygnus, ou selon d'autres, d'Apollon. Ayant été accusé d'inceste par sa helle - mère Philonomé, il fut exposé dans un coffre sur la mer avec sa sœur Hemithée, qui ne voulut jamais l'abandonner.Le coffre aborda dans l'île de Leucophrys, qui de Tenes, prit le nom de l'énédos. Tenes y régna, et y établit des lois très - sévères, telle qu'étoit celle qui condamnoit les adultères à perdre la tête : lois qu'il sit observer en la personne de son propre fils. Tenes fut tue par Achille, avec son père Cygnus, pendant la guerre de Troye; et

aprèssa mort, il fut honoré comme un Dieu dans l'île de Ténédos.

I. TENIERS, dit le Vieux. (David) peintre, né à Anvers en 1582, mort dans la même ville en 1649, apprit les principes de la peinture sous Rubens. Le désir de voyager le fit sortir de cette école, et il alla à Rome où il demeura durant dix années, et où il imita la manière d'Elzhei*mer* son ami. Ce peintre a travaillé en Italie dans le grand et dans le petit. Il a peint dans le goût de ses deux maîtres; mais à son retour à Anvers, il prit pour sujets de ses tableaux, des Buveurs, des Chimistes et des Paysans, qu'il rendit avec beaucoup de vérité.

II. TENIERS le Jeune . (David) né à Anvers en 1610, mort dans la même ville en 1694, étoit fils du précédent et son élève ; mais il surpassa son père par son goût et par ses talens. Teniers le Jeune jouit, de son vivant, de toute la réputation, des honneurs et de la fortune dus à son mérite et à ses bonnes qualités. L'archiduc Léopold - Guillaume lui donna son portrait attaché à une chaîne d'or, et le fit gentilhomme de sa chambre. La reine de Suède donna aussi son portrait à Teniers. Les sujets ordinaires de ses tableaux, sont des scènes réjouissantes. Il a représenté des Buveurs et des Chimistes, des Noces et des Fêtes de village, plusieurs Tentations de S. Antoine, des Corps-de-garde, etc. Ce peintre manioit le pinceau avec beaucoup de facilité. Ses ciels sont très-bien rendus, et d'une couleur gaie et lumineuse. Il touchoit les arbres avec une grande légéreté, et don-

noit à ses, petites figures, une ame, une expression et un caractère admirables. Ses tableaux sont en si grand nombre, qu'il disoit en plaisantant: Pour rassembler tous mes ouvrages, il faudroit une galerie de deux lieues de longueur ; ils sont comme le miroir de la nature; elle ne peut être rendue avec plus de vérité. On estime singulièrement ses petits tableaux; il y en a qu'on appelle des Aprèssoupers, parce que ce peintre les commençoit et les finissoit le soir même. On ne doit pas oublier son talent à imiter la manière des meilleurs maîtres, qui l'a fait surnommer Protée et le Singe de la peinture. Il a quelquefois donné dans le gris et dans le rougeâtre ; on lui reproche aussi d'avoir fait des figures trop courtes, et de n'avoir pas assez varié ses compositions. Louis XIV n'aimoit point son genre de peinture. On avoit un jour orné sa chambre de plusieurs Tableaux de Teniers: mais aussitôt que ce prince les vit : Qu'on m'ôte, dit-il, ces Magots de devant les yeux. On a beaucoup gravé d'après les ouvrages de Teniers. Il a lui-même gravé plusieurs de ses morceaux, entre autres un Vieillard et une Fête de village. Pour étudier de plus près la nature, Teniers s'étoit retiré dans le village de Perth entre Malines et Anvers. Sa maison y devint le rendez-vous des grands, des artistes et des amateurs renommés.

TENIVELLI (N.) savant Piémontois, est auteur de divers ouvrages historiques, et entr'autres de l'Histoire de l'Académie de Turin, qui possédoit dans son sein Beccaria, Alfieri, Denina, La Grange, etc. Tenivelli accusé d'avoir favorisé des principes d'insurrection dans les états du roi de Sardaigne, fut fusilé en 1796.

TENSIO-DAÉ-DSIN, (Mythol.) principale Divinité des Japonois, se fit homme, suivant
eux, et devint la tige de tous
les Souverains du Japon et le
patron de leur empire. On célèbre sa: fête dans le neuvième
mois de l'année, avec la plus
grande solennité.

TENTIGNAC, (Arnaud de ) troubadour du XII<sup>e</sup> siècle, fut renommé par ses chansons, dont Crescimbeni et Nostradamus ont donné des notices.

I. TENTZELIUS, (André) fameux médecin Allemand du xvii<sup>e</sup> siècle, publia un Traité curieux, dans lequel il décrit fort au long, non-seulement la matière des Momies, leur vertu et leurs propriétés, mais aussi la manière de les composer et de s'en servir dans les maladies.

II. TENTZELIUS, (Guillaume-Ernest) ne à Arnstadt en Thuringe, en 1659, mourut en 1707, à 49 ans. C'étoit un homme entièrement livré à l'étude et à la littérature, et qui se consoloit avec les Muses, des rigueurs de la fortune, Quoiqu'il fût asse≇ pauvre, il parut toujours content de son sort. On a de lui un grand nombre d'ouvrages parmi lesquels on distingue: I. Saxonia Numismatica, 1705, in-4.°, 4 vol., en latin et en allemend. II. Supplementum Historiæ Golhanæ, 1701 et 1716, 3 vol. in-4.º Il y a beaucoup d'érudition dans ces deux livres; mais l'auteur n'a pas l'art d'êtra Nn 4

précis et de ne choisir que l'utile. VOY. SCHEELSTRATE.

TERAMO, (Jacques de) Voy. PALLADINO.

TERBURG, (Gerard) peintre, né en 1608, à Zwol dans la province d'Over-Yssel, mort à Deventer en 1681, voyagea dans les royaumes les plus florissans de l'Europe. Le Congrès pour la paix, qui se tenoit à Munster, l'attira en cette ville, où son mérite le produisit auprès des ministres. On le chargea de plusieurs Tableaux, qui ajoutèrent à sa fortune et à sa réputation. L'ambassadeur d'Espagne, le comte de Pigoranda, l'emmena avec lui à Madrid, et Terburg y fit des ouvrages qui charmèrent le roi et toute la cour. Ce maître reçut de riches présens, et fut fait chevalier. Londres, Paris, Deventer lui fournirent de nouvelles occasions de se signaler. Sa réputation, et surtout sa probité et son esprit, le rié; et il laissa deux fils et une fille. firent choisir pour être un des principaux magistrats de cette dernière ville. Terburg consultoit toujours la nature: sa touche est précieuse et très-finie. On ne peut porter plus loin que ce peintre l'intelligence du clairobscur. Ou lui reproche quelques attitudes roides et contraintes, Les sujets qu'il a traités sont, pour l'ordinaire, des Bambochades et des Galanteries; il excelloit encore à peindre le portrait, les habillemens, et sursout le satin blanc qu'il aimoit à représenter dans ses tableaux Netscher a été son disciple.

TERCIER, (Jean-Pierre) ng à Paris le 7 octobre 1704, suivit le marquis de Monti dans son ambassade de Pologne, et connut particulièrement le roi Stanislas à Dantzig, où l'ambassadeur de France et son secrétaire furent retenus prisonniers pendant 18 mois. Les services qu'il rendit dans cette occasion. et sur tout au Congrès d'Aix-la-Chapelle en 1748, lui méritèrent la place de premier commis des affaires étrangères : place qu'il perdit pour avoir approuvé, en qualité de censeur royal, le dangereux livre de l'Esprit. Il mourut le 21 janvier 1766, laissant quelques Mémoires dans ceux de l'académie des Belles-Lettres dont il étoit membre. C'étoit un homme doux, poli et éclairé, qui jouit de l'estime publique, même après sa disgrace. On a de lui en manuscrit, dans le dépôt des affaires étrangères, des Mémoires historiques sur ses négociations, qu'il avoit composés pour l'instruction de M. le Dauphin. Il étoit ma-

TEREE, Voy. PHILOMELE.

TERENCE, (Publius Terentius Afer) ne à Carthage, l'an 186 avant J. C., fut enlevé par les Numides dans les courses qu'ils faisoient sur les terres des Carthaginois. Il fut vendu à Terentius Lacanus, sénateur Romain, qui le fit élever avec beaucoup de soin, et l'affranchit fort jeune. Ce sénateur lui donna le nom de Térence, suivant la coutume qui vouloit que l'affranchi portat le nom du maitre dont il tenoit sa liberté. Son esprit le lia étroitement avec Lælius et Scipion l'Africain. On les soupçonna même d'avoir travaillé à ses Comédies; en effet, ils pouvoient donner lieu à ce soupcons avantageux, par leux rare mérite, par la finesse de leur esprit, et la délicatesse exquise de leur goût. Nous avons six Comédies de Térence; on admire dans ce poëte l'art avec lequel il a su peindre les mœurs et rendre la nature. Rien de plus simple et de plus naturel que son style : rien, en même temps, de plus élégant et de plus ingénieux. De tous les auteurs latins, c'est celui qui a le plus approché de l'Atticisme, c'est-àdire de ce qu'il y a de plus délicat et de plus fin chez les Grecs, soit dans le tour des pensées, soit dans le choix de l'expression; mais on lui reproche de n'avoir été le plus souvent que leur traducteur. Madame Dacier trouvoit Plaute plus original, et le mettoit à bien des égards au-dessus de Térence. « Ce poëte (dit - elle) a beaucoup plus d'art, mais il me semble que l'autre a plus d'esprit. Térence fait beaucoup plus parler qu'agir; l'autre fait plus agir que parler, et c'est le véritable caractère de la Comédie, qui est beaucoup plus dans l'action que dans le discours. Cette vivacité me paroît donner encore un grand avantage à Plaute; c'est que ses intrigues sont toujours conformes à la quante des acteurs; que ses incidens sont bien variés, et ont toujours quelque chose qui surprend agréableblement : au lieu que le théâtre semble languir quelquefois dans Térence, à qui la vivacité de l'action et les nœuds des incidens et des intrigues manquent manifestement. » C'est le reproche que lui avoit déjà fait César, dans des vers où il s'exprime ainsi, en s'adressant à Térence :

quoque, et la summis, 8 dimidiate.
. Menunder,

Poneris, et merità, puri sermonis amater.

Lonibus atque utinam scriptis adjuncta foret vis

Comica , ut aquato virtus polleret honore:

Cum Gracis, neque in hac despectus parte jaceres!

Unum hoc maceror, et doles tibi deesse, Tetenti.

« Toi aussi, demi-Ménandre, tu es mis au nombre des plus grands poëtes, et avec raison, pour la pureté de ton style. Eh! plût aux Dieux que la douceur de ton langage fût accompagnée de la force comique, afin que ton mérite fût égal à celui des Grecs, et qu'en cela tu ne fusses pas fort au-dessous des autres ! Mais c'est ce qui te manque, Térence, et c'est ce qui fait ma douleur. » Mais s'il est inférieur, dit M. Freron le fils, à Plaute pour la vivacité de l'intrigue et l'enjouement du dialogue, il a bien plus de décence, de noblesse et de goût. Ses caractères sont plus vrais. ses peintures de mœurs plus fidelles. Il rend beaucoup mieux la nature, et attache bien davantage par le grand fond d'intérét qui domine dans ses pièces. S'il n'egaye pas ses lecteurs par cette foule de bons mots que Plaute répand avec profusion et qui souvent, au jugement d'Horace, sont assez insipides. il sait les dédommager par la justesse et la solidité des pensées. la délicatesse des sentimens . la douceur des images ; par ce moelleux et cette suavité de style qui fait éprouver un plaisir toujours nouveau dans la lecture de ses Comédies. La première fois qu'on entendit prononcer à Rome, sur la scène, ce beau vers:

Hono sum, humani nil & me alienem puta.

I s'éleva, dit S. Augustin, dans l'amphithéàtre un applaudissement universal: il ne se trouva pas un seul homme, dans une assemblée si nombreuse, composée des Romains et des envoyés de toutes les nations déjà soumises ou alliées à leur empire, qui ne parût sensible à ce cri de la nature. Térence sortit de Rome n'ayant pas encore 35 ans; on ne le vit plus depuis. Il mourut, selon la plus commune opinion, vers l'an 159 avant J. C., à Stympale, ville de l'Arcadie. Il s'étoit, dit-on, amusé dans sa retraite à traduire les Pièces de Ménandre, et à composer de son propre fonds; et ce fut, dit - on, la douleur d'avoir perdu ces différentes Pièces, qui lui causa la mort. D'autres prétendent qu'il périt sur mer en passant de Grèce en Italie. Il n'eut qu'une fille qui fut mariée après sa mort à un chevalier Romain, et à laquelle il, ne laissa qu'une maison avec un jardin de deux arpens situé sur la voie Appienne. (Voyez I. APOLLINAIRE et MENAGE. ) Nous avons une Vie de Térence, écrite par Suétone. Les éditions les plus recherchées des vi Comédies de ce poëte, sont les suivantes : De Milan , 1470 , infol. — Venise, 1471, in-fol. — *Elzevir* , 1635 , in-12. (A l'édition originale, la page 104 est cotée 108. ) — Au Louvre, 1642, in-fol. — Ad usum Delphini, 1671, in-4.º - Cum notis Variorum , 1686 , in - 8.° — Cambridge, 1701, in-4. - Londres, 1724, in-4.° - Urbin, 1736, in-fol. figures. — Londres, Sandby, 1751, 2 vol. in-8.°, figures. Celle de Birmingham . Baskerville, 1772, in-4.°, est d'une grande beauté. Madame Dacier en donna en 1717, une belle édition latine, avec sa Traduction françoise et des Notes, en 3 vol. in-8.° L'abbé le Monnier en a publié une nouvelle traduction, 1771, 3 vol. in-8.° et 3 vol. in-12, qui a eu du succès. On conserve dans la bibliothèque du Vatican, une antique copie de Térence, faite du temps d'Alexandre Sévère et par son ordre.

TÉRENTIA, femme de Cicéron, étoit d'une humeur brusque, impérieuse et prodigue, qui obligea son époux de la répudier : son nom, ses grandes richesses, et une sœur Vestale, prouvent qu'elle devoit être d'une grande maison. Cictron ayant été obligé de lui rendre sa dot, se trouva embarrassé; mais il aimoit mieux la paix que l'argent. Il avoit vécu plus de 30 ans avec elle, et en avoit eu deux enfans. Térentia épousa en secondes noces, Salluste l'ennemi de Cicéron, dont il vouloit savoir les secrets; Messala, en troisièmes noces; et Vibius Rufus, consul sous Tibère, en quatrièmes. Ce Vibius se vantoit d'avoir possédé deux choses qui avoient appartenu aux deux plus grands hommes de son temps, la femme de Cicéron, et la chaise sur laquelle César fut assassiné. Té rentia vécut 103 ans . selon Pline et Valère-Maxime.

TERENTIANUS MAURUS, Voyez Maurus.

TERME, (Mythol.) Divinité qui présidoit aux limites des champs. Après que Saturne cut quitté le Latium pour retourner

an Ciel, le Dieu Terme mit fin à toutes les querelles qui s'élevèrent sur les limites des terres. Lorsque les Dieux voulurent céder la place du Capitole à Jupiter, ils se retirèrent dans les environs par respect; mais le Dieu Terme demeura à sa place sans bouger. On le représentoit cous la forme d'une tuile ou d'une pierre carrée, (Voy. QUADRATUS DRUS.) ou d'un pieu fiché dans la terre, ou enfin d'un Homme sans pieds et sans mains.

TERPANDRE. Voy. THER-

TERPSICHORE. (Myth.) l'une des neuf Muses, Déesse de la muaique et de la danse. On la représente sous la figure d'une jeune fille couronnée de guirlandes, tenant une harpe et des instrumens de musique autour d'elle.

## TERRACA, Voy. II LULLE.

I. TERRASSON , (André) prêtre de l'Oratoire, fils aîné d'un conseiller en la sénéchaussée et présidial de Lyon, sa patrie. Il parut avec éclat dans la chaire: il prêcha le Carême de 1717 dewant le roi, puis à la cour de Lorraine, et ensuite deux Carêmes dans l'église métropolitaine de Paris, et toujours avec le succès le plus flatteur. Il joignoit à une belle déclamation, une figure agréable. Son der. nier Carème dans cette cathédrale , lui causa un épuisement dont il mourut à Paris le 25 avril 1723. On a de lui des Sermons, imprimés en 1726, et réimprimés en 1736, en 4 vol. in 12. Son éloquence a autant de noblesse que de simplicité, et autant de force que de naturel. Il plait d'autant plus

qu'il ne cherche point à plaire. On ne le voit point employer ces pensées qui n'ont d'autre mérite qu'un faux brillant, ni ces tours recherchés, si fréquens dans nos orateurs modernes, et plus dignes d'un Roman que d'un Sermon.

II. TERRASSON, ( Jean ) frère du précédent, né à Lyon en 1670, fut envoyé par son père à la Maison de l'institution de l'Oratoire, à Paris. Il quitta cette Congrégation presque aussitôt qu'il y fut entré ; il y rentra de nouveau, et il en sortit pour toujours. Son père, irrité de cette inconstance, le réduisit par son testament à un revenu trèsmédiocre. Ce père, homme trèsreligieux, avoit eu quatre fils qu'il destina tous à l'Oratoire. voulant, disoit l'abbé Terrasson, accélérer, par dévotion, la fin du monde autant qu'il dépendoit de lui. Loin de se plaindre de la médiocrité de sa fortune, l'ex-Oratorien n'en parut que plus gai. L'abbé Bignon, instruit de son mérite, lui obtint une place à l'académie des Sciences en 1707, et en 1721 la chaire de philosophie grecque et latine. L'abbé Terrasson s'enrichit par le fameux Système; mais cette opulence no fut que passagère. La fortune étoit venue à lui sans qu'il l'eût cherchée; elle le quitta sans qu'il songeat à la retenir : Me voilà tire d'affaire ( dit il, lorsqu'il se trouva réduit pour la seconde fois au simple nécessaire); je revivrai de peu, cela m'est plus commode. Quoiqu'ileut conservé. au milien des richesses, la simplicité des mœurs qu'elles ont coutume d'ôter, il n'étoit pas sans déliance de lui-même : Je

réponds de moi, disoit-il, jusqu'à un million; ceux qui le connoissoient, auroient répondu de lui par delà. Sa philosophie étoit sans bruit, parce qu'elle étoit sans effort. Il n'étoit ni l'esclave de son amour - propre, ni le complaisant de l'amour propre des autres. Un homme qui pensoit comme lui, ne devoit guère solliciter de graces, même pure-ment littéraires. Son mérite seul avoit brigué pour lui celles qu'on lui avoit accordées. Ce qui l'occupoit le moins, étoit les démêlés des princes et les affaires d'état. Il avoit coutume de dire, qu'il ne faut point se mêler du gouvernail dans un vaisseau où l'on n'est que passager. L'ignorance où étoit l'abbé Terrasson sur la plupart des choses de la vie , lui donnoit une naïveté que hien des gens taxoient de simplicité; ce qui a fait dire qu'il n'étoit homme d'esprit que de profil. Madame la marquise de Lassai, qui étoit de sa société, répétoit volontiers qu'il n'y avoit qu'un homme de beaucoup d'esprit, qui pût être d'une pareille imbécillité. Il disoit lui-même, pour excuser cette manière d'être : Le ridieule de la simplicité est un mérile, en comparaison du ridicule d'affectation. Quand la vieillesse et les infirmités commencèrent à le rendre inutile à la société, il disparut de dessus la scène. Il se montroit tout au plus dans les lieux publics, où il ne pouvoit être à charge à personne. *Je* calculois ce matin, disoit-il, dans ses derniers jours, à M. Falconet son ami, que j'ai perdu les quatre cinquiemes des lumières que je pouvois avoir acquises. Si cela continue, il ne me restera pas méme la réponse que

fit à l'agonie, ce bon M. de Lagny à M. de Maupertuis. [ Voyez LAGNY. ] L'espèce de stoicisme dont M. l'abbé Terrasson faisoit profession, ne l'empéchoit pas d'avoir des amis : mais ils étoient en petit nombre ; et il étoit persuadé que ceux qui ont tant d'amis, ont très peu d'amitié. Ce philosophe mourut à Paris le 15 septembre 1750. Ses ouvrages sont : I. Dissertation critique sur l'Iliade d'Homère, en 2 vol. in-12, pleine de paradoxes et d'idées bizarres. Egaré par une fausse métaphysique, il analyse froidement ce qui doit être senti avec transport. II. Des Réflexions en faveur du Système de Law. Il le justifia sans l'estimer cependant plus qu'il ne falloit. On sait que le centre de l'agiotage que ce Système produisit, étoit dans la rue Quincampoix. appliqua assez plaisamment à un bossu qui y prétoit son dos pour la signature des billets de banque. ce passage d'un Pseaume: Supra dorsum meum fabricaverunt peccatores. III. Sethos, roman moral, en 2 vol. in-12. Cet ouvrage, quoique bien écrit et estimable par beaucoup d'endroits. ne fit cependant qu'une fortune médiocre. Le mélange de physique et d'érudition, que l'auteur y avoit répandu, ne fut point du goût des François, quoique plein d'un grand nombre de caractères, de traits de morale, de réflexions fines, et de discours quelquefois sublimes. On distingua sur tout le Portrait de la Reine d'Egypte, qui se trouve dans le premier volume. IV. Une Traduction de Diodore de Sicile, en 7 vol. in-12, accompagnée de préface, de notes et de fragmens, qui ont paru depuis 1737 jusqu'en

1744. Cette version est aussi fidelle qu'eligante. On prétend que l'abbé Terrasson ne l'entreprit que pour prouver combien les anciens étoient crédules. Une de ses maximes étoit : Qu'y a-t-il de plus crédule? l'ignorance. Qu'y a-t-il deplus incrédule? l'ignorance.

III. TERRASSON, (Gaspard) frère d'André et de Jean, naquit à Lyon le 5 octobre 1680. A l'àge de 18 ans, il entra à l'Oratoire, où il s'appliqua d'abord à l'étude de l'Ecriture et des Pères. Après avoir professé les humanités et la philosophie, il se consacra à la prédication, et s'acquit bientôt une réputation supérieure à celle dont son frère avoit joui. Il précha à Paris pendant cinq années. Il brilla sut-tout pendant un Carème dans l'église métropolitaine, et il ne brilla que par l'Evangile et les Pères. Il ne cherchoit pas les applaudissemens. Le seul éloge qu'il exigeoit de ses auditeurs, étoit qu'ils se corrigeassent. Différentes circonstances l'obligèrent ensuite de quitter en même temps la Congrégation de l'Oratoire et la prédication. Ses sentimens excitèrent contre lui le zèle persécuteur des Constitutionnaires outrés; mais ses vertus auroient mérité plus d'égards. Il mourut à Paris, le 2 janvier 1752. On a de lui: I. Des Sermons en 4 vol. in - 12, publiés en 1749. Ce recueil contient xxix Discours pour le Carême, des Sermons détachés, trois Panégyriques, et l'Oraison funèbre du Grand Dauphin. Tout y respire la sublime simplicité de l'Evangile. II. Un livre anonyme, intitule : Lettres sur la Justice Chrétienne, censurées par la Sorbonne.

IV. TERRASSON . (Matthier) né à Lyon le 13 août 1669, de parens nobles, et de la même famille que les précédens, vint à Paris, où il se fit recevoir avocat en 1601. Il plaida quelques causes d'éclat qui furent le premier fondement de sa grande réputation. Profondément versé dans l'étude du Droit écrit, il devint en quelque sorte l'Oracle du Lyonnois et de toutes les autres provinces qui suivent ce Droit. La jurisprudence n'éteignit point en lui le goût de la littérature. Il fut associé pendant cinq ans an travail du Journal des Savans. et il exerça pendant quelques années les fonctions de Censeur royal. Cet homme, aussi estimable par ses connoissances que par sa douceur et son désintéressement, mourut à Paris le 30 septembre 1734, à 66 ans. On a de lui un Recueil de ses Discours, Plaidoyers, Mémoires et Consultations, sous le titre d' Œuvres de Matthieu Terrasson. etc. in-4.º Voyez l'article suivant. On a publié une édition des Œuvres de Henrys, avec les Remarques de Matthieu Terrasson.

V. TERRASSON, (Antoine) fils du précédent et avocat comme lui, naquit à Paris le 1et novembre 1705. Il se livra d'abord à la plaidoirie, et eut quelques succès; mais les travaux du cabinet ayant plus d'attraits pour lui, il composa, par ordre du chancelier d'Aguesseau, son Histoire de la Jurisprudence Romaine, suivie d'un Recueil de contrats, testamens et autres actes qui nous restent des anciens Romains, in-fol. 1750. Ce livre, rempli de recherches, et qui prouve autant de sagacité que d'érudi-

tion, est écrit d'un style clair et quelquefois élégant. L'auteur fut nommé la même année Censeur royal, conseiller au Conseil souversin de Dombes en 1752, avocat du clergé de France en 1753, professeur au Collège royal en 1754. Dans le préambule de ses provisions . Louis XV parle de lui . « comme d'un homme distingué par des talens recomamandables et qui sont comme héréditaires dans sa famille, et gui réunissoit à l'application la plus assidue, les qualités qui caractérisent le sujet fidelle et le citoven vertueux. » Ces qualités lui procurèrent en 1760 la place de chancelier de Dombes, dont il remplit les fonctions jusqu'au temps que cette principauté fut réunie à la couronne. Accablé d'infirmités, il se démit de sa place de professeur royal, et mourut le 30 octobre 1782, à 77 ans. Il avoit épousé en 1759 la fille du marquis de Termes, dont il n'eut point d'ensans. Outre son Histoire de la Jurisprudence Romaine, on a de lui des Mélanges d'histoire, de littérature, de jurisprudence, de critique, ctc. 1768, in 12; et quelques autres ouvrages.

TERRAY, (l'abbé Joseph-Marie) naquit en 1715 dans la petite ville de Boen, près de Roanne en Forez. Jean Terray son père, avoit été fermier général au commencement du siècle. Marie-Anne Dumas sa mère, étoit fille d'un officier qui se distingua à la bataille de Nerwinde, et fut recompensé par des lettres de noblesse. Un oncle fort riche, qui devoit une grande partie de sa fortune aux bontés du duc d'Orléans, régent, fit élever le

jeune Terray au collège de Juliy. Ses succès dans ses études présagèrent ceux qu'il devoit obtenir dans la carrière des affaires. H acheta une charge de conseillerclerc au parlement de Paris : mais il ne fut jamais prêtre; son éloignement insurmontable pour les assujetissemens de l'état ecclésiastique, l'obligea à se borner au sous-diaconat. Un caractère décidé, un jugement droit, une conception prompte, l'amour et la facilité du travail, cette sureté de tact qui fait saisir à l'instant le point de la difficulté des affaires les plus épineuses, ne tardèrent pas à lui mériter une grande considération dans sa compagnie. La nature qui lui avoit refusé les graces extérieures, et même celles de la parole, l'en avoit dédommagé par une clarté laconique, plus impérieuse souvent que l'éloquence. La cour le choisit pour son rapporteur. Les graces dont l'état ecclésiastique le rendoit susceptible, ajoutèrent à la fortune déjà considérable qu'il tenoit de l'oncle qui lui avoit servi de père. Il devint chef du conseil de M. le prince de Condé , contròleur général en mois de décembre 1769, ministre d'état, secrétaire-commandeur des Ordres du roi en 1770, et directeur général des bâtimens en 1773. Peu de ministres se sont trouvés dans une position plus difficile et plus orageuse. La sienne l'étoit d'autant plus, que le public jugea les moyens qu'il prit pour en sortir , sans connoitre toute l'étendue du mal anquel il avoit à remédier : cependant , ses mesures furent prises avec tant de prévoyance et des calculs si justes, qu'elles prévincent toutes les révolutions fàcheuses qui pou-

voient en résulter, et qu'aucune banqueroute particulière ne fut la suite de l'édit qui suspendit les rescriptions. On voit par un de ses Mémoires, qu'il regretta de n'avoir pu suivre des principes plus justes; mais dans l'alternative d'employer les moyens dont il fit usage, ou de laisser manquer tous les services à-la-fois, il préféra le moindre des maux entre lesquels il avoit à choisir. Ses opérations pararent d'autant plus dures aux intéressés, qu'il sembloit les voir exécuter de sangfroid, et qu'il ne se refusoit pas toujours aux fantaisies du monarque, des courtisans et des favorites. Il déclara cependant au roi qu'on ne pouvoit augmenter l'impôt; que c'étoit par les réformes, les économies, la suppression des abus, qu'il falloit maintenir désormais au même niveau la recette et la dépense, et prévenir le retour des désordres qu'il avoit réparés. Ses comptes de 1770, 1772 et 1774, qui ont été imprimés dans la Collection des Comptes rendus depuis 1758 jusqu'en 1787, sont des modèles d'ordre, de précision et de clarté. Ces qualités distinctives de l'homme d'état se retrouvent dans tous ses Mémoires sur l'administration des finances, dont la plupart, peu connus du public, mériteroient de l'être. An commencement du nouveau règne, il rédigea l'édit de la remise du droit de joyeux avénement que Louis XVI voulut bien accorder à ses peuples. Le 24 août 1774, il donna sa démission , et se retira dans une de ses terres, où il fut poursuivi par la haine et la vengeance de ceux dont il avoit blessé les intérêts particuliers, pour sauver la fortune publique.

Les arts, qu'il avoit aimés dès sa jeunesse, firent dans sa retraite sa plus douce occupation. Il mourut à Paris le 18 février 1778, laissant une mémoire contre laquelle le souvenir des rescriptions suspendues animoit encore ses détracteurs ; mais que le temps, la vérité, la publicité des écrits où sont consignés ses principes , ont un peu réhabilitée. Ses mœurs ne furent pas plus épargnées que sa conduite dans le ministère. Ceux qui l'ont particulièrement connu , savent néanmoins qu'il fut économe sans avarice; que sa fermeté froide, et même accompagnée de sécheresse, n'excluoit point en lui les qualités sociales; que la dureté qu'on reprocha souvent à l'administrateur, n'étoit point inhérente à l'homme, qui se montroit facile et doux avec les siens. Il est averé d'ailleurs que pendant son ministère, il ne se vengea d'aucun ennemi; qu'il ne fit donner aucune lettre de cachet ; qu'il ne persécuta personne; et s'il s'éloigna quelquefois des règles de l'exacte justice, il se montra plus modéré dans les vengeances particulières, que ne le sont les ministres. Ce qui lui nuisit beaucoup dans l'esprit des Parisiens, c'est que dans ses réponses, il montra trop de mépris pour l'opinion publique. On lui reprochoit un jour, qu'une de ses opérations ressembloit fort à prendre l'argent dans les poches.—Eh! où voulez vous donc que je le prenne? répondit-il avec humeur. Une autre fois on lui disoit : Une telle opération est injuste - Eh! qui vous dit qu'elle est juste? répligua-t-il sans s'émouvoir. — Son Neveu, intendant de Lyon, où il fut estimé pour sa probité et sa justice, fut condamné à mort avec son épouse par le tribunal révolutionnaire de Paris, en 1793, comme ayant fait émigrer ses fils pour porter les armes contre la république. Ceux-ci, trèsjeunes lorsqu'on immoloit leur père, faisoient leurs études à Oxford et à Berlin.

TERRIDE, (Antoine de Lomagne, vicomte de) d'une des plus illustres maisons du royaume, se distingua au siége de Turin, prit Montauban, et fut capitaine de cent hommes d'armes, et chevalier de l'Ordre du Roi en 1549. Son attachement à la Religion Catholique l'arma contre la reine de Navarre, dont il étoit né sujet. Il entra en 1569 dans ses états, et les conquit au nom du roi de France. Il fut fait gouverneur et commandant du Béarn et de la Navarre. Montgomméri l'assiégea dans Orthès, et le fit prisonnier de guerre. On mit à mort, en sa présence, contre la foi des traités, les officiers de la garnison. Il eut la douleur de voir égorger sous ses yeux un de ses cousins-germains. On a de lui des Mémoires qui n'ont point été imprimés. Ce guerrier mourut en 1569.

TERRIEN, (Guillaume) étoit lieutenant-général à Dieppe, vers le milieu du xvie siècle. C'est le plus ancien jurisconsulte Normand que l'on connoisse. Il donna un Commentaire' sur les Coutumes anciennes de Normandie, avant leur rédaction, c'est-à-dire en 1574, à Rouen, in-4.º

TERRISSE, (François-Christophe) né à Nantes, le 19 novembre 1704, devint chanoine

de Rouen, et est mort dans cette ville. Il a publié divers Ecrits pour la défense des droits du chapitre dont il étoit membre; un Mémoire sur l'origine de l'abbaye de St-Victor au pays de Caux, 1743, in-4.°; et un autre sur les marbres employés dans le chœur de l'église de Rouen, 1774, in-4.°

TERTIUS DE LANIS, (Pierre-François) est auteur d'un Livre qui a pour titre: Magisterium Natura et Artis, Brixia, 1684, 3 vol. in-folio, figures, rare et curieux.

I. TERTRE, (Jean-Baptiste du ) ne à Calais en 1610, quitta ses études pour entrer dans les troupes, et fit divers voyages sur terre et sur mer. De retour en France, il se fit Dominicain à Paris, en 1635. Son zèle pour la conversion des ames le fit envoyer en mission dans les Iles de l'Amérique, où il travailla avec fruit. Il revint en 1658, et mourut à Paris en 1687, après avoir publié son Histoire générale des Antilles, habitées par les Francois, en 4 vol. in-4.°, 1667 et 1671: ouvrage écrit avec plus d'exactitude que de précision, de chaleur et d'agrément. Le premier volume renferme ce qui s'est passé dans l'établissement des Colonies Françoises ; le 11<sup>e</sup>, l'Histoire naturelle; le me et le 1ve, l'établissement et le gouvernement des Indes Occidentales depuis la paix de Breda. - Il ne faut pas le confondre avec un autre Jésuite, Rodolphe du Tertre, né à Alençon en 1677 ,et mort vers 1762; dont on a des Entretiens sur la vérité de la Religion , 1743, 3 vol in-12, et une Réfutation de métaphysique de Malebranche, 4715, 3 vol. in-12.

II. TERTRE . (François-Joachimi Duport du ) de la société littéraire-militaire de Besancon, et membre de l'académie d'Angers, vit le jour à Saint-Malo. Il entra chez les Jésuites, où il professa les humanités pendant quelque temps. Rendu au monde, il travailla aux feuilles périodiques avec Fréron et la Porte, et se fit connoître par plusieurs ouvrages. Les principaux sont : I. Abrégé de l'Histoire d'Angleterre, 1751, 3 volumes in-12. Cet ouvrage se peut lire avec plaisir sans interruption, et il a les avantages d'un Abrégé Chronologique, sans en avoir la Bécheresse. La narration est fidelle, simple, claire et assez rapide; le style est un peu froid, mais en général pur et de bon goùt ; les portraits sont d'après nature et non d'imagination. Mais traces,ce n'est au fond qu'une compilation où l'auteur a mis peu de chose, et on lui présère l'Abrègé de l'Histoire d'Angleterre, donné par M. l'abbé Millot. II. Histoire des conjurations et des conspiracions célèbres, en 10 vol. in-12. C'est encore une compilation, dans laquelle tout n'est pas égal, mais qui offre des choses intéressantes. III. Les deux derniers volumes de la Bibliothèque amusante. On y désireroit plus de choix, et ils ne sont pas dignes du premier. IV. L'Almanach des Beaux-Arts, connu depuis sous le nom de la France Littéraire. Cet ouvrage, dont il donna une esquisse très-imparfaite en 1752, est aujourd'hui en plusieurs vol. in-8.°. V. Cet auteur a publié les Mémoires du marquis de Choupes,

Tome XL

1753 , in-12 ; et a eu part l'Abrègé de l'Histoire d'Espagne. en 5 vol. in-12; donné par Désormeaux. Il mourut en 1759. 44 ans, avec la réputation d'un écrivain qui devoit plus au travail qu'à la nature. — Son fils d'abord avocat au parlement de Paris, parvint à devenir ministre, de la justice, sous la première assemblée nationale. Cette place. et la modération des principes qu'il y montra, le conduisirent à l'échafaud en 1792. Ses ennemb lui avoient donné pour devise un serpent montant sur un arbre, avec ces mots: rependo pervenit.

III. TERTRE, (Du) Voyes.
THORENTIES.

TERTULLIEN, (Quintue Septimius Florens Tertullianus) prêtre de Carthage, étoit fils d'un centenier dans la milice, sous le proconsul d'Afrique. Sa première profession fut le barreau. Il avoit fait une grande étude des systèmes des différentes sectes de la Grèce, et il joignit la philosophie à l'éloquence. La constance des Martyrs lui ayant ouvert les yeux sur les illusions du Paganisme, il se fit Chrétien, et défendit la Foi de J. C. avec beaucoup de courage. Ses vertus et sa science le firent élever au sacerdoce. De Carthage ii passa à Rome. Ce fut dans cette ville qu'il publia, durant la persécution de l'empéreur Sévère, son Apologie pour les Chrétiens qui est un chef-d'œuvre d'éloquence et d'érudition en son genre. Après avoir montré combien il étoit injuste de punir les Chrétiens, uniquement parce qu'ils étoient chrée tiens, il les justifie des crimes qu'on leur imputoit. Il examina la théologie Païenne, et lui oppose les dogmes des Chrétiens . adorateurs d'un Dieu unique, créateur du ciel et de la terre, qui punira les méchans et récompensera les bons. A l'exposition des mystères du Christianisme, il joint le tabléau de la vie de ceux qui le professent. . Nous faisons un corps, dit-il, parce que nous avons la même religion, la même morale, la même espérance. Nous nous assemblons pour prier et pour lire l'Ecriture; nous nous exhortons, nous nous corrigeons, nous nous jugeons avec équité, comme Dieu nous jugera; et tout est à craindre pour celui qui aura mérité d'être privé de la participation aux choses sacrées. Ceux qui président à nos assemblées, sont des vieillards éprouvés. La vertu senle les élève à cet honneur. Les choses saintes ne se vendent pas: et si nous avons une espèce de trésor, c'est le fruit d'une contribution volontaire. Chacun apporte ce qu'il veut, et quand il veut. Les biens sont communs entre nous, et nous les employons à entretenir les pauvres, les orphefins . les vieillards . les insirmes , à secourir les fidelles relégués dans des Iles, condamnés à travailler aux mines, ou renfermés dans les prisons pour avoir confessé J. C. Nous nous regardons comme frères; nous faisons en commun des repas de charité; nous prions avant de nous mettre à table; nous prions après, et nous nous séparons sans désordre et avec modestie. Telles sont nos assemblées. Cependant si le Tibre inonde les terres, et si le Nil ne les fertilise point, on crie: Livrez Les Chrétiens aux lions. On veut que nous soyons la cause de tous Les malheurs, comme si avant la

venue de J. C. il n'étoit pas arrivé de semblables calamités. Que trouve-t-on en nous, sinon des vertus supérieures à celles de tous les philosophes? i'ajoute' autres même et plus de science à certains égards? Tandis que Platon disoit qu il étoit difficile de trouver lauteur de l'univers, et encore plus difficile d'en parler devant le peuple, parmi nous le moindre artisan connoît Dieu, et le fait connoitre. Mais quand nos opinions seroient fausses, au moins sont - elles utiles, puisqu'elles nous rendent meilleurs. Certainement elles ne nuisent à personne : et s'il falloit les punir, ce seroit par le ridicule, et non par le fer , les feux , les croix , les bêtes. Ces persécutions produisent un effet contraire à celui qu'on attendoit. Le mépris dé la mort se montre bien mieux dans notre conduite, que dans les discours des philosophes. On est étonné de notre courage : on veut en pénétrer les causes, et bientôt on désire de souffrir. Ainsi le sang des Chrétiens devient une semence féconde. si On ne sait si cette Apologie produisit un effet favorable. La persécution continua, et fut trèsvive à Carthage, où Tertullien avoit publié cet Ecrit éloquent. L'auteur avoit un génie vif ardent et subtil. Quoiqu'il parle avantageusement de ses études, ses Livres prouvent assez qu'il avoit étudié toutes sortes de sciences. Son election est un pen dure, ses expressions obscures, ses raisonnemens quelquefois embarrassés : mais il y brille une noblesse, une vivacité et une force qu'on ne peut s'empêcher d'admirer. Balzac disoit que l'obscurité du style de Tertullien étoit

tomme celle de l'ébène, qui iette un grand éclat. On voit que ce dernier avoit beaucoup lu S. Justin et S. Irenée. Il rendit son nom célebre dans toutes les Eglises par ses ouvrages. Il confondit les Hérétiques de son siècle : il en ramena plusieurs à la Foi; il encouragea par ses exhortations les Chrétiens à souffrir le martyre. Malgré ses grandes qualités, il faut avouer que Tertullien a cette imagination africaine qui grossit les objets, cette impétuosité qui ne donne pas le temps de les considérer avec attention, cette sevérité naturelle qui le portoit toujours à ce qu'il y avoit de plus rigoureux. Il trouva que Proclus, disciple de Montan, vivoit d'une manière conforme à son hûmeur. Ces appatences de piété le séduisirent, et il embrassa le Montanisme. Il donna aveuglément dans les visions ridicules de cette secte. Il devint alors aussi nuisible à l'Eglise qu'il lui avoit été utile, et les ouvrages qu'il composa contre les Catholiques , cansèrent de grands troubles. Il ne paroît point qu'il soit revenu de ses égaremens. Il laissa quelques sectateurs, auxquels on donna le nom de Tertullianistes. Saint Augustin qui en parle, dit que de son temps cette secte étoit presque entièrement éteinte, et que le petit nombre qui en restoit, rentra dans le sein de l'Eglise Catholique. Cet homme, à-la-fois si illustre et si dangereux, mourut sous le règne d'Antonin-Caracalla, vers l'an 216. Les Ouvrages de Tertullien sont de deux genres : ceux qu'il a fais avant sa chute, et ceux qu'il a enfantés depuis. Les Ecrits du premier genre sont: I. Les livres

de la Prière, du Baptême et de l'Oraison. II. Son Apologétique pour la Religion Chrétiennes III. Les Traités de la Putience. IV. L'Exhortation au Martyre. V. Le Livre à Scapula. VI. Celui du Temoignage de l'Ame. VII. Les Traités des Spectacles et de l'Idoldirie. VIII. L'excellent Livre des Prescriptions contre les Hérétiques.... Ceux du second genre sont : I. Les quatre Livres contre Marcion, 11. Les Traités de l'Ame, de la Chair de Jésus-Christ et de la Résura rection de la Chair, III. Le Scorpiaque. IV. Le Livre de la Couronne. V. Celui du Manteau, VI. Le Traité contre les Juifs, VII. Les Ecrits contre Praxée et con re Hermogene, où il soutient que la matière ne peut être éternelle, mais que Dieu l'a produite de rien , de nihilo. VIII. Les Livres de la Pudicité ; de la Fuite dans la persécution : des Jeunes contre les Psychiques; de la Monogam : a où il s'elève contre les secondes noces; et de l'Exhortation à la Chasteté. Tous les autres ouvrages qu'on lui attribue sont supposés. Les PP. latins, qui ont vécu après Tertullien, ont déploré son malheur, et ont admiré son esprit et aimé ses ouvrages. Saint Cyprien les lisoit assidument; et lorsqu'il demandoit cet auteur, il avoit coutume de dire: Donnez moi le MAITRE. Vincent de Léring dit, « qu'autant de paroles qu'on lit dans Tertullien, sont autant de Sentences; et ces Sentences sont autant de victoires. » Vassoul a donné, en 1714 et 1715. une Traduction de l'Apologétique pour les Chrétiens, avec des Notes. Manessier a aussi mis en notre langue les livres du Man-

seau, de la Patience, et de l'Exhortation au Martyre. Un Jésuite publia à Paris en 1729, m-12 avec des Remarques, une traduction du Traité des Prescriptions. Un autre Jésuite (le P. Caubère) traduisit en 1733, les Traités sur l'ornement des femmes, sur les spectacles, sur le baptême et la patience, avec une Lettre aux Martyrs. La meilleure édition des Ecrits de Tertullien, est celle qu'on en a donnée en 1746, à Venise, infol., sous ce titre: Q. Septimii Florentis TERTULLIANI Opera, advetustissimorum Exemplarium fidem sedulo emendata, diligentid Nicolai Rigaltii Jur. Cons. cum ejusdem adnotationibus integris, et Variorum Commenta**riis seorsim a**ntchac editis.... Accedunt Novatiani Tractatus de Prinitate, et de Cibis Judaicis, cum Notis ... Et Tertulliani Carmina de Jond et Ninive, etc. Il y en a une autre par le même Rigault, 1664, in-fol. Thomas, seigneur du Fossé, a donné les Vies de Tertullien et d'Origène. sous le nom du sieur de la Molte: c'est un ouvrage estimé... - Il ne faut pas confondre Tersullien avec un SAINT de ce nom, qui scella l'Evangile de son sang vers l'an 260.

TERWERTON, (Augustin) peintre Hollandois, né à la Haye en 1639, mort à Berlin en 1711, où il avoit établi une académie de peinture, voyagea en Italie, et se distingua par ses Tableaux d'histoire. Il eut deux frères, Mauhieu et Elic, qui furent aussi de bons peintres. L'un excelloit à représenter les fleurs : il mourant en 1724. L'autre peignit l'histoire, et mourant en 1735.

TESAURO, (Emwannel) sha losophe et historien Piémontois. mérita par ses talens la confiance de ses maîtres; et ce fut par leur ordre qu'il entreprit l'Histoire du Piémont, et ensuite celle de la capitale de ce petit Etat. La 1re parut à Bologne en italien, en 1643, in-4.º; et celle de Turin, en cette ville, 1679, 2 vol. in-fol. Les études qu'il fit pour ces deux ouvrages, lui fournirent l'occasion de ramasser des matériaux pour une Histoire générale de toute l'Italie. Il la réduisit , et en forma un Abrésé pour les temps seulement où ce pays fut soumis à des rois Berbares. Il fut imprimé à Turin en 1664, in-fol, avec des Notes de Valerio Castiglione. Les Histoires de Tesaur, sont utiles: mais elles ne scrent jamais compara-bles, pour la fidélité, à celles de Guichardin. L'auteur vécut jusque vers la fin du xvn° siècle.

TESCHENMACHER, (Garnier) né dans le duché de Bergues à Elverfeld, fut ministre Calviniste à Santen et à Clèves, et mourut à Wesel en 1638. Le principal de ses ouvrages est. Annales des Duchés de Clives, Juliers, Bergues et pays circonvoisins, en latin, Arnheim, 1638, in-fol. Chaque partie de ces Annales est précédée d'une description géographique de 🖢 province dont il fait l'histoire. Elles sont écrites de la même manière que les vieilles chroniques, sans liaison et sans réflexions. Juste-Christophe DITH-MARE (Voy. ce mot.) en a donné une édition, Francfort et Leipzig. 1721, in-fol. Elle est enrichie d'une Carte qui représente le pays tel qu'il étoit au moyen

Ige, de Diplòmes, et de Notes savantes qui valent quelquefois des dissertations.

TESSÈ, (René Froulai, comte de) d'une famille connue dès le xve siècle, d'abord aide-de-camp du maréchal de Crequi en 1669, servit de bonne heure et avec distinction. Devenu lieutenantgénéral en 1692, il fit lever le blocus de Pignerol en 1693, et commanda en chef dans le Piémont pendant l'absence du maréchal de Catinat. Ayant été nommé maréchal lui-même en 1703, il se rendit l'année d'après en Espagne, où il eut d'abord des succès; mais il échoua devant Gibraltar et devant Barcelone. La levée de ce dernier siège fut très-avantageuse aux ennemis: il laisea dans son camp des provisions immenses, et il prit la fuite avec précipitation, abandonnant 1500 blessés à l'humanité du général Anglois, le omte de Peterhorough. Le maréchal de Tessé fut plus heureux en 1707; il chassa les Piémontois du Dauphiné. Le dégoût du mande lui inspira en 1722, le dessein de se retirer aux Camaldules; mais il fut obligé de quitter sa retraite, pour se charger des affaires de France en Espagne, De retour en 1725, il rentra dans sa solitude, et y mourut le 10 mai de la même année, âgé de 74 ans, avec la réputation d'un excellent courtisan, d'un homme poli et d'un négociateur insinuant. Les sentimens de piété qui animèrent ses derniers jours, prouvent que le tumulte des armes et des affaires n'avoit point affoibli sa religion. Il laissa plusieurs en-Sans. Voy. Cosnac.

TESTAS, (Abraham) auteur François, réfugié en Angleterre pour y professer plus librement Calvinisme auquel il étoit attaché, exerça le ministère dans une église françoise à Londres, et mourut vers 1748. Il s'est fait connoître par quelques ouvrages dogmatiques, dont le principal parut sous ce titre: la Connoissance de l'Ame par l'Ecriture, 2 vol. in-8.º Il considère l'Ame sur les différens états d'union, de séparation et de réunion avec le corps. On a trouvé dana cet ouvrage des textes dont l'explication est forcée.

TESTE, (Pierre) peintre et graveur, natif de Lucques, alla jeune encore à Rome . sous l'habit de pélerin, pour apprendre le dessin; mais son humeur. sauvage et son caractère timide s'opposèrent long-temps à som avancement. Il vivoit misérable, passant presque tout son temps à dessiner des ruines autour de Rome. Sandrart, peintre et graveur comme lui, le voyant dans cet état, le recueillit et lui procura les occasions de faire connoître ses talens en dessinant plusieurs morceaux de la galerio ' Justiniani. Ce peintre avoit une grande pratique du dessin, et ne manquoit point d'imagination; mais ils'abandonnait trop à son ardeur. Il a souvent outré les caractères et les attitudes de sea figures. Son pinceau est dur, et ses couleurs sont mal entendues; ses dessins, dont il a gravé une partie, sont plus estimés. On y remarque beaucoup d'esprit et de pratique; mais on voudroit qu'il y eût eu plus d'intelligence du clair-obscur, que ses figures fussent plus correctes et ses

O • 3

expressions plus raisonnées. Son principal talent étoit de dessiner des enfans. Un jour que ce peintre, assis sur le bord du Tibre, étoit occupé à dessiner, le vent emporta son chapeau; et l'effort qu'il fit pour le retenir, le précipita lui-même dans ce fleuve où il se noya en 1648.

I. TESTELIN, (Louis) peintre, né à Paris en 1615, mourut dans la même ville en 1655. Les jeux de son enfance manifestèrent son inclination pour le dessin. Son père le sit entrer dans la célèbre école de Vouet. Testelin ne se produisit au grand jour, qu'après s'être formé sur les tableaux des plus excellens maîtres. Le tableau de la résurrection de Tabithe par saint Paul, que l'on voit dans l'église de Notre - Dame, et celui de la flagellation de Paul et Silas, firent admirer la fraicheur et le moelleux de son coloris, les graces et la noblesse de sa composition, l'expression et la hardiesse de sa touche. Personne n'avoit plus approfondi que ce maître, les principes de la peinture. L'illustre le Brun le consultoit souvent: l'estime et l'amitie qui régnoient entre eux, font l'éloge de leur talent et de leur caractère. Testelin n'étoit pas favorisé de la fortune ; il recut plusieurs bienfaits de son ami, qui se faisoit un art de ménager sa délicatesse. On a beaucoup gravé d'après ses dessins.

II. TESTELIN, (Henri) né en 1616, mort en 1696, étoit cadet du précédent. Il se distingua dans la même profession que son frère aîné. Le roi l'oc-

enpa quelque temps, et lui accorda un logement aux Gobelins. C'est lui qui a donné les Conférences de l'Académie, avec les sentimens des plus habiles Peintres sur la Peinture; ouvrage qui reçut des applaudissemens dans sa naissance, et qui est devenu très-rare: Paris, 1696. Les deux frères se trouvèrent à la naissance de l'Académie, où ils furent l'un et l'autre nommés professeurs.

TESTI, (Fulvio) poëte Italien. né à Ferrare dans un état audessous du médiocre, devint par ses talens et ses intrigues, favori et ministre de François, duc de Modène, qui le créa comte et chevalier. Avant eu le malheur de déplaire à ce prince, il fut enfermé dans une forteresse où il finit ses jours en 1646. On a de lui des Odes et d'antres Poésies, Venise, 1656, 2 vol. in-12, où il a imité avec succès les meilleurs poëtes d'Athènes et de Rome. On lui reproche seulement d'écrire quelquefois d'un style trop enflé. Les agrémens de son esprit le firent regretter par ceux qui le connoissoient.

TESTU, (Jacques) aumônier et prédicateur du roi, reçu à l'académie Françoise en 1665, poête François, mourat en jain 1706. Il a mis en vers les plus beaux endroits de l'Ecriture et des Pères, sous le titre de Stances Chrétiennes, 1703, in - 12. Il a fait aussi diverses autres Poésies Chrétiennes, dont le style est foible et làche. L'abbé Testu s'étoit d'abord consacré à la chaire; mais la foiblesse de sa santé l'obligea de quitter la prédication. Il avoit ruiné son tempérament

dans une retraite qu'il fit avec Rancé le réformateur de la Trappe. C'étoit un homme tour à tour mondain et dévot, que ses vapeurs jetoient tantôt dans la solitude, et tantôt dans le grand monde. On l'appeloit, Testu Tais-ToI, parce qu'ayant la facilité de parler sur toutes sortes de matières, il s'emparoit trop souvent de la conversation. Il rachetoit ce défaut par l'envie et le talent de plaire, par un grand usage du monde, et par une vivacité d'esprit qui réveilloit ceux qui l'entendoient, sans jamais chercher à les offenser. - Il ne faut pas le confondre avec l'abbé Jean Testu de Mauroy, mort en avril 1706, membre de l'académie Françoise: place qu'il avoit dûe à la protection de Monsieur, plus qu'à ses talens. Il avoit été l'instituteur des filles de ce prince.

TES

TESTZEL, (Jean) religieux Dominicain, et Inquisiteur de la Foi, né à Pirn sur l'Elbe, fut choisi par les chevaliers Teutopiques pour précher les Indulgences qu'ils avoient obtenues pour la guerre contre les Moscovites. Il s'acquitta fort bien de cette commission. Quelque temps après, l'archevêque de Mayence nomme par le pape Leon X pour faire publier les Indulgences, l'an 1517, donna cette commission au P. Testzel, qui s'associa à cet emploi les religieux de son Ordre. Ils exagéroient la vertu des Indulgences, en persuadant au peuple ignorant, « qu'on étoit assuré d'aller au Ciel, aussitôt qu'on auroit payé l'argent nécessaire pour les gagner; qu'elles pourroient absoudre un homme qui,

par impossible, auroit violé la Mère de Dieu; que la Croix avec les armes du Pape, étoit égale à la Croix de Jesus-Christ, etc. etc. » Ils tenoient leurs bureaux dans des cabarets, où ils dépensoient en débauches une partie des revenus sacrés qu'ils recevoient. Jean Scaupitz, vicaire général des Augustins. chargea ses religieux de prêcher contre le Dominicain. Luther choisit cette occasion pour mettre au grand jour les erreurs qu'il enseignoit en secret. Il soutint des Thèses, que Testzel fit brûler. Les disciples de Luther, pour venger l'honneur de leur maître, brûlèrent à leur tour en public celles de l'Inquisiteur à Wittemberg. Il avoit publié contre l'hérésiarque naissant, 106 propositions, dont plusieurs sout fausses. Charles Miltitz, nonce du pape auprès du duc de Saxe, avant reproché à cet Inquisiteur imprudent , qu'il étoit en partie la cause des désastres de l'Ailàmagne, ce religieux en mourut de chagrin, l'an 1519.

TETEFORT, (Jean) de Lyon, religieux Dominicain, mourut dans sa patrie en 1643, après avoir publié en 1622, les Roses du Chapelet, pour être jointes & nos fleurs-de-lis, in-8.º, en 1633. Le choix de la perfection, in-8.º Ce dernier Ecrit est un commentaire d'un opuscule de saint Thomas. On lui doit encore un Traité de Philosophie en vers latins, imprimé en 1634.

TÉTHYS, ou Téthis, (Mythol.) déesse de la mer, étoit fille du Ciel et de la Terre, et femme de l'Ocean, qui en eut un grand nombre de Nymphes appelées Océanitides, ou Océanies, du nom de leur père. C'est pour cela qu'on l'appeloit la mère des déesses. Elle fut aussi la nourrice de Junon. On confond cette déesse avec Amphitrite, et on la représente ordinairement sur un char en forme de coquille, traîné par des dauphins... Il faut distinguer cette Téthys, de la nymphe Themassis; (Voy. ce mot.) celle-ei étoit fille de Nérée.

TETRICUS, dont le vrai nom étoit Pivesuvius on Pesuvius . président de l'Aquitaine , homme naturellement grave et de mœurs sévères, fut indigné des démarches de Gallien, et se jeta dans le parti de Posthume, élu empereur par l'armée Romaine destinée à la garde des Gaules. Posthume ayant été tué par les soldats l'an 267, on élut à sa place Victorius, qui bientôt après eut le même sort. Sa femme Victorina, accusée d'avoir trempé dans ce meurtre, eut le crédit de faire couronner Marius, qui fut tué quelques jours après : alors elle fit déférer l'empire à Tetricus, gouverneur d'Aquitaine, qui fut proclamé empereur à Bordeaux en 267. Maître de l'Espagne et de l'Angleterre, il préserva ces provinces des incursions des Barbares, et les battit pluaieurs fois. Autun s'étant déclarée pour Claude le Gothique, il la prit après un siège de sept mois, et eut beaucoup d'autres avantages. Ses succès nous sont plus connus par ses médailles, où l'on voit souvent le type de la victoire, que par les Histoires contemporaines, dont plusieurs ne sont pas venues jusqu'à nous. Claude ayant été tué l'an 270,

et Ouintilius qui lui succede & avant bientôt éprouvé le même sort , l'empire échut à Aurélien . qui battit Zénobie, et se disposa a marcher contro Tetricus. Instruit par les revers de ses prédécesseurs, celui ci écrivit tout naturellement à *Aurélien* : « Qu'il étoit pressé par des ennemis soulevés dans les Gaules, et le prie de venir à son secours. » Aurélien s'avance, bien décidé à no partager avec personne le titre d'empereur. Telricus, qui vouloit se conserver en sacrifiant see légions, les fait avancer à la rencontre d'Aurélien, pour ne pas faire soupconner ses desseins. Les deux armées se livrèrent bataille dans les plaines de Châlons-sur-Marne. Le combat fut rude et sanglant. Dans le fort de la mêlée Tetricus et son fils abandonnàrent les leurs et passèrent dry côté d'Aurélien; ses légions se défendirent encore opiniatrément a mais se voyant sans chefs, elles furent contraintes de mettre bas les armes. On fixe l'époque de cos événemens à l'an 274 de J. C. le 5° de l'empire de Tetricus. Lo superbe Aurélien réserva les deux Tetricus et Zénobie pour son entrée à Rome; son triomphe est un des plus éclatans dont l'histoire fasse mention; et Flavius Vopis cus nous en a laissé une relation très étendue. Aurélien rendit aux deux Tetricus la dignité de sénateur, et même il donna au père le gouvernement de la Leucanie; en lui disant qu'il seroit plus honorable pour lui de commander une partie de l'Italie, que de régner par-delà les Alpes. Il l'appeloit souvent son collègue, et quelquesois empereur. Tetricus rentré dans la tranquillité d'une vie privée, se fit aimer per

sa probité, sa prudence et son équité. Il agissoit envers tout le monde avec cette simplicité qui accompagne le vrai mérite. Il mourut fort àgé, et il fuf mis au rang des Dieux; c'est une chose remarquable dans un homme qui avoit renoncé depuis plusieurs années à la pourpre. Il laissa un fils qui fut digne de lui. Le règne du père avoit été d'environ 5 ans. Voyez Boze.

## TETZEL, Voyez TESTZEL.

TEUCER, fils de Télamon roi de Salamine et d'Hésione, et frère d'*Ajax* , accompagna ce héros au siège de Troye. A son retour, il fut chassé par son père, pour n'avoir point vengé la mort d'Ajax, dont Ulysse étoit la cause. Ce malheur n'ebranla point sa constance; il passa dans l'île de Chypre, où il bâtit une nouvelle ville de Salamine. — Il ne faut pas le confondre avec Teucer, fils de Scamandre Crétois. Il régna dans la Troade, avec Dardanus son gendre, vers l'an 528 avant J. C. Il donna le nom d'*Ida* à la montagne près de laquelle Troye, dans la suite, fut bàtie. C'est de son nom que cette ville fut appelée Teucrie, et les peuples de la contrée Teucriens.

## TEUDAS; Voyez THEODAS.

TEUTA, reine d'Illyrie, laissoit ses sujets exercer le métier de pirates sur la mer Adriatiqué. Plusieurs marchands d'Italie ayant été pillés par eux, portèrent leurs plaintes au sénat de Rome Celuici envoya des ambassadeurs en Illyrie qui choquèrent Teuta par leur hauteur. Cette reine, violant le droit des gens, en fit égorger quelques-uns et mettre ger cet attentat, les Romains pénetrèrent dans l'Illyrie, l'an 232 avant J. C., remportèrent plusieurs victoires, forcèrent l'euta à demander la paix, et ne l'accordèrent qu'en la faisant descendre du trône.

TEUTATÉS, THEUTOU THOT, Dieu des anciens Gaulois, le même, à ce qu'on croit, que Mercure chez les Grecs et les Romains. On n'offroit à cette barbare divinité que des victimes humaines, que les Druides lui immoloient au fond des forêts par le fer et plus souvent par le feu. Jules-César eut bien de la peine à détrpire cet borrible culte, aprèa avoir fait la conquête des Ganles. Voyez ce qu'il dit à ce sujet dans ses Commentaires.

TEUTHRAS, (Myth.) fils de Pandion, roi de Mysie et de Cilicie dans l'Asie mineure, avoit 50 filles que Hercule épousatoutes, et qu'il rendit en une seule nuit mères d'autant de fils: ce ne fut pas un de ses moindres travaux. Voyez TELEPHE. Certains mythologistes donnent le nom de Thespius à ce beau-père d'Hercule.

TEVIUS, (Jacques) professeur de belles-lettres à Bordeaux, puis à Coimbre en 1547, étoit natif de Prague. C'est sous son rectorat que les Jésuites prirent possession, l'an 1555, de l'université de cette dernière ville. Il étoit poëte, orateur et historien. Ses Discours latins, ses Poésies, et son Histoire aussi latine de la Conquete de Dieu par les Portugais en 1535 (Paris, 1762, in-12), prouvent qu'il avoit lu les bons auteurs de l'antiquité.

TEXEIRA, (Joseph) Domicain Portugais, né en 1543,

étoit prieur du Couvent de Santaren en 1578, lorsque le roi Sébastien entreprit en Afrique cette malheureuse expédition où il périt. Le cardinal Henri qui lui succéda, étant mort peu de temps après, Texeira suivit le parti de Dom Antoine, que le peuple avoit proclamé roi, et lui demeura toujours attaché. vint l'an 1581 avec lui en France, où il jouit de la favour de Henri III et de Henri IV. Il mourut vers l'an 1620. Il détestoit les Espagnols, et sur-tout le roi d'Espagne Philippe II, qui avoit fait la conquête du Portugal. On dit que préchant un jour sur l'amour du prochain, il dit que « nous devions aimer tous les hommes. de quelque secte et de quelque nation qu'ils fussent, jusqu'aux Castillans. » On a de lui : I. De Portugalliæ ortu, Paris, 1582, in-4.º, assez rare, II. Un Traité de l'Oriflamme, 1598, in - 12. III. Aventures de Dom Sébastien. in 8.°; et d'autres ouvrages politiques et théologiques, qui sont trop peu connus aujourd'hui pour en donner la liste.

I.TEXTOR, (Benoît) médecin de Pont-de-Vaux dans la Bresse, est auteur d'un Traité sur la Peste, qu'il fit imprimer à Lyon en 1551, in S.º On a encore de lui : de Cancro, Lyon, 1550; et Stirpium differentia, Strasbourg, 1552, in-8.º

H. TEXTOR, (Ravisius)
Voyez Tixier.

THADEE, Voyez JUDE.

THAIS, fameuse courtisane Grecque, corrompit la jeunesse d'Athènes: elle suivit Alexandre dans ses conquètes, et l'engagea à détruire la ville de Persépolis. Après la mort du conquérant Macédonien, Thaïs se fit tellement aimer de Ptolomée, roi d'E, ypte, que ce prince l'épousa. — Il y eut une autre courtisane de ce nom en Egypte, que S. Paphnuce, anachorète de la Thébaide, arracha aux charmes séducteurs du monde.

I. THALÉS, le premier des Sept Sages de la Grèce, nagnit à Milet, vers l'an 640 avant J. C. d'une famille illustre. Pour profiter des lumières de ce qu'il y avoit alors de plus habiles gens, il fit plusieurs voyages selon la coutume des anciens. Il s'arrêta long temps en Egypte, où il étudia, sous les prêtres de Memphis, la géométrie, l'astronomie et la philosophie. Thales profits de leurs leçons, mais en génie supérieur; et il les instruisit à son tour. La manière dont il mesura la hauteur des pyramides. en comparant l'ombre qu'elles formoient à midi avec l'ombre d'un corps exactement connu et et mesuré, leur parut très-ingénieuse. Proclus assure qu'elle donna lieu dans la suite à la 4º proposition du vie livre d'Euclide. Mais la partie que Thales cultiva avec plus de soin, fut Il découvrit plul'astronomie. sieurs propriétés des triangles sphériques. Il partagea la sphère en cinq cercles parallèles, d'où s'ensuivit la division des cina zones. Il détermina le diamètre apparent du soleil. Il fut encore le premier qui donna des raisons physiques des éclipses du soleil et de la lune, et qui détruisant les idées ridicules et effrayantes que le peuple s'en formoit, les fit regarder comme un effet na-

turel des révolutions de ces astres. Amusis, alors roi d'Egypte, donna à Thalès des marques publiques de son estime. Mais avec tous ses grands talens, il n'eut pas celui de se maintenir à la cour. Il étoit grand astronome, grand géomètre, excellent philosophe, mais mauvais courtisan. Sa liberté philosophique déplut Amasis, et Thules prit le parti de se retirer de la cour. Il revint à Milet répandre dans le sein de sa patrie les trésors de l'Egypte. Les grands progrès qu'il avoit faits dans les sciences, le firent mettre au nombre des Sept Sages de la Grèce, si vantés dans l'antiquité. De ces Sept Sages, il n'y eut que lui qui fonda une Secte de philosophes, appelée la Secte Lonique. Il recommandoit sans cesse à ses disciples de vivre dans une douce union. « Ne vous haïssez point, leur disoit-il, parce que vous pensez disséremment les uns des autres, mais aimezvous plutôt, parce qu'il est impossible que, dans cette variété de sentimens, il n'y ait quelque point fixe où tous les hommes viennent se réunir. » On lui attribue plusieurs sentences; les principales sont : I. Il ne faut rien dire à personne, dont il puisse se servir pour nous nuire; et vivre avec ses amis comme pouvant etre nos cnnemis. II. Ge qu'il y a de plus ancien, c'est Dieu, car il est incréé; de plus beau, le Monde, parce qu'il est l'ouvrage de Dieu ; de plus grand , l'E pace, car il contient tout ce qui a été créé; de plus prompt, l'Esprit; de plus fort, la Nécessité; de plus sage, le Temps, car il apprend a le devenir; de plus constant, l'Espérance, qui reste seule à l'homme quand

il a tout perdu ; de mcilleur , la Vertu, sans laquelle il n'y a rien de bon. III. La chose la plus difficile du monde, est de se connoître soi-même; la plus facile, de conseiller autrui; et la plus douce, l'accomplissement do ses désirs, IV. Pour bien vivre, il faut s'abstenir des choses que l'on trouve répréhensibles dans les autres. V. La félicité du corps consiste dans la santé, et celle de l'esprit dans le savoir. Il avoit établi, d'après Homère, que l'eau étoit le premier principe de toutes choses. L'un et l'autre avoient emprunté cette doctrine des Egyntiens, qui attribuoient au Nil la production de tous les êtres. On a accusé Thalès d'avoir nié la divinité; et c'est un reproche' grave qui lui est commun avec ses disciples Anaximandre et Anaximene. Ils crovoient tous que la matière avoit la force de s'arranger elle-même. Ils lui donnoient je ne sais quelle ame répandue par-tout, qui avoit la faculté d'organiser ses moindres parties : faculté qui ne diminuoit rien de son propre fonds. Ils ajoutoient que la matière est dans un mouvement perpétuel, et passe par toutes sortes de formes; que chaque chose n'a qu'une existence si fugitive , qu'on ne peut assurer précisément qu'elle existe. Tertullien rapporte que Thales étant à la cour de Crésus, ce prince lui demanda une explication claire et nette de la nature de Dieu. Après plusieurs réponses vagues, le philosophe convint qu'il n'avoit rien à dire qui contentat. Et que pouvoit-il dire dans son Système? Malgré son athéisme, il croyoit que tout l'univers étoit peuplé de démons et de génies . les gardiens des

hommes et les guides de leur entendement. Il faisoit même de cet article un desprincipaux points de sa morale, en avouant que rien n'étoit plus propre à inspirerà chaque homme cette espèce de vigilance sur lui-même, que Pythagore nomma dans la suite le sel de la vie. Quant aux opinions de Thalès sur la physique, il pensoit que l'eau étoit le principe de toutes choses. Il enseignoit que malgré sa nature homogène, elle étoit disposée à prendre toutes sortes de formes ; à devenir arbre, métal, os, sang, vin, blé, etc. Il ajoutoit que les vapeurs étoient la nourriture ordinaire des astres, et l'Océan leur échanson. Ce philosophe parvint à une longue vie. Il mourut l'an 548 avant J. C., à 90 ans, sans avoir été marié. Sa mère le pressa en vain de prendre une femme. li lui répondit, lorsqu'il étoit encore jeune : Il n'est pas encore temps; et lorsqu'il fut sur le retour: Il n'est plus temps. Sa passion pour l'astronomie le jetoit dans des distractions singulières. S'étant un jour laissé tomber dans une fosse pendant qu'il étoit ooenpé à contempler les astres, une bonne vieille lui dit : He ! comnunt connoitrez-vous ce qui est dans le Ciel, si vous nevoyez pas ec qui est à vos pieds? Il avoit composé divers Traités en vers sur les Météores, sur l'Equinoxe, etc.; mais ses écrits ne sont point parvenus jusqu'à nous.

II. THALÈS, poëte Greo, né dans l'île de Crète, ami de Lyqurgue, à la sollicitation duquel il alla s'établis à Sparte, excelloit sur-tout dans la poésie lyrique. Ses vers étoient remplis de préceptes et de maximes admira-

bles pour diriger la conduite des hommes et leur inspirer le véritable esprit de société. Il introduisit à Lacédémone, à Argos et dans l'Arcadie, plusieurs sortes de danses et des airs nommés Péans, qui inspiroient le courage par le secours de la musique; il appaisa une sédition, et ses chants nobles et guerriers secondèrent les institutions de Lycurgue. « En paroissant, dit Phitarque, ne composer que de simples airs . 1 faisoit tout ce qu'on anroit pu attendre des législateurs les plus expérimentés. Ses Odes étoient autant d'exhortations à l'obéissance et à la concorde, qu'elles inspiroient par l'agrément et la gravité de leur mélodie et de leur cadence; en sorte qu'elles adoucissoient insensiblement les mœurs de ceux qui les écoutoient. et que les portant à l'amour des choses honnètes, elles les délivroient des animosités qui ré-. gnoient entre oux. »

THALESTRIS ou Mestrure, prétendue reine des Amazones, qui rechercha l'alliance d'Alexandre, à ce que disent quelques historiens, démentis par Arrien. Il n'y avoit plus alors d'Amazones; et s'il est vrai qu'on ait amené au conquérant Macédonien cent filles armées, elles étoient du pays des Scythes appelés Sauromates, dont les femmes étoient aussi guerrières qu'eux.

THALIE, (Myth.) l'une des neuf Muses, selon la Fable, préside à la Comédie. On la représente sous la figure d'une jeune fille couronnée de lierre, tenant un masque à sa main, et chaussée avec des brodequins. L'une des Graces se nommoit Thalie. C'ès

foit aussi le nom d'une des Néréides, et celui d'une autre Nymphe. Voyez Paliques.

I. THAMAR, Canandenne, Spousa Her, fils aine de Juda, qui mourut subitement, ainsi que son second époux Onan. [ Voy. ce mot. ] Juda craignant le même sort pour Sella son troisième fils, ne voulut point qu'il épousât la veuve de ses deux frères, quoiqu'il l'eût promis. Ce refus chagrina Thamar; elle se voila le visage, s'habilla en courtisane, alla attendre Juda sur le grand chemin, eut commerce avec lui. Quelque temps après, sa grossesse ayant éclaté, elle fut condamnée à être brûlée vive, comme adultère ; mais ayant représenté à Juda les bracelets qu'elle en avoit obtenus pour gage de son amour, ee patriarche étonné et repenzant de lui avoir refusé son fils Sella, fit casser l'arrêt de sa condamnation. Elle accoucha ensuite de deux jumeaux, Pharès et Zara. L'histoire de Thamar arsiva vers l'an 1664 avant J. C.

II. THAMAR, fille de David et de Maacha, princesse d'une beauté accomplie, inspira une passion violente à son frère Amnon. Ce jeune prince désespérant de pouvoir la satisfaire, feignit d'être malade. Sa sœur Thamar vint le voir, et Amnon profita d'un moment où ils se trouvèrent seuls pour lui faire violence. Ce misérable la chassa ensuite honteusement, l'an 1032 avant J. C. 'Absalon, frère de Thamar, lava cet outrage dans le sang d'Amnon.

THAMAS, Voy. Koulikan.

THAMURATH, surnommé Diusend, roi de Perse de la

première race, fut juste et courageux. Il fit la guerre au roi de Darien, et la province de Kabula frontière des Indes et de la Perse, devint le théatre de ses exploits et son tombeau. Etant tombé dans une embuscade, le général ennemi le sit tuer; mais son fils Kursichasb vengea sa mort, et s'empara des états de son ennemi.

THAMYRIS, petit-fils d'A-pollon, étoit si vain, qu'il osa défier les Muses à qui chanteroit le mieux. Il convint avec elles que s'il les surpassoit, elles le reconnoîtroient pour leur vainqueur; qu'au contraire, s'il en étoit vaincu, il s'abandonneroit à leur discrétion. Il perdit: les Muses lui crevèrent les yeux, et lui firent oublier tout ce qu'il savoit.

THARÉ, fils de Nachor, et père d'Abraham, de Nachor et d'Aram, demeuroit à Ur en Chaldée, et il en sortit avec son fils Abraham, pour aller à Haran, ville de Mésopotamie: il mourut âgé de 275 ans. L'Ecriture dit clairement que Tharé étoit idolàtre, lorsqu'il habitoit dans la Chaldée; mais ayant appris de son fils Abraham le culte du vrai Dieu, il renonça à ses idoles pour l'adorer.

THARGELIE, fameuse Milésienne, contemporaine de Xercès, à qui elle gagna beaucoup de partisans dans la Grèce, lorsque ce prince voulut en faire la conquête. Courtisane à la-fois et Sophiste, elle donna la première l'idée de cet assortiment inoui, que la célèbre Aspasie imita dans la suite. Moins belle et moins éloquente que celle-ci, Thargelie sut employer ses talens et ses charmes avec autant de succès. Elle par-

conrut plusieurs pays, où elle se fit des amans et des admirateurs, et termina ses courses en Thessalie, dont elle épousa le souverain. Elle régna pendant 30 ans.

THAULERE, (Jean) Dominicain Ailemand, brilladans l'exercice de la chaire et de la direction, sur-tout à Cologne et à Strasbourg, où il finit sa vie le 17 mai 1361. On a de lui : I. Un Recueil de Sermons, on latin, Cologne, 1695, in-4.º II. Des Institutions, 1623, in 4.º III. Une Vie de Jesus-Christ, 1548, in-8.º Ces deux derniers ouvrages sont aussi en latin. Il parut une version françoise des Institutions, à Paris, 1668, in-12. [ Voyez III. LOMENIE. ] On lui attribue un grand nombre d'autres ouvrages; mais ils paroissent être supposés. Ceux qui sont certainement de lui . prouvent que son esprit n'étoit point au-dessus de son siècle. La plupart ont été traduits de l'allemand par Surius; on a une édition de cette version, Paris, 1623, in 4.0 , et Anvers , 1685.

THAUMAS DE LA THAUMASSIÈRE, (Gaspard) avocat au parlement de Paris, né à Bourges, mort
en 1712, se distingua comme jurisconsulte et comme savant. Il est
auteur: I. D'une Histoire de Berry,
in-folio, 1689. II. De Notes sur
la Coutume de Berry, 1701, infolio. III. — sur celle de Beauvoisis, 1690, in-folio, qui sont
estimées. IV. D'un Traité du
Franc-Aleu de Berry. Ces ouvrages sont remplis d'érudition.

THEANO, prêtresse d'Athènes, donna au rapport de Plutarque, un bel exemple de modération et de fermeté, qui auroit dù etre suivi plus souvent par les prêtres de la vraie Religion. Theano étant pressée par le sénat d'Athènes de prononcer des malédictions contre Alcibiade, qu'on accusoit d'avoir mutilé, la nuit en sortant d'une débauche, des Statues de Mercure, s'en excusa en disant: « Qu'elle étoit ministre des Dicux pour prier et bénir, et non pour detester es maudire.»

THEATINS, Voy. GARTAN, et l'article du pape Paul IV.

THÉBÉ, femme d'Alexandre, tyran de Phères en Thessalie, craignant de devenir la victime de la barbarie de son époux, forma avec ses frères le complot de le tuer, et l'exécuta. Le tyran occupoit le haut d'une tour; sa chambre étoit gardée par un dogue féroce; on n'y parvenoit que par une échelle. Thébé endormit le chien, garnit de laine les échelons pour que ses frères ne fissent aucun bruit en montant, et livra Alexandre à leurs coups, l'an 357 avant J. C.

THEBUTE, Voy. THEOBUTE.

THECLE, (Ste.) vierge, et selon la plus grande opinion, martyre, fut un des ornemens du siècle des Apôtres. Nous n'avons point d'Actes authentiques de cette Sainte, comme l'a prouvé le Père Stilting. ( Acta Sanctorum, tom. 6, Sept. p. 547) S. Jerôme rapporte d'après Tertul. lien , qu'un prêtre d'Ephèse, nommé Jean, sut déposé pour avoir fabriqué de faux Actes de S. Paul et de Ste. Thècle ; et le pape Gélase condamna un Livre qui portoit ce nom. Les circonstances les plus avérées de la vie de

cette Sainte, ont été recueillies des Ecrits des Saints Pères, par Tillemont, tom. 2, pag. 60. On connoit les beaux Vers de S. Grégoire de Nazianze, traduits ainsi en latin:

Quis Theclam necis eripuit, flammæque periclo?

Quis validos ungues vinnit, rabiem-

Virginitas. O res omni mirabilis evo:

Virginitas fulvos potuit sopire leones :

Dente nec impuro generosos Virginis artus

Ausi sunt premere, et rigido discerpere morsu.

In ne faut pas la confondre avec Ste. THÈCLE qui souffrit le martyre avec Timothée et Agape, à Gaze en Palestine, l'an 304.

THEGAN, co-évêque de Trèves, du temps de Louis le Débonnaire, écrivit l'Histoire de ce prince, auprès duquel il avoit beaucoup de crédit. Pierre Puhou l'a publiée dans le Corps des auteurs de l'Histoire de France. Cet historien n'est ni exact, ni fidelle.

THEGLAT-PHALASSAR, roi des Assyriens, succeda à Phul, l'an 747 avant J. C. Achaz, rei des Juifs, se voyant assiégé dans Jérusalem par Rasin, roi de Syrie, implora le secours de Theglat-Phalassar. Le monarque Assyrien marcha aussitôt contre Rasin, le tua, ruina Damas; mais il n'épargna pas davantage Phacee , roi d'Israel , dont il ravagea les Etats. Il transporta aussi en Assyrie les tribus de Ruben et de Gad, et la demitribu de Manassès. Après avoir fait des deux rois de Syrie et d'Israel, un exemple de sa justice. Dieu tourna contre Achas lui-même, les armes victorieuses de son prétendu protecteur. Ce prince dont il avoit acheté si cher le secours , acheva de le ruiner. Non content de ce qu'Achaz lui avoit donné, il entra dans la Judée, qu'il traita en pays de conquête. Son insatiable avidité obligea Achaz de faire fondre les vases de la maison du Seigneur, pour se délivrer, à force d'argent, d'un ennemi redoutable, que sa fausse politique lui avoit attiré sur les bras. Theglut-Phalassar mourut à Ninive l'an 728 avant J. C., après un règne de 20 ans.

THÉIAS, roi des Goths en Italie, fut élu à la fin de l'an 552, après la désaite et la mort de Baduela. Il eut à combattre le général Narsès, capitaine expérimenté, et fut obligé d'en venir aux mains près du mont Vésuve. Cette journée fut une des plus sanglantes qu'il y ait jamais en. Théias se défendit en héros, et tua presque tous ceux qui s'avançoient pour lui ôter la vie. Enfin, ayant voulu changer de boucher, un soldat ennemi saisit ce moment pour le percer de sa javeline, et le renversa mort. C'est ainsi que périt Théias à la fin de l'année 553.

THÉLIS, (N. de) né dans le Forez, sur les bords de la Loire, entra jeune au service, et devint officier des gardes-françoises. Sur la fin de sa carrière, il s'occupa beaucoup d'économie politique, et institua une école nationale pour former de jeunes soldats. Ses écrits sur ces objets ont le mérite de l'utilité, s'ils n'ont pas

celui du style et de l'agrément. Us ont pour titres: I. Moyens proposés pour le bonheur des peuples qui vivent sous le gouvernement monarchique, 1778, in-4.º II. Mémoire sur les rivières et canaux, et particulièrement sur le canal de Charolois, 1779, in-4.º IV. Plan d'éducation nationale en faveur des pauvres enfans de la campagne, 1779, in-12. Tuélis est mort à Paris, au commencement de la révolution:

THELUSSON, (Pierre-Isaac) négociant Génevois, mort à Londres en 1798, a laissé à sa mort une fortune immense, et plus de 700 mille livres sterlings. Par son testament il a créé un fonds d'amortissement au profit de l'état, qui, dans un siècle, doit s'élever à une somme énorme. Sa fémme et ses enfans, à qui il n'a légué que 100,000 livres sterlings, ont vainement attaqué ce testament; ses dispositions ont été maintenues en Anglèterre et déclarées validés.

THÉMINES, (Ponce de Lausières, marquis de) chevalier des Ordres du roi, maréchal de France, étoit fils de Jean de Thémines, seigneur de Lausières, d'une famille qui remonte au XII" siecle. Il servit avec distinction sous Henri III et Henri IV, euxquels il fut toujours fort attaché, et se signala en 1592 au combat de Villemur. Ayant été diaque. honoré du bâton de maréchal de France, en 1616, au siége de Montauban, par Louis XIII, il prit plusieurs villes aux Protestans, et échoua devant Castres et le Mas d'Azil. En 1626, il eut le gouvernement de Bretagne,

dont le cardinal de Richelieu avoit dépouillé le duc de Vendôme pour s'en revetir lui-même. Mais comme ce procédé pouvoit paroître odieux, il donna ce gouvernement à Thémines, qui ne pouvoit pas pousser sa cárrière fort loin. En effet il mourut l'année d'après, à 74 ans. Quoiqu'il ent rendu quelques services à la tête des armées, il étoit meilleur courtisan qu'habile guerrier. On prétend qu'il ne parvint au grade de maréchal de France, que parce qu'il avoit arrêté le prince de Condé. Comme vous ne pouviez rien faire, lui dit la Reinemère, qui fut plus utile à l'état, il est juste que la récompense soit proportionnée au service. [ Voy. Montigny.] « C'étoit ( selon le Gendre) un homme généreux, civil, affable, magnifique, grand dissipateur, se souciant fort peu qui payeroit ses dettes ; moins liabile peut-être que brave : fort ou foible, dès qu'il avoit jeté son coup d'œil, il attaquoit. » Sa postérité masculine finit dans la personne de son petit-fils, mort ex i 646, sans s'être marié.

THÉMIS, (Myth.) fille du Ced et de la Terre, et Déesse de la Justice. On la représente tenant une balance d'une main et un glaive de l'autre, avec un bandenu sur les yeux. Ayant réfusé d'épouser Jupiter, ce Dieu la soumit à sa volonté, et eut d'elle la Loi et la Paix. Jupiter plaça sa balance au nombre des 12 figures du Zodiaque.

THEMISEUL, Voy. SAINT-HEACINTE.

THEMISON, médecin célèbre vers l'an 4 avant Jesus-Christ, disciple d'Asclépiade, étoit de Laodicée Laodicée, dans l'Asie mineure. Il changea, dans sa vieillesse, quelque chose au système de son maître. La secte qu'il forma fut appelée Méthodique, parce qu'il se mit en tête d'établir une méthode pour rendre la médecine plus aisée à apprendre et à pratiquer. Il ne faut pas le confondre avec un autre médecin auquel Juvenal donne la nom de Thémison, et dont il ne parle pas favorablement:

Quot Themison agros autumno occi-

THEMISTE, (Themistius) fameux philosophe, étoit originaire de Paphlagonie. Son père, philosophe lui-même, l'envoya de bonne heure dans un petit pays auprès du Pont-Euxin, où étudia l'éloquence sous un habile maître. Il y fit de si grands progrès, qu'on lui donna le surnom de Beau Parleur. Il alla à Constantinople où il enseigna philosophie avec beaucoup d'applaudissement. Constance le fit sénateur de cette ville, et 4 ans après il lui érigea une statue. Dans une occasion importante. le sénat l'ayant chargé de haranguer Jovien, il lui dit : « Souvenez-vous que si les gens de guerre vous ont élevé à l'empire, les philosophes vous apprendront à le gouverner. Les premiers vous ont donné la pourpre des Césars; apprenez des seconds à la porter dignement. » Themiste se rendit à Home l'an 376; mais comme cette ville n'étoit plus que la seconde de l'empire, il ne voulut point y demeurer, quelques offres qu'on lui fit. Théodose le Grand conçut pour **l**ui une estime singulière , et le

Tome XI.

fit préfet de Constantinople l'an 384. Il étoit Païen , mais sans fa-. natisme ; et il fut très-lié avec S. Gregoire de Nazianze, qui lui écrivoit : « Vous savez philosopher dans les plus hautes places et joindre suivant le précente de Platon, l'étude au pouvoir, les dignités à la science. » On ignore les autres circonstances de sa vie ainsi que l'année de sa mort. Dès sa jeunesse il composa des Notes sur la philosophie de Pluton et d'Aristote; et cet ouvrage fut fort goûté. Ce qu'il avoit fait sur Aristote parut à Venise, 1570 et 1587, in fol.; et Stobée cite un passage de son Livre sur l'Immortalité de l'Ame. Il nous reste encore de lui xxxIII Discours grecs, qui sont pleins de dignité et de force. Il osa remontrer dans un de ces Discours, à l'empereur Valens, prince qui étant Arien persécutoit les Orthodoxes, qu'il ne falloit pas s'étonner de la diversité des sentimens parmi les Chrétiens, puisqu'elle n'étoit rien en comparaison de cette multitude d'opinions qui régnoient chez les Grecs, c'est-à-dirè chez les Païens, et que cette diversité ne devoit pas se terminer par l'effusion du sang. Themiste avoit principalement en vue d'engager l'empereur à laisser la libetté de conscience, et il y réussit. Dans ses autres Discours, Themiste prodigue moins l'encens aux princes de son temps, que les autres déclamateurs; et il leur donne souvent des leçons d'humanité, de clémence et de sagesse. Nous avons deux éditions de ses Discours; l'une, par le P. Petau, jésuite; et l'autre par le P. Hardouin: celle - ci parut en grec et en latin, au Louvre, en 1684, in-fol. Pр

THEMISTO, femme d'Athamas, fut si piquée de ce que son
mari l'avoit répudiée pour épouser Ino, qu'elle résolut de s'en
venger en massacrant Léarque et
Mélicarte, enfans d'Ino. Mais la
nourrice, avertie de ce dessein,
donna les habits de ces deux
princes aux enfans de Themisto,
qui fit périr ainsi ses propres fils.
Elle se poignarda des qu'elle eut
reconnu son erreur.

THÉMISTOCLE, oélèbre général Athénien, eut pour père Néocle, citoyen d'Athènes aussi illustro par sa naissance que par ses vertus : son fils ne l'imita point. On le vit dans le premier feu de la jeunesse, se livrer à tous les écarts d'un tempérament vicieux et emporté. On raconte qu'un jour il attela à son char quatre courtisanes nues, et 'qu'il se fit traîner par elles dans la place publique, au milieu d'une multitude assemblée qu'un tel spectacle révoltoit. Son libertinage fut si grand, que son père le déshérita. Cette infamie au lieu d'abattre son courage, ne servit qu'à le relever. Pour effacet cette honte, il se consacra entièrement à la république, travaillant avec un soin extrême à acquérir des amis et de la réputation. Il prouva bientôt la vérité de ce qu'il avoit dit de lui-même, que les poulains les plus vicieux deviennent meilleurs chevaux, lorsqu'ils sont domptés et dressés par un écuyer habile. Le récit des exploits de Miltiade qu'il entendoit célébrer, échaussa tellement en lui le désir de les effacer, qu'il s'arracha entièrement aux plaisirs et aux fêtes. Lorsque les compagnons de ses débauches, étonnés d'un changement si extraordinai-

re et si prompt, lui en demans doient la raison, il leur répondoit que les exploits de Miltiade ne le laissoient pas dormir. Thémistocle eut sur-tout le talent rare de lire dans l'avenir. Il sut prévoir de bonne heure que la bataille de Marathon n'étoit que le prélude des efforts des Perses contre la Grèce. Comme il vouloit qu'Athanes jouât le premier rôle dans la nouvelle scène qui alloit s'ouvrir, connoissant sa foiblesse par terre, qui ne lui permettoit pas de résister même à ses égaux. il chercha à lui donner l'empire de la mer. Il sut persuader an peuple d'abolir les distributions annuelles qui se faisolent du revenu des mines, et de l'employer à construire des vaisseaux. Il l'engagea ensuite dans de petites querelies maritimes avec leurs voisins pour l'exercer à de plus grands combats. Il étoit à la tête de la république lorsque Xercès roi de Perse, marcha contre cette ville. Il fut élu général. On arrêta que les Lacédémoniens iroient défendre le passage des Thermopyles où ils firent des prodiges de valeur; et que les Athéniens conduiroient la flotte au détroit d'Artemise, au-dessus de l'Eubée. Il s'éleva une contestation entre les Lacédémoniens et les Athéniens pour le commandement général de l'armée navale. Les alliés voulurent que ce fût un Lacédémonien. Thémistocle qui avoit droit de prétendre à cet honneur . persuada aux Athéniens d'abandonner ces, disputes qui auroient pa perdre la Grèce.Cette déférence fut l'une des principales causes de salut de la Grèce. Le courage des Grecs et une tempéte furieuse ruinèrent une partie de la flotte ennemie; mais il n'y ent aucune action décisive. Cependant une armée de terre de Xercès, à force de sacrifier des hommes à la valeur des Lacédémoniens, avoit franchi le passage des Thermopyles, et se répandoit dans la Phocide. mettant tout à feu et à sang. Dans ce désastre affreux . Thémistocle remua tout pour secourir sa patrie: il employa la raison pour persuader les Juges, et fit parler les Oracles pour entraîner la multitude. On rappela tous les citoyens exilés ; Aristide alla audevant de Thémistocle qui l'avoit persécuté , ( Voy. ARISTIDE. ) et ils travaillèrent tous deux au salut de la République. Thémistocle fait donner un faux avis à Xerces que les Grecs veulent s'échapper. et qu'il doit se hâter de faire avancer sa flotte, s'il veut leur couper la retraite du Péloponèse : le Persan donna dans le piège. La petite flotte grecque agissant avec tout l'avantage possible contre les Perses trop resserrés dans ce détroit, porte le désordre dans leurs premières lignes; et bientôt toute la flotte est dispersée. Gette victoire si célèbre, sous le nom de la bataille de Salamine, coûta aux Grecs 40 vaisseaux, et les Perses en perdirent 200. Thémistocle eut tout l'honneur de cette fameuse journée, qu'on place 480 avant J. C. Quelques jours avant cette fameuse bataille, qui décida du sort de la Grèce, Thémistocle donna un exemple de son dévouement pour la cause commune. Ne pouvant dans un conseil, déterminer Euribiade à prendre une résolution vigoureuse, celuici fatigué de ses représentations, lui dit : On châtie ceux qui se lèvent sans ordre dans les combats publics. - Il est yrai, répondit

Themistocle, mais aussi on ne couronne jamais ceux qui attendent trop tard et qui demeurent derrière. Sur cela le Lacédémonien ayant levé le bâton sur lui comme pour le frapper: Frappe, (lui dit modestement Thémistocle) mais écoute. Surpris de tant de fermeté , de douceur et de patience , Euribia le revint à luimême, écouta les conseils de Thémistocle et adopta enfin le seul bon parti qu'il y eût à prendre. Le héros de Salamine profita du crédit que lui donna cetto victoire, pour persuader à ses concitovens d'établir une marine puissante. C'est par ses soins qu'on bâtit le port du Pyrée, et qu'on destina des fonds pour construire des vaisseaux toutes les années. Ses services furent mal récompensés; on cabala contre lui, et il fut banni par la loi de l'Ostracisme. Après avoir erré de retraite en retraite, il se réfugia auprès du roi de Perse. qui le combla de biens, lui donna la ville de Lampsaque, et voulut • lui confier le commandement général de ses armées. Le vertueux Athénien ne voulant ni porter les armes contre sa patrie, ni déplaire à Artaxercès-Longuemain son bienfaiteur, s'empoisonna , l'an 464 avant Jesus-Christ, à l'age de 63 ans. Thémistocle. né avec une ardeur extrême pour la gloire, étoit courageux, entreprenant ; mais n'étoit pas exempt des foiblesses de l'envie. Le repos sembloit l'inquiéter. Grand homme d'état , son génie toujours prévoyant, toujours fécond en ressources, le rendit supérieur aux événemens. Personne n'a possédé à un plus haut degré. l'art si souvent nécessaire de rappeler les hommes à leurs pas-

sions, pour les porter à ce qu'ils doivent faire. On cite de lui plusieurs traits honorables ou curieux. Le poëte Simonides s'appuyant sur l'étroite liaison qu'il avoit avec ce grand homme, lui demanda quelque grace injuste. Thémistocle la refusa, et lui dit: Cher Simonides, vous ne seriez pas un bon poëte, si vous faisiez des vers qui péchassent contre les règles de l'Art poélique ; el moi je ne serois pas bon magistrat, si je commettois quelque action qui fût opposée aux lois de ma patrie.... Thémistocle, après une célèbre victoire, marchant sur les dépouilles des ennemis, dit à celui qui le suivoit : Ramasse ces dipouilles pour toi; car tu n'es pas THEMISTOCLE. Ce général avoit un fils, qui avoit beaucoup d'empire sur sa mère. Ce petit garçon que vous voyezld, disoit-il un jour en riant à ses amis, c'est l'arbitre de la Grèce ; car il gouverne sa mère, sa mère me gouverne, je gouverne les Athéniens, et les Athéniens gouvernent les Grecs. Oh! quels petits conducteurs, ajoute un auteur moderne, on trouveroit souvent aux plus grands empires, si du prince on descendoit par degrés jusqu'à la première main qui donne le branle en secret !... Themistocle, chargé par les Athéniens de lever des subsides considérables sur les alliés de la république, s'acquitta facilement de sa commission sur les villes riches, parce qu'on pouvoit leur enlever une contribution plus forte que celle qu'on avoit demandée. Mais les habitans d'Andros, téduits à l'indigence, ne craignirent point de résister à ses ordres. Le général Athénien leur déclara: Qu'il ve-

noit, accompagné de deux puissantes divinités, le Besoin et la Force, qui, disoit-il, entrainent toujours la persuasion à leur suite. - Thémistocle , lui répondirent les habitans d'Andros . nous nous soumettrions, comme les autres alliés, à tes ordres. si nous n'élions aussi prolégés par deux divinités non moins puissantes que les tiennes, l'Indigence et le Désespoir, qui méconnoissent la Force. Quelqu'un demandant un jour à Thémis-tocle : Lequel aimeriez - vous mieux être, ou Achille ou Homère? Et toi, repartit-il, voudrois-lu etre le vainqueur aux jeux Olympiques, ou le crieur . qui proclame son triomphe? Il parut à Franckfort en 1629, et à Leipzig en 1710, des Lettres in-8.°, en grec et en latin, sous le nom d'un THEMISTOCLE, qui n'est pas le général Athénien.

THEOBALDE, ( Teobaldo Gatti ) natif de Florence, mort à Paris en 1727 dans un àge avancés occupa pendant 50 années, une place de symphoniste pour la basse de violon dans l'orchestre de l'Opéra. On dit que charmé de la musique de Lully, qui étoit parvenue jusqu'à lui, il quitta sa patrie pour en féliciter ce célèbre musicien. Ensin il se montra digne élève de ce grand homme, par deux opéra qui ont été joués sur notre théâtre : Geronis , Pastorale en 3 actes; et Scylla, Tragédie en 5 actes: celle-ci a été représentée à trois reprises différentes. On a encore de lui un Livre d'airs italiens à une seule et à deux voix, publié à Paris, chez Ballard , en 1696 , in-4.

THEOBUTE ou THEBUTE. Après la mort de S. Jacques, surnommé le Juste, Siméon, son frère, fut élu évêque de Jérusalem, l'an 61 de Jesus-Christ. Théolute, qui aspiroit à cette dignité, se sépara de l'Église Chrétienne, réunit les sentimens des différentes sectes des Juifs, et en forma le corps de ses erreurs.

THÉOCLES, sculpteur Grec, fit à Olympie deux statues, représentant Ailas et Hercule près de l'arbre des Hespérides. Elles étoient en bois de cèdre. Théocles vivoit environ 370 ans avant l'ère chrétienne.

THEOCRENE, (Benoît) né à Larzana, petite ville de l'état de Genes, vint en France où il devint évêque de Grasse, et ensuite précepteur des enfans de François I. On lui doit un vo-nume d'Odes en vers latins, où il y a du feu et de l'harmonie. Il avoit aussi fait une Chronique de Gênes. Son véritable nom étoit Tagliacarge.

THÉOCRITE, de Syracuse, ou de l'île de Co, ou Cos, dans la mer Egée, florissoit sons Ptolomée Philadelphe, roi d'Egypte, vers l'an 285 avant Jesus-Christ. On dit que ce poëte eut l'imprudence d'écrire des Satires contre Hiéron tyran de Syracuse, et qu'il fut puni de mort par ce prince. On ajoute qu'il aimoit l'argent, et qu'il mendioit bassement des récompenses pour ses vers. Théocrite s'est fait une grande réputation par ses Idylles, qui ont servi de modèle h Virgile dans ses Eglogues. Entre tous les excès, dit Boileau, ..... La route est dificile Guivez , pour la trouver, Théocrite et Virgile.

Que leurs tendres écrits, par les Graces dictés,

Ne quittent point vos mains, jour et nuit feuilletés

Seuls dans leurs doctes vers, ils pourront vous apprendre

Par quel art, sans bassesse. un au teur. peut descendre,

Chanter Flore, les champs, Pamone, les vergers;

Au combat de la filte animer les bergers;

Des plaisirs de l'amour vanter la douce amorce;

Changer Narcisse en fleur, couvrir Duphné d'écorce;

Et par quel are encor l'églogue quelquefois

Rend dignes d'un Consul la campagne et les bois.

Théocrite a employé le dialecte Dorien, qui est très-propre pour ce genre. Les Idylles de ce poëte passent, avec raison, pour une des plus belles images de la nature: on y trouve cette beauté, simple, ces graces naïves, enfin ce je ne sais quoi, qu'il est plus facile de sentir que d'exprimer. « Il faut avouer cependant (dit M. Fréron le fils) qu'on peut quelquefois reprocher avec justice à Théocrite, certains détails bas et grossiers. La cinquantième Idylle, par exemple, a des endroits qui ne sont pas faits pour plaire à notre siècle; et je doute qu'on put les. goûter, dans une cour polie et galante, telle que celle d'Alexandrie. On a vivement blàmé dans Homère les injures grossières que se disent Agamemnon.et Achille; mais la fureur qui les anime, peut en quelque sorte les excuser. Ici deux bergers de

sang-froid s'accablent mutuellement des reproches les plus atroces. Ce langage, il est vrai, paroît plus convenable à leur condition; mais il n'en est pas moins contraire à la nature du Poême pastoral, qui ne doit offrir que des images riantes, et ne respirer que la paix. En vain les Scoliastes prétendent-ils excuser Théocrite, en disant qu'il n'a mis les discours qui nous choquent, que dans la bouche des bergers et des chevriers, et qu'il s'est conformé en cela aux mœurs connues. L'homme de goût répondra que l'art de la poésie ne consiste pas à imiter la nature. mais la belle nature ; qu'il est un milieu entre le simple et le bas, le naîf et le grossier; que l'Idylle doit nous présenter l'image touchante du bonheur et des plaisirs des bergers, et non le tableau dégoûtant de leurs vices, de leurs querelles et de leur grossièreté. » Longepierre a traduit en françois xv Idylles de Théocrite. ( Voyez son art.) Les meill'eures éditions du texte original sont celle d'Oxford, in-8.0, 1699, qu'on joint aux Variorum; et de la même ville, 1770, 2 vol. in-4.0, mise au jour par Thomas Warton. On estime aussi celle de Rome, 1516, in-8.°, en grec. La première édition de ce poëte est de Venise, 1495, in-fol.

THEODAMAS, père d'Hytas, fut tué par Hercule, à qui non-seulement il avoit refusé l'hospitalité, mais qu'il avoit encore osé attaquer. Le héros prit soin du jeune orphelin qu'il avoit privé de son père, et cut pour lui une tendre amitié.

THEODAS et THEUDAS: Se sont les noms des deux im-

posteurs qui voulnrent chacem se faire passer pour le Messie. L'un fut pris par Saturnin, gouverneur de Syrie sous l'empereur Auguste; et l'autre par Cuspius Fadus préposé au même gouvernement sous Claude.

THEODAT, roi des Goths en Italie, étoit fils d'Amalaberge, sœur du roi Théodoric. La reine Amalasonte ayant perdu son fils Atalaric, mit sur le trone son neveu Théodat en 534, et l'épousa peu de temps après. Ce qui arrive presque toujours. arriva. Théodat fut ingrat; il chassa sa bienfaitrice du palais de Ravenne, sous prétexte d'adultère; et après l'avoir détenue quelque temps en prison, il la fit étrangler dans un bain. L'empereur Justinien, indigné de la mort de cette princesse et de l'ingratitude de son époux, lui déclara la guerre. Bélisaire descendit en Italie, et lui enleva la Dalmatie et la Sicile. Théodat envoya le pape Agapet à Constantinople, pour calmer l'empereur. Mais ses soldats voyant les progrès de Bésaire, élurent Vitiges et le proclamèrent roi en 536. Le nouveau prince fit poursuivre son compétiteur, et dès qu'on l'eut atteint, il fut immolé à la haine des Romains. C'est ainsi que la providence se servit d'un traître pour en punir un autre. Quoique Théodat cut tous les vices d'un ambitieux il aimoit la philosophie, et surtout celle de Platon. Mais rien n'est plus commun que de voir la sagesse dans les paroles, et le crime dans les actions. Voyez Amalasonte.

THEODEBALDE, Voyes

THÉODECTE, orateur célèbre, né en Cilicie, et mort à Athènes à 41 ans, fut disciple de Platon, d'Isocrate, d'Aristote, et mit en vers les préceptes de la phétorique. Il avoit une mémoire si prodigieuse, qu'il lui suffisoit d'entendre une seule fois la lecture d'un poëme pour le retenir.

I. THEODEBERT I, roi de Metz, succéde à son père Thierry l'an 534, et fut placé sur le tròne par ses vassaux, malgré l'opposition de ses oncles. Il les aida pourtant dans leur seconde expédition en Bourgogne, et eut part au partage qu'ils firent de ce royaume. Il se joignit à Childebert en 537, contre Clotaire son oncle; mais cette guerre n'eut pas de suite. Théodebert secourut en 538, Vitiges roi des Ostrogoths, et entra lui-même l'année suivante en Italie d'où il revint chargé de dépouilles ; mais la plus grande partie de son armée périt de maladie. Il mourut luimême en 547, lorsqu'il se pré-paroit à faire la guerre à Justinien et à la porter jusqu'aux portes de Constantinople. Sa valeur, sa libéralité, sa prudence et sa clémence , lui méritèrent l'éloge de ses contemporains. Il ent assez d'ambition pour prendre le titre d'Auguste, qui lui est donné dans une de ses monnoies. Sa mort arriva à la chasse. par la chûte d'une grosse branche d'arbre qu'un bœuf sauvage lui fit tomber sur la tête, et qui L'abattit de son cheval. Voyez DEUTERIE.

II. THÉODEBERT II, roi d'Austrasie, monta sur le trône en 596, après la mort de son père Childebert, dont il partagea. les états avec son frère Thierry,

roi d'Orléans. Il régna d'abord sous la tutelle de Brunehaut, son aïeule; mais les grands d'Austrasie, lassés de la domination tyrannique de cette princesse. engagèrent son petit-fils à l'exiler en 599. Théodebert qui avoit joint ses forces à celles de son frère, défit successivement Clotaire et les Gascons. Brunchaut irritée contre lui, excita Thierry à lui déclarer la guerre. Ce prince le vainquit par deux fois, et le prit prisonnier. Théodebert fut envoyé à Châlons-sur-Saône, où la reine Brunehaut lui fit couper les cheveux, et le fit mourir peu après, l'an 612. On cite de lui une belle réponse qu'il fit à l'éveque Didier. Ce prélat ayant rapporté à Théodebert une somme considérable, que le prince avoit prêtée aux habitans de Verdun, il refusa de la prendre. Nous sommes trop heureux, ditil au prélat : vous , de m'avoir procuré l'occasion de faire du bien ; et moi , de ne l'avoir pas laissé échapper.

THÉODON, (Jean-Baptiste) sculpteur, membre de l'académie, mort à Paris en 1713, se distingua par ses ouvrages à Rome et en France, C'est lui qui commença le beau groupe d'Arrie et Pœtus qui se voit aux Tuileries, et qui fut fini par le Pautre.

I. THEODORA, (Fluvia Maximiana) étoit fille d'un noble Syrien, et d'Eutropie, deuxième femme de Maximilien-Hercule. Cet empereur ayant fait César Constance-Chlore l'an 292, lui fit épouser Théodora; et sou épouse Hélène, mère de Constantin, fut répudiée. Ses médailles la représentent avec une physionomie spirituelle. Sa vie fut

sans doute irréprochable, puisque le vertueux Constance-Chlore la rendit mère de plusieurs enfans.

II. THEODORA, femme de l'empereur Justinien I, étoit fille d'un homme chargé du soin de nourrir les bêtes pour les spectacles. Sa mère sacrifia sa vertu pour de l'argent; et la jeune Théodora s'abandonna bientôt a tout le monde. Un certain Hécébole de Tyr gouverneur de la Pentapole, l'entretint pendant quelque temps : mais il s'en dégoûta bientôt, et la chassa de chez lui. Elle alla à Alexandrie, revint à Constantinople, n'ayant pour subsister que ses prostitutions. Justinien en devint passionnément amoureux. Il en fit sa maîtresse, engagea l'empereur Justin à abroger la loi qui défendoit à un sénateur d'épouser une femme débauchée et l'épousa. Cette femme fut le fléau du genre humain, si l'on en croit Procope, qui en fait une peinture affreuse dans ses Anecdotes , après l'avoir louée dans son Histoire. Elle mourut vers l'an 565. Elle avoit eu un enfant d'un amant qui avoit précédé Justinien. On prétend que pour cacher sa naissance, elle le fit mourir.

III. THÉODORA DESPUNA, née à Eblisse dans la Paphlagonie, d'un tribun militaire nommé Marin, reçut de la nature une beauté parfaite et un génie supérieur, qui fut perfectionné par une excellente éducation. Euphrosine belle-mère de l'empereur Théophile, ayant fait assembler les plus belles filles de l'empire pour lui donner une épouse, Théodora eut la préférence sur fautes ses rivales. Elle embellit

le trône par sa piété et ses rectus. Devenue veuve en 842, elle prit les renes de l'empire durant la minorité de son fils Michel. et gouverna pendant 15 ans avec sagesse. Elle rétablit le culte des Images, conclut la paix avec les Bulgares, fit observer les lois et respecter son autorité ; mas comme elle génoit les passions de Michel, ce fils ingrat, indisposé d'ailleurs contre sa mère par de vils courtisans, la fit enfermer en 857 dans le monastère de Gastrie, où elle acheva saintement ses jours. Les Grecs celèbrent sa fête le 11 février. En quittant l'empire, elle laissa dans le trésor public des sommes trèsconsidérables qu'elle avoit économisées sans vexer ses saiets. Mais l'histoire lui reproche me raison , le massacre d'environ cent mille Manichéens on pendus, ou noyés, ou décapités. Elle vouloit les convertir; mais c'étoit s'y prendre d'une étranga manière. Ceux qui survécurent devincent les plus cruels ennemis des Grecs et des Romains, et augmentèrent les maux de l'enpire. [ Voy. l'Hist. Ecclés. de Fleury, Liv. 48 , n.º 25. Voj. DANDERI et BOGORIS. ]

IV. THEODORA, traisime fille de Constantin XI, fut chasée de la cour par son bemfrère Romain Argyre, qu'elle avoit voulu faire descendre de trône pour y placer Pruser son amant. Elle fut enfermé dans un couvent jusqu'à le fad du règne de Michel Calasate, es 1042. Elle fut alors proclamée impératrice avec sa sour Zoc, qui épousa Constantin Monomaque. Après la mort de ce prince en 1054, Théodora gouverna ce

grand homme; elle se fit craindre des ennemis de l'empire qu'elle maintint en paix, choisit des ministres habiles, fit fleurir le commerce et les arts et diminua les impôts. Une colique l'emporta en 1056, à 76 ans, après avoir régné environ 19 mois. En elle périt la famille de Basile le Macédonien, montée sur le trône en 867... Il y a encore eu plusieurs autres impératrices de ce nom.

V. THÉODORA, dame Romaine, fille d'une autre Théodora, avec laquelle on l'a confondue, fut non moins célèbre par sa beauté et par son esprit, que par sa Inbricité et par ses crimes. Elle étoit si puissante à Rome, vers l'an 908, qu'elle occupoit le chiteau Saint-Ange, et faisoit élire les papes qu'elle vouloit. Jean un de ses amans, obtint par son moyen l'évêché de Cologne, l'archevêché de Ravenne, et enfin la papauté, sous le nom de Jean X. Elle étoit sœur de *Marosie* , qui ne lui céda ni en attraits, ni en débauches.

I. THEODORE, architecte de Samos, étoit fils de Rhecus et frère de Téléclès. Il sit construire le superbe temple de Junon à Samos.— On connoît Théodore de Phocée, qui écrivit un livre sur la grandeur du temple de Delphes et un peintre du même nom, qui peignit la guerre de Troye dans plusieurs grands tableaux placés à Rome dans le portique de Philippe.

II. THÉODORE I, né à Jérusalem, succéda au pape Jean IV, le 24 novembre 642. Il condamna Pyrrhus et Paul, patriarches de Constantinople, qui

étoient Monothélites, et mourut saintement le 13 mai 649. Sa douceur, sa charité et ses vertus laissèrent des regrets très vifs. C'est le premier pape qu'on ait appelé Souverain Pontife, et le dernier que les évêques aient appelé Frère.

HI. THÉODORE II, pape après Romain en 898, mourut 20 jours après son élection. Il fit reporter soleunellement dans la sépulture des papes, le corps de Formose, qui avoit été jeté dans le Tibre par ordre d'Etienne VI.

IV. THÉODORE DE CAN-FORBERY, moine de Tarse, fut envoyé l'an 668 en Angleterre pour remplir le trône épiscopal de l'église de Cantorbery. Il y rétablit la foi et la discipline ecclésiastique. Ce qui nous reste de son Pénitenciel et de ses autres Ouvrages, a été recueilli par Jacques Petit, et imprimé à Paris en 1677, en 2 vol. in-4.º, avec de savantes Notes. Ce Recueil important mérite d'être lu par ceux qui aiment à chercher les traces de l'ancienne discipline. Théodore mourut en 690, à 88 ans, en odeur de sainteté, après avoir fonde des écoles pour instruire ses ouailles.

V. THEODORE DE Morsueste, ainsi nommé parce qu'il étoit évêque de Mopsueste, ville de Cilicie, fut élevé et ordonné prêtre dans un monastère, et mourut l'an 428. On peut le regarder ( dit l'abbé Racine) comme le premier auteur de l'hérésie qui distingua deux personnes en Jesus-Christ. Quand on étudie ses Ouvrages, on voit qu'il avoit dans l'esprit le prin-

cipe qu'ont eu depuis les Socipiens, « qu'il faut déférer tout au tribunal de la raison, et n'admettre que ce qu'elle approuve. » Théodore avoit une grande réputation de science et de vertu, et passoit pour un des plus illustres docteurs de tout l'Orient. Il avoit écrit contre S. Jérôme, pour défendre l'hérésie de Pélage. Le fameux Julien d'Eclane, un des sectateurs de cet Hérésiarque, ayant été chassé de son siége, se réfugia chez lui, et augmenta le nombre de ses disciples. Théodore cacha long-temps sa doctrine: mais lorsque le Nestorianisme éclata, elle étoit déjà répandue dans bien des esprits. Les Nestoriens se servirent en 531, après la tenue du concile d'Ephèse, des ouvrages de cet hérétique pour appuyer leurs erreurs. Dans le ve concile général, tenu en 553, la personne et les ouvrages de Théodore de Monsueste furent anathématises. Ses principanx ouvrages sont: I. Un Commentaire sur les Pseaumes, dans la Chaîne du Père Corder. II. Un Commentaire, en manuscrit, sur les xII petits Prophetes. Ce Commentaire prouve que l'auteur étoit un Déiste. Ill. Plusieurs fragmens dans la Bibliothèque de Phocius.

VI. THEODORE - STUDITE, fut ainsi nommé, parce qu'il fut abbé du monastère de Stude, fondé par Studius, consul Romain, dans un des faubourgs de Constantinople. Il vit le jour en 659, et embrassa la vie monastique à l'age de 22 ans. La liberté avec laquelle il blàma l'empereur Constantin, fils de Léon IV qui avoit répudié l'impératrice Marie, pour épouser Théodora, et le

refus qu'il fit , sous Léon l'Arme. nien , Michel le Begue, et les autres empereurs Iconoclastes d'anathématiser les Images, lui attirérent de violentes persécutions. Il répondit à Léon V, qui le pressoit d'embrasser ses erreurs : Vous étes chargé de l'Etat et de l'Armée, prenez-en soin, et laissez les affaires de l'Eglisc aux Pasteurs et aux Théologiens. A la mort de ce prince, il obtint sa liberté, après sept ans d'exil. Cet abbé, plein de zèle, finit sa carrière dans l'île de Chalcide, le 11 novembre 826, à 67 ans. IL nous reste de lui des Sermons. des Epitres et d'autres ouvrages peu lus.

VII.THÉODORE le Lecleur. ainsi appelé parce qu'il étoit lecteur de la grande église de Constantinople, avoit composé une Histoine de l'Eglise depuis la 20° année du règne de Constantin le Grand, jusqu'à la mort de ca prince. Cet ouvrage étoit divisé en 2 livres. Il l'avoit tiré des histoires de Socrate, de Sozomène, et de Théodoret. Il est en manuscrit dans quelques bibliothèques. et n'a pas ençore été imprimé. Théodore avoit encore composé une autre Histoire Ecclésiastique, depuis la fin du règne de *Théo-*, dore le Jeune, jusqu'au commencement du règne de Justin. Nous n'avons que des extraits de cet ouvrage. Henri de Molois nous a donné tout ce qu'il a pu ramasser de Théodore, dans Suidas, Théophane et Jean Damascène.

VIII. THÉODORE, surnommé l'Athée, fut disciple d'Aristippe. Il adopta tous les principes de son maître, et enseigne. de plus qu'il n'y avoit point de Dieux. Les Cyrénéens l'exilèrent: il se réfugia à Athènes, où il auroit été conduit devant l'Aréopage et condamné, si Démétrius de Phalère n'eût trouvé le moyen de le sauver. Ptolomée fils de Lagus, le recut chez lui, et l'envoya un jour en qualité d'ambassadeur vers Lysimaque. Le philosophe lui parla avec tant d'effronterie, que l'intendant de ce prince, qui se trouva présent, lui dit : Je crois, Théodore, que tu t'imagines qu'il n'y a pas de Rois non plus que de Dieux. On prétend que ce philosophe fut à la fin condamné à mort, et qu'on l'obligea de prendre du poison.

IX. THÉODORE, Voy. ME-TOCHITE..... BRY.... nº LASCARIS... GAZA..... BALZAMON..... THÉODO-RUS.... SANTABARÈNE.

X. THEODORE, roi des Corses, Voyez Neuhoff.

XI. THEODORE DE BEZE, Voyez BEZE.

I. THEODORET, Martyr, Noyez IV. Julien.

II. THÉODORET, né en 386, fut disciple de Théodore de Mopsueste et de S. Jean-Chrysostome, après avoir été formé à la vertu dans un monastère. Elevé au sacerdoce, et malgré lui à l'évéché de Cyr, vers 420, il sit paroître dans sa maison, à sa table . dans ses habits et dans ses meubl**es , bea**ucoup de modestie : mais il étoit magnifique à l'égard de la ville de Cyr. Il y sit bâtir deux grands ponts, des bains publics, des fontaines et des aqueducs. Il travailla avec tant de zèle et de succès dans son diocèse,

composé de 800 paroisses, dont un grand nombre étoient infectées de diverses hérésies, qu'il eut le bonheur de rendre orthodoxes tous ses diocésains. Son zèle ne se borna point à son Eglise ; il alla prêcher à Antioche et dans les villes voisines, où il fit admirer son éloquence et son savoir, et où il convertit des milliers d'hérétiques et de pécheurs. Sa réputation fut néanmoins obscurcie pendant quelque temps, par l'attachement qu'il eut pour Jean d'Antioche et pour Nestorius, en faveur duquel il écrivit contre les xii Anathèmes de S. Cyrille d'Alexandrie; mais il effaça cette tache, en se réconciliant avec ce prélat, et en anathématisant l'Hérésiarque. Le malheur qu'il avoit eu de le favoriser étoit bien excusable : séduit par l'extérieur mortifié des Nestoriens, il s'aveugloit sur le fond de leur doctrine, jusqu'à croire que le Concile d'Éphèse et S. Cyrille enseignoient l'unité de la nature en J. C.; mais dès qu'il eut ouvert les yeux, il s'éleva avec force contre ces hypocrites. Il combattit les Eutychéens, résista aux menaces de l'empereur Théodose II, et se vit tranquils lement déposer dans le faux synode d'Ephèse. Sa vertu triompha en 451, dans le Concile général de Calcédoine, où ses lumières et sa sagesse brillèrent également. Il termina saintement sa carrière, quelques années après; il la finit comme il l'avoit commencée, dans la paix et dans la communion de l'Église. Ses bienfaits égalèrent ses vertus. « Depuis vingt-cinq ans que je suis évêque, je n'ai eu, dit-il, de procès avec personne, et j'en puis dire autant de mon clergé. Ni mes domesti-

ques, ni moi, n'avons reçu le moindre présent. J'ai donné dès long-temps mon patrimoine aux pauvres, et je ne l'ai point remplace. Je n'ai ni argent, ni maison, ni terres, pas même un tombeau. Le misérable habit qui me couvre est tout mon bien. Des revenus de mon évêché j'ai bâti des portiques et deux larges ponts, et répare les bains publics. Je tronvai la ville sans eau, et les habitans étoient obligés d'en aller puiser dans la rivière: je leur ai fait construire un aqueduc qui en fournit abondamment. Je trouvai huit villages infectés de l'erreur des Marcionites, et deux autres remplis d'Ariens; je les ai tous convertis au péril de ma vie, ayant été plus d'une fois attaqué par les errans. » Sa politesse, son humilité, sa modération, sa charité, sont peintes dans tous ses Ecrits, qui sont en très-grand nombre. I. Une Histoire Ecclésiastique qui renferme des choses importantes qu'on ne trouve pas ailleurs, et plusieurs pièces originales. Elle commence où Eusèbe a fini la sienne, c'està - dire, à l'an 3-4 de J. C., et finit à l'an 429. Les savans y remarquent des fautes de chronologie. Son style est élevé, clair et net; mais il y emploie des métaphores un peu trop hardies. II. Un Commentaire, par demandes et par réponses, sur les VIII premiers Livres de la Bible. III. Un Commentaire sur tous les Psenumes. IV. L'Explication du Cantique des Cantiques. V. Des Commentaires sur Jérémie . sur Ezéchiel, sur Daniel, sur les xii petits Prophètes, et sur les Epîtres de S. Paul. Ce ne sont que des compilations, mais elles sont faites avec soin. L'auteur se

compare aux femmes des Juis . qui n'ayant point d'or ni de pierreries à donner à Dieu pour la construction du Tabernacle. ramassoient les poils, les laines et les lins que les autres avoient donnés, les filoient et les unissoient ensemble. VI. Cinq Livres des Fables des Hérétiques. VII.Dix Livres sur la Providence. VIII.Dix Discours sur la guérison des fausses opinions des Païens, sous le titre de Thérapeutique, traduits par le P. Mourgues, jésuite. IX. Un sur la Charité. X. Un sur S. Jean. XI. Quelques Ecrits contre S. Cyrille. XII. Des Sermons. On y trouve du choix dans les pensées, de la noblesse dans les expressions, de l'élégance et de la netteté dans le style, de la suite et de la force dans les raisonnemens. XIII. Les Vies des SS. Solitaires. XIV. Des Lettres, fort courtes pour la plupart; mais il y peint, son caractère an naturel. Divers historiens lui ont reproché l'approbation qu'il donna à Abdas, évêque de Saze, lequel mit le feu à un temple des Ignicoles. Cette action n'étoit ni selon l'Evangile, ni selon la justice, ni selon la politique. Mais quel homme ne se laisse pas éblouir par de fausses lumières? La meilleure édition de ses Œuvres, est celle du P. Sirmond. en grec et en latin, 1642, 4 vol. in-fol., auxquels le P. Garnier, jésuite, a ajouté un cinquième en 1684, qui contient divers autres Traités aussi de Théodoret. Quoique ce Père de l'Eglise eût été lié avec les Nestoriens, il fut reconnu pour orthodoxe par le Concile de Calcédoine, et par le pape S. Lion. Le cinquième Concile général . en condamnant ses ouvrages contre S. Cyrille, ne

toucha point à sa personne; et S. Grégoire le Grand déclara depuis qu'il l'honoroit avec le Concile de Calcédoine.

THEODORIC, premier roi des Goths en Italie, fils naturel de Théodomir, second roi des Ostrogoths, fut donné en otage, l'an 461, par Wélamir, frère et prédécesseur de Théodomir, à l'empereur Léon I. Il rendit de grands services à l'empereur Zénon, chassé de son trône par Basilisque. Ce prince lui sit élever une Statue équestre vis-à-vis du palais impérial , et l'honora du consulat en 484. Il l'envoya ensuite en Italie contre Odoacre. qu'il battit plusieurs fois, et avec lequel il fit la paix en 493. Quelque temps après, ayant fait mounr ce prince sous divers prétextes, il se vit maître de toute l'Italie. Pour s'affermir dans ses nouveaux états, il épousa en 509 une sœur de Clovis, roi de France, sur lequel il avoit eu des avantages, contracta d'autres puissantes alliances, et sit la paix avec l'empereur Anastase, et avec les Vandales d'Afrique. Théodoric, tranquille après de violentes secousses, ne pensa plus qu'à policer son royaume. Il prit pour secrétaire d'état le célèbre Cassiodore qui remplit parfaitement ses vues. Quoique ce prince fût Arien, il protégea les Catholiques. Il ne vouloit pas même qu'ils se fissent Ariens pour lui plaire, et il fit couper la tête à un de ses officiers favoris, parce qu'il avoit embrassé l'Arianisme, en lui disant ces paroles remarquables: Si tu n'as pas gardé la foi à Diru , comment pourras-tu me la garder à moi qui ne suis qu'un homme? Sa droiture le fit choisir par les Orthodoxes, pour juge dans une cause purement ecclésiastique. Comme il étoit souverain de Rome, il devint l'arbitre de l'élection des papes. Après la mort du pape Anastase, en 498. Laurent et Symmague se disputèrent le trone pontifical; on s'en remit à la décision de Théodoric, qui jugea en faveur de Symmaque. Rome lui fut redevable de plusieurs édifices, et de la réparation de ses murailles. Il embellit Pavie et Ravenne. Il ajouta 150 Lois nouvelles aux anciennes. Il régla l'asile des Lieux saints, et la succession des Clercs qui meurent sans tester. E:win . il fut pendant 37 ans le père des Italiens et des Goths; bienfaiteur impartial des uns et des autres. et également cher aux deux nations. Il fit fleurir le commerce dans ses états. La police s'y faisoit avec tant d'exactitude, qu'à la campagne on pouvoit garder son or comme dans les villes où il y a le plus d'ordre. Il protégea et cultiva les lettres. Les états qu'il s'étoit formés, étoient trèsvastes. Sa domination s'étendoit sur l'Italie, la Sicile, la Dalma-tie, la Norique, la Pannonie, les deux Rhéties, la Provence, le Languedoc, et une partie de l'Espagne. Sa gloire ne se soutint pas jusqu'à la fin. L'àge, les infirmités le rendirent jaloux, avare, inquiet et soupconneux. Les adulateurs profitèrent de ces dispositions pour perdre les deux plus respectables sujets qu'il y eût dans la République, Symmaque et Boëce son gendre. Us périrent tous les deux par le dernier supplice. Théodoric ne survécut pas long-temps à ce double homicide. Un jour qu'on lui servit à table une tête de poisson, il s'imagina que c'étoit celle de Symmaque qui le menaçoit; et se levant saisi de frayeur, il se mit au lit, et rendit l'ame le 30 août de l'an 526, déchiré par des remords que personne ne put calmer. C'est du moins ce que rapporte Protope.

II. THEODORIC, Voyes Thierry, no iv.

THÉODORUS - PRODRO-MUS, auteur Grec, et connu par le Roman des Amours de Rhodante & Dosicles, imprimé en grec et en latin, Paris, 1625, in-8.°, et traduit en françois par Beauchamps, 1746, in-12. On ne sait en quel temps il florissoit.

I. THÉODOSE LE GRAND, (Flavius Theodosius Magnus) empereur, étoit né en 346 à Cauca, ville de la Galice en Espagne. Son père étôit le fameux comte Théodose, qui avoit fait de si grands exploits sous Valentinien I, qui fut décapité à Carthage en 376, par ordre de Valens, [ Voyez ce mot. ] prince crédule et barbare. Ce grand homme avoit illustré le nom de Théodose. Son fils se retira dans sa patrie pour pleurer son père; mais Gratien, qui connoissoit son mérite, l'appela à la cour et l'associa à l'empire en 379. Il lui donna en partage la Thrace, et toutes les provinces que Valentinien avoit possédées dans l'Orient. Peu de jours après son élection, Théodose marcha vers la Thrace. et avant formé un corps de troupes, il tomba sur le camp des Goths, leur enleva leurs femmes leurs enfans avec 4000 chariots qui servoient pour les conduire. Les Barbares furent effrayés par cette défaite. Les Alains et d'autres Goths qui rava-

geoient les provinces voisines, luis envoyèrent faire des propositions de paix, et acceptèrent toutes les conditions qu'il leur imposa. (Voy. AMPHILOQUE, et I. ARSENE. ) L'année d'après en 380, Théodose, malade à Thessalonique. se fit baptiser par Ascole éveque de cette ville. Pour consacrer son entrée dans le Christianisme, il ordonna à tous ses sujets, par une loi du 28 février, de reconnoître le Père, le Fils, et le Saint Esprit, comme un seul Dieu en trois personnes. A cette loi contre l'erreur, il en joignit d'autres pour le maintien de la police. L'une défendoit aux juges de connoître d'aucune action criminelle durant les 40 jours du Careme. Une autre ordonnoit de très - grandes peines contre les femmes qui contractoient de secondes noces pendant le deuil de leur premier mari, qui étoit de dix mois. Par une loi plus sage, ordonna qu'on delivràt les prisonniers à Paques. Ce fut en portant cette ordonnance qu'il dit ces paroles mémorables: Plue à Dieu qu'il fût en mon pouvoir de ressusciter les Morts! Il couronna tous ces réglemens salutaires par des Edits sévères contre les délateurs convaincus de mensonge. Athalaric roi des Goths. se réfugia vers ce temps auprès de Théodose, qui le traita en roi, et qui lui fit après sa mort des funérailles magnifiques : cette générosité n'empêcha pas que plusieurs Barbares ne fissent des irruptions dans la Thrace. Théodose marche contre eux, leur livre bataille au mois d'août 381, les défait et les force à repasser le Danube. Son nom pénétra dans les pays étrangers. Sapor III roi de Perse, lui envoya des ambassadems ,

bour lui demander à faire alliance ensemble. Ces deux princes firent un traité de paix qui dura longtemps. L'an 385 fut célèbre par une conjuration formée contre lui. Il défendit de citer en justice ceux qui sans être complices, en avoient été instruits, et ne l'avoient pas découverte. Il laissa condamner les conjurés, et leur envoya leur grace lorsqu'on les conduisoit au supplice. Îls furent redevables de la vie à Ste. Flaccille sa femme, à qui la religion Inspira ce que la politique avoit inspiré à Livie, femme d'Auguste, à l'égard de Cinna. La clémence de Théodose se démentit dans une occasion plus importante. Il y eut, en 390, une sédition à Thessalonique, capitale de la Macédoine. Botheric gouverneur de l'Illyrie, avoit fait mettre en prison un cocher accusé du crime infâme de pédérastie. Lorsqu'on donna dans cette ville des spectacles, en réjouissance des victoires de Théodose, le peuple demanda qu'on mît ce cocher en liberté; et sur le refus du gouverneur, on prit les armes et l'on tua plusieurs officiers de la garnison. Botheric vint en personne pour appaiser ce tumulte; mais il fut lui-même massacré. Théodose à cette nouvelle, n'écouta que sa colère, et fit passer tous les habitans au fil de l'épée. On peut voir dans l'article de S. AMBROISE, comment cet illustre prelat lui fit expier cette horreur, d'autant plus révoltante dans Théodose, qu'il avoit pardonné à la ville d'Antioche, coupable du même crime. Cependant Maxime qui avoit tué Gratien, et qui s'étoit fait déclarer empereur, pressoit le jeune Théodose sit la Valentinien. guerre à ce tyran, le désit en

deux batailles, dans la Hongrie et en Italie; et l'ayant poursuivi jusqu'à Aquilée, il contraignit les soldats de le lui remettre. On l'amena dans le camp de Théodose, qui vouloit lui pardonner; mais les soldats le jugeant indigne de sa clémence, le tuèrent hors de sa tente, et lui coupèrent la tète. C'est ainsi que finit cette guerre, deux ans avant la cruelle scène de Thessalonique, et que Théodose ayant pacifié l'Occident pour Valentinien, s'assura la possession de l'Orient pour lui et pour ses enfans. L'année suivante 389, il vint à Rome pour recevoir les honneurs du triomphe, et y fit abattre les restes de l'idolàtrie. Après ce triomphe, Théodose retourna à Constantinople, et défit une troupe de Barbares qui pilloient la Macédoine et la Thrace. Arbogaste Gaulois d'origine, dépouilla l'empereur Valentinien de son autorité, et lui donna la morta Pour éviter la peine dûe à son crime, il choisit Eugène homme de la lie du peuple, qui avoit enseigné la grammaire, et le fit déclarer empereur, à condition qu'il permettroit l'idolâtrie. Théodose se prépara à lui faire la guerre; et après avoir été battu. il défit l'usurpateur le 6 septembre, Aquilée, l'an 394. Eugène eut la tête tranchée, et Arbogaste se tua lui-même. On faisoit de grands préparatifs à Constantinople pour recevoir Théodose en triomphe; il tomba malade à Milan, et y mourut d'hydropisie, le 17 janvier 395. Il étoit âgé de 50 ans, et en avoit régné 16. Son corps fut porté à Constantinople où Arcade son fils le fit mettre dans le mausolée de Constantin. Théodose doit être mis au nombre des rois

qui font honneur à l'humanité. S'il eut des passions violentes, il les réprima par de violens efforts. La colère et la vengeance furent ses premiers mouvemens, mais la réflexion le ramenoit à la douceur. On connoît cette Loi si digne d'un prince Chrétien, portée en 393 au sujet de ceux qui attaquent la réputation de leur monarque : Si quelqu'un, dit-il, s'échappe jusqu'à diffamer notre nom, notre gouvernement et notre conduite, nous ne voulons point qu'il soit sujet à la peine ordinaire portée par les lois, ou que nos officiers lui fassent souffrir aucun traitement rigoureux : car si c'est par légéreté qu'il ait mal parlé de nous, il faut le mépriser; si c'est par une aveugle folie, il est digne de compassion; et si c'est par malice, il faut lui pardonner. Plusieurs écrivains l'ont comparé à Trajan dont il descendoit, et à qui il ressembloit par la figure et par le caractère : l'un et l'autre étoient bienfaisans magnifiques, justes, humains. Tel Théodose avoit été à l'égard de ses amis, dans l'état de simple particulier, tel il fut envers tout le monde, après être monté sur le trône. Sa règle étoit d'en agir avec ses sujets, comme il avoit autrefois souhaité d'être traité lui-meme par l'Empereur. Il n'avoit rien de la fierté qu'inspire le sceptre. S'il accordoit quelque préférence honorable, c'étoit aux savans et aux gens de lettres. Jamais le peuple ne fut moins chargé d'impôts que sous son règne. Il appeloit une heure perdue, celle où il n'avoit pu faire du bien. Il savoit parler à chacun selon son rang, sa qualité, sa profession; ses discours avoient en même temps de la grace et de la dignité. Il pratiquoit

les exercices du corps , sans se livrer trop au plaisir, et sans se fatiguer : il aimoit sur - tout la promenade; mais le travail des affaires précédoit toujours le délassement. Il n'employoit d'autre régime pour conserver sa santé, qu'une vie sobre et frugale : ce qui ne l'empéchoit pas de donner dans l'occasion des repas où l'élégance et la gaieté brilloient plus que la dépense. Il diminua des le commencement celle de sa table, et son exemple tirat lieu de loi somptuaire; mais il conserva toujours dans le service de sa maison, cet air de grandeur qui convient à un puissant prince. Les libéralités qu'il fit aux habitans de Constantinople, y attirèrent un si grand nombre de citoyens, qu'on délibéra sur la fin de son règne, si l'on ne feroit point une seconde enceinte, quoique dix ans auparavant les maisons n'occupassent qu'une très-petite partie de la ville, le reste n'étant que des jardins on des terres labourables. C'est le dernier prince qui ait possédé l'empire romain en entier. Il laissa trois enfans: Arcade, Honorius et Pulchérie. Arcade fut empereur d'Orient, et Honorius d'Occident.-L'Editeur du Dictionnaire de Ladvocat, fait naître *Théodose* vers l'an 336 . et lui donne 60 ans de vie. M. Beauvais dans son Histoire abrégée des Empereurs, place la naissance de Théodose en 346, et le fait mourir agé de 50 ans. Nous avons cru devoir donner la préférence à cet auteur, qui est très instruit, et qui a suivi en cela les meilleurs historiens.

II. THÉODOSE II, le Jeune, petit-fils du précédent, né le 11 avril 401, succéda à Arcade son père, Bère, le 1er mai 408. Ste. Pulchérie sa sœur, gouverna sous son nom. C'est elle qui lui fit épouser Athénaïs, fille du philosophe Léonce, laquelle recut au baptême le nom d'Eudoxie. Théodose placé sur le trône , ne prit presque aucune part aux événemens de son règne. Les Perses armèrent contre lui en \$21; il leva des troupes pour s'opposer à leurs conquêtes. Les deux armées qui se cherchoient l'une l'autre, furent toutes les deux saisies de crainte lorsqu'elles s'approchèrent, et fuirent chacune de leur côté. Les Perses se précipitèrent dans l'Euphrate, où il en périt près de cent mille. Les Romains abandonnèrent le siège de Nisibe, brûlèrent leurs machines et rentrèrent dans les terres de l'empire. Il envoya ensuite une armée en Afrique contre Genseric, roi des Vandales, qui fut encore plus malheureuse. Il fut obligé de la rappeler, pour l'opposer aux Huns qui ravageoient la Thrace sous la conduite d'Attila. Ses troupes n'ayant pu arrêter les courses de ces Barbares, ce ne fut cu'à force d'argent qu'il les fit retirer. Théodose II se rendit méprisable par la confiance qu'il donna à ses eunuques. Sa foiblesse alloit jusqu'à signer ce qu'on lui présentoit, sans prendre même la peine de le lire. La vertueuse Pulchérie sa sœur, l'avoit corrigé de plusieurs défauts; elle le corrigea encore de celui-là. Un jour elle lui présenta un acte à signer, par lequel « il abandonnoit l'impératrice sa femme, pour être esclave.» Il le signa sans le lire; et lorsque Pulchérie lui eut fait connoître ce que c'étoit, il en eut une telle confusion, qu'il ne retomba jamais dans la même faute. Ce prince, particulier estimable. Tome XI.

máis monarque méprisé avoit d'abord favorisé les Nestoriens et les Eutychéens : il les condamna sur la fin de sa·vie. Il mourut le 28 juillet 450, à 49 ans, ne laissant que Licinia Eudoxia, femme de Valentinien III. Théodose II avoit de la douceurs et du goût pour les arts. C'est lui qui publia, le 15 janvier 438, le Code dit Théodosien de son nom, imprimé à Lyon en 1665, 6 tom. in-fol. : c'est un recueil de lois choisies entre celles que les empelégitimes avoient faites. Après la mort de ce prince, Pulchérie fit élire Marcien.

III. THEODOSE III. surnomme l'Adramitain, fut mis malgré lui sur le trône d'Orient l'an 716. Il étoit receveur des impôts de la ville d'Adramite en Natolie, sa patrie, lorque l'armée d'Anustasé II s'étant révoltée, le proclama empereur. Il fut couronné par le patriarche de Constantinople. Mais n'ayant ni assez de fermeté, ni assez de génie pour tenir le sceptre impérial dans des temps difficiles, il le céda à Léon l'Isaurien, vers le mois de mars 717, et se retira dans un monastère d'Ephèse ; il y mourut saintements Son caractère modéré, et la noblesse de ses sentimens, en auroient fait un particulier estimable; mais il falloit un héros, pour repousser les Barbares qui inondoient l'empire.

THEODOSE, moine factieux. Voyez EUTYCHES, vers la fin.

THEODOSE, Voyes Mauro-Lico, et Gerasine.

I. THÉODOTE le Valentinien, n'est connu que par ses Eglogues, que le Père Combéfis nous a données d'après le manuscrit

Qq

de la Bibliothèque des Pères. Ces Eglogues ne contiennent qu'une application de l'Ecriture au système de Valentin. Théodote prétend y prouver les différens points de la doctrine de Valentin par quelques passages de l'Ecriture. Cet ouvrage a été commenté par le Père Combéfis, et se trouve dans la Bibliothèque Grecque de Fabricius.

IL THÉODOTE de BYZANCE. surnommé le Corroyeur, du nom de sa profession. Pendant persécution qui s'éleva sous Marc-Aurèle, Théodote fut arrêté avec beaucoup de Chrétiens qui confessèrent J. C., et méritèrent la couronne du martyre. Ce misérable renonça à son Dieu : les Fidelles lui firent tous les reproches que méritoit son crime; et pour s'excuser, il voulut prouver que Jesus - Christ n'étoit qu'un homme. Sa doctrine souleva tout le monde, et Théodote fut excommunié par le pape Victor; il trouva cependant des disciples, qu'on nomma Théodotiens, et Alogiens. Ils prétendoient que la doctrine de leur maître avoit été enseignée par les Apôtres, jusqu'au pontificat de Zéphirin, qui avoit corrompu la doctrine de l'Eglise, en faisant un dogme de la divinité de J. C.

III. THÉODOTE le Banquier, tira ce nom de la profession qu'il exerçoit. Il fut l'auteur de la secte des Melchisédéciens, qui prétendoient que J. C., dont ils nioient la divinité, étoit inférieur à Melchisedech. « Voyant ( dit M. Pluquet) qu'on appliquoit à J. C. ces paroles du Pseaume: Vous êtes Prêtre selon l'ordre de Melchisedech; il crut voir dans se texte une raison péremptoire

contre la divinité de J. C.; et touf l'effort de son esprit se tourna du côté des preuves qui pouvoient établir que Melchisedech étoit supérieur à Jesus-Christ. Ce point devint le principe fondamental du sentiment de Théodote le Banquier et de ses disciples. On rechercha tous les endroits de l'Ecriture qui parloient de *Melchisedech*, On trouva que Moise le représentoit comme le prêtre du Très-Haut: qu'il avoit béni Abraham; que S. Paul assuroit que Melchisedech étoit sans père, sans mère, sans généalogie , sans commencement de jours, et sans fin de vie, sacrificateur pour toujours. Théodote et ses disciples conclurent de-là que Melchisedech n'étoit point un homme comme les autres hommes. et qu'il étoit supérieur à J. C. qui avoit commencé et qui étoit mort; enfin, que Melchisedech étoit le premier pontife du sacerdoce éternel, par lequel nous avions accès auprès de Dieu, et qu'il devoit être l'obiet du culte des hommes. Les disciples de Théodote firent donc leurs oblations et leurs prières au nom de Melchisedech, qu'ils regardoient comme le vrai médiateur entre Dieu et les hommes, et qui devoit nous bénir comme il avoit béni Abrahom. Hierax, sur la fin du IIIª siècle, adopta en partie l'erreur de Théodote, et prétendit que Melchisedech étoit le Saint-Esprit. » Mais toutes ces rêveries tombèrent peu-à-peu dans l'abyme de l'oubli.

IV. THÉODOTE, Voy. Pro-LOMÉE, n° IV.

THÉODOTIENS, Voy. les articles précédens.

THEODOTION, natif d'Ephèse, fut disciple de Tatien, puis sectateur de Marcion. Il passa ensuite dans les synagogues des Juis où il fut reçu, à condition qu'il traduiroit l'Ancien Testament en grec. Il remplit sa promesse l'an 185, sous le règne de Commode. Il ne nous reste de lui que des fragmens de cette Version. Elle étoit moins sidelle que celle des Septante et d'Aquila, qui avoient été faites auparavant; et l'auteur s'étoit permis d'ajouter ou de retrancher des passages entiers.

## THEODULE, Voyez I. NIL.

THEODULPHE, étoit origihaire de la Gaule Cisalpine. Charlemagne qui l'avoit amené d'Italie, à cause de son savoir et de son esprit, lui donna l'abbaye de Fleuri, puis l'éveché d'Orléans, vers l'an 793. Ce prince le choisit pour signer son testament en 811. Louis le Débonnaire hérita de l'estime que son père avoit pour lui. Mais Théodulphe ayant été accusé d'avoir eu part à la conjuration de Bernard, roi d'Italie, fut mis en prison à Angers. Il protesta toute sa vie qu'il étoit innocent; et peut-être l'imputation qu'on lui sit, ne fut-elle qu'une trame de l'envie et de la méchanceté. C'est là qu'il composa l'Hymne Gloria, laus et honor, dont on chante le commencement au jour des Rameaux. On prétend que l'ayant chantée d'une fenêtre de la prison, dans le temps que l'empereur passoit, ce prince fut si charmé de cette pièce ( dont le mérite est pourtant très-médiocre), qu'il lui rendit la liberté. Il en jouit fort peu de temps. On croit qu'il mourut en 821, en retournant à son Eglise. C'étoit, dit le P. Longueval, un pasteur vigilant et laborieux, et un des

plus beaux-esprits de son temps. Îl ne lui manqua pour être un écrivain poli, que d'être né dans un siècle moins barbare. On a de lui un *Traité du Baptême* ; un autre du Saint - Esprit ; deux Capitulaires adresses à ses curés: qu'on peut regarder comme des monumens de la discipline de son temps. Il avoit été envoyé commissaire par Charlemagne, dans les provinces voisines du Rhône, pour y administrer la justice. Dans tous les lieux où il arrivoit, on lai offroit des présens considérables. Il fut si choqué de cet usage, qu'il fit un Poëme de près de mille vers, pour exhorter les juges à refuser des dons qui pouvoient corrompre leur équité. Cet ouvrage est plus estimable par son objet que par l'élégance de la poésie. Le Pète Sirmond, jésuite, publia en 1646, in-8.º, une bonne édition de ses Œuvres.

THEOGNIS, poëte Grec, natif de Mégare, florissoit 544 ans avant J. C. Nous n'avons de lui que des Fragmens, Leipsig, 1576, in 8.°; et dans le Corpus Poëtarum Græcorum, à Genève, 1606 et 1614, 2 vol. in fol.

THEOLON, (IV) peintre paysagiste, membre de l'académie, naquit à Aigues-mortes en 1739, et mourut à Paris en 1781.

I. THEON, sophiste Grec, est avantageusement connu dans le monde littéraire, par un Traité de Rhétorique, intitulé Progymasmata, écrit avec goût et avec élégance. Les meilleures éditions de ce livre sont celles d'Upsal, 1670, in-8.°; et de Leyde, 1726, in-8.°, en grec et en latin.

II. THEON d'ALEXANDRIE philosophe et mathématicien du

Qq 2

temps de Théodose le Grand, fut pere de la savante Hypacie. On a de lui: I. Des Commentaires sur Euclide, en grec, Bale 1533, infol.; en latin, 1546. II. Sur Aratus, Oxford, 1672, in-4.°—Il ne faut pas le confondre avec Théon de Smyrne, auteur de l'Expositio eorum quæ in Mathematicis ad Platonis lectionem utilia sunt, per Ismaëlem Burialdum, Paris, 1644, in-4.°, en grec et en latin.

I. THÉOPHANE, (Mith.) fille que Neptune épousa, et qu'il métamorphosa en brebis. Elle fut mère du fameux belier de la Toison d'or.

II. THÉ OPHANE, poëte et historien, né à Mitylène, s'attacha à Pompée. dont il écrivit les exploits, et qui lui donna le droit de bourgeoisie romaine, et rétablit les Lesbiens dans leurs priviléges. Après la mort de cegénéral, il devint le flatteur de César, en faveur duquel il avoit, dit on, trahi secrétement Pompée son bienfaiteur.

III. THEOPHANE, (George) d'une des plus nobles et des plus riches maisons de Constantinople, fut marié très-jeune, et vécut en continence avec sa femme. Il embrassa ensuite l'état monastique, et se fit un nom respectable par ses vertus. S'étant trouvé en 787 au viic concile général, il recut des Pères de cette assemblée, les honneurs les plus distingués. L'empereur Léon l'Arménien l'exila dans l'île de Samothrace, où il mourut en 818. On a de lui une. Chronique qui commence où finit celle de Syncelle, et qui va jusqu'au règne de Michel Curopalate. Elle fut imprimée au Louvre en 1655, in-fol, en grec

et en latin, avec celle de Léon De Grammairien, cum Notis. On y trouve des choses utiles, mais on y rencontre souvent les traces d'un esprit crédule et d'un critique sans jugement. — Il ne faut pas le confondre avec Théophane Cerameus, c'est-à-dire le Potier, évêque de Tauromine en Sicile, dans le xi° siècle. On a de lui des Homélies, imprimées en grec et en latin, à Paris, en 1644.

IV. THÉOPHANE PROCO-POWICH, archevê que de Novogorod né à Kiow en 1681, mort en 1736, a écrit la Vie de Pierre la Grand, qui l'avoit placé à la tête du Synode établi après la suppression de la dignité patriarchale.

THÉOPHANIE ou Théopha-Non, fille d'un cabaretier, parvint par ses intrigues et son adresse à se faire donner la couronne impériale. Romain le Jeune, empereur d'Orient, l'épousa en 959. Après la mort de ce prince, en 963, elle fut déclarée régente de l'empire; et malgré ce titre, elle donna la main à Nicephore Phocas, qu'elle plaça sur le trône, après en avoir fait descendre Etienne son fils aîné. Lasse bientôt de son nouvel époux, elle le fit assassiner par Jean Zimiscès, en décembre 969. ( Voy. JEAN L, no XLIX. ) Le meurtrier ayant été reconnu empereur, exila Théophanie dans l'île de Proté, où il la laissa languir pendant le cours de son règne. Ce prince étant mort en 975. l'impératrice fut rappelée à Constantinople par ses fils Basile et Constantin, qui lui donnèrent beaucoup de part au gouvernement. On ignore l'année de sa mort; mais on sait qu'elle étoit d'un esprit ferme, et que son cœur étoit capable de tous les crimes.

THEOPHILACTE, Voyez Théophylacte, et II. Michel à la fin.

I. THÉOPHILE, vie évêque d'Antioche, fut élevé sur ce siège l'an 176 de J. C. Il écrivit contre Marcian et contre Her*mogène* , et gouverna sagement son Eglise jusque vers l'an 186. Il nous reste de lui 111 Livres en grec, adressés à Autolycus, contre les calomniateurs de la religion chrétienne. C'est dans cet ouvrage qu'on trouve pour la première fois le mot de Trinité. Il a été imprimé en grec et en latin, avec les Œuvres de S. Justin, 1642, in-fol. L'auteur s'attache à y montrer la vérité du Christianisme et l'absurdité de l'idolâtrie.

II. THÉOPHILE, fameux patriarche d'Alexandrie après Timothée, l'an 285, acheva de ruiner les restes de l'idolâtrie en Egypte, en faisant abattre le temple et les idoles des faux Dieux. Il pacifia **le**s différens survenus entre *Evagre* et Flavien, tous deux ordonnés évêques d'Antioche. Mais l'ambition ternit toutes ses vertus. Meilleur politique que bon évêque, il se déclara ouvertement contre saint Jean-Chrysostome, le fit déposer dans le concile du Chêne. et refusa de mettre son nom dans les diptyques. Ce prélat intrigant mourut en 412. On prétend qu'étant près d'expirer, et faisant attention à la longue pénitence de saint Arsène, il s'écria: Que vous êtes heureux, Arsène, d'avoir toujours eu cette heure devant les *yeux!* Il nous reste de lui quelques Ecrits, dont on ne fait pas beaucoup de cas. On les trouve dans la Bil·liothèque des Pères.

III. THÉOPHILE, empereur d'Orient, monta sur le trône en octobre 829, après son père Michel le Begue, qui l'avoit dejà associé à l'empire, et lui avoit inspiré son horreur pour les saintes Images. Cette longue et funeste dispute divisoit toujours l'empire; Théophile eut la foiblesse de s'en mêler, et la cruauté de persécuter ceux qui ne pensoient pas comme lui. Il commença son règne par le châtiment des assassins de Léon l'Arménien : il songea ensuite sérieusement à repousser les Sarrasins. Il leur livra cinq fois bataille, et fut presque toujours malheureux. Le chagrin que lui causa la perte de la dernière, le toucha si vivement. qu'il en mourut de douleur en janvier 842. On a dit beaucoup de bien et beaucoup de mal de ce prince. Suivant les uns, il étoit bon politique et aimoit la justice; suivant d'autres, il n'avoit que des vertus feintes et des vices réels; ils le peignent colère, emporté, vindicatif, soupconneux. Les Catholiques l'ont accusé d'impiété. Si l'on en croit quelques historiens, il rejetoit non-seulement le culte des Images , mais encore la Divinité de Jesus - Christ, l'existence des Démons, et la Résurrection des corps. Il est probable que s'il avoit pensé ainsi, il auroit pris avec moins de chaleur la dispute des Iconoclastes, pour laquelle il ne craignit point de répandre le sang des Catholiques. Michel son fils lui succéda, sous la tutelle de l'impératrice Théodora Despuna, qui rétablit l'honneur des Images. Voyez Théo-PHOBE .... III, THÉODORA .... et DAN-DERI.

IV. THEOPHILE, surnommé VIAUD, poëte François, naquit vers l'an 1590, à Clérae dans Q q 3

l'Agénois, d'un avocat, et non pas d'un cabaretier, comme dit le déclamateur Garasse. Il avoit l'imagination de son pays, et étoit d'une société agréable. Ayant quitté de bonne heure la province pour la capitale, il y plut par ses saillies et ses impromptu, parmi lesquels on cite celui-ci adressé à in homme qui lui disoit que tous les poêtes étoient fous:

Oui, je l'avoue avec vous Que sous les Poèses sont foun ; Mais sachant ce que vous êtes; Tous les foun ne sont pas poètes.

On a encore cité cet *Impromptu* à une dame qui vouloit être comparée au soleil :

Que me veut donc sette imporsune ? Que je la compare au soleil. Il est commun, elle est commune: Villa ce qu'ils ont de pareil.

Théophile auroit pu être heureux, s'il s'étoit borné à ces saillies de société. Mais sa conduite et ses écrits trop libres lui attirèrent bien des chagrins. Il fut obligé de passer en Angleterre en 1619. Ses amis lui avant obtenu son rappel, il abjura le calvinisme. Sa conversion changea ni ses mœurs peu réglées, ni son esprit porté au libertinage. Le Parnasse Satirique, recueil sali par une lubricité dégoûtante et par une impiété effrénée, ayant paru en 1622, on l'attribua généralement à Théophile. L'ouvrage fut flétri, l'auteur déclaré criminel de lèse-majesté divine, et condamné à être brûlé ; ce qui fut exécuté en effigie. On le poursuivit vivement; il fut arrêté au Catelet en Picardie, ramené à Paris, et renfermé dans le même cachot où *Ravaillac* avoit été mis. Son affaire fut examinée de nouveau .

et sur les protestations réitérées de son innocence, le parlement se contenta de le condamner à un bannissement. Ce poëte mourut à Paris, en 1626, à 36 ans, dans l'hôtel du duc de Montmorenci qui lui avoit donné un asile. La veille de sa mort, Boissat son ami étant allé le voir, Théophile lui témoigna une grande envie de manger des anchois, et le pria instamment de lui en envoyer. Mais Boissat, persuadé que ce mets étoit fort contraire à un malade, refusa de le satisfaire. Il se repentit depuis de ne s'être pas preté aux derniers désirs d'un ami, parce que la nature demande quelquefois des choses qui, toutes mal - saines qu'elles paroissent, peuvent être salutaires par la disposition particulière où l'on se trouve. « On ne peut pas nier (dit Niceron) que Théophile n'ait été déréglé dans ses mœurs libre dans ses discours, et cynique dans ses vers; mais il est difficile de se persuader qu'il ait été aussi coupable que bien des gens se l'imaginent, et que le Père Garasse le représente dans sa Doctrine curieuse, sur tout lorsqu'on a lu ses Apologies. Car, quoiqu'il soit à présumer qu'il y a altéré la vérité en bien des choses, il n'est pas cependant croyable qu'il n'y ait rien de vrai, et que tous les faits qu'il y rapporte, soient absolument faux. » [ Voyez RACAN. ] Les vers de Théophile sont pleins d'irrégularités et de négligences; mais on y remarque quelque génie et de l'imagination. Il est un des premiers auteurs qui aient donné des ouvrages mêlés de prose et de vers. On a de lui un Recueil de Poésies, qui consistent en Elégies, Odes, Somnets, etc.; un Traité de l'Immortalité de l'Ame, en vers et en prese; Pyrame et Thisbé, tragédie; Socrate mourant, tragédie; Pasiphaé, tragédie, 1618, trèsmédiocres; trois Apologies; des Lettres, Paris, 1662, in-12; ses Nouvelles Œuvres, Paris, 1642, in-8.°, etc.

## THÉOPHILE RAYNAUD, Voy. L RAYNAUD.

THEOPHOBE, général des armées de Théophile, empereur d'Orient, étoit né à Constantinople, d'un ambassadeur Persan, du sang royal. Pour se l'attacher plus étroitement , Théophile lui at épouser sa sœur. Théophobe rendit à son beau-frère des services importans. Son courage et sa bonté lui gagnèrent les troupes, qui furent quelquefois victorieuses sous lui. Les Perses qui étoient à la solde de l'empire, le proclamèrent deux fois empereur; mais Théophobe refusa le diadème. Théophile craignant qu'il ne l'acceptat enfin, et qu'il n'enlevat le trône à son fils, le fit arrêter; et se voyant près d'expirer, il lui fit trancher la tête, quoiqu'il fût innocent du crime des soldats. On dit que l'empereur mourant, s'étant fait apporter sur le lit cette tête, fit un dernier effort pour la prendre par les cheveux. Puis la regardant avec fureur : Hé bien , dit il , je ne serai plus Théophile; mais toimême tu ne seras plus Théophobe !.... C'est ainsi que périt, en 842, un général digne d'un meilleur sort.

THÉOPHRASTE, philosophe Grec, natif d'Erèse, ville de Lesbos, étoit fils d'un foulon. Platon fut son premier maître. De cette école il passa dans selle d'Aristote, où il se dis-

tingua singuliérement. Son nouveau maître, charmé de la facilité de son esprit et de la douceur de son élocution, lui changea son nom, qui étoit Tyrtame, en celui d'Euphraste, gut signifie . Celui qui parle bien : et ce nom ne répondant point assez à la haute estime qu'il avoit de la beauté de son génie et de ses expressions , il l'appela Théophraste, c'est-à-dire, un Homme dont le langage est divin. Aristote disoit de lui et de Callisthène (un autre de ses disciples), ce que Platon avoit dit la première fois d'Aristote même et de Xénocrate : que « Callisthène étoit lent à concevoir et avoit l'esprit tardif; et que Théophraste au contraire l'avoit vif. percant, pénétrant, et qu'il comprenoit d'abord d'une chose tout ce qui en pouvoit être connu. » Aristote, obligé de sortir d'Athènes, où il craignoit le sort de Socrate, abandonna son école, l'an 322 avant Jesus-Christ, à Théophraste, et lui confia ses Ecrits, à condition de les tenir secrets; et c'est par le disciple que sont venus jusqu'à nous les Ouvrages du maître. Son nom devint si célèbre dans toute la Grèce, qu'il compta dans le Lycée jusqu'à 2000 élèves. Ses rares qualités ne lui acquirent pas seulement la bienveillance du peuple, mais encore l'estime et la familiarité des rois. Il fut ami de Cassandre qui avoit succédé à Aridée, frère d'Alexandre le Grand, au royaume de Macédoine; et Ptolomée fils de Lagus et premier roi d'Egypte, entretint toujours un commerce étroit avec ce philosophe. Théophraste mourut accable d'années et de fatigues, et

244

ne cessa de travailler qu'en cessant de vivre. Cicéron dit qu'ilse plaignit, en mourant, de la Nature, « de ce qu'elle avoit accordé aux cerfs et aux corneilles une vie si longue, tandis qu'elle n'avoit donné aux hommes qu'une vie très-courte; » mais cette plainte n'étoit fondée que sur une erreur : il seroit très-difficile de citer des cerfs nonagénaires. Parmi les maximes de ce philosophe, on distingue celle-ci: I. Il ne faut pas aimer ses amis pour les éprouver, mais les éprouver pour les aimer. II. Les amis doivent être communs entre les frères, comme tout est commun entre les amis. III. L'on doit plutôt se fier à un cheval sans frein, gu'à l'homme qui parte sans jugement. IV. La plus forte dépense que l'on puisse faire, est celle du temps. Il dit un jour à un particulier qui se taisoit à sa table dans un festin ; Si tu es un habile homme, tu as tort de ne pas parler; mais si tu ne l'es pas, ta fais beaucoup en sachant te taire. La plupart des Ecrits de Théophraste sont perdus pour la postérité; ceux qui nous restent de lui, sont : I. Une Histoire des Pierres, dont Hill a donné une belle édition à Londres en 1746, in-fol., en grec et en anglois, avec de savantes Notes. II. Un Trailé des Plantes, curieux et utile, Amsterdam, 1644, in-fol., et traduit en latin par Gara, III. Ses Caractères; ouvrage qu'il composa à l'âge de 99 ans, et que la Bruyere a traduit en françois. Isaac Casaubon a fait de savans Commentaires sur ce petit Traité, Cambridge, 1712, in - 8.°, qui so joint aux Auteurs cum No-

tis Variorum. Il renferme des leçons de morale, fort utiles, et des détails bas et minutieux, mais qui peignent l'homme. La plus belle édition est celle de l'abbé Amaduzzi, à Parme, 1786, chez Bodoni, augmentée de deux chapitres nouveaux.

I. THÉOPHYLACTE, Voy. MICHEL, n.º II, à la fin.

II. THEOPHYLACTE, archevêque d'Acride, métropole de toute la Bulgarie, naquit et fut élevé à Constantinople. L travailla avec zèle à établir la Foi de Jesus - Christ dans son diocèse, où il y avoit encore un grand nombre de Païens. Il se fit connoître des savans par quelques ouvrages. Les principaux sont : I. Des Commentaires sur les Evangiles et sur les Actes des Apotres, Paris, 1631, infol.; - sur les Epitres de saint Paul, et sur Habacuc, Jonas Nahum et Osée, Paris, 1636 in-fol. Ces Commentaires ne sont presque que des extraits des Ecrits de saint Jean - Chrysostome. II. Des Epitres peu intéressantes, dans la Bibliothèque des Pères. III. Institutio Regia a au Louvre, 1651, in-4.°; réimprime dans l'Imperium Orientala. de Banduri, etc. Ce prélat mourut après l'an 1701.

IN. THEOPHYLACTE SA MOCATTA, historien Grec, florissoit vers l'an 612, sous Heraclius. Nous avons de lui una Histoire de l'empereur Maurice, imprimée au Louvre, 1647, infol. Elle fait partie de la Bygantine. Le Père Schott en avoit donné une édition grecque et latine, 1599, in-8.º

THÉOPOMPE, célèbre orage teur et historien de l'île de Chiq.

at Isocrate pour maître. Il remporta le prix qu'Artemise avoit décerné à celui qui feroit le plus bel Eloge funèbre de Mausole son époux. Tous ses Ouvrages se sont perdus. On regrette ses Histoires: elles étoient, suivant les anciens auteurs, écrites avec exactitude, quoique l'auteur eût du penchant à la satire. Josephe rapporte que Théopompe avant voulu insérer dans un de ses ouvrages historiques, quelques endroits des Livres saints, eut l'esprit troublé pendant trente jours; et que dans un intervalle lucide avant résolu de quitter son dessein, il fut guéri de sa maladie. Mais il y a apparence que ce conte n'est qu'une fiction du faux Aristée.

THÉOTIME, (S.) évêque de Tomes en Scythie, sous les empereurs Théodose et Arcade, s'étoit fait distinguer auparavant par la sagacité d'un philosophe et la modestie d'un Chrétien. Il prit le parti de S. Jean-Chrysostome contre Théophile d'Alexandrie qui sollicitoit la condamnation d'Origène. Il vouloit qu'on distinguât dans les Ecrits de ce Père, le bon du mauvais, ainsi qu'avoient pensé S. Athanase et après lui S. Augustin.

THEOXENE, se signala par un courage et une fermeté héroïques. Tite-Live de qui nous empruntons cet article, avoue qu'en écrivant son Histoire, il étoit pénétré d'amour et d'admiration pour cette femme illustre. Après que Philippe, roi de Macédoine, eut fait mourir les principaux seigneurs de Thessalie, plusieurs pour éviter sa cruauté, fuyoient dans les pays étrangers. Poris et Théoxène prirent le

chemin d'Athènes, pour trouver une sûreté qu'ils ne pouvoient avoir dans leur province; mais ils voguèrent si malheureusement. qu'au lieu d'avancer, les vents les repoussèrent dans le port même d'où ils avoient fait voile. Les gardes les ayant découverts au lever du soleil, en avertirent le prince, et s'efforcèrent de leur ôter cette liberté qu'ils estimoient plus que leur vie. Dans cette cruelle extrémité, Poris employa ses prières pour appaiser les soldats, et pour appeler les Dieux à son secours; mais Théoxène voyant la mort inévitable, et ne voulant pas tomber entre les mains de ce tyran . sauva ses enfans de la captivité par une résolution extraordinaire. Elle présenta un poignard aux plus âgés, et aux plus jeunes un vase de poison, afin qu'ils se donnassent la mort. Ses enfans lui ayant obéi, elle les jeta dans l'eau à demi morts. Puis avant embrassé son cher Poris, elle se précipita dans la mer avec lui, à la vue des soldats attendris et admirateurs de son courage.

THERAIZE, (Michel) docteur de Sorbonne, de Chauni en Picardie, mourut en 1726, à 58 ans, après avoir été chanoine de Saint-Etienne de Hombourg, diocèse de Metz, puis grand-chantre, chanoine et official de Saint-Fursi de Péronne, et curé de la paroisse de Saint-Sauveur de la même ville. On a de lui un ouvrage plein de recherches, imprimé en 1690, sons le titre de Questions sur la Messe publique solennelle. On y trouve une explication littérale et historique des cérémonies de la Messe et de ses rubriques,

THERAMÈNE. illustre Athénien, se signala par la grandeur d'ame avec laquelle il méprisa la mort. Il étoit l'un des 30 Tyrens qui firent mourir en 8 mois, dit Xénophon, et en pleine paix, plus de citoyens que les ennemis n'en avoient tué dans 30 ans de guerre; mais il avoit de l'honneur et aimoit sa patrie. Quand il vit les violences et les excès où se portoient ses collègues, incarcérant les pauvres, condamnant les riches à l'exil, à la confiscation de leurs biens et à la mort, il se déclara contre eux ouvertement, et par-là il s'attira leur haine. Les Tyrans ne pouvant supporter sa liberté, prirent la résolution de le faire montir. Critias qui d'abord avoit été fort uni avec lui. fut son délateur devant le sénat. Il l'accusa de troubler l'Etat et de vouloir renverser le gouvernement présent. Quelques citoyens vertueux prirent la délense de Théramène et furent écoutés avec plaisir. Critias craignit alors que, si on laissoit la chose à la décision du sénat, il ne le renvoyàt absous. Ayant donc fait approcher des barreaux, la jeunesse qu'il avoit armée de poigna ds, il dit qu'il croyoit que c'étoit le devoir d'un souverain magistrat d'empêcher que la justice ne sût surprise. « Car, continua-t-il, puisque la loi ne veut pas qu'on fasse mourir ceux qui sont du nombre de 3000, autrement que par l'avis du sénat , j'essace Théramène de ce nombre, et je le condamne à mort, en vertu de mon autorité et de celle de nos collègues. » A ces mots Théramène sautant sur l'autel : « Je demande, dit-il, Athéniens, que mon procès me soit fait conformément à la loi, et l'on ne peut

me le refuser sans injustice. Co n'est pas que je ne voie assezi que mon bon droit ne me servira de rien, non plus que l'anle des autels ; mais je veux montrer au moins que mes ennemis ne respectent ni les Dieux ni les hommes et des gens sages comme vous. doivent voir qu'il n'est pas plus difficile d'effacer leur nom du nombre des citoyens, que celui de Théramène. » Alors Critias ordonna aux officiers de la justice de l'arracher de l'autel. Tout étoit dans le silence et dans la crainte à la vue des soldats armés qui environnoient le sénat. De tous les sénateurs, le seul Socrate, dont Théramène avois recu des leçons, prit sa défense, et se mit en devoir de s'opposer aux officiers de la justice. Mais ses foibles efforts ne purent délivrer Théramene; et, malgré lui. il fut condamné, vers l'an 403 avant J. C., à boire la cigue. Après l'avoir avalée comme s'il eût voulu éteindre une grande soif, il en jeta le reste sur la table, de façon qu'il rendit un certain son, et dit en riant Ceci est à la santé du beaut CRITIAS. Il se conforma ainsi à la coutume observée chez les Grecs dans les repas de réjouissance, de nommer celui à qui l'on devoit tendre le verre. Ensuite il donna la coupe de poison au valet qui le lui avoit préparé. pour la présenter à Critias. Ce béros se joua, jusqu'au dernier moment, de la mort qu'il portoit déjà dans son sein, et prédit celle de Critias, qui suivit de près la sienne.

I. THÉRÈSE, (Sainte) née à Avila dans la vieille Castille, le 28 mars 1515, étoit la cadetta

de trois filles d'Alphonse-Sanchez de Cépede, et de Béatrix d'Ahumade, tous deux aussi illustres par leur piété que par leur noblesse. La lecture de la Vie des Saints qu'Alphonse faisoit tous les jours dans sa famille, inspira à Thérèse une grande envie de répandre son sang pour J. C. Elle s'échappa un jour avec un de ses frères pour aller chercher le martyre parmi les Maures. On les ramena, et ces jeunes gens ne pouvant être martyrs, résolurent de vivre en hermites. Ils dressèrent de petites cellules dans le jardin de leur père, où ils se retiroient souvent pour prier. Therese continua de se porter ainsi à la vertu jusqu'à la mort de sa mère. qu'elle perdit à l'âge de 12 ans. Cette époque fut celle de son changement. La lecture des Romans la jeta dans la dissipation, et l'amour d'elle - même et du plaisir auroit bientôt éteint toute sa ferveur, si son père ne l'eût mise en pension dans un convent d'Augustines. Elle appercut le précipice auquel la grace de Dieu venoit de l'arracher; et pour l'éviter à l'avenir , elle se retira dans le monastère de l'Incarnation de l'Ordre du Mont-Carmel. à Avila, et y prit l'habit le 2 novembre 1536, à 21 ans. Ce couvent étoit un de ces monastères où le luxe et les plaisirs du monde sont poussés aussi loin que dans le monde même. Thérèse entreprit de le réformer. Après avoir essuyé une infinité de traverses. elle eut la consolation de voir le premier monastère de sa Réforme fondé dans Avila en 1562. Le succès de la réformation des Religieuses l'engagea à entreprendre celle des Religieux. On en vit les premiers fruits en 1568, par la fondation

d'un monastère à Dorvello . diocèse d'Avila, où le bienheureux Jean de la Croix fit profession à la tète des Religieux qui embrassoient la Réforme, Ce fut l'origine des Carmes déchaussés. Dieu répandit des bénédictions si abondantes sur la famille de Thérèse, que cette sainte vierge laissa 30 monastères réformés, 14 d'hommes et 16 de filles. Après avoir vécu dans le cloître 47 ans, les 27 premiere dans la maison de l'Incarnation. et les 20 autres dans la Réforme. elle mourut à Alve, en retournant de Burgos où elle venoit de fonder un nouveau monastère, le 4 octobre 1582 . à 68 ans. Son Institut fut porté de son vivant jusqu'au Mexique dans les Indes Orientales, et s'étendit en Italie. Il passa ensuite en France, aux Pays-Bas. et dans tous les pays de la Chrétienté. Grégoire XV la canonisa en 1621. L'ouverture de son tombeau fut faite le 2 octobre 1750. 128 ans et 6 mois depuis sa canonisation. L'Espagne l'a adoptée pour patrone. Quelques auteurs ont décrit la beauté de son corps. dit Baillet; mais le tableau de la beauté de son ame est bien. plus intéressant. Tendre et affectueuse jusqu'à répandre les larmes les plus abondantes; vive et toute de flamme, sans délire et sans emportement, cette Sainte porta l'amour divin au plus haut degré de sensibilité dont soit susceptible le cœur humain. On connoît sa sentence favorite, dans ses élans de tendresse: Ou souffrir, Seigneur, ou mourir! et sa belle pensée au sujet du Démon: Ce malheureux, disoit elle, qui ne sauroit aimer. Son humilité étoit extrême. Un jour un Religieux de sa Réforme lui disoit bonnement, qu'elle avoit la réputation

d'être Saînte: On dit de moi. répondit-elle, trois choses; que j'etois assez bien faite, que j'avois de l'esprit, et que j'étois Sainte. Jai cru les deux premières pendant quelque temps, et je me suis confessée d'une vanité aussi pitoyable; mais pour latroisième, je n'ai jamais été assez folle pour me le persua der un moment. On lui a reproche qu'elle appeloit son confesseur, Mon fils; mais on voit bien, dit l'abbé de Choisi. que c'est mar obéissance. Mon fils, lui diitelle, puisque votre humilité m'oblige , pour vous obeir, à vous nommer ainsi, etc. Et quelques lignes après, elle ajoute : Je vous conjure, mon Père ( car étant mon Confesseur, je dois bien vous nommer ainsi, quoique, pour vous obéir, je vous aie nomme mon Fils), je vous conjure de me detromper si je suis dans l'erreur, etc. Et d'ailleurs l'humilité qui paroissoit dans ses Ecrits et clans toutes ses actions. la justifie assez. Nous ne devons pas oublier sa patience héroïque dans les maladies du corps , dans les peines d'esprit, dans les persécutions des méchans, dans les contradictions des gens de bien. Au milieu de tant de maux, elle eut une confiance en Dieu sans réserve, et une union avec lui dont rien ne put la détacher. On a de Ste. Thérèse plusieurs ouvrages, où l'on admire également la piété, l'énergie des sentimens, la beauté et l'agrément du style. Les principaux sont: I. Un volume de Lettres, publiées avec les Notes de Don Juan de Palafox, évêque d'Osma. II. Sa Vie, composée par elle-même. III. La Manière de visiter les Monastères des Re'igieux. IV. Les Relations de son esprit et de son intérieur pour ses Confesseurs. V. Le Chemin de la Perfection. VI. Le Château de l'Ame, traduit par Félibien. C'est une fiction où il y a plus de piété que de bon goût, dans laquelle elle représente l'ame comme un château dont l'oraison est la porte. «J'espère, mes sœurs, (dit-elle en s'adressant à ses religieuses) que vous trouverez de la consolation dans ce château intérieur, où vous pourrez à quelque heure que ce soit, entrer et vous promener sans en demander la permission à vos supérieures.» Ce ton d'une aimable gaieté, partage de la veritable vertu, se fait sentir dans ses autres Ecrits, où l'enjouement se mêle quelquefois au langage de la sublime dévotion; mais on ne doit pas les mettre indifféremment entre les mains de tout le monde. Baillet les compare au soleil, qui fait un. bien infini à ceux qui ont la vue bonne, mais qui éblouit les yeux foibles ou malades. En effet, les Quiétistes en ont abusé pour appuyer et répandre leurs erreurs. Arnaud d'Andilly a traduit presque tous ces ouvrages en notre langue, 1670, in-4.º La Monnoie a mis en vers françois, l'Action de graces que faisoit cette Sainte après la Communion.... Voyez la Vie de Sainte Thérèse par Villefore, qui a aussi donné quelques-unes de ses Lettres.

II. THÉRÈSE, fille naturelle d'Alphonse VI; Voy. son Histoire à l'article d'URRACA.

III. THERESE D'AUTRICHE, Imperatrice-Reine de Hongrie; Voy. Marie-Thérèse, n° vil.

THERESE, Voy. THERAILE.

THERMES, (Paul de la Barthe, seigneur de) né à Conserans, d'une famille ancienne, mais pauvre, éprouva des revers aux premiers pas de sa carrière. Une affaire d'honneur l'obligea de sortir de France en 1528. Une nouvelle disgrace l'en éloigna encore pour quelque temps. Au moment où il alloit revenir en France, il fut pris par des Corsaires, et souffrit beaucoup dans sa captivité. S'étant consacré aux armes dès sa jeunesse, il les porta avec distinction sous François I, Henri II et François II. La victoire de Cerisoles en 1544, où il combattit en qualité de colonel-général de la cavalerie légère, fut due en partie à sa valeur; mais son cheval ayant été tué sous lui, il fut fait prisonnier, et on ne put le racheter qu'en donnant en échange trois des plus illustres prisonniers ennemis. La prise du marquisat de Saluces et du château de Ravel, l'une des plus fortes places du Piémont, lui acquit en 1547 une nouvelle gloire. Envoyé en Ecosse deux ans après, il répandit la terreur en Angleterre; et la paix fut le fruit de cette terreur. On l'envoya à Rome en 1551, en qualité d'ambassadeur; mais n'ayant pas pu porter Jules III à se concilier Farnèse, duc de Parme, que le roi protégeoit, il commanda les troupes françoises en Italie, et s'y signala jusqu'en 1558. Ce fut dans cette année qu'il obtint le bâton de maréchal de France, et qu'il prit d'assaut Dunkerque et Saint-Venox. Il fut moins heureux à la journée de Gravelines : il perdit la bataille, fut blessé et fait prisonnier. Le maréchal de Ther-

mes avant recouvré sa liberté à la paix de Cateau-Cambresis, J'an 1559, continua de se distinguer contre les ennemis de l'Etat. II mourut à Paris le 6 mai 1562, âgé de 80 ans, sans laisser de postérité, et après avoir institué son heritier, Roger de Saint-Lary seigneur de Bellegarde. Le maréchal de Thermes essuya des revers; mais sa valeur, son intrépidité, son zèle pour l'Etat, couvrirent ses fautes ou plutôt ses malheurs. Il dut à l'adversité qu'il éprouva dans ses premières années, la sagesse qui le distingua toute sa vie. C'étoit un proverbe, reçu même chez les ennemis, de dire: Dieu nous garde de la sagesse de THERMES!

THERPANDRE, poëte et musicien Grec de l'île de Lesbos. florissoit vers l'an 650 avant J. C. Il fut le premier qui remporta le prix de musique aux Jeux Carniens, institués à Lacédémone. Il sut aussi calmer une sédition dans cette ville, par ses chants mélodieux, accompagnés des sons de la cithare. Therpandre, pour étendre le jeu de la lyre, l'avoit augmentée d'une corde; mais les Ephores le condamnèrent à l'amende, à cause de cette innovation, et confisquèrent son instrument. On proposoit des prix de poésie et de musique dans les quatre grands Jeux de la Grèce, sur-tout dans les Pythiques. Ce fut dans ces Jeux que Therpandre remporta quatre fois le prix de musique, qui se distribuoit avec une grande solennité. Ses Poésies ne sont pas parvenues jusqu'à nous.

THERSITE, le plus difforme de tous les Grecs qui allèrent au

siège de Troye, osa dire des injures à Achille, et fut tué par ce héros d'un coup de poing.

THESEE, (Myth.) fils d'Egéc. roi d'Athènes, et d'Æthra, fille de Pithée. Etant monté sur le trône, il fit la guerre aux Amazones, prit leur reine prisonnière, l'épousa ensuite, et en eut un fils nomme Hippolyte. Il battit Oreon, roi de Thèbes, tua les brigands qui ravageoient l'Attique, assomma le Minotaure, trouva l'issue du Labyrinthe, par le secours d'Ariadne, fille de Minos roi de Crète. Ce héros, après avoir marché sur les traces d'Herdule dans ses travaux guerriers. l'imita\_dans ses amours volages. enleva plusieurs femmes, comme Hélène, Phèdre, Ariadne sa bienfaitrice, qu'il abandonna ensuite; mais il les rendoit, lorsqu'elles ne consentoient pas à leur enlévement. Il se signala ensuite par divers établissemens. Il institua les Jeux Isthmiques en l'honneur de Neptune. Il réunit les douze villes de l'Attique, et y jeta les fondemens d'une République, vers l'an 1236 avant Ĵ.C. Quelque temps après, étant allé faire un voyage en Epire, il fut arrêté par Aidoneus, roi des Molosses; et pendant ce temps-là, Menestée se rendit maître d'Athènes. Thésée ayant recouvré sa liberté, se retiru à Scyros, où l'en dit que le roi Lycomèdes le sit périr en le précipitant du haut d'un rocher. On connoît son amitié pour Pirithous, avec lequel il descendit aux enfers pour enlever Proserpine.

THESPIS, poëte tragique Grec, introduisit dans la Tragédie un acteur, qui récitoit quelques discours entre deux chants du chœur. Cette nouveauté le sit regarder comme l'inventeur de la Tragédie, genre de poésie très-grossier et très-imparfait dans son origine. Thespis barbouilloit de lie le visage de ses acteurs, et les promenoit de village en village sur un tombereau, d'où ils représentoient leurs pièces. Ce poëte storissoit l'an 536 avant J. C. Ses Poésies ne sont pas venues jusqu'à nous.

THESSALUS, médecin de Néron, naquit à Tralles, en Lydie, d'un Cardeur de laine. Il sut s'introduire chez les grands par son impudence, sa bassesse, et ses làches complaisances. Un malade vouloit-il se baigner? il le baignoit : avoit - il envie de boire frais? il lui faisoit donner de la glace. Autant étoit-il rampant avec les grands, autant il étoit fier avec ses confrères. Sa présomption étoit extrême ; il sa vantoit d'avoir seul trouvé le véritable secret de la Médecine. Cet entêtement le porta à traiter d'ignorans tous les médecins qui l'avoient devancé, sans épargner même Hippocrate. II écrivit contre les Aphorismes de cet auteur, un ouvrage qui est cité par Gallien et par les anciens. Il est cependant sûr que Thessalus n'avoit rien inventé de nouveau dans la Médecine : tout ce qu'il fit, fut de renchérir sur les principes de Thémison chef des Méthodiques, qui vivoit environ 50 ans avant lui. II mourut à Rome, où l'on voit son tombeau dans la voie Appienne. et sur lequel il avoit fait graver ces mots: Vainqueur des Médecins.

THÉTIS, (Mythol.) fille de Nérée et de Doris, étoit petite-

fille de Téthys, femme de l'Océan: on la maria avec Pélée. Jamais noces ne furent plus brillantes ni plus belles: tout l'Olympe, les Divinités infernales, aquatiques et terrestres s'y trouvèrent, excepté la Discorde qui ne fut pas invitée. Cette Déesse s'en vengea en jetant sur la table une pomme d'or, avec cette inscription: A LA PLUS BELLE. Junon, Pallas et Vénus la disputèrent, et s'en rapportèrent à Paris. [Voyez I. Parts.] Thetis eut plusieurs enfans de Pélée, qu'elle mettoit après leur naissance, sous un brasier, pendant la nuit, pour consumer ce qu'ils avoient de mortel. Mais ils périrent tous dans cette épreuve, excepté Achille, parce qu'il avoit été frotté d'ambroisie. Lorsqu'Achille fut contraint d'aller au siège de Troye, Thetis alla trouver Vulcain, et lui fit faire des armes et un bouclier, dont elle fit pré-• sent elle - même à son fils. Elle le garantit souvent de la mort pendant le siège.

THEUDIS, gouverneur général de l'Espagne, avoit de grands biens et de la valeur. Les Visigoths l'élurent unanimement pour leur roi, après la mort d'Amalaric, en 531. Il établit sa résidence au-delà des Pyrénées; et son éloignement donna à Childebert, roi de Paris, et à Clotaire, roi de Soissons, la faci-Lité de s'emparer d'une partie de ce que les Visigoths possédoient dans les Gaules. Mais ces princes s'étant engagés dans l'intérieur de l'Espagne, Theudisèle, général de Theudis, occupa les gorges des Pyrénées pour leur couper la retraite. Ce ne fut qu'à force d'argent qu'ils purent obtenir la liberté du passage dans quelques défilés. Theudis gouvernoit en paix, lorsqu'un sujet mécontent contresit le son pour s'introduire dans le palais et lui plonger le poignard dans le sein, en 548. Avant que d'expirer, Theudis désendit de punir son meurtrier, parce qu'il regardoit sa mort comme un juste châtiment d'un pareil crime dont il s'étoit rendu coupable.

THEUDISELE, fils d'une sœur de Totila roi d'Italie, obtint la couronne après la mort de Theudis, roi des Visigoths. Il avoit jusqu'alors montré de la valeur et du mérite; mais à peine fut-il sur le trône, qu'il chercha à enlever toutes les femmes dont la beauté avoit fixé ses regards, et n'épargna pas même celles des principaux seigneurs de sa cour. Pour en abuser plus librement, il faisoit mourir secrétement leurs maris. Quelques courtisans qui craignoient le même sort, éteignirent les lumières dans un grand repas que Theudisèle donnoit à Séville, et profitèrent de l'obscurité pour l'égorger, en 549. Il n'avoit régné qu'environ 18 mois.

THEVENART, (Gabriel-Vincent) acteur de l'Opéra, brilla par une basse-taille sonore, moelleuse, étendue, autant que par son jeu. Il étoit né à Paris en 1669, et y mourut en 1741. Il épousa à 60 ans, une jeune demoiselle dont il devint amoureux par l'inspection de sa pantousle dans la boutique d'un cordonnier. Le caractère de Thevenart étoit agréable et enjoué. La liqueur bachique ne contribuoit pas peu à soutenir est enjouement.

THEVENEAU, Voy. IMBERT.

1. THEVENOT, (Jean) voyageur, mort en 1667, le même qui apporta, dit-on, le café en France, en 1656, est anteur d'un Voyage en Asie, Amsterdam, 1727, 5 vol. in-12. Il y en a une ancienne édition, en 3 vol. in-4.º Ce Recueil est estimé; et quelques auteurs l'ont attribué à Melchisedech Thevenot, qui est l'objet de l'article suivant. La pureté de la diction n'est pas ce qu'il faut rechercher dans ces deux voyageurs.

II. THEVENOT, (Melchisedech) naguit avec une passion extrême pour les voyages, et des sa jeunesse il quitta Paris, sa patrie, pour parcourir l'univers. Il ne vit néanmoins qu'une partie de l'Europe; mais l'étude des langues et le soin qu'il prit de s'informer avec exactitude des mœurs et des coutumes des dissérens peuples, le rendirent peut-être plus habile dans la connoissance des pays étrangers. que s'il eût voyagé lui - même. Une autre inclination de Thevenot étoit de ramasser de toute part les livres et les manuscrits les plus rares. La garde de la bibliothèque du roi lui avant été confiée, il l'augmenta d'un nombre considérable de volumes qui manquoient à ce riche trésor. Thevenot assista au conclave tenu après la mort d'Innocent X; il fut chargé de négocier avec la république de Génes, en qualité d'envoyé du roi. Il remplit cet emploi avec succès. Une fiévre double tierce, qu'il rendit

continue par une diète opiniàtre, l'emporta le 29 octobre 1692, 2 71 ans. On a de lui: 1. Des Voyages, 1696, 2 vol. in-fol, dans lesquels il a inséré la Description d'un Niveau de son invention, qui est plus sûr et plus juste que les autres Niveaux dont on s'étoit servi auparavant. L'Art de nager, 1696, in-12. Il faut joindre au Recueil intéressant et curieux de ses Voyages, un petit vol. in-8.°, imprimé à Paris en 1681. Voyes CHARLEVAL, et GREAVES.

THEVET, (André) d'Angoulême, se fit Cordelier, et voyagea en Italie, dans la Terre-Sainte, en Egypte, dans la Grèce et au Brésil. De retout en France en 1556, il quitta le cloître pour prendre l'habit ecclésiastique. La reine Catherine de *Médicis* le fit son aumônier, et lui procura les titres d'Historiographe de France et de Cosmographe du roi. On a de lui: I. Une Cosmographie. H. Une Histoire des Hommes illustres. Paris, 1684, 2 vol. in-fol., et 1671, in-12, 8 vol. : compilation maussade, pleine d'inepties et de mensonges. III. Singularités de la France Antarctique, Paris, 1558, in-4.°, livre peu commun. IV. Plusieurs autres ouvrages peu estimés. L'auteur s'y montre le plus crédule des hommes; il y entagee sans choix et sans goût tout ce qui se présente à sa plume. Ce pitoyable écrivain mourut le 23 novembre 1590, à 88 ans.

THEUTOBOCUS, Voyes HABICOT.

Fin du Tome XI.

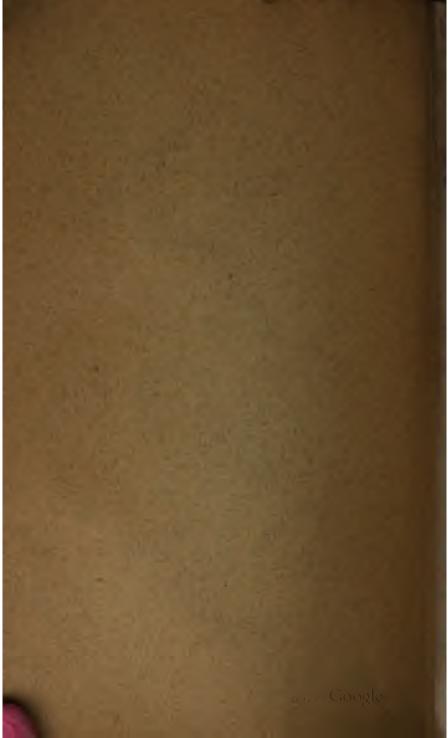